

# HISTOIRE UNIVERSELLE.

PARIS. -- TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, RUE JACOB, 56.

# HISTOIRE UNIVERSELLE,

PAR

# CÉSAR CANTU,

SOIGNEUSEMENT REMANIÉE PAR L'AUTEUR, ET TRADUITE SOUS SES YEUX,

PAR EUGÈNE AROUX,

ET PIERSILVESTRO LÉOPARDI.

Come Septième.

PARIS,

CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS, IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUE JACOB, 56.

M DCCC LIV.

D20 C3/Y V.7

## HISTOIRE

# UNIVERSELLE.

# MOYEN AGE.

## DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Dans les sept époques précédentes, nous avons suivi la marche majestueuse du genre humain à travers les temps antiques; nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle le moyen age, si toutefois l'histoire universelle peut adopter une distinction aussi partiale qu'arbitraire. Partiale, dis-je, parce que, si la chute de l'empire romain brisait l'unité européenne, cent peuples recouvraient leur indépendance, et, cessant de graviter vers un centre commun, se mettaient à se mouvoir dans leur propre orbite. L'histoire moderne commencerait donc, pour ceux-ci, à la grande invasion et aux différentes époques de leur établissement sur les terres de l'empire. Mahomet ouvrirait l'histoire des Arabes; Colomb, celle des Américains. La Perse déjà rappelée à une nouvelle splendeur, l'Inde enchaînée dans son immobilité native et la Chine tournant avec une activité nonchalante dans un cercle qui ne n'élargit ni ne se brise resteraient tout à fait en dehors.

J'ai appelé aussi arbitraire cette distinction parce que, outre qu'elle ne s'accorde pas avec la marche générale de l'humanité, les historiens même de l'Europe ne s'entendent pas entre eux sur les limites dans lesquelles doit être renfermé le moyen âge. Quelques-uns le font durer jusqu'à la renaissance des études; mais les études se raniment en Italie beaucoup plus tôt que dans les autres pays, et il y a quelque chose de trop étroit à

prétendre que la littérature nouvelle ne se dirige dans la bonne voie que lorsqu'elle rentre dans le sillon de l'ancienne.

Le moyen âge finit pour quelques-uns à la destruction de la féodalité; mais la féodalité se brisa de bonne heure contre les communes italiennes; elle ne prit jamais racine dans certains pays ; dans d'autres elle conserva sa force jusqu'à la révolution française, tandis que dans quelques-uns elle n'a pas encore perdu sa déplorable vitalité. Celui qui a surtout égard au développement de la pensée peut faire durer le moyen âge de saint Augustin et de Boëce à Bacon et à Descartes, c'est-àdire pendant tout le règne de la scolastique. D'autres le prolongeraient volontiers jusqu'à la réforme religieuse et appelleraient catholiques les siècles qui se sont écoulés depuis l'instant où, à la chute de l'ancien ordre civil, l'Église prit son essor jusqu'à celui où se décomposa sa merveilleuse unité: cette conception nous paraît d'autant plus raisonnable et grandiose qu'elle ne se limite pas aux événements, mais qu'elle embrasse aussi les idées les plus générales et les plus élevées, c'est-à-dire les idées religieuses.

Quant à nous, avec le plus grand nombre, nous le conduirons jusque vers la fin du quinzième siècle, époque à laquelle s'accomplissent certains faits d'une importance universelle : l'empire d'Orient, qui, dans son abjecte agonie, eut peu d'influence, il est vrai, sur la civilisation, laisse, en tombant, un État barbare prendre racine en Europe, tandis qu'un autre en est rejeté par la conquête de Grenade; l'imprimerie est inventée; le dernier grand fief de la France (la Bretagne) est réuni à la couronne; on proclame la paix publique en Allemagne; la descente de Charles VIII en Italie révèle la faiblesse de ce pays, dont la civilisation franchit les Alpes, et ouvre une série de guerres et d'alliances qui ont duré jusqu'à nos jours; le cap de Bonne–Espérance est doublé; l'Amérique est découverte; Luther est né.

Pour l'historien qui aborde cette période, les difffcultés se multiplient; car il n'a pas devant lui, comme dans les temps classiques, une grande nation qui entraîne les autres dans son tourbillon et attire tous les regards. Il n'a pas non plus, comme les historiens modernes, un système de politique générale pour y rattacher plus ou moins les événements de l'Europe entière. Des peuples différents d'origine, de langage, d'intérêts lui apparaissent épars sur le territoire de l'ancien empire romain,

de la tre l**es** rtains lution ncore rd au

bonne

ge de est-àpropellenstant essor

cette idiose rasse à-dire

nduiquelle selle: d'inbant . autre st inréuni

e; la le ce série e cap erte ;

és se emps son lus , éné– eope rêts

ain,

développant, chacun séparément, leurs propres moyens de civilisation, et, jusqu'au temps des croisades, ne s'occupant que de s'assurer un établissement dans ce même territoire qu'ils ravagent, ensanglantent, mesurent avec la hallebarde et se par-

tagent avec le cimeterre.

Les grands historiens, dont le génie donnait au récit la vie et la couleur, sont muets. On n'aurait au moins qu'à se tenir en garde contre l'admiration et contre l'intérêt qu'ils répandaient sur les antiques exploits, de manière à ne plus laisser distinguer du beau le vrai et le juste. Mais nous ne possédons que de grossières chroniques de peuples enfants, ou des compilations pédantesques de nations décrépites. Ossements arides, quelle puissance d'esprit suffira pour vous crier : Revivez.

Quelques-unes de ces chroniques et compilations ne font que dénaturer les nations nouvelles en les affublant à l'antique; quelques autres sont composées dans les monastères, dernier refuge des études, par des moines étrangers aux détours de la politique, et qui, pour l'usage de leur communauté ou par l'ordre de leurs supérieurs, prennent note des événements qui viennent à les frapper jusque dans l'enceinte silencieuse du cloître. Sincères sans doute, et bien éloignés de vouloir tromper, ils sont pourtant induits en erreur par leur simplicité même. Crédules, éblouis par l'apparence du moment, animés des passions de leurs contemporains ou de leur corporation, dépourvus d'un jugement sûr et de vues larges, inhabiles à rapprocher les effets des causes, ils représentent des événements sans liaison entre eux, des personnages qui n'ont rien à faire les uns avec les autres, des guerres sans détails, des révolutions qu'il faut deviner, une société qu'on ne parvient pas à s'expliquer. Les phénomènes physiques, les changements de saison, les comètes, les éclipses, les présages, c'est ce qu'ils n'oublient jamais. D'un prince qui n'enrichit pas leur monastère ils diront : Il ne fit rien. Ils voient dans les circonstances les plus minimes l'intervention immédiate de la Divinité; ce but les dispense d'en rechercher les causes naturelles ; « Dieu l'a ainsi voulu, » telle est la raison que les musulmans donnent aux faits les plus dignes de réflexion. Si vous demandez pourquoi fut si subit le triomphe des Normands en Angleterre, Henri de Huntington vous répond : MLXVI anno gratiæ , etc. , perfecit dominator Deus de gente Anglorum quod diu cogitaverat; genti namque Normannorum aspera et callida tradidit eos ad exterminandum. Guillaume de Malmesbury n'en dit pas davantage.

Maintes fois aussi les événements les plus importants sont passés sous silence ou exprimés en deux mots. La chronique de Saint-Gall, à l'année 759, ne fournit que cette note : Quieverunt. Ailleurs, une année entière ne mérite pour eux que cette indication? Hiems grandis et dura. Alfonse VI combat les forces réunies des Arabes d'Espagne et des Almoravides d'Afrique; les Annales d'Alcala disent : 1124 die VI, X kal. novemb., die SS. Servandi et Germani, fuit illa arrancada in Baduzo id est Sacralias et fuit ruptus dominus rex Adefonsus; celles de Compostelle: Era 1124, fuit illa die Badejoz; celles de Tolède: Era 1124 arrancaron Moros et reu don Alfonso en Zagalla. Et cependant il s'agissait de deux grands peuples, de deux religions, de deux civilisations. Une autre chronique porte: 888, perditio facta fuit in Varo per Græcos, et cela suffit pour indiquer la fin de la domination grecque à Bari et en Italie. On lit dans une chronique milanaise: 1198, facta fuit credentia sancti Ambrosii, et rien autre chose, pour mentionner ce grand mouvement qui agita tout le treizième siècle, fit conquérir les droits civils au bas peuple et abolir l'esclavage. Et pourtant les chroniques italiennes sont quelque peu meilleures bien qu'empreintes des passions du narrateur et de celles de son temps. Ceux qui s'élèvent le plus et qui furent en position d'observer de près les faits et leurs causes secrètes envisagent toujours les choses du côté de la croyance, de la patrie, de la faction à laquelle ils appartiennent, sans étudier jamais ce qui est contraire. C'est ainsi que les papes ne voyaient dans les Mongols de Gengiskan que des ennemis de l'islamisme, et pour cela ils les croyaient chrétiens. Confrontez au sujet des expéditions en terre sainte les crédules chroniques des Européens avec les récits déclamatoires des Byzantins et les pompeuses narrations des Asiatiques, et vous hésiterez à croire au'il s'agit des mêmes faits; c'est à peine si les empereurs de la maison de Souabe vous paraîtront les mêmes dans les chroniques allemandes et dans les chroniques lombardes. Charles de Luxembourg, le héros de la Bohême, est tourné en ridicule par les Italiens. Du reste, tous les éléments sociaux se trouvant alors tellement éparpillés qu'ils nous est difficile, même aujourd'hui, d'en saisir l'harmonie, nous n'avons pas le droit de nous étonner si cette tâche ne pouvait être remplie

par des écrivains qui manquaient de toute espèce de moyens pour s'éclairer sur ce qui se passait au loin, et dont le génic même ne pouvait deviner l'importance qu'acquerraient un jour les dynasties qui travaillaient à s'établir.

Tous, au surplus, se bornent à donner l'histoire du peuple conquérant, souvent même de son roi seulement; et ils le font non avec des mots d'un sens convenu, comme les classiques, mais avec des paroles vagues, élastiques, qui, pour eux, devaient représenter une idée précise, évidente, mais qui, pour nous, ont perdu leur signification.

Ce faible secours manque même quelquefois. Depuis la chute de l'empire jusqu'à Charlemagne, l'Occident ne compte d'autres historiens que Grégoire de Tours. Une masse de renseignements git dans les archives, où elle est enfouie par une jalousie stupide. Dans quelques pays seulement on en a publié une partie, qui ne fait qu'exciter davantage l'impuissant désir de connaître le reste, qui est bien autrement considérable. Puis, quelle patience obstinée ne faut-il pas pour affronter l'ennui de parcourir tant d'insignifiances, aussi mal pensées que mal écrites, sans autre profit que d'y glaner par hasard un indice, la vérification d'une date ou d'un nom? Et quand vous en venez à bout, quelle force d'imagination et de discernement ne vous faut-il pas pour deviner ce qu'on n'a pas dit, pour pénétrer dans ces différentes civilisations, pour les apprécier sainement, pour transformer en vérité ce qu'on a rapporté sans l'avoir compris?

Et sans cela, comment s'aventurer dans ces ténèbres, comment retrouver les traces de l'existence d'une nation vaincue et sans nom, languissant sous le glaive des forts, dont on se plaît à raconter les prouesses, à glorifier les massacres, à aduler la tyrannie? A l'aide de quel art peut-on discerner deux peuples vivant partout en ennemis sur le même territoire; reconnaître jusqu'à quel point ils se mélèrent; comment les institutions, les coutumes, les opinions des uns modifièrent celles des autres; jusqu'où atteignit l'orgueil des maîtres ou la patience des sujets?

Or c'est précisément de cette connaissance que dépend l'explication des temps modernes, puisque les institutions qui rendent aujourd'hui les nations européennes esclaves ou libres, heureuses ou misérables, fortes de leur union ou foulées aux pieds par suite de leurs divisions, dérivent immédiatement de celles du moyen âge. C'est là qu'il faut chercher les motifs de notre manière d'être actuelle, les titres des droits, les obstacles

pas

sont
ique
uieque
nbat
ides
kal.

mus; elles o en , de que cela i et

nencle, nge. eillles tion ent de

et les umire de our-

e , as ie

se

au progrès, les moyens de les surmonter, l'art d'appliquer utilement les doctrines sociales que nous enseigne l'histoire.

Si le moyen âge n'a pas été justement apprécié, c'est moins la pénurie de documents qu'on en doit accuser que les erreurs d'école, les erreurs sociales, les erreurs savantes et systématiques. Une littérature qui n'avait en vue que l'ornement de l'intelligence croyait l'instruction complète quand on connaissait les écrivains et les mœurs de la Grèce et de Rome; on s'enquérait de Cicéron, non de saint Augustin et de Chrysostome, de Catulle, et non de Prudence. Rapetissée à l'étude exclusive des classiques, n'adorant que la forme, elle tourna en ridicule par légèreté, ou condamna par ignorance le moyen âge, et se crut dispensée de l'étudier, parce que, suivant elle, il avait fait reculer l'esprit humain.

Les littérateurs, émerveillés de ce bel ordre qui, du moins selon les livres, régnait au milieu de la magnificence romaine et de l'élégance grecque, épris de l'unité de caractère des anciennes civilisations, demeuraient éblouis du mouvement des civilisations nouvelles au sein desquelles Francs, Goths, Vandales, Normands, Sarrasins, Grecs conservaient leur caractère national. Les institutions antiques et païennes subsistaient à côté des institutions récentes et chrétiennes; avec les monuments romains s'en élevaient de barbares, où se mêlait le tragique au burlesque, le gigantesque au gracieux, l'ange au démon. La littérature était romaine dans les abbayes, septentrionale et guerrière dans les châteaux, naïve et tendre dans les palais et les cours d'amour. Tous les genres de propriété, fiefs, aleux, mainmortes, franches tenures, cens; tous les droits, salique, goth , longbard , ecclésiastique , romain ; chaque forme de franchise et de servitude se trouvaient réunis; tout était mêlé, liberté aristocratique du noble, liberté individuelle des prêtres; liberté privilégiée des communautés, des maîtrises, des couvents; liberté représentative des communes; esclavage romain, esclavage politique, esclavage de la glèbe, esclavage de l'étranger. Des pontifes opulents à côté d'un ordre sacerdotal qui soutient que la pauvreté est son droit, et qu'il ne peut même dire sien le pain qu'il mange. Diversité de pouvoirs, tantôt équilibrés, tantôt en lutte; souveraineté des rois; seigneurie des barons; autorité républicaine des consuls; puissance spirituelle des évêques; destruction et renouvellement; désordre et harmonie; athéisme et superstition; dogme et hérésie : c'est la

moins rreurs ématile l'in-

er uti-

aissait enquéne , de ve des le par e crut

it re-

moins maine s annt des Vanctère côté

nents
le au
l. La
le et
lis et
eux,
lue,
lran-

ran, lires;
couain,
ranqui
eme
ntôt

rrie iriet la confusion que l'on remarque dans les églises, où s'offrent aux regards hauts seigneurs, chevaliers, évêques, prêtres, religieux de tous les ordres, docteurs, magistrats, membres de confréries, artisans, pèlerins, vilains, tous revêtus de costumes différents.

En observant ce chaos avec les sentiments de l'antiquité, il n'était pas possible de s'en former une idée réelle. Aussi Vico ne sut-il y voir qu'un retour de la barbarie héroïque, préoccupé qu'il était de l'idée de réduire l'humanité à parcourir un cercle fatal. Une école classique voulut expliquer cette confusion au moyen des formes grecques et romaines, comme les jurisconsultes du quatorzième siècle prétendaient trouver les fiefs dans l'emphytéose et dans l'usufruit, et César Cicerano les théories de Vitruve dans la cathédrale de Milan. Les habitudes de collége faisaient qu'on s'imaginait rencontrer partout des héros romains, comme Chateaubriand, qui en arrivant à Philadelphie s'attendait à voir dans Washington un Cincinnatus. Que si, par exemple, dans le Braviarium des Wisigoths se trouvait une disposition qui s'écartait du texte théodosien, on la proclamait erreur de barbarie, et non modification opportune pour des circonstances changées. Chaque phrase, chaque mot non usité par les classiques s'appelait barbarisme; tout édifice était sans goùt, s'il ne correspondait ligne pour ligne au Parthénon et au Panthéon.

D'autres, plus legere, crurent indigne d'eux de s'arrêter à scruter cet ensemble de causes qui influèrent tant sur les événements, ne voulant y voir qu'une impulsion de barbarie; ils comprirent mal les effets, et attribuèrent à des origines étroites et rapprochées ce qui provenait de sources vastes et éloignées; nul ne devina le caractère de siècles pleins de problèmes et générateurs du présent. Bien plus, on ne voulut pas même prendre la peine de se former une opinion à leur sujet, et l'on évita jusqu'à la discussion, qui, même erronée, conduit à la vérité. Ainsi, par suite d'observations aussi superficielles que vulgaires, le moven âge fut jugé avec une inconcevable incapacité. Helvétius et Raynal ne daignèrent pas seulement examiner ces ténèbres sans nom, cette stérile barbarie. Les littérateurs anglais, qui remplirent un volume de leur histoire universelle des miracles de Mahomet, ne consacrent à Charlemagne que soixantedeux pages (1). Tiraboschi ne sait pas comprendre que l'inva-

<sup>(1)</sup> Vol. LXV de l'édition de Paris, page 24-86.

sion des barbares, les divisions de l'italie et le système féodal aient pu avoir la moindre influence sur la littérature (1). Botta n'a que dédain pour l'effréné et stupide moyen âge. Selon Robertson, les croisades ne sont qu'un splendide monument de la folie humaine (2). Voltaire, occupé à se moquer du genre humain, à le montrer toujours dupé, et par suite à expliquer les faits les plus importants par les causes les plus minces, parvenu à cette période que Montesquieu a appelée un moment unique dans l'histoire, à la féodalité, ne sait en dire autre chose sinon que l'on a cherché bien loin l'origine de ce gonvernement, qu'il ne faut pas lui en attribuer d'autre que le vieil usage de toutes les nations d'imposer au plus faible un hommage et un tribut (3). Il glisse sur la question de l'investiture, qui importait tant à l'indépendance de l'Église et à celle des consciences, en disant : Ils se buttaient pour une cérémonie insignifiante (4). Mais s'il avait dit lui-même ailleurs que dans le moyen âge la papauté était l'opinion, comment ne s'aperçut-il pas que c'était une lutte de l'opinion contre la force, de la liberté contre les oppresseurs? C'est que, par le droit du libre examen, ces philosophes se croyaient dispensés d'examiner; et le titre d'esprit fort était refusé par eux à quiconque voulait s'instruire avant que de juger.

Idées mesquines, auxquelles les pédants adorateurs du passé jurent encore foi et hommage, surtout chez les Italiens, soit par vénération pour les ancêtres, plus grands que vertueux; soit parce que dans ce pays existent encore certaines institutions qui furent des abus, mais qu'on veut croire inhérentes à

la nature du pouvoir qui prévalut à cette époque.

Et précisément l'absence des sentiments religieux a été une forte entrave à la juste appréciation du moyen âge. C'était une époque de croyance et d'unité, que ne saurait comprendre quiconque ne voit pas comment la société fut alors identifiée avec le peuple et avec l'Église. Celle-ci, obstacle d'abord aux gouvernements barbares, se rallia ensuite à la société féodale pour la modifier et la diriger, et répandit son souffle vivifiant sur cet infame chaos, en élevant le grossier instinct d'une association sans règle jusqu'à la sublime personnalité d'une association

<sup>(1)</sup> Histoire de la littérature italienne, livre II, ch. 1.

<sup>(2)</sup> History of the reign of Charles the fifth.

<sup>(3)</sup> Essai sur les mœurs, etc., ch. 33.

<sup>(4) 1</sup>bid., ch. 46.

raisone de et bienveillante. Les temps changèrent; ce qui était alors en ortun et civilisateur put devenir le contraire; mais, dans la ferveur du blâme, on oublia de distinguer les hommes. On avait déja commencé à déprécier le moyen âge quand les études classiques se renouvelèrent en Europe; alors l'enthousiasme d'une découverte et l'admiration de formes si supérieures à tout ce qu'on avait sous les yeux firent naître, pour les auteurs ressuscités, une idolâtrie qui s'étendait à leur patrie et à leurs institutions. Une troupe de rhéteurs, débusqués de la Grèce conquise, se répandit dans les pays occidentaux pour y prêcher la seule chose qu'ils connussent, le culte de l'antiquité. Ils y convertirent les esprits au point de faire négliger et mépriser tout ce qui ne venait pas d'elle.

Pour accroître le mépris du moyen âge, la réforme survint au moment où les études n'embrassaient pas l'antiquité dans son ensemble, pour considérer chaque chose en son lieu, dans ses rapports avec l'histoire du monde. Indépendamment de ce que l'attention ne s'attachait plus qu'aux Grecs et aux Romains, la haine pour les institutions catholiques empêchait d'en apercevoir l'opportunité. Voilà comment Grégoire VII, Alexandre III, Innocent III, Grégoire IX parurent des imposteurs fanatiques, occupés uniquement de faire leur profit de l'ignorance et de la superstition; et tout ce qui était l'œuvre du moyen âge fut attribué à l'ignorance et à la superstition.

Puis apparut la philosophie du siècle passé, se proposant de détruire les hiérarchies politique et religieuse, comme contraires à ce nivellement civil auquel une époque plus avancée a droit d'aspirer. L'une et l'autre de ces hiérarchies avaient dû leur naissance et leur affermissement au moyen âge : le ravaler et le combattre, en attaquant non-seulement le catholicisme, mais encore le christianisme, c'était faire acte d'indépendance d'esprit et de libéralisme.

La liberté, comme il arrive souvent, avait pour aide la tyrannie, les princes voulant se dégager du frein que leur avait imposé l'autorité ecclésiastique lorsqu'ils n'en avaient pas d'autre. Pour anéantir cette autorité quand il n'en restait plus que l'ombre, on l'attaqua au moment où elle était l'unique et efficace contre-poids à la puissance des seigneurs, qui insultait à la faiblesse du pauvre peuple, aux lumières du clergé. Des écrivains catholiques, méconnaissant eux-mêmes et calomniant les papes dans leurs rapports avec leur siècle et dans leurs luttes

e féodal
). Botta
lon Ront de la
nre huquer les
parvenu
unique

t , qu'il toutes but (3). tant à en di-). Mais

e sinon

la pac'était tre les es phil'esprit avant

passé s, soit neux; stituntes à

é une
t une
quiavec
goupour
sur
ocia-

tion

avec la puissance temporelle, rendirent encore plus difficile l'intelligence des temps où dominait souverainement l'autorité

pontificale.

La disposition naturelle à arranger les choses passées à l'image des choses actuelles est une source féconde d'erreurs; il est trop malaisé à l'homme de sortir du cercle de ses habitudes : si un mensonge spirituel lui annonce des habitants aperçus dans la lune, il les façonne sur son modèle, et leur prête nos arts et nos usages. Des siècles dont le caractère est la médiocrité nivelée ne sauraient que porter des jugements ineptes sur des époques et sur des hommes qui dépassent la mesure commune. Qui n'aurait égard qu'à l'élégance et à l'urbanité des mœurs, aux raffinements du luxe, à l'aisance de la vie ne verrait dans le moven âge que grossièreté et infortune. Si la gloire et la prospérité d'une époque doivent se mesurer aux moyens de perfectionner et d'embellir la vie, certes il n'en est pas une préférable à la nôtre. Mais la gloire et la prospérité consistent dans le but qu'on se propose et dans la manière dont les moyens sont employés. S'il vous plait d'admirer notre siècle, faites-le; mais comptez au nombre de ses plus grands avantages celui de pouvoir mieux et plus justement apprécier le mérite de ceux qui l'ont précédé.

Les esprits préoccupés, comme ils l'étaient dans le siècle passé, de l'organisation monarchique, ne pouvaient pas comprendre l'autorité fractionnée entre les feudataires et les communes, contre-balancée par un pouvoir désarmé et par les priviléges innombrables des corporations et des individus. Comme un vieillard chancelant prend en pitié l'enfant alerte et et folâtre qui, pour satisfaire au besoin de mouvement et d'action, emploie à courir et à sauter la surabondance de ses forces, de même une génération qui met la suprême félicité à ne rien faire, à conserver l'ordre, et par ordre entend quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui empêche d'avoir peur, qui ne trouble ni la vertu ni le vice, ni l'opprimé ni l'oppresseur, une telle génération, dis-je, ne peut que déplorer les tempêtes du progrès et de la liberté, les débats dans le conseil, les tumultes sur la place publique, les batailles en rase campagne, aux écoles, dans les églises. Mais non, l'agitation n'est pas le malheur; le mouvement est la vie, et l'inertie est la mort. Les ambitions même tournaient souvent à l'avantage social. A cette époque on essaya de toute chose, parce que toute chose difficile l'autorité

es à l'ireurs; il habituabitants eur prête t la méineptes mesure ırbanité vie ne e. Si la rer aux il n'en ospérité manière er notre

siècle s coms coms compar les ividus. erte et t d'acorces, e rien chose jui ne sseur,

grands

agne, bas le nort. al. A shose

ipêtes , les était inconnue : poursuivant un mieux qu'on ne connaissait pas bien, on fit de nombreuses expériences; on créa, on inventa, on chercha quelques règles au milieu de la dissolution générale.

Nos pères n'en agissaient pas ainsi par des motifs raisonnés et par des calculs d'intérêt, mais bien par inspiration, par élan spontané : la vie publique était dans le sentiment, aujourd'hui tout à fait exclu pour laisser régner l'opinion, soit commandée, soit imitatrice. Au lieu d'un égoïsme réfléchi, une générosité générale entraînait les citoyens, d'un commun accord, à jeter les fondements de cathédrales, dont à peine leurs arrièreneveux parviendraient à poser le faite. Mu par l'amour du prochain, le chevalier courait exposer sa vie pour protéger l'innocence ou l'honneur de personnes inconnues; et toute l'Europe se précipitait sur l'Asie non par ordre d'un roi, mais en offrant spontanément son propre sang pour racheter celui de générations entières. On ne peut pénétrer dans des temps pareils sans se dépouiller complétement des habitudes de notre siècle, qui est tout enfoncé au milieu des livres, des métaux, des chiffres, des alambics et des cadavres. Le partisan des institutions modernes, qui donnent à chaque mouvement sa direction et ramènent vers un seul but les forces de chacun, ne pourra jamais comprendre un ordre de choses qui abandonnait tout aux forces particulières : ce sont des princes qui veulent changer leur suzeraineté en domination; de hauts et puissants barons qui cherchent à empiéter autour d'eux sur les petits feudataires; des communes qui réclament des franchises; des marchands qui spéculent sur des industries nouvelles; des chevaliers allant en quête d'aventures; des prêtres désireux d'avancement dans la hiérarchie; des théologiens qui contraignent Aristote à appuyer la doctrine du Christ; des missionnaires, enfin, qui portent parmi les barbares la foi et la civilisation. Dans les tournois, on combat avec les armes; avec les sophismes, dans les écoles. Le religieux s'arrête à la porte du baron pour prêcher contre le luxe et la corruption, et il en est récompensé tantôt par l'aumône, tantôt par le bâton; le gai trouvère s'y présente aussi, et, dansant avec les plumes de paon flottantes sur sa toque écarlate, chantant aux belles et aux vaillants des satires ou des louanges, il obtient les largesses du seigneur et l'amour des dames.

Le peu de connaissances que l'on possédait sur une époque si pa uvre de documents historiques, l'aigreur contre le pouvoir spirituel qui l'avait dominée, et la satisfaction vaniteuse de la supériorité des temps modernes, tout; tendait à faire croire qu'une oppression violente fut l'unique caractère de la vie civile et religieuse du moyen âge, où n'aurait régné que l'arbitraire. Voilà pourquoi, tandis qu'il y avait foule d'écrivains pour l'histoire ancienne, on s'occupait si peu de l'histoire des siècles intermédiaires; et encore on ne s'y arrêtait qu'avec la précipitation de l'ennui. Les histoires universelles la traversaient en courant; et même, comme la plupart d'entre elles ne consistaient qu'en de simples recueils d'histoires particulières, il leur était impossible de retracer une époque qui ne peut être comprise que de celui qui embrasse d'un coup d'œil philosophique tout ce qui intéresse au plus haut point l'humanité entière.

Aucune époque ne fut d'ailleurs autant que le moyen âge décrite à l'aide de lieux communs. Les ténèbres s'amassent sur le monde, les arcs de triomphe et les temples sont abattus, le sceptre du monde échappe des mains de la reine du Tibre, les Muses sont épouvantées par les hurlements des barbares, la cruauté des vainqueurs et la lâcheté des vaincus : voilà les phrases que poëtes et prosateurs se disputèrent à l'envi, et qui se présentent au bout de la plume quand la pensée fait défaut à l'esprit. Ajoutez-y quelques autres expressions vagues, celles-ci, par exemple : A cette époque d'ignorance; dans le moyen âge; dans les siècles de ténèbres, comme si l'état de la société se fût continué sans changer d'Augustule à Rodolphe de Habsbourg, quand, au contraire, les révolutions s'y succédèrent si fréquentes, quand, bien plus, ce ne fut qu'une révolution non interrompue. Ce qui défigur a aussi la physionomie des récits, ce furent certaines formules abstraites de notre temps qui n'avaient point de sens au moyen âge, ou qui en avaient un différent : les prérogatives de la couronne, les droits de succession, la légitimité, expressions hétérogènes appartenant à d'autres temps et à des conditions politiques bien diverses.

Pour peu que vous ajoutiez à cela la prétendue gravité historique, qui, repoussant les détails tant soit peu plébéiens, obligeait de tout exposer dans un style professoral, fastueusement inhabile à représenter une société aux éléments si variés et si hétérogènes; pour peu que vous y joigniez un mot sur les superstitions des moines, quelques sarcasmes contre le clergé use de la

re croire

la vie ci-

ue l'arbi-

'écrivains

stoire des

u'avec la

a traver-

ntre elles

particu-

ie qui ne

oup d'œil

humanité

oyen Age

amassent

ont abat-

reine du

des bar-

vaincus :

ıtèrent à

d la pen-

oressions

rorance:

omme si

kustule à

rolutions

ne fut

aussi la ostraites

âge, ou

nne, les

enes apies bien

ité his-

s, obli–

sement

és et si

sur les

clergé

libertin et guerrier, quelque invective contre les pontifes ambitieux qui ne permettaient pas aux rois de tout faire selon leur bon plaisir, vous aurez une des histoires ordinaires du moyen âge.

Afin que le tableau atteigne sa juste dimension et l'effet voulu, il faut que tout aille s'assombrissant de plus en plus jusqu'à l'an 1000. Alors, et précisément alors, la lumière doit commencer à reparaître peu à peu. Il est de nécessité que la patrie barbare de Dante et de Pétrarque soit ramenée au goût des lettres par ces pauvres pédants qui fuient des écoles impuissantes de Constantinople. Nul ne doit avoir touché un pinceau jusqu'à Cimabuée, ni mérité le moindre souvenir comme auteur des premiers essais jusqu'à ce que les encouragements de quelque prince favorisent l'essor de la peinture et créent Michel-Ange et Raphaël : les Italiens doivent avoir perdu toute mémoire de leurs anciennes institutions jusqu'à ce que dans le pillage d'une ville on retrouve les Pandectes, qui soudain sont enseignées dans les chaires, appliquées à la société, révélées au monde entier. Bien plus, il ne doit s'être écrit et parlé alors qu'un jargon sans règles, afin qu'à l'improviste la langue vulgaire, comme Minerve s'élançant armée du cerveau de Jupiter, surgisse, vierge admirable, pour décrire l'univers entier.

Il n'avait pas manqué toutefois d'esprits éclairés pour appliquer une doctrine sérieuse à l'histoire du moyen âge. Et nous, Italiens, qui nous sommes ensuite laissé devancer par les autres, nous taxés d'idolâtrie classique, nous avons été les premiers, ou au nombre des premiers, à remettre en lumière les documents de ce temps, et à en faire bon usage (1). Le cardinal

<sup>(</sup>i) Les matériaux historiques de cette époque sont aussi abondants que confus, et pour la plupart inexplorés. On peut les trouver indiqués dans:

HANKIUS, de Byzantinarum rerum scriptoribus; Leipzig, 1677. — De Scriptorum Poloniæ et Prussiæ historicorum virtutibus et vitiis; Cologne, 1723.

LE LONG, Bibliothèque historique de France, augmentée par Ferrette de Fontette; Paris, 1768.

W. Nicholson, The english, scotisch, and trish historical library; Londres, 1776.

J. A. FABRICIUS, Bibliotheca latina mediæ et infimæ latinitatis. Opus recensum studio J. D. Mansi; Padoue, 1754.

M. FREHERUS, Directorium historicorum medii potissimum ævi, recognovit et censuit G. C. Hambergerus; Goëttingue, 1772.

N. ANT. Hispalensis, Bibliotheca hispana vetus et nova, curante F. B. Bagesio; Madrid, 1783.

Baronius rédiga avec une vaste intelligence et un courage indomptable les *Annales de l'Église*, qui alors étaient celles du monde, et mit à profit les documents de la bibliothèque du Vatican: il publia en outre beaucoup de ces documents avec une érudition profonde, un savoir encyclopédique, une méthode, une clarté et une précision reconnues même par ses adversaires. Aussi le protestant Scaliger l'admira, et Fleury s'en servit continuellement. Les erreurs dans lesquelles il tomba

Nelis, Rerum Belgicarum prodromus, sive de historia belgica ejusque scriptoribus præcipuis commentatio; Anvers, 1790.

C. W. WARMHULZ, Bibliotheca historica suevo-gothica; Stockolm et Upsal, 1782-1803.

B. G. Struvius, Bibliotheca historica, aucta a C. G. Budero et J. C. Meuselio; Leipsig, 1782-1802.

J. G. Buhle, Versuch einer Aritischen Litteratur der russischen Gesch; Moscou, 1810.

C. F. DE SCHNURRER, Bibliotheca arabica; Halle, 1811.

G. L. BADEN, Dansk norsk historik bibliotek; Odensée, 1815.

DAHLMANN, Quellenkunde der Deutschen Gesch; Goettingue, 1830. F. V. RAUMER, Handbuch merkwürdiger Stellen aus den lateinischen Schriftstellern des Mittelalters; Breslau 1813.

Pour faciliter l'étude des monuments :

MABILLON, De re diplomatica; Paris, 1681.

C. DU FRESNE DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis; Paris., ap. F. Didot; ed. Henschel. 1842.

CARPENTIER, Glossarium novum ad scriptores medii ævi, sive supplementum ad Cangii Glossarium; Paris, 1766.

J. C. Adelung, Glossarium manuale ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis; Halle, 1772-1783.

Haltaus, Calendarium medit ævi, præcipue germanici; Leipzig, 1729; Chronicon Gottvicense, Prodromus, sive de codicibus antiquis MSS. et de imperatorum et regum germanorum diplomatibus.

LACOMBE, Dictionnaire du vieux langage français (depuis le neuvième jusqu'au quinzième siècle); Paris, 1766, et avec le supplément, 1767.

J. IHRE, Glossarium Sviogothicum; Upsal, 1769.

E. Lye et O Manning, Dict Saxonico et gothico-latinum; Londres, 1772. Scherzius, Gloss. Germ. medii ævi, cura J. J. Oberlini; Argentorati, 1781.

MAPPEI SCIPIONE, Storia diplomatica; 1727.

A. PILGRAM, Calendarium chronologicum medii potissimum ævi monumentis accommodatum; Vienne, 1681.

C. F. Roeslen, De ann. medii ævi varia conditione; Tubingen, 1788; De arte critica in annales medii ævi diligentius exercenda. Ibid., 1789; De annalium medii ævi interpretatione; Ibid., 1793.

BIOERN HALDORSON, Lex. islandico-latino-danicum; Copenhague, 1814. Dom Clément, Art de vérifier les dates des faits historiques (nouvelle édition de Saint-Allais); Paris. ourage incelles du thèque du ents avec une méar ses adleury s'en il tomba

ica ejusque tockolm et ro et J. C.

hen Gesch:

1830. ateinischen

et insimæ ve supple-

et insimæ

pzig, 1729; is MSS. et

neuvième 67.

res, 1772. gentorati.

vi monu-

1788 ; De 1789; De

ie, 1814. nouvelle furent signalées par des critiques catholiques. Pagi et Manso. Orderic Raynaldi, avec moins du jugement et plus de crédulité, le continua pour des temps moins illettrés et plus abondants en preuves historiques. Aussi l'œuvre de ces deux écrivains est-il resté comme l'histoire la plus importante ou le

plus riche répertoire du moyen age.

Après eux il faut descendre presque jusqu'à Muratori. Il consacra, dit Manzoni, de longues fatigues, et tout autres que matérielles, à recueillir et à passer au crible les renseignements sur cette époque. Explorateur infatigable, juge circonspect, éditeur libéral, annaliste toujours diligent, souvent heureux à découyrir les faits qui ont un caractère historique et à rejeter les fables les plus accréditées de son temps, collecteur attentif des passages épars dans les documents et les plus propres à donner une idée des coutumes et des institutions du moyen âge, il résolut tant de questions, en posa tant d'autres, en écarta un si grand nombre d'inutiles que son nom, comme ses découvertes, se trouve et doit se trouver sans cesse dans les écrits postérieurs qui traitent de cette époque.

Néanmoins, dans ses Antiquités du moyen age (1), il dispersa ce qui ne pouvait avoir de signification que par l'unité et par l'harmonie. Dans ses Annales, pour ne rien dire de la vulgarité de l'exposition, il classa les événements année par année, les interrompant et les reprenant sans aucune vue d'ensemble, et rendant presque impossible, à leur égard, une idée générale. De plus, pour s'être borné à l'histoire italienne, il se priva de certains renseignements qui l'auraient éclairé; d'où il résulte que ses applications ne furent pas toujours parfaitement justes, et que parfois il vit les choses d'une manière trop étroite. Mais son sens droit supplée souvent à l'érudition qui lui fait défaut, de sorte qu'il se trompe rarement, même quand il n'est pas assez renseigné.

Nous placons à côté de lui Scipion Maffei, qui, dans son Histoire de Vérone, partant des intérêts municipaux pour s'é-

<sup>(1)</sup> Rerum italicarum scriptores ab a. D. 500 ad 1500, quorum potissima pars nunc primum in lucem prodit, 28 vol. in-fol., Milan, 1723-1751; Antiquitates italicæ medii ævi, 6 vol. in-fol., Milan, 1738-1743; Dissertazioni sopra le antichità italiane, 3 vol. in-4°, Milan, 1751 (traduction de l'ouvrage précédent, sans les pièces à l'appui); Annali d'Italia, 18 vol. in-8°, Milan, 1753-1756; Delle antichità estensi ed italiane, 2 vol. in-fol, Modène, 1717-1740.

lever à de hautes considérations générales, sut braver les préjugés de son temps et dire des choses sinon nouvelles, peu connues du moins, sur le nombre des peuples envahisseurs, sur la nature de leurs gouvernements et sur l'origine des langues modernes.

Au dehors de l'Italie, l'érudition aussi immense qu'exacte de Du Cange, exposée comme elle l'est sous forme de dictionnaire, peut servir aux doctes, mais profite peu au plus grand nombre, si elle ne lui est pas tout à fait inaccessible. En général, ceux qui entreprirent d'éclaircir une partie ou la totalité du moyen âge, comme Tillemont, Ameilhon, Lebeau, Pagi, Eckhel, Bouquet, furent accablés sous cette masse de choses et d'événements. Attentifs à tirer les faits de l'obscurité, ils négligèrent les idées.

Mais ceux qui s'appliquèrent spécialement à la recherche des idées eurent-ils un plus heureux succès?

La haine, et non l'amour, poussa à méditer sur le moyen âge ceux qui dans le siècle passé se proclamaient eux-mêmes écrivains philosophes. La voie leur avait été ouverte par Machiavel, qui les devança dans le temps, comme il les laissa derrière lui pour la puissance de l'intelligence. Dans son Introduction à l'Histoire florentine, il s'éleva au-dessus des détails des faits pour s'attacher à leur généralité, et il peignit ou du moins esquissa un tableau célèbre du moyen âge. Mais, il faut le dire, sous le bon plaisir de ses admirateurs, son regard est ébloui dans ce chaos, où il ne parvient pas à mettre l'ordre; son érudition manque aussi d'étendue, et il est tellement préoccupé de la politique que, vivant dans la ville la plus civilisée des temps intermédiaires, il ne dit pas un seul mot des lettres et des beaux-arts; il ne nomme même Dante que pour rapporter comment il donna à la seigneurie le conseil d'armer le peuple contre la faction rivale; tant il oublie la vie de la pensée pour celle de l'État. Tout à fait païen sous ce rapport, animé qu'il est du désir de toute âme généreuse, l'indépendance de sa patrie, il veut y arriver par quelques moyens que ce soit. même immoraux, tels que ceux dont se servirent les étrangers pour la subjuguer : il ne connaît que la société civile à la manière des anciens, et néglige l'élément moderne qui s'y mêle, fondement des lois et du droit.

Williams Robertson le prit pour modèle dans son Introduction à la Vie de Charles-Quint. Plus riche de matériaux, com· les prélles , peu hisseurs , des lan-

u'exacte dictionus grand . En géla tota-Lebeau, nasse de oscurité.

cherche

moyen -mêmes oar Massa derntroductails des u moins le dire, t ébloui on érucupé de ée des ttres et pporter peuple e pour ié qu'il de sa e soit. angers la ma-

roduc~ , com~

mêle .

prenant comment les autres sciences doivent venir en aide à l'histoire, il élargit son cadre; mais, trop idolâtre aussi de la forme, il alla jusqu'à lui sacrifler le fond. Tout ce qui, dans ces siècles robustes, se présentait à lui comme énergique et caractéristique, il le fit entrer de force dans ce lit de Procuste qu'il s'était fabriqué. Ce tort diminue, mais ne saurait lui enlever le mérite d'avoir réuni par grandes masses tant d'événements épars et d'avoir signalé ceux qui contribuèrent davantage à changer la face du monde. Il est vrai que son esprit systématique l'entraînait à les généraliser trop, à omettre certains détails qui donnent de la vie aux contours, et révèlent parfois le dernier mot de grandes révolutions : chéri sant par-dessus tout les libertés dont jouit son pays, il blâme les temps dans lesquels l'édifice social était à peine ébauché, sans réfléchir que pa fut alors qu'on en jeta les fon-

dements et qu'on en prépara la grandeur.

C'est à Montesquieu que revient le mérite d'avoir indiqué les liens qui existent entre l'histoire et la législation : en éclaircissant l'une par l'autre, il a traité des intérêts publics les plus précieux, et fixé l'attention sur ce qui contribue, plus que les expédients de la politique et le caractère personnel des princes, au bonheur ou à la misère des peuples. Mais il n'observe l'homme que sous le rapport des institutions politiques, aussi exclusif que Bossuet, qui ne voit dans l'histoire que les croyances religieuses; trop de choses étaient encore ignorées de son temps, et il s'en tint, pour un grand nombre d'autres, aux relations qui lui tombèrent sous la main, sans examiner jusqu'à quel point elles étaient vraies, et sans se rendre suffisamment compte du génie de chaque temps et de chaque nation. Mais les systèmes mêmes posés par lui, et les méthodes qu'il mit en usage, enseignèrent à en reconnaître les côtés faibles et les erreurs. Möser, Eichorn, Meyer, Grimm, etc., pour la législation allemande; Sismondi, Montlosier, Bernardi, etc., pour la législation française; Savigny, Léo, etc., pour la législation italienne, établirent des théories nouvelles, renversèrent ou corrigèrent les doctrines de Montesquieu, ainsi que celles de Hume, de Robertson, de Giannone.

Hume, que nous venons de nommer, au début de son Histoire d'Angleterre, parle de la constitution du moyen âge avec une élégance qui dégénère en monotonie. Pour encenser les encyclopédistes, alors les dispensateurs de la célébrité et de la gloire, il met trop souvent en jeu l'arme du sarcasme et du dédain. Il se dispense ainsi de la réflexion. Il se montre incrédule en fait de générosité, ce qui ne lui permet de comprendre la liberté que sous certaines formes. Doué de raison, mais sans imagination, sceptique en histoire comme en philosophie, sans parler de sa partialité évidente autant que déplorable, il se méprend d'une manière étrange sur les temps anglo-saxons; il croit la constitution anglaise déjà formée et parfaite dès le moment de sa naissance, supprimant ainsi le spectacle si intéressant d'un peuple qui par degrés va acquérant ses franchises. De quel secours pourrait-il donc être pour apprécier les institutions des autres pays?

Giannone écrit sous l'influence d'une idée préétablie : visant à émanciper les rois de la tutelle pontificale, brisant tout ce que les papes appelaient les armes de l'Église, armes qui souvent avaient été pour les peuples comme un bouclier contre le pouvoir absolu, il recueille exclusivement, comme un avocat, ce qui sert à son but, sans mettre aucune différence entre des époques diverses. Il était donc aussi facile de le réfuter

qu'il fut honteux et infâme de le persécuter.

Je ne saurais, à propos de lui et des autres écrivains qui ont traité de la suprématie du saint-siége sur les rois (1), m'empêcher de remarquer combien l'histoire est défigurée quand on la resserre dans les limites d'un territoire. On ne lui permet pas de voir l'influence qu'ont exercée, sur un pays, les événements du moude entier, et on donne un air de caprice ou d'intrigue à des actes auxquels un homme ou un peuple fut poussé par les idées prédominantes de son temps. Pouvons-nous espérer que quelqu'une de ces erreurs sera corrigée par l'attention à suivre, comme nous le faisons dans ce travail, chaque événement dans ses rapports avec toute une époque et avec tous les peuples contemporains?

Jusqu'à ce que vienne pour nous aussi l'heure d'être jugé sans passion, poursuivons l'examen des historiens qui nous

<sup>(1)</sup> Des centaines de pamphlets et d'ouvrages serieux furent publiés au sujet du tribut de la haquenée, et ils ne firent qu'emble une ques une ques un très-simple, par la seule raison qu'on ne voulut pas recourn à l'histoire ni distinguer les époques. Ce qu'il y a de pis, c'est que cette contestation ne fut considérée que comme une querelle entre le souverain de Rome et celui de Naples, sans même envisager le point capital qui se trouvait derrière cette apparence accidentelle, et j'ose dire frivole.

montre de comraison, en phique dés temps rmée et ainsi le acquétre pour

: visant tout ce nes qui contre le avocat, se entre réfuter

nins qui pis (1), frigurée On ne n pays, caprice uple fut puvonsgée par travail, pque et

e jugé ii nous

bliés an question stoire ni ation ne et celui ère cette précédèrent. Hallam, dans son Coup d'œit sur l'état de l'Europe durant le moyen âge (1), a le mérite de suivre dans chaque pays le développement des constitutions, plus que les guerres et les bouleversements ; mais quoique, pour son pays surtout, il connaisse les lois, il les isole presque toujours des circonstances qui les firent naltre; jamais son regard ne se porte sur le peuple; il n'entend pas bien non plus l'organisation féodale dans l'Europe entière, ni celle des communes, qui apparaissent sans qu'on sache comment, s'altèrent sans qu'on en devine la cause (2): c'est pourtant un effet bien naturel pour quiconque, oubliant les peuples, ne prend en considération que les gouvernements. Jamais il n'approfondit l'étut social, dont les révolutions déterminent le changement dans les lois. Il glisse sur des questions d'une importance extrême : riche d'une érudition d'emprunt, il se tient souvent à ces généralités qui n'exigent pas de preuves et ne contrarient aucune opinion; toujours hostile à l'Église catholique, il ne comprend pas l'unité qu'elle donnait au monde européen. Chez les pontifes il n'aperçoit que de l'arrogance et des usurpations, comme on aurait pu le faire il y a un siècle. Ce qui dimenue ensuite la confiance qu'on peut lui accorder, c'est de ne le voir jamais soumettre les historiens à la critique, c'est sa manière de travailler sur les livres de seconde main, jugeant inutile de recourir lui-même aux sources, parce que cette étude est moins profitable pour fournir la certitude des faits que pour connattre le caractère des temps où ils se sont accomplis, parce que cette étude enfin ne saurait être celle d'un simple compilateur (3).

C'est avec un sentiment d'affection comme ami, et de respect comme élève, que je nomme Sismondi. En peignant nos républiques italiennes, puis les vicissitudes de la France, il explora le moyen âge; les Italiens lui doivent une reconnaissance

<sup>(1)</sup> View of the state of Europe during the middle age; Londres, 1818.
(2) « Les barbares, attachés en général aux anciens usages, sans rien desirer de mieux, laissèrent aux indigènes la tranquille jouissance de leurs institutions civiles. » (Chap. V.) « La seule ville de Piémont qui, dans le treizième siècle, méritàt l'attention comme État distinct, était Verceil... et encore ici semble-t-il que la souveraineté temporelle fut jusqu'à un certain point dans les mains de l'évêque. » (Chap. I.) « On ne peut parler d'une manière précise du gouvernement des républiques italiennes aux douzième et treizième

<sup>(3)</sup> Note 1re au chap, premier.

particulière pour la sympathie avec laquelle il parla de leurs pères, et trouva des vertus patriotiques et républicaines où l'on se serait le moins attendu à en rencontrer. Il crut pourtant qu'il suffisait d'ouvrir l'histoire de ces républiques au temps d'Othon, et considéra comme une concession souveraine, ou une conquête soudaine, les franchises qui, provenant d'une série d'antécédents, étaient le fruit de longues souffrances, de résistances lentes, de traditions non interrompues chez un peuple qui avait tout perdu, excepté les souvenirs. Les antipathies religieuses l'empêchèrent d'ailleurs de reconnaître la grande harmonie produite en Europe par l'unité catholique, elles le font même sortir quelquefois de cette impartialité que l'on semblerait plus en droit d'attendre dans le récit de faits consommés depuis longtemps.

Une renommée qui surpasse toutes les autres est celle d'Édouard Gibbon, historien vénéré par ceux de son école, respecté même des dissidents, pour sa vaste érudition, pour sa sagacité admirable à découvrir des sources nouvelles, pour l'art de grouper les faits et d'interpréter les intentions; enfin, pour une verve d'exposition qui fait passer l'érudition pour originalité, la réminiscence pour sentiment. Quel livre est donc plus propre à plaire aux lecteurs qui ont l'habitude commode de s'en rapporter à l'opinion de l'auteur? Mais tout homme qui sait réfléchir et peser y trouvera une diatribe continuelle, inspirée simultanément par les préoccupations du juif, de l'hérétique, du philosophe, et dominée par deux sentiments : admiration pour la grandeur romaine, haine acharnée contre toute espèce de religion. Comme j'ai eu souvent à m'exprimer sur son compte avec une franchise qui pourrait ressembler à du mépris pour des qualités qu'on ne possède pas soi-même, je me sens obligé de déclarer la profonde estime que je professe pour cet historien, dont les ouvrages m'ont appris l'art, si peu pratiqué, de puiser l'histoire aux sources les plus variées, seul moyen de présenter sous un aspect nouveau les faits les plus rebattus.

Faudrait-il que la gratitude m'interdit la justice? Devraitelle étouffer en moi la voix du devoir qui m'imposait de mettre la jeunesse de mon temps en garde contre un écrivain des plus dangereux? Dans cette masse d'événements aux limites si vagues, dans laquelle il fut vraiment le premier à étendre son regard pour embrasser toutes les nations, au lieu de chercher ce qui importait au bien de l'humanité, il plaisante sur ces le leurs

nes où

ourtant

1 temps

ine , ou

it d'une

ces, de

hez un

antipa-

itre la

olique,

lité que

de faits

le d'É-

especté

sagacité

grouper

verve

a rémi-

à plaire

porter

chir et

ıltané-

philo-

n pour

èce de

ompte

s pour

obligé

histo-

ué, de

en de us.

evrait–

mettre

s plus

tes si

re son

ercher

ir ces

souffrances, il ne fait jamais cas des sympathies du peuple: il n'aperçoit pas ou ne veut pas avouer la corruption de la société qui périssait, ni la vertu de celle qui venait prendre sa place. Quand il décrit les fautes des prélats au moyen age, il n'oublie pas de leur rappeler rudement la discipline des premiers siècles; mais si vous observez comment il a peint le christianisme au berceau, vous verrez qu'il n'a trouvé, dans la doctrine nouvelle, que lâcheté, ignorance ou crime. Alors on est indigné de sa mauvaise foi, encore plus que lorsqu'il met ouvertement Socrate au-dessus de Jésus-Christ, la doctrine d'Épictète ou le Koran avant l'Évangile. Mesquin dans ses jugements sur les choses les plus élevées, froid à dessein comme un rayon de la lune qui, tombant sur la nature endormie, lui imprime sa pâleur; s'obstinant toujours à marcher au rebours de l'opinion commune, il veut éteindre toute admiration, qu'elle ait pour but saint Athanase ou Scanderberg, les martyrs du Christ ou les républicains d'Italie. Si parfois il se sent pris d'un accès d'enthousiasme, soudain il tourne la chose en ridicule, de peur de s'écarter un instant de son plan arrêté, et se fait un véritable plaisir des rapprochements burlesques ou ignobles, pour lancer ses épigrammes de mauvais goût. Aussi, de même que dans Bayle, la malignité trouve toujours chez lui de quoi se repaître, la loyauté et la pudeur de quoi frémir (1).

Voilà quels sont les historiens chez lesquels on puise le plus général ement la connaissance et le dédain du moyen âge. Et moi aussi j'ai lu ces livres avec toute la convoitise et tout l'attrait qui entraîne la jeunesse vers le fruit défendu, et j'y fus pris à mon tour, comme il arrive dans l'âge qui écoute et croit : mais, parvenu à l'âge qui pèse et choisit, j'aperçus l'orgueil qui se cache dans cette manière de rejeter parmi les barbares Charlemagne, Gerbert, Godefroi de Bouillon, Louis IX, Philippe-Auguste, Alfred, Kanut, Jeanne d'Arc, Thomas d'Aquin,

(1) Il vous dira que les principaux événements de ce monde dépendent du caractère d'un seul acteur. (LXV, vol. XII, page 397, édition de Guizot.) Ailleurs: C'est à la religion de Gengis-Khan que nous devons principalement nos éloges et noire admiration. Il mourut plein d'années et de gloire. (LXIV.)

Je prie le lecteur de réfléchir sur ce passage : On trouve une conformité singulière entre les lois religieuses de Gengis-Khan et celles de Locke : étrange manière de louer un philosophe du dix-huitième siècle que de le comparer à un Tartare du douzième! un philosophe qui aurait peut-être rougi d'être comparé à saint Thomas d'Aquin!

Albert le Grand, Dante et Roger Bacon. J'eus peine à me décider à déclarer grossiers les hommes qui édifièrent Westminster, Notre-Dame de Paris, les merveilles de Grenade et de Tolède, les cathédrales de Reims, d'Amiens, d'Autun, de Rouen, de Cologne, et tant d'autres fantastiques créations d'un style original, que la seule pédanterie peut appeler barbare. Je ne pouvais croire ignorants les siècles où furent inventés les horloges, les moulins à vent, le papier, les signaux de la tactique navale, le pavage et l'éclairage des rues, la peinture à l'huile. les hospices pour les vieillards et pour les enfants; où furent prédits par un moine les antipodes, par un autre les aérostats et la vapeur (1); je ne pouvais condamner une époque qui introduisit tant de commodités dans lavie habituelle : les cheminées, le café, le sucre, les nappes, le tournebroche, les miroirs de cristal; qui affranchit la propriété, et, par son morcellement, prépara à l'égalité et à la justice; qui releva la richesse manufacturière, détruite, depuis l'instant où Rome l'avait emporté sur Carthage, et la multiplia même par les lettres de change; qui résolut les problèmes les plus difficiles de la mécanique; qui donna à la chimie l'alun, le sel ammoniac, l'eau-forte et plusieurs alcalis; aux jardins européens, la plupart des légumes et des plantes utiles, ainsi que les fleurs les plus brillantes; au luxe la soie, aux cavaliers les étriers et la selle, à l'observation les verres d'optique; à la navigation le compas; qui assura enfin tous les progrès par la poudre à canon et par l'imprimerie.

Entraîné par l'amour de la patrie, je méditais sur les temps et sur les lieux les plus glorieux pour l'Italie; et en voyant notre dôme de Milan, Saint-Pétrone de Bologne, Sainte-Marie del Fiore de Florence, le couvent d'Assise, Saint-Marc de Venise, les cathédrales de Sienne et d'Orvieto, les merveilles accumulées sur la place de Pise, les tombes de Montréal et de Haute-Combe, le port de Gênes, Venise tout entière; en contemplant tout cela avec le pieux respect dont on salue le tombeau de ses aïeux; en retrouvant dans chaque cité une cathédrale, des remparts, un hôtel de ville, des canaux navigables, de longs aqueducs, je leur demandais: En quel temps avez-vous été élevés? Et tous me faisaient la même, réponse: Au temps des libertés municipales. Frappé alors de leur désolante solitude,

<sup>(1)</sup> Virgile et Roger Bacon.

ı me dé-Vestminde et de tun, de ons d'un barbare. entés les e la tacàl'huile, ù furent aérostats que qui s chemiles miorcellerichesse vait emchange : anique : au-forte art des us brilselle, à ompas; et par

s temps at notre el Fiore s cathéées sur Combe, ant tout de ses le, des e longs sus été aps des litude, je me plaisais à évoquer ces pontifes intimant aux princes lointains de régner avec justice ou de descendre du trône; ces consuls qui traitaient d'égal à égal avec les rois de France et les empereurs d'Allemagne; ces missionnaires qui couraient les premiers visiter la Chine, suivaient les cités errantes du Tartare, et portaient la civilisation au milieu des sauvages; ces citoyens qui franchirent tant d'obstacles et préparèrent la solution des plus importants problèmes sociaux. Dans les chantiers déserts de nos villes maritimes, là où l'on ne voit maintenant qu'un petit nombre de barques de pêcheurs, je me figurais cette foule de navires allant fonder des colonies à Caffa et sur le Tanaïs, à Constantinople et sur la Baltique; j'apercevais ces hardis navigateurs dictant partout des codes maritimes; donnant de nouveau au monde l'exemple de l'activité commerciale, de l'acquisition des richesses par des moyens autres que la rapacité romaine. Je voyais les ambassadeurs des plus grandes puissances implorer dans Saint-Marc les secours du lion vénitien, s'attendrir jusqu'aux larmes parce qu'un doge se mettait à la tête de l'Europe pour repousser l'Asie. Je contemplais des millions de pèlerins venant des quatre points cardinaux au seuil des apôtres, pour admirer, avec dévotion et curiosité, les merveilleux ressorts d'une civilisation toute nouvelle qu'ils vont bientôt transplanter, avec tant de succès dans leurs pays. Je me représentais à Pontida cette poignée de braves tendant une main à leurs frères, appuyant l'autre au pommeau de leur sabre, et enseignant la liberté et le seul moyen de l'acquérir, la concorde. J'observais les peuples et les princes tournant le regard vers Rome; lui demandant conseil pour les lois, appui contre l'oppression; redoutant ses armes non ensanglantées; invoquant, au nom de la raison et de la justice, les oracles d'un sénat d'amphictyons librement choisis dans tous les rangs du peuple, chez toutes les nations. Quand moi, Italien, je reportais ma pensée sur ces choses et sur bien d'autres encore, je n'avais plus le courage de bafouer ces siècles, de blasphémer tout ce qui était à nous, de méconnaître l'influence que l'imagination, livrée à elle-même, exerce sur la vie des hommes et de la société. Et quand je réfléchissais que nos pères, guidés par une expérience déjà mûre, demandaient des garanties après lesquelles nous soupirons encore, tandis que d'autres peuples sont fiers de les posséder, je comprenais que le sens politique n'est pas né d'hier, et qu'il nous faut chercher des leçons dans l'histoire de nos communes, au lieu de prendre à tâche de démentir, à force de calculs et de dédains, les faits et la foi, les grandeurs du passé et les espérances de l'avenir, pour arriver à ne faire de l'homme qu'un être qui pèse, mesure, raille,

détruit et disparaît.

Ce fut cette étude qui me conduisit à réfléchir au danger de séparer les deux principales forces de l'esprit humain, la raison et les faits, la logique et l'histoire; à me faire penser qu'en substituant aux témoignages les inductions et les raisonnements, les esprits même les plus élevés ont pu se tromper. Que sera-ce donc pour ceux qui, aveuglés par la passion, ne veulent rien voir de ce qui peut faire mieux apprécier le mérite d'une œuvre, d'une institution, et la condamnent seulement en haine des temps et des personnes? Il me paraissait étrange, en effet, que les gouvernements ecclésiastiques du moyen âge fussent réprouvés par ceux-là même qui en reconnaissaient l'efficacité; les évêques, chefs d'armée, flétris par ceux qui criaient contre les exemptions de service militaire accordées aux prêtres; l'usage du latin, blâmé par ceux qui rêvaient une langue universelle; les expiations canoniques, dénigrées par ceux qui faisaient des vœux stériles pour l'introduction des maisons de correction et du système pénitentiaire; le célibat volontaire de quelques moines austères, condamné par ceux qui l'imposaient à tant de milliers de soldats; les croisades, insultées par ceux qui recrutaient des croisés sans foi pour les Grecs; l'inquisition calomniée, si la calomnie est encore possible à son égard, par ceux qui faisaient peser sur nous des institutions équivalentes, sans avoir ni l'illusion du fanatisme, ni la moralité de l'intention, ni l'excuse de la nécessité; les confréries religieuses, abhorrées de ceux qui ne savaient trouver de remède aux plaies sociales que dans les associations. Si un pape favorise la corruption, on en tire sujet de dénigrer l'Église, comme si elle était responsable des fautes de l'homme : s'il emploie contre cette gangrène le fer et le feu, on crie à la violence. L'Église n'opposet-elle aux crimes que l'autorité, ils la bafouent comme un frein insuffisant; adopte-t-elle les lois impériales sur l'inquisition, ils l'outragent comme sanguinaire. Tant de superstitions, dont aucune peut-être ne naquit alors, mais qui furent transmises par les anciens ou transportées d'autres pays, on les impute à cette société qui nous les fait connaître précisément par les protestations assidues et les différents remèdes qu'elle essaya pour les détruire.

Ache de

t la foi.

oour ar-

, raille,

nger de

a raison

en subs-

ents, les

sera-ce

ent rien

ne œu-

aine des

et, que

sent ré-

cacité:

contre

rêtres ;

langue

r ceux

naisons

ontaire

impo-

es par

: l'in-

égard.

valen-

e l'in-

euses,

plaies

a cor-

etait =

e ganpose-

frein

n , ils

t au-

s par cette

tions

uire.

La justice ne s'attachant pas aux noms, et l'histoire devant se faire l'organe non des passions, mais de la vérité, je pris deux ou trois points les plus en relief et les plus débattus de l'histoire ecclésiastique, et je changeai les noms, comme s'il se fût agi des chefs d'une démocratie résistant à ceux qui auraient voulu substituer la force aux droits, le duel à la discussion, l'adultère au mariage, l'arbitraire aux lois : et je vis ressortir des traits admirables de généreuse opposition. Comment donc un changement de noms devrait-il convertir les héros en rebelles, les penseurs en intrigants, les martyrs en obstinés? Et qui nous enseignera la justice, si ce n'est l'histoire? Elle peut considérer les questions relatives au genre humain', non comme des sujets de controverse, mais comme des événements, et se [montrer d'autant plus indulgente que les motifs de ses arrêts sont plus élevés.

Ceux qui, prenant en dégoût les inconvénients inséparables du bien, ne savent voir que le côté trivial des grandes choses, et ceux qui, faute de éflexions sérieuses, savent trop admirer les paradoxes sans conviction et les fureurs sans fanatisme de notre temps, peuvent seuls refuser toute sympathie à la foi naïve de ces siècles qui se réveillaient à peine à la vie civile. L'histoire qui comprend sa tâche ne s'arrête pas, comme l'insecte, sur une rose; elle ne recueille pas seulement les actes d'une famille ou d'un siècle. Semblable à la lumière, elle se répand sur tous les objets; elle ressuscite les sentiments et les actions, unique moyen d'en saisir la véritable signification; elle observe le développement constant de la pensée au milieu de la variété des accidents : c'est ainsi qu'au lieu de mépriser et de calomnier nos pères, elle puise des leçons dans leurs fautes et dans leurs vertus; ne dédaignant aucun siècle, elle se plaît à recueillir la parole divine que chacun d'eux proclame en passant, pour expliquer l'énigme de la destinée humaine.

Comme nous, beaucoup durent être conduits, par de telles réflexions, à reviser les opinions dont notre jeunesse a été nourrie par la pédanterie des écoles et par les petites haines d'une incrédulité mesquine; à se remettre à étudier le moyen âge, non plus avec une nonchalance railleuse, mais avec une méditation grave; non avec les préoccupations de la colère, mais avec une gratitude consciencieuse.

A ce résultat contribuèrent certaines circonstances extérieures. Durant deux siècles, la science avait fait divorce avec la religion, et celle-ci avait dû céder le gouvernement de la société à la raison pure, sans croyances obligatoires, et à la force émancipée de toute répression supérieure. De là provinrent le scepticisme dans la pensée, le despotisme dans la politique. Les croyances, l'esthétique, les institutions une fois étouffées sous le fléau de l'hérésie et de la raillerie, les peuples furent sceptiques aussi, et la révolution arriva, immense effort pour recouvrer les conditions indispensables à la vie de la société.

Le peuple sentait la nécessité d'un changement, d'une reconstruction; mais il n'en connaissait pas les moyens. Ceux qui voulaient non réaliser ses vœux, mais le guider à leur gré, lui avaient inspiré contre tout ce qui existait un sentiment hostile qui bientôt se convertit en fureur. L'œuvre de la destruction s'avança, et l'œuvre de la génération étant encore un mystère, l'homme, témoin de tant de catastrophes, doutait de la raison de Dieu, pour ne pas douter de la sienne propre.

Dieu fut renié; on renia sa parole, c'est-à-dire, les faits. On ne comprit plus comment l'histoire et le passé sont dans la nature même des choses, et l'on abattit violemment flefs, monarchie, aristocratie, clergé. Rien ne contrastait plus que ces mouvements subits avec les progrès, lents mais sûrs, par lesquels le moyen âge racheta l'humanité des erreu rs du paganisme et de l'oppression de la barbarie. Enjambant sur cet âge de ténèbres, dont on consultait les institutions avec la rage aveugle qu'on mettait à détruire ses monuments et ses tombeaux, on voulut rattacher la révolution aux souvenirs classiques, en la faisant grecque et romaine dans ses formes, dans ses sentiments; en érigeant sur les autels profanés la tyrannique idolâtrie de l'État et de la gloire militaire.

Qu'en arriva-t-il? Les hommes et leurs guides se trouvèrent lancés hors de la réalité, loin de l'histoire et de toutes les conditions du possible. L'arbre avait été abattu avant qu'on pût en cueillir les fruits; un prompt et amer réveil vint montrer combien ce grand et inévitable mouvement avait été dénaturé par des idées abstraites et par des préjugés séniles.

Mais ce n'est pas encore le moment de le juger; il suffit ici de remarquer que, si l'histoire donne des leçons, ceux qui l'écrivent en reçoivent aussi; et ils en doivent de bien grandes aux événements contemporains, qui leur ont fait acquérir une plus juste intelligence du passé. L'histoire, pour être bien comprise, exige deux études distinctes: la recherche consciencieuse des faits,

et leur saine interprétation. La première s'était déjà heureusement acheminée, en ne visant toutefois qu'à la seule exactitude : restait à donner la couleur, à assigner aux événements leur véritable signification, le caractère, la vie. La révolution avait consommé son œuvre, en balayant les débris du moyen âge qui n'étaient plus en rapport avec la société. Voilà pourquoi notre siècle, sans colère parce qu'il est sans peur, peut fouiller dans ces ruines, avouer leur prix, et n'être ni servile ni adorateur. En effet, ce qui avait échappé à ce que nous appelons le vandalisme révolutionnaire n'en eut que plus de valeur; non content d'en assurer la conservation, on se mit d'un commun accord à recueillir, à examiner, à exhumer, comme l'avaient fait iadis les congrégations monastiques : on vit et l'on voit chaque jour la libéralité des princes, les encouragements des académies, la généreuse obstination des savants, fournir à chaque pays une opulente moisson de renseignements historiques sur le moyen âge (1).

(1) J. Collections générales sur l'histoire du moyen âge.

LABBE, Nova Bibliotheca manuscriptorum; Paris, 1657.

L. D'ACHERY et J. MABILLON, Acta ss. ordinis sancti Benedicti; Paris, 1668-1701.

E. MARTENNE et U. DURAND, Thesaur. novus anecdotorum; Paris, 1717; Veterum scriptorum et monumentorum historicorum dogmat., et moral. amplissima Collectio; Paris, 1724-1733.

D'Achiery, Veterum atiquot scriptorum Specilegium, cura J. de la Barre; Paris, 1723.

H. CANISH Lectiones antiquæ, curante Jac. Basnage; Anvers, 1724.

J. P. Ludwig, Reliquiæ manuscriptorum omnis ævi d'omat. ac monum. inedit.; Francfort, 1720-1741.

H. C. DE SENKENBERG, Selecta juris et historix, tum inedita, tum jam edita; Francfort, 1734-1751.

ET. BALUZE, Miscellanea seu collectio veterum monumentorum, cura J. D. Mansi; Lucques, 1761.

PEZZI, Thes. novissim. Anecdot.; August., 1721, 7 vol. in-fol.

H. J. G. Eccand, Corpus historicum medii ævi; Leipsig, 1723. Le Nouveau Corps diplomatique, ou recueil de tous les traités à partir du huitième siècle jusqu'à nos jours; Paris, chez MM. Firmin Didot frères.

### II. Collections concernant l'Église.

Acta Sanctorum, a J. Bollando altisque membris Societatis Jesu collecta et digesta; Anvers, 1643-1784: 53 volumes qui comprennent tous les saints jusqu'au 14 octobre. Les jésuites de Bruxelles ont repris la continuation de cet immense ouvrage.

HARDOUIN, LABBE et MANSI, Collection générale des conciles; Florence et Venise, 1752.

faits. On
dans la
efs, moque ces
par leslu pagasur cet
avec la
e et ses
ouvenirs
formes,
fanés la

la société

la force

vinrent le

politique.

étouffées

les furent

fort pour

a société.

ne recons-

Ceux qui

leur gré.

entiment

e la des-

ncore un

tait de la

énaturé
fit ici de
écrivent
a événeus juste
e, exige
es faits,

uvèrent

les con-

on pût

nontrer

Bien plus, ainsi qu'il arrive toujours, on poussa les choses à l'excès. Tourmentée du désir d'une originalité qu'elle ne pou-

CAROL. COCQUELINES, Bullarum am; lissima collectio; Rome, 1739-1744.

C.ZSAR BARONIUS, Annales eccles' stici; Lucques, 1738-1759, avec la critique et les additions de Pagi, et la continuation de RAYNALD. Pour la critique protestante, voyez Basnage et Casaubon.

RICHARD, Analyse des conciles; Paris, 1772.

Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques; Paris, 1698, avec les auteurs hétérodoxes et la critique de RICHARD SIMON.

BUTLER, Vies des Saints; Paris, 1836, 10 vol. in 8°.

III. Collections relatives à l'Italie.

J. G. Grævius, Thes. antiq. et hist. Italiæ; Leyden, 1704. Thes. antiq. et hist. Siciliæ, Sardiniæ, Corsicæ, aliarumque insularum, cura P. Burmanni; Ibid., 1725.

UGHELLI, Italia sacra; Venise, 1717-1722.

Rerum Italicarum scriptores varii; Francfort, 1600.

Scriptores rerum Sicularum; Ibid., 1579.

Les ouvrages de Munatoni cités page 15, dont on peut considérer comme autant de suppléments les ouvrages suivants :

Raccolta di tutti piu rinomali scrittori della storia di Napoli; 1769. Raccolta delle cronache appartenenti alla storia della citta di Napoli; 1780.

Italicæ historiæ scriptores, par Assemani; Rome, 1751.

Rerum Italicarum scriptores ex Florentinæ bibliothecæ codicibus, ab a. m ad a. mdc, par Tarrini; Florence, 1748-1770.

Collectio anecdotorum medii ævi ex archiviis Pistoriensibus, par ZAG-CARIA; Turin, 1755.

Ad scriptores rerum Italicarum accessiones historiæ Faventinæ, par Mittarelli; Veniso, 1771.

FANTUZZI, Monum. Ravennati dei secoli di mezzo; Venise, 1801-1804.

Lupi, Cod. diplom. ecclesiæ Bergom.

Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi; Milan, 1760.

Funagalli, Antichità Longobardiche-Milanesi; Codice diplomatico Santambrosiano; Ibid., 1805.

Corner, Monum. della chiesa Veneta.

MARGARINI, Bullarium Casinense; Venise, 1050.

GIO. DE GIOVANNI DI TAORMINA, Codex diplom. Siciliæ; Palerme, 1743.

ALFONSO AIROLDI, Codice diplomatico della Sicilia, sotto il governo degli Arabi.

Rosanio Greconio, Rerum Arabicarum quæ ad historiam Siciliæ speclant collectio; Palerme, 1790.

GIORDANO, Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum.

G. Ca. Lunic, Codex Italiæ diplomaticus; Francsort, 1725-1732.

Pirri, Sicilia sacra.

GALLERATI, Antiqua Novariensium monumenta; 1612.

Mongitore, Bullæ et instrumenta Panormitanæ ecclesiæ.

ZANETTI, le Monete d'Italia.

choses à ne pou-

739-1744. , avec la . Pour la

avec les

s. antiq. cura P.

comme

i ; 1769. Napoli ;

bus, ab ar Zag-

æ, par

804.

rizione

o Sant-

743. verno

e spe-

vait atteindre, notre époque crut la retrouver dans les réminiscences et les plagiats nouveaux; et, comme jadis on ne jugeait

Monumenta historiæ patriæ, jussu regis Caroli Alberti edu., Turin, 1835. Cette publication, qui intéresse tant l'histoire d'Italie, continue toujours.

Archivio storico italiano; éditeur, M. Vieusseux, à Florence. Il eu a paru déjà 8 volumes, contenant des chroniques et des documents

inédits de la plus haute importance.

Raccolta di documenti Lucchesi, etc., etc.

1V. L'histoire du Bas-Empire est comprise dans les Scriptores historicæ Byzantinæ; Paris, 1640-1650. L'édition de Venise, 1729, est plus riche, mais moins correcte. La meilleure est celle qui a été faite à Bonn, par Bekker, Dindorf, Schopen, Niebuhr, et autres savants allemands. Les notes historiques de Du Cange, jointes à plusieurs textes, ainsi que les ouvrages de cet illustre commentateur, Constantinopolis christiana, Familiæ Byzantinæ, sont du plus haut mérite.

### V. Collections concernant la France.

Pithov, Ann. et hist. Francorum (de 708 à 890) Scriptores coætanei XII; Paris, 1588. Hist. Francorum (de 900 à 1285) Scriptores vet. XI; Francfort, 1596.

LAURIÈRE, Ordonnances des rois de France; 1723.

FREHER, Corpus historiæ Francicæ, 1613.

A. et F. Duchesne, Hist. Normannorum script. antiqui, ab 838 ad 1220; Paris, 1619. Hist. Francorum script. coætanei, jusqu'à Philippe le Bel: Paris, 1636-1649.

LE COINTE, Annales ecclesiastici Francorum; Paris, 1665-1683.

J. Sirmono, Concilia antiqua Galliæ; Paris, 1629; supplément, 1666.

Dom Bouquer, Rerum Gallicarum et Francicarum scriptores. Opus continuatum per religiosos e congr. Sancti Mauri et denuo per Academiam Francicam; Paris, à partir de 1736 jusqu'à nos jours.

D. SAINTE-MARTHE, Gallia christiana; Paris, 1715-1785. Conciliorum Galliæ collectio temporum ordine digesta, 177-1563; Paris, 1769.

Œuvre interrompue par la suppression des PP. de Saint-Maur.

D. SAMMARTANI Gallia christiana; Ibid., 1715-85.

DE BAEQUIGNY, Table chronologique des diplômes, titres et actes imprimes, concernant l'hist. de France; Paris, 1779-1783. Diplomata, chartæ, epistolæ et alia documenta ad res Francicas spectantia; Paris, 1791.

— Diplomata, chartæ, epistolæ et alia documenta ad res Francicas spectantia; lbid., 1791.

Guizor, Collection de Mémoires relatifs à l'hist. de France, depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au treizième siècle; Paris, 1823-1837.

J. A. Buchon, Collection des chroniques nationales françaises écrites en langue vulgaire, du treizième au seizième siècle; Paris, 1826-1828.

PETITOT et Monmerqué, Collection complète des Mémoires relatifs à l'hist. de France, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'au commencement du dix-septième siècle; Paris, 1824-1826.

La Collect. des Mém., etc., depuis l'avénement de Henri IV jusqu'à la paix de Paris, fait suite à la précédente; Paris, 1820-1829, etc., etc.

beau que ce qui venait des Grecs et des Latins, nous demandâmes au moyen âge des inspirations lyriques. Nous le fimes pas-

Tout le monde connaît le sèle du gouvernement français pour la recherche et la publication des Documents inédits relatifs à l'Hist. de France, ou Collection des pièces rares et intéressantes, telles que chroniques, mémoires, pamphlets, lettres, vies, procès, testaments, exécutions, siéges, batailles, massacres', entrevues, fêtes, cérémonies, etc.

#### VI. Collections concernant l'Allemagne.

GUDANUS, Codex diplomaticus anecdolorum; Goettingue, 1743.

Pithou, Scriptores rerum Germanicarum; Bale, 1569.

H. Meiboon, Scriptores rerum Germ.; Helmstadt, 1688.
G. W. Leibnitz, Scrip. rer. Brunswicenstum; Hanovre, 1707-1711. Accessiones historicæ; Leipzig, 1698.

E. LINDENBROG, Script. rer. septentrionalium, cura J. Alb, Fabricii; Hambourg, 1706.

M. Freher, Rerum Germ. script. aliquot insignes, cura B. G. Struvii; Strasbourg, 1717.

Pistorius, Script. rer. Germ., cura B. G. Struvii; Ralisbonne, 1726. Reuber, Script. rer. Germ.; Erfurt, 1726.

J. B. Menken, Script. rer. Germ., pra sique Saxonicarum; 1728.

M. GOLDAST, Script. rer. Alemanicarum aliquot vetesti, cura H. C. Senkenberg; Hambourg, 1730.

H. Pez, Script. rer. Austriacarum; Leipsig et Ratisbonne, 1721-1745.
Georgisch, Regesta chronologica diplomatica; Halle, 1740-1744.
Rein. Reineccius, Script. rer. Germ.; Francfort, 1777-1781.

G. H. Pertz, Monumenta Germaniæ historica inde ab anno D ad. MD; Hanovre, 1826. Encore en cours de publication. Cet ouvrage intéresse souvent l'histoire de l'Italie. Il en est rendu compte dans l'Archiv der Gesellschaft fur ültere deutsche Geschichte, recue'l qui tra'te des manuscrits intéressant non-seulement l'Allemagne, mais touto l'Aurope latine du moyen âge.

BOEHMER, Regesta chron. diplomatica Karolorum; Francfort, 1833. Regehron. diplom. regum atque imperat. Romanorum, inde a Conrado I usque ad Heinricum VII; Ibid., 1831. L'auteur est le chef d'une société qui s'occupe, à Francfort, de la publication de tout ce qui concerne les sources de l'histoire germanique au moyen Age.

CHMEL, Regesta chronologica diplomatica Ruperti regis Romanorum; Ibid., 1835.

BINTERIM, Gesch. der deutschen Concilien; Mayence, 1836.

HARGHEIM, Collectio conciliorum Germaniæ; Cologne, 1790.

RAUMER, Regesta historiæ Brandeburgensis.

Il existe bien d'autres collections des Scriptores rerum Germanicurum; telles que celles de Schard, de Freher, de Reuber, de Lindenbrog, de Meibom, de Leibnitz, etc.

Des sociétés chargées de recherches historiques se sont formées dans plusieurs pays de l'Allemagne. Il y en a pour la Thuringe saxonne, pour la Poméranie, pour les Études baltiques, pour la Westphalie, pour le haut Mein, pour Fribourg, pour Lausanne, pour la Suisse romane, pour la Bohème, etc.

recherche

emandA-

recherche rance, ou ques, més, siéges,

1711. Ac-

FABRICH;

. Struvii ;

1726. 1728.

ra H. C.

1-1745. 44.

no D ad.
resse souresse souressellscrits intéoyen âge.
333. Reg.
onrado I
ne société
cerne les

anorum;

icarum ; Meibom,

lans plupour la r le haut pour la ser dans les arts, dans la littérature, dans les ameublements, dans les costumes, avec une manie puérile, qui souvent, associant

#### VII. Histoire de la Belgique.

J. Chappauville, Auctores præcipui qui gesta pontificum Tongrensium, Trajectensium et Leodentium scripserunt; Liége, 1612.

F. Swentius, Rerum Belgicarum annales chronici et historici; Francfort, 1820.

SANDERIUS, Flandria illustrata; Cologne, 1641-1644.

Mir. Op. diplomatica; Louvain et Bruxelles, 1723-1748.

GHESQUIERUS, Acta Sanctorum Belgii; Bruxelles, 1783-1794. Incomplet.

P. F. X. DE RAM, Synodycon Belgicum, sive acta omnium Ecclesiarum Belgii, a celebrato concilio Tridentino usque ad concord. a. 1801; Mechlin., 1828-1836. On se propose d'y ajouter les conciles antérieurs à celui de Trente.

Après avoir recouvré son indépendance, la Belgique institua une commission historique qui a déjà fait parattre plusieurs volumes de la Collection des chroniques belges inédites, publiées par ordre du gouvernement, sans parler des Nouvelles archives historiques, philosophiques et littéraires, qui paraissent tous les trois mois.

#### VIII. Histoire d'Angleterre.

M. Parker, Rerum Britann. script. vetustiores et præcipui ; Londres, 1587.

H. SAVILLE, Rerum Anglic. script. post Bedam præcipui; Francfort, 1601.

W. Camben, Anglica, Normannica, Hibernica, Cambrica, a veteribus scriptoribus; lbid., 1603. Supplément à l'ouvrage précédent.

Roger Twysden, Hist. Anglican. script. X; Londres, 1652.

J. Fell, Rerum Anglic. script. veteres; Oxoniæ, 1684. Incomplet.

To. Gale, Hist. Britannica, Saxonica et Anglo-Saxonica scriptores XX; Oxonia, 1687-1691.

Jos. SPARKE, Hist. Angl. script. varii; Londres, 1723.

TII. RYMER et SANDERSON, Fædera, conventiones, litteræ et cujuscumque generis acta publica inter reges Angliæ et alios quosvis imperatores, reges, pontifices et communitates, ab a. 1066 ad 1654 habita et tractata; Londres, 1704-1735.

H. WHARTON, Anglia sacra; Londres, 1691.

D. WILKINS, Concilia magna Britanniæ et Hiberniæ, ab a. 446 ad 1717.

La commission historique, avant d'être dissoute, avait publié : Rotuli litterarum clausarum, Rotuli Hundredorum, Rotuli Scotiæ.

1X. Pour la Péninsule espagnole.

A. Schotti Hispania illustrata; Francfort, 1603-1608.

J. S. DE AGUIRRE, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniæ et Novi Orbis; Rome, 1693.

CASIRI, Bibl. Arabico-Hispana Excurialensis; Madrid, 1760-1770.

H. Flores et M. Risco, España sagrada; Ibid., 1747-1804.

Colleção de livros ineditos de historia portugueza, dos reinados, dos

mal les sentiments et les beautés d'autrefois avec ceux d'aujourd'hui, ne fait qu'y ajouter un défaut de plus, l'inopportunité.

senhores reyes D. Jodo I, D. Duarte, D. Alfonso V et D. Jodo II. Publiée par l'Académie royale des sciences de Lisbonne.

### X. Pour la Scandinavie.

BARTHOLINI Antiq. Danica; Copenhague, 1689.

F. L. DE WESTPHALEN, Monum. 'nedita rerum Germanicarum, præcipue Cimbricarum et Megalopolensium; Leipsig, 1739.

J. LANGEBER et F. Sunn, Scriptores rerum Danicarum medii avi ; Co-

penhague, 1772-1792. Ce recueil s'est continué.

G. D. Torrell, Diplomatarium Arna Magnæum, exhibens monumenta publica, historiam atque jura Daniæ, Norvegiæ et vicinarum regionum illustrantia; lbid., 1786. — Analecta ad historiam antiquam et jura Norvegiæ; lbid., 1778.

E. M. FANT, Script. rerum Suecicarum medii ævi ; Upsal, 1818-1838.

### XI. Peuples slavons.

FREHER, Rerum Bohemicarum antiqui scriptores. Scriptores rerum Polonicarum ex recentioribus quotquot præcipui extant; Amsterdam, 1696.

J. PISTORIUS, Corpus historiæ Polonicæ; Båle, 1582.

P. Dogiel, Codex diplomaticus regni Polonix et magni ducatus Lithuanix; Varsovie, 1758-1764.

F. W. DE SOMMERSBERG, Rerum Silesiacarum script.; Leipsig, 1759.

MIZLER A KOLOF, Collectio magna historiæ Poloniæ et Lituaniæ; Varsovie, 1761-1769.

Gelas. Dobner, Monumenta hist. Bohemiæ nusquam antehac edita; Prague, 1784.

C. G. HOFFNANN, Script. rerum Lusanticarum; Leipsig, 1791.

STENZEL, Script. rerum Silesiacarum: Breslau, 1835.

Pezel et Dobrowski, Scriptores rerum Bohemicarum; Leipsig, 1791.

XII. Pour la géographie historique de cette époque on peut consulter :

D'ANVILLE, États formés en Europe après la chute de l'empire romain en Occident; Paris, 1771.

CH. JUNKER, Enleitung zur geogr. der mittlern Zeiten ; Iena, 1712.

F. ANSART, Précis de la géographie historique du moyen âge; Paris, 1834.

CH. BARBERET ET ALFRED MAGIN, Précis de géograph. historique universelle; Paris, 1841.

VICTOR DURUY, Géographie politique du moyen age; Paris, 1839.

CHR. et FRED. KRUSE, Allas zur Ubersicht der Gesch. aller europäischen Länder und Staaten; Halle, 1827; Paris, 1834.

K. V. SPRUNER, Historich. geogr. Handatlas; Gotha, 1837.

Mais une bonne géographie historique du moyen âge est encore à désirer. On peut voir aussi les cinq cartes insérées dans le Tableau des révolutions du moyen âge de Kock; Strasbourg, 1807; la Notitia Galliarum de Valois; la Dissertatio chronographica de Baretti; la Marca hispanica de Marca; la Numismatique du moyen âge, avec atlas, de Lelewel; 1836.

eux d'au-'inoppor-

II. Publiée

um , præ-

i avi ; Co-

ent monuvicinarum antiquam

18-1838.

*res rerum* msterdam ,

ucalus Li-

, 1759. *niæ* ; Var-

hac edita ;

g, 1791. sulter : re romain

1712. 16 ; Paris ,

que uni-

839. europäis-

a désirer.
volutions
e Valois;
e Marca;

Mais à quel bien ne se rattache pas quelque inconvénient, facile pâture d'une misérable critique? Quant au penseur, il ne s'enquiert que des idées.

Au milieu de ces brûlantes péripéties qui firent, comme sur un théâtre, passer en peu d'années devant nos yeux les révolutions d'un grand nombre de siècles; en présence de ces faits si extraordinaires, de ces hommes précipités si soudain de l'autel dans la poussière, de ces constitutions, de ces lois improvisées comme les victoires, il ne fut plus permis d'être frivole; une méditation sérieuse étendit un regard moins borné sur les peuples et les actions, apprit à discerner les causes, à signaler la relation de feits lointains, à juger les partis livrés aux passions. Au verbiage ecclésiastique succédèrent les combats de la foi; aux vaines disputes, les apôtres et les martyrs. Le grand homme qui dépassa de si loin la mesure commune aidait par sa propre grandeur à comprendre la grandeur du moyen âge, dont il achevait de détruire les franchises.

L'Europe, durant une convulsion si violente, avait agi par sentiment plus que par raisonnement. La Grèce et d'autres pays avaient proclamé la liberté, au nom des idées qui remuaient le moyen âge. De puissantes excitations d'amour, de piété, de haine, d'horreur, d'admiration, réveillèrent l'indiffèrence paresseuse; les nations se connurent, et, retrempant leur fraternité dans leurs communes souffrances, elles se tendirent la main par-dessus les barrières que la politique avait élevées entre elles.

Un petit nombre de penseurs superficiels fermèrent les yeux et se prirent à sourire : les hommes sincères, qui aiment la lumière et la paix, se trouvèrent ramenés à la foi par la science, par l'ordre à la liberté. Il est même à remarquer que le pays qui lutta le plus énergiquement pour la liberté de la presse fournit, à peine l'eut-il obtenue par le renversement de la tyramie du sabre, des hommes qui, bien que toujours hostiles à la croyance catholique et jaloux de conserver intacts les priviléges de la raison, étudièrent avec plus de bonne foi le moyen âge. Quelque défavorables que fussent leurs préventions sur son organisation politique et religieuse, ils durent, en se rapprochant de la vérité, contribuer beaucoup à découvrir ce qu'il y avait de bon sens et de beautés ignorées dans cet immense édifice social, et à enlever la rouille qui ternissait la tiare de Léon le Grand, l'armure de Charlemagne et de Godefroi.

Ces mêmes hommes, appelés par de nouvelles institutions à participer au pouvoir, ou admis à l'examiner de près, ne tardèrent pas à reconnaître combien les faits diffèrent des doctrines abstraites. En mettant le doigt sur les plaies de l'humanité, on apprit à sympathiser avec les victimes, plus qu'à admirer les oppresseurs; à s'inquiéter moins de la guerre, qui souvent regarde le seul chef d'une armée, que de la paix, qui intéresse tout un peuple; à reconnaître la puissance des souvenirs pour ranimer les institutions; à croire que ce qui contribue le plus aux progrès stables de la raison a sa racine dans les siècles précédents.

Une littérature nouvelle, se dégageant des langes de l'école et des entraves académiques, crut que le beau pouvait se trouver même en dehors des types préétablis, et qu'en cela, comme dans le reste, on devait désirer la liberté dans l'ordre. Elle déposa donc la gravité pédantesque pour se rapprocher de la réalité, de la vie, du sentiment; elle regarda le passé sous des aspects nouveaux, plus en rapport avec le présent, et y chercha non-seulement le beau, mais le vrai et le bien: elle se rangea du côté du peuple, et l'interrogea sur ses besoins, ses angoisses, ses vœux: elle s'aperçut enfin que, si la poésie des temps antiques avait plus de fini, comme le caillou qui se polit en roulant longtemps dans le lit d'un fleuve, le moyen âge en possédait une plus rude, sans doute, mais plus originale, et surtout plus conforme aux sentiments modernes, à la marche de notre société, à l'état actuel de notre civilisation.

Les arts secondèrent cette impulsion, et tandis qu'autrefois Attila, Duguesclin, Frédégonde, devaient se montrer avec l'accoutrement et la contenance des Scipion et des Messaline, maintenant on blâme le peintre qui n'observe pas le costume, et qui, par amour pour ce qui est théâtral, ment à l'histoire et sacrifie la vigueur à l'élégance; comme aussi l'on accuserait plus que de plagiat celui qui, dans la construction de nos basiliques ou de nos théâtres, reproduirait des formes grecques ou romaines (1).

<sup>(1)</sup> Pour les arts du moyen âge, le recueil, le plus étendu est celui de J. B. L. G. Seroux d'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments, depuis la décadence au quatrième siècle, jusqu'à son renouvellement au seizième; 4 vol. Paris, 1823. Il est à regretter que les dessins aient été tous réduits à une si petite dimension, et que les jugements soient souvent établis sur la même échelle.

tutions à ne tardèdoctrines anité, on mirer les avent reintéresse nirs pour le le plus es siècles

s de l'épouvait
et qu'en
erté dans
e rapproa le passé
sent, et y
n: elle se
soins, ses
oésie des
a se polit
en âge en
ginale, et
a marche

autrefois
vec l'acessaline,
stume, et
istoire et
ccuserait
nos bagrecques

celui de numents, pellement aient été t souvent On vit, en outre, surgir une école historique fataliste, proclamant « que l'homme est tel que son temps le fait; que les « croyances changent parce qu'elles doivent changer; que les « faits s'accomplissent parce qu'ils étaient préparés par les pré-« cédents; qu'un siècle n'a ni tort ni mérite pour ce qu'il « est, ni pour ce qu'il pense; et que l'homme n'est pas respon-« sable des opinions qu'il emprunte inévitablement à son épo-« que, comme l'enfant suce le lait d'une nourrice. »

Toute désolante et immorale que soit cette doctrine, qui ôte la foi dans le génie et ravit à l'homme le don le plus précieux de sa nature, le libre arbitre, elle conduisit à ne plus croire que les siècles fussent guidés par les individus, à ne pas accuser les hommes de tyrannie et d'usurpation, avant de voir s'ils y ont été poussés par les circonstances, qui véritablement déterminent la volonté, bien qu'elles ne lui enlèvent pas la faculté de résistance.

Un autre athlète, dont les excès mêmes sont ceux du génie prit à tâche, non tant d'examiner que de bafouer, de fouler aux pieds les philosophes irréligieux; il proclama la nécessité du mal, et celle du sang qui l'expie; selon lui, l'homme est un instrument des desseins de la Providence, qui accomplit inexorablement ici-bas une grande réhabilitation des individus et de l'espèce, qui se transmettent les fautes et la responsabilité. En présence des plus éblouissants triomphes de la révolution française, il en prophétisa l'inévitable ruine, parce qu'elle n'avait pas de bases dans le passé. Il refusa aux peuples le droit de se révolter, mais aussi aux rois celui de se croire impeccables, et, afin que les abus des uns et des autres ne demeurassent pas sans remède et sans punition, il se réfugia dans les souvenirs du moyen âge, au temps où un congrès d'hommes choisis parmi toutes les nations, dégagé de toute partialité, et présidé par un vieillard sans armes, organe d'une justice infaillible parce qu'elle est divine, prononçait sur les contestations et protégeait le bon droit. Son école ne pouvait qu'admirer une époque régie par de pareilles institutions.

Entre ces deux systèmes, celui de la Providence et celui de la Fatalité, une autre école, plus circonspecte, voulut tracer

Ajoutez-y : les frères Boisserée, Musée du moyen age. — Du Somme-RARD, les Arts au moyen age. — CAUMONT, Histoire sommaire de l'architecture religieuse, civile et militaire du moyen age.

le chemin du vrai, comme entre deux abîmes, en entreprenant de justifier tous les faits; de trouver une raison à tout ordre de choses, de démontrer que chaque événement est à sa place, que chaque institution a sa tâche, non au gré des individus, mais par l'action du peuple, luttant toujours contre la conquête brutale ou contre l'oppression savante. En observant son amélioration progressive et ses passions, ils découvrirent un sens élevé dans ce qui paraissait de simples querelles d'écoles et de conciles, dans le monarchisme, dans les communes, dans les croisades, à cause de la part qu'y prit le peuple. Se plaçant a côté de celui-ci, ils conçurent autant d'aversion pour la force et pour la conquête que d'intérêt pour les réformes, pour l'émancipation et pour la liberté de l'esprit. Ils pensèrent que l'on ne devait pas hair et railler ce que le peuple avait vénéré et chéri; qu'un génie ne peut être grand sans comprendre et seconder les instincts, les passions et les forces de sa nation, de son temps, de l'humanité entière.

L'école des saint-simoniens a exercé et exercera une influence plus grande encore, une fois qu'elle se sera dépouillée de cet absurde appareil dont elle s'est entourée un moment comme religion de l'avenir, pour prêcher l'anéantissement de la propriété, de l'héritage, de la famille, et réduire la société à un simple jeu de bourse. Son rêve, le plus magnifique de notre âge si riche en rêves, offre de puissantes espérances à la société et à la littérature, en proclamant que toutes les facultés créatrices du travail, de l'industrie, du génie, de la civilisation, appartiennent au peuple, et qu'il doit être débarrassé des haillons auxquels le réduisent la féodalité de l'argent et l'inégale

distribution des jouissances et des peines.

Et nous, nous peuple, reconnaissant nos pères dans les esclaves de Rome et dans les serfs des temps moyens, nous avons pris part à leurs souffrances ignorées; nous avons compris les avantages apportés par le christianisme, nouveau lien d'affection, de doctrine, d'activité. Ballottés que nous sommes dans une époque critique, où tout est remis en doute et en discussion, nous avons compris mieux le moyen âge, époque organique, où la poésie était religion, où toutes les nations étaient guidées par un même sentiment. Des pensées, jadis entrevues par de grands philosophes, ont été réduites en systèmes complets. Il ne suffit pas, pour connaître les individue et le genre humain. de considérer les actes extérieurs: on doit apprécier

reprenant out ordre sa place, adividus, conquête son améun sens les et de dans les plaçant a la force our l'éque l'on rénéré et cre et se-

nfluence e de cet comme la proiété à un de notre à la sofacultés ilisation, les haill'inégale

n, de son

les esis avons
ipris les
d'affecies dans
discusie orgaiétaient
itrevues
es come genre
iprécier

avant tout les sentiments et les raisonnements qui les ont inspirés, puis les développements, poétique, religieux, théorique, scientifique, industriel, qui en ont été le résultat. L'histoire ne doit pas s'occuper d'un seul peuple, mais du genre humain tout entier, pour paraître telle qu'elle est en effet, un tableau des progrès continus de l'humanité, une réalisation incessante de sa perfectibilité indéfinie, une révélation perpétuelle de sa destinée sociale s'accomplissant par l'unification de la volonté, par l'harmonie des sentiments de la doctrine et des œuvres.

L'âge d'or ne serait donc pas derrière nous, mais devant; vers lui doivent se diriger les efforts communs, avec calme, ordre et charité, pour donner au monde entier un caractère d'accord, de sagesse, de beauté, dans une communauté bieuveillante, régulière et vigoureuse.

Le temps, qui affermit la vérité et démasque le mensonge, a mûri ce qu'il y avait de sensé et de social dans ces différents systèmes, en donnant une idée plus sublime et plus vraie de l'histoire et de ses devoirs. On a vu qu'elle ne devient importante qu'en tant qu'elle aide à connaître l'homme, à apprécier l'influence des institutions et des faits sur la condition des peuples, à s'intéresser également aux temps des César et des Frédéric. Comme elle comprend que les siècles ne sont pas maîtrisés par les individus, alors même que les traditions lui manquent sur les hommes, elle retrace la vie des peuples et des sociétés, de sorte qu'en partageant leurs peines et leurs espérances, elle renoue l'immense catégorie des événements sans dates, leur attribue la triste opportunité de nos souffrances, et rend contemporains les faits les plus reculés, parce que l'être dont il s'agit vit toujours, toujours fatigue, lutte et espère. Le passé est donc une série d'émancipations lentes, difficiles, douloureuses, mais certaines: spectacle consolant et efficace qui, ne nous permettant pas de croire à la décrépitude de notre époque, et nous donnant au contraire confiance en des améliorations futures, nous fait aimer le travail comme une mission à accomplir. Ainsi tandis que les encyclopédistes tournaient le passé en dérision, nous prenons à tâche de l'étudier comme préparation de l'avenir; lorsque, faisant la guerre à la société, ils voulaient réduire l'homme, ou, comme ils disaient, le ramener à l'athéisme et à la vie sauvage, nous nous efforçons. selon notre pouvoir, de le rendre plus instruit, plus moral, pour hâter, à travers les ténébres et les épines, le règne de Dieu, qui est raison, vérité, vertu.

L'effet de ces idées plus larges et plus généreuses fut de mettre un terme à ce dédain suggéré plutôt par la paresse que par la réflexion. On s'occupa alors du moyen âge; et des hommes, armés de cette patience qui ne s'étonne de rien et ne se rebute jamais, portèrent dans cette étude, aussi féconde en résultats que longue et fastidieuse, une curiosité sincère, un doute scrupuleux, une impartialité calme, comme pour des événements consommés, mais qui toutefois nous touchent de trèsprès (1). Alors on comprit que sous la lettre grossière des chro-

(1) Indépendamment de ceux que nous avons cités plus haut, voici les autres principaux historiens du moyen âge :

MEINERS, Vergleichung der Sitten des Mittelalters mit denen unsers Jahrhundertes: Hanovie, 1797.

HÜLLMANN, Städtewesen in Mittelalter.

J. CH. SCHLOSSER, Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung; Francfort, 1817. L'auteur, protestant, n'apprécie pas toujours bien les faits; mais en revanche son érudition est immense.

Guizor, Histoire de la civilisation en France. Il touche à toutes les questions les plus graves. Son plus grand mérite est d'avoir rendu populaires heaucoup de vérités qui avant lui étaient le partage d'un petit nombre d'hommes instruits, et de ne s'être jamais laissé entraîner par les préjugés communs à tous les protestants.

FRANTIN, Annales du moyen age, comprenant les temps qui se sont écoulés depuis la décadence de l'empire romain jusqu'à la mort de Charmagne; Paris, 1825. Excellent recueil de matériaux, mais sans ordre dans le classement des faits.

H. LUDEN, Allgemeine Geschichte der Völker und Staaten des Mittelatters; léna, 1821. Riche en érudition, mais partial et sans profondeur.

FRIEDR. REHM, Handbuch der Geschichte des Mittelatters; Marbourg, 1832-1839. En distribuant son travail non par nations, mais par époques, il emploie avec sûreté les différents matériaux épars dans tant d'ouvrages, divise les peuples en Occidentaux et Orientaux, et jette beaucoup de lumière surtout sur ces derniers.

RÜBS, Handbuch der Geschichte des Mittelatters; Vienne, 1817. Il sépare aussi les Orientaux des Occidentaux, mais avec moins de soin et de détails.

LUDW. GIESEBBECHT, Lehrbuch der mittleren Geschichte; 1835. C'est celui qui porte le plus de jour dans la distinction des peuples en Occidentaux et Orientaux, et son ouvrage est des plus précieux pour ceux qui ne sont pas étrangers à l'histoire du moyen âge.

Leo, Geschichte des Mittelalters; Halle, 1836. Il a le mérite d'un ordre nouveau, moins selon les faits que selon les idées, en suivant les différents degrés de la culture intellectuelle, et l'influence active et passive des événements extérieurs.

C. Jos. Desmichels, Histoire générale du moyen age; Paris, 1835. Il a

Dieu, qui t de mete que par hommes, e se rele en réun doute s événede très-

voici les n unsers

les chro-

zä*hlung ;* les faits :

les quesres heau-'hommes mmuns à

se sont de Chare dans le

Tittelatr. arbourg,

ques, il vrages, lumière

n et de

lentaux ont pas ordre

ordre nts deements

ements 5. Il a niques on pouvait découvrir, comme dans les palimpsestes, des choses échappées à des érudits qui n'avaient ni l'intelligence ni le sentiment des grandes transformations sociales. La plupart. en effet, pesant en légistes ou en annalistes les contrats, les actes publics les formules judiciaires, ne sentirent pas ce qu'il v avait de vif pour l'imagination dans le cadavre qu'ils disséquaient. Alors on ne se contenta pas de répéter des choses déjà dites, ni de les voir du même œil; on entreprit des recherches sur l'origine des peuples barbares, sur la manière dont ils envahirent le territoire romain, sur la condition à laquelle furent réduits les vaincus; on voulut savoir si les conquérants se mêlèrent aux peuples conquis, à quel degré, et comment de ce mélange différemment combiné sortit une société nouvelle; on voulut savoir aussi pour combien y contribua Charlemagne, pour combien v contribuèrent les missions pacifiques ou sanglantes, et jusqu'à quel point la féodalité et les croisades favorisèrent les progrès, et donnèrent l'essor à ce mouvement des communes, auquel l'Italie dut sa grandeur, l'Europe ses libertés. De là ressortit le véritable sens de la lutte entre les papes et les empereurs, entre les jurisconsultes et l'aristocratie féodale; le droit canon fut réhabilité; on put suivre cette longue réaction des peuples libres de la Germanie contre les Romains maîtres du monde, jusqu'à la remise en vigueur du droit civil, à la transformation des coutumes en lois qui vont acqué-

publié deux volumes, depuis Augustule jusqu'à l'extinction de la dynastie carolingienne. C'est un résumé parfois trop aride, mais sûr pour les sources, et où jamais ne sont perdus de vue les progrès de la société civile.

J. Moeller, Manuel d'histoire du moyen age, depuis la chute de l'empire d'Occident jusqu'à la mort de Charlemagne; Paris, 1817. Il tient plus qu'il n'a promis par le titre de l'ouvrage, et ses aperçus sont remplis de bon sens.

A. TILLER, Geschichte der europäischen Menschheit des Mittelalters; 1833. Tant soit peu arriéré.

FRIEDR. KORTUM, Gesch. des Mittelalters; 1836. Riche de rapprochements ingénieux et d'utiles recherches.

G. W. LOCHNER, Geschichte des Mittelallers; Nuremberg, 1840. Il a pris à tâche de dépouiller l'histoire du moyen âge de la forme professorale que lui avaient donnée ses prédécesseurs, pour en faire un ouvrage facile et agréable à lire, sans manquer de solidité.

HENRI WHEATON, Histoire des peuples du Nord, ou des Danois et des Normands, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête de l'Angleterre et du royaume des Deux-Siciles. Ouvrage rempli d'intérêt, et traduit de l'anglais par Paul Guillot, 1844.

rant force et uniformité, à la création du tiers état. Celui-ci, foulé hier comme vaincu, s'élèvera de demain comme vainqueur (1), pour accomplir tranquillement la révolution sociale la plus prodigieuse des temps modernes, parce qu'elle en est la plus spontanée.

On est dégoûté d'abord en voyant un admirable passé s'écrouler sous les coups de gens qui détruisent sans but, sans prévoyance, sans une pensée d'ordre; en voyant tous les éléments se confondre et se heurter si longtemps sans rien créer : mais bientôt on est attiré par le spectacle de l'énergie humaine qui se débat contre tant de misères; on se plaît à contempler la tombe des institutions décrépites et le berceau des nouvelles, la religion du passé et celle de l'avenir, la rencontre de deux civilisations, dont l'une disparaît au milieu des ruines de sa gloire et de sa grandeur quand l'autre vient prendre sa place, guidée par une loi d'amour et de fraternité. Le monde romain subsiste dans les cités qu'il a fondées, dans l'organisation des provinces et des municipes; le monde chrétien maintient vivant le mouvement des intelligences et étend l'égalité; le monde germanique transmet la propriété, produit la noblesse foncière et la distinction des classes. Chacun d'eux tend à devenir société et à prévaloir. Mais le premier est bouleversé par l'invasion, l'autre vise plus à la révolution morale qu'à la révolution politique, et laisse prédominer le dernier, qui livre l'Europe aux mains des envahisseurs du sol et enchaîne l'homme à la glèbe.

Au milieu de tout cela rien d'exclusif, rien d'étroit; chacun s'élance, au contraire, avec la pleine vigueur de sa volonté. D'abord passent devant vous des maîtres et des esclaves, puis des conquérants et des vaincus, des seigneurs et des serfs, des propriétaires et des paysans; le droit de conquête, puis la domination territoriale, ensuite la liberté des communes, tout cela désuni et toujours en lutte. Si l'œil s'arrête à la superficie, on n'aperçoit que décomposition; si vous pénétrez au delà de l'écorce, vous découvrez une organisation stable dans la constitution religieuse, qui donne à ce temps une unité dont

 <sup>(1) «</sup> Oui, dira-t-on; mais la conquête a dérangé tous les rapports, et la
 « noblesse a passé du côté des conquérants. Eli bien! il faut la faire repasser
 « de l'autre côté; le tiers état deviendra noble en devenant conquérant à son

<sup>«</sup> tour. » Sievès, Qu'est-ce que le tiers état?

Celui-ci, une vainn sociale en est la

assé s'éut, sans les élécréer ; humaine templer es nouontre de uines de endre sa monde rganisan mainégalité : la noux tend lleversé qu'à la ui livre

chacun
olonté.
s, puis
fs, des
la do, tout
superrez au
lans la
dont

homme

, et la epasser t à son manque le nôtre, livré au doute insouciant, aux oscillations découragées. Rome antique avait uni les peuples, mais comme les forçats dans un bagne; désormais les relations des individus et celles des peuples ne sont plus déterminées seulement par l'épée, mais aussi par la foi, l'espérance et la charité, qui sont un héritage commun. Tandis que l'opinion et la fierté sauvage des conquérants propagent la guerre, l'oppression, les vengeances. le christianisme prêche une doctrine d'égalité, de paix, de justice, de soumission raisonnable, de mutuelle affection; une autorité bienfaisante veille à secourir le faible contre les excès du puissant. Le clergé, répandu au milieu de tous, éloigne peu à peu les divisions nées de la différence d'origine, fait aimer une patrie commune en rappelant la fraternité universelle, abat les barrières entre les nations, régénère la barbarie, se place aux côtés du baron pour lui montrer la route de la civilisation, conserve les auteurs classiques, réforme les législations, apprend à refréner les puissants, protége le peuple et la liberté, institue une hiérarchie fondée sur la capacité, depuis l'humble clerc jusqu'au chef suprême devant qui s'inclinent les rois et auquel les peuples soumettent leurs différends. L'Église, arche de salut, attache les Germains au sol, appelle toute l'Europe à repousser l'Orient. Quand les Mongols menacent de nouveau la civilisation renaissante, elle court les arrêter par les armes et les prédications; elle empêche les Turcs d'anéantir les institutions européennes, entreprise qui, dans d'autres temps, ne fit qu'éveiller la sympathie ou l'ambition de quelques-uns.

L'unité est avec l'Église, mais autour d'elle règne la plus grande variété. Les barbares, las de leurs longues courses, s'établissent dans des patries nouvelles; et, s'emparant de la souveraineté politique, de la prééminence civile et de la propriété immobilière, ils assoient des royaumes comme autant de camps au milieu d'une plèbe qui perd jusqu'à son nom. Charlemagne essaye d'unir ces royaumes, en demandant sa consécration au pouvoir qui seul est reconnu, et qui, supérieur aux passions terrestres, associe et affranchit. Mais Charlemagne n'est pas secondé par ses successeurs; les intérêts divergents créent, au contraire, autant d'États que de tribus, puis autant d'États que de fiefs. La féodalité, toutefois, en mettant en lambeaux la tyrannie qui pesait sur les peuples, multiplie les foyers de la vie publique, affaiblit les prestiges de la force, éteint l'ar-

deur des conquêtes; en morcelant la propriété (1), elle détruit l'esclavage, et prépare une sorte d'égalité. Tandis que les grands propriétaires vont habiter les campagnes, les villes restent aux industriels, dont l'association, grandissant partout, dans les monastères, dans les maîtrises, dans les guildes, dans les loges de francs-maçons, redouble les forces sociales, et fait que l'individu, dévoué aux statuts de sa corporation, multiplie la vie de chaque agrégation particulière. Si donc l'ordre social est faible et si la morale est dépravée, les volontés sont énergiques, les hommes sont robustes et non tyrannisés par l'oppression d'idées systématiques. L'établissement des communes devient dès lors facile.

Dans aucun autre temps la tradition de l'humanité n'offre le spectacle d'une classe dénuée de tout droit, ravalée, inaperçue, et qui, par un progrès continu, s'élève jusqu'à acquérir peu à peu l'indépendance, le pouvoir; à changer les ressorts de la société, la nature du gouvernement; à devenir la nation. Nous, peuple, nous avons combattu et nous combattons encore pour enlever jusqu'aux derniers retranchements de la féodalité, dont l'agonie même ne saurait nous attendrir; mais il est beau, précisément pour cela, de considérer ces batailles, parce qu'il ne s'agit pas de l'histoire des rois, mais de celle du peuple, de la nôtre. Le tiers état, inconnu aux anciens, forme les communes des vaincus : elles croissent à côté, à l'ombre même des donions élevés contre elles par les vainqueurs; elles deviennent des républiques en Italie, consolident le pouvoir royal en France, le balancent en Angleterre, et jettent partout les fondements de la civilisation moderne.

Même en portant notre attention uniquement sur les dominateurs, nous ne les verrons pas arbitres souverains des nations subjuguées, comme les conquérants de l'Asie ou les Romains; un esprit de résistance perpétuelle contre tout ce qui est abus se glisse d'abord parmi les vainqueurs, puis entre eux et les vaincus, ensuite entre nobles et prolétaires, plus tard entre commune et commune; enfin, sur une plus grande échelle, entre le pouvoir temporel et celui de l'Église, l'un tendant à

<sup>(1)</sup> Merveilleux système dans lequel s'organisèrent et se posèrent en face l'un de l'autre l'empire de Dieu et l'empire de l'homme; la force matérielle, la chair, l'hérédité dans l'organisation féodale; dans l'Église, la parole, l'esprit, l'élection; la force partout, l'esprit au centre; l'esprit dominant la force. MICHELET, Introduction à l'histoire universelle.

), elle dédis que les villes rest partout, des, dans les, et fait, multiplie rdre social nt énergi-

nunes de-

ité n'offre alée, inau'à acquéer les reslevenir la ambattons ints de la lrir; mais es batailmais de aux annt à côté, les vainusolident e, et jet-

dominas nations
Romains;
est abus
ux et les
eard enéchelle,
endant à

osèrent en; la force dans l'Éu centre; niverselle. fonder l'empire de la force, l'autre à assurer le triomphe de la justice, pour substituer les droits du mérite et de la raison à ceux de la race ou de la violence; tous les deux se servant de contre-poids pour impêcher les excès auxquels entraînait le caractère absolu du moyen âge (1).

Ainsi s'accomplit la plus grande révolution de l'esprit humain; révolution qui donna aux modernes poésie, arts et liberté. Mais ce serait trop de prétendre que l'en pût s'élever alors à l'idée de nationalité, la plus difficile à concevoir et la dernière à se répandre parmi le peuple : trop de chemin, en effet, reste à faire à l'esprit avant de vaincre tant de préoccupations, d'effacer tant d'inégalités, pour réduire des familles et des villes à oublier l'indépendance native, les forts à n'exercer leur puissance, les habiles leur capacité, que dans la mesure du bien public; les nobles à oublier l'ancienneté de race et d'autorité, à reconnaître enfin et à pratiquer la justice et l'égalité sociale.

(1) « C'est à l'influence universelle de cette aberration fondamentale (la réprobation politique du pouvoir spirituel, distinct et indépendant du pouvoir temporel) qu'il faut rapporter la principale origine historique de cet irrationnel dédain qui s'est alors manifesté pour le moyen dge, sous l'inspiration directe du protestantisme, et qui s'est ensuite propagé partout avec une énergie toujours croissante, par une suite commune de la même situation fondamentale, jusqu'à la fin du siècle dernier. C'est surtout en haine de la constitution catholique que cette grande époque sociale a été si injustement flétrie, avec une déplorable unanimité, non-seulement chez les protestants, mais chez les catholiques euxmêmes, où l'indépendance potitique du pouvoir spirituel n'était guère moins décriée. Telle est la première source de cette aveugle admiration pour le régime politique de l'antiquité, qui a exercé une si déplorable influence sociale pendant tout le cours de la période révolutionnaire, en inspirant une exaltation absolue en faveur d'un système social correspondant à une civilisation radicalement distincte de la nôtre, et que le catholicisme avait justement appréciée au temps de sa splendeur, comme essentiel!ement inférieure. Le protestantisme a d'ailleurs spéciatement contribué à cette dangereuse déviation des esprits par son irrationnelle prédilection exclusive pour la primitive Église, et surtout par son enthousiasme spontané, encore moins judicieux et plus nuisible, pour la théocratie hébraïque. C'est ainsi qu'a été presque effacée, ou du moins profondement altérée, la notion fondamentale du progrès social, que le catholicisme avait d'abord nécessairement ébauchée... La théorie métaphysique de l'état de nature est venue ensuite imprimer une sorte de sanction dogmatique à cette aberration rétrograde, en représentant tout ordre social comme une dégénération croissante de cette chimérique situation, etc. » Auguste Conte, Cours de philosophie positive; vol. V, p. 409.

Aussi les républiques flottent encore entre un passé de haine, de débats, de guerre, et un avenir d'ordre, de tranquillité, d'amour. N'ayant aucune expérience de systèmes fondés sur le concours des intérêts et du pouvoir, désireuses de paix, de justice, de franchises, mais ignorant les moyens d'y parvenir, elles se mettent en possession d'une liberté sans garanties, où le peuple, voulant prendre part tout entier aux affaires, porte dans les assemblées l'avarice, l'ambition, toutes les passions de l'homme privé; les constitutions sont essavées l'une après l'autre, les partis se livrent à la violence. A l'intérieur, on ne rencontre que jalousies, orgueil, méfaits; au dehors, on égorge ses voisins, ses frères, sans même songer à contracter avec eux une alliance de paix, de secours, d'avantages mutuels. Enfin, les intrigants et les forts prévalent; la liberté privilégiée des communes succombe ; le despotisme devient nécessaire pour niveler les inégalités renaissantes; de nouveaux royaumes se constituent, et le moyen âge finit.

Il finit; mais, sans les émigrations germaniques, Rome aurait occupé le monde entier, effaçant le caractère et le génie propres de chaque nation, et nous aurions un immense empire à l'asiatique, au lieu de tant de nations qui multiplient le mouvement et la vie; au lieu de cette variété remuante et féconde qui constitue le mérite des âges modernes, et à laquelle l'Europe doit d'être supérieure aux autres parties du

monde en intelligence et en progrès.

Le moyen âge finit : mais il a trouvé l'Europe partagée en hommes libres et en esclaves, il la laisse divisée en pauvres et en riches; au travail forcé il a substitué le labeur volontaire; l'association, la concurrence, aux corporations et aux désolantes faveurs légales; aux priviléges, c'est-à-dire, à l'injustice, l'égalité civile; il a débarrassé la propriété des entraves de caste et de tribu, des substitutions et des autres chaînes anciennes; à la profonde abjection des esclaves vis-à-vis du maître, des clients à l'égard des patrons, des patriciens envers l'empereur, il a substitué la politesse aisée qui s'abaisse, mais à condition d'être relevée; la déférence qui sait être fière, la liberté qui sans péril ni avilissement se prête à mille bons offices. Tels sont les sentiments nés de l'indépendance noble et courtoise des seigneurs; indépendance ignorée des anciens. qui n'en connaissaient pas d'autre que celle de la cité ou de l'État.

sireuses de oyens d'y é sans gaier aux afon, toutes sont esviolence. , méfaits : me songer s, d'avan– valent : la espotisme santes : de finit. me aurait le génie iense emtiplient le nuante et , et à laarties du rtagée en

passé de

e, de tran-

tèmes fon-

auvres et lontaire; ux désoà l'injusentraves s chaînes à-vis du s envers se, mais fière, la ille bons noble et anciens,

é ou de

Il en est qui se complaisent à peindre le moyen âge comme une époque d'oppression sans bornes, et pourtant ce fut alors que naquirent les constitutions politiques, fondement et gloire des nations modernes (1). Je ne dirai rien du droit canon, qui, comme droit spécial, fut un immense progrès en douceur et en équité: le premier, il opposa la discussion aux prétentions arrogantes du sabre, la loi aux caprices des seigneurs; il proclama le premier l'égalité de tous devant la loi. Mais Charlemagne. Alfred, saint Étienne de Hongrie, saint Louis, roi de France, quelques-uns des empereurs allemands, furent sans doute de grands législateurs; et c'était à cette époque d'ignorance que l'Angleterre écrivit sa Grande Charte, modèle imparfait, mais non encore surpassé ni même égalé par d'autres chartes : bien que fondée tout entière sur la féodalité, elle garantit inviolablement les droits les plus précieux des citoyens. Ce fut alors que les républiques commercantes de l'Italie et de la Provence rédigèrent ce code maritime qui sert encore à régler le commerce du monde, et que les diverses communes se donnèrent des statuts qui peuvent paraître étranges seulement à ceux qui ne savent pas se reporter à d'autres temps et à d'autres lieux, et croient, comme les Anglais, que tout ce qui est dans les habitudes de leur pays est bien, que rien n'est bien que ce qui sort de leur pays. Les républiques d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, essayèrent alors de tous les modes d'organisation politique, en créant des constitutions qui n'avaient rien d'académique, et sans jamais songer à en adopter une parce qu'elle était anglaise ou espagnole : tout ce qu'elles faisaient leur appartenait en propre, portait le cachet de l'opportunité, et par cela même était historique et d'une variété bizarre. Alors aussi la bourgeoisie, donnant la plus éclatante preuve de force. celle de grandir en résistant, se fit jour dans la monarchie, et lui apporta la gloire, la vie, l'énergie: bien que personne n'eût compris son importance présente et future, elle se transforma en tiers état et devint classe intermédiaire, jusqu'à ce que, se

CANGIANI, Barbarorum leges;

SAVIGNY, Geschichte des Römischen Rechts in Mittelalter;

Toulotte et Riva, Histoire de la barbarie et des lois au moyen âge; Paris, 1829. Ouvrage superficiel;

LABOULATE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident; 1839; Et un grand nombre de publications récentes, dont la plupart en allemand.

<sup>(1)</sup> Pour le droit on peut consulter :

dilatant encore, elle devint la nation, le peuple, le souverain. Au congrès de Pontida ou à la paix de Constance, aux conférences nocturnes sous le chêne de Truns ou dans la prairie de Rütli, s'offriront à vous des hommes simples qui, au nom du Dieu créateur du noble et du vilain, jurent de défendre les coutumes et les franchises de leur patrie. Dans les conciles, vous verrez la religion se faire la tutrice des droits de l'homme. Vous saurez ce que c'est que le peuple, aux wittenaghemot de la Grande-Bretagne, aux cortès d'Espagne, à celles de Lamego, où une nation encore au berceau dicta le Statut du Portugal, qui n'a rien à envier aux chartes improvisées de nos jours. Ce Statut entourait le trône d'une noblesse non pas sortie de la conquête, non pas fondée sur la propriété ou achetée à prix d'or, mais conférée à ceux qui s'étaient montrés loyaux envers la religion, la patrie, le roi, vaillants dans ces batailles qui arrachèrent la terre natale au joug étranger. Les états confirment ces lois, en tant que bonnes et en tant que justes, conditions de légalité inconnues aux anciens hommes d'État, et oubliées par beaucoup de ceux de nos jours. Mais nous discutons, ils agissaient.

Et tout cela dans un temps de barbarie. Oui, barbarie sans doute; mais le caractère de ces temps est plutôt le contraste entre la brutalité des actions et la pureté des maximes proclamées par l'Église, par la chevalerie, par les poëtes. Quand, chez les anciens, aucune voix ne s'élevait avec autorité pour reprocher à Achille son orgueil farouche, à Caligula sa cruauté imbécile, ici les notions morales se montrent belles et pures au milieu de la licence et de la grossièreté. Un jugement droit flétrit les œuvres détestables que la passion accomplit; ce qui ne sera pas chose peu remarquable pour ceux qui pensent qu'un bon principe peut produire plus de bien que la perversité ne peut faire de mal. L'oppression barbare, la résistance continue, l'expiation religieuse, sont trois faits dominants dans les mœurs et dans l'histoire d'alors; et, selon que l'on considère l'un ou l'autre, on voit le dernier degré de l'orgueil, de l'héroïsme et de la sainteté. Mais comme l'un sert de contre-poids à l'autre, on n'est jamais affligé par ces atrocités systématiques et calculées qui nous ont révoltés dans l'antiquité. Aussi un auteur, qui se dit pourtant philosophe, a-t-il pu écrire : « Un de-« mi-siècle du paganisme présente des excès sans comparaison « plus énormes qu'on n'en trouve dans toute la monarchie chré-

souverain. aux conféa prairie de au nom du ire les couciles, vous mme. Vous emot de la e Lamego. Portugal. s jours. Ce ortie de la etée à prix aux envers lles qui arconfirment nditions de ubliées par s, ils agis-

barie sans e contraste es proclas. Quand , té pour resa cruauté s et pures ment droit lit; ce qui ii pensent la perverrésistance nants dans considère , de l'héntre-poids ématiques ssi un au-« Un demparaison

chie chré-

« tienne, depuis que le christianisme règne sur la terre (1). » En effet, même parmi les Gibelins les plus impitoyables yous ne rencontreriez pas un Domitien ou un Caracalla; vous ne trouveriez pas dans toute cette époque un froid massacre pareil à ceux que firent le clément César, à Amiens; Titus, les délices du genre humain, à Jérusalem; ni une dévastation calculée comme celles qui renversèrent Tarente et Carthage, ou anéantirent les beaux-arts et la civilisation d'un pays, à Corinthe et à Rhodes. Vous ne découvririez rien de semblable à la Saint-Barthélemy, ou à la muette désolation de la guerre de Trente ans (2). Les proscriptions exécutées dans les années les plus florissantes de Rome n'ont pas d'analogue dans le moyen âge. comme n'en ont pas les progrès de sorcellerie, multipliés dans le siècle de Léon X et de Galilée. L'Inquisition elle-même ne peut aucunement se comparer aux persécutions exercées durant trois siècles contre les chrétiens avec des formes légales, ni à celle qu'une politique ombrageuse introduisit plus tard en

Espagne.

Au moins, si nous éprouvons de la peine à nous arrêter sur les violences des barons et sur la grossièreté farouche des rois, nous pouvons porter nos regards sur une autre société qui. contemporainement, cherchait, non les conquêtes de la force, mais celles des idées; qui se tenait près de l'opprimé pour le scutenir, pour le consoler, tandis que le peuple menacant tonnait contre le puissant orgueilleux au nom de celui qui juge les justices humaines. Les seigneurs versaient des torrents de sang pour se dérober quelques pouces d'une terre qui devait les recouvrir tous le lendemain; l'Église, élevant son regard vers la patrie veritable, répandait l'amour du bien, du savoir, de la piété, enseignait à prier, ouvrait des abris aux affligés, des asiles aux proscrits, des écoles aux ignorants : au milieu des guerres quotidiennes elle intimait la trêve et amenait la paix : aux guerriers elle substituait les religieux, opposait les monastères à l'immoralité : ce fut par elle que la vaillance, exercée à s'égorger entre frères, se sanctifiait sous la bénédiction cé-

(1) FELLER, Catéchisme philosophique; t. III, c. 6, § 1.

<sup>(2)</sup> Wallstein et Gustave-Adolphe restèrent en face l'un de l'autre, devant Nuremberg, soixante-douze jours durant, sans jamais s'attaquer. Dans cet intervalle de temps périrent de faim et de maladies dix mille Nurembergeois, vingt mille Suédois, plus de trente mille Impériaux. Le moyen âge n'a rien d'aussi froidement impitoyable.

leste, en allant repousser le croissant des coupoles de Constantinople et des plages de Sicile, de Majorque et d'Espagne.

Un des caractères les plus saillants de cette société religieuse est d'avoir pris à sa charge les devoirs de la société civile, d'avoir fait par inspiration ce que beaucoup plus tard la civilisation introduisit par réflexion. N'y a-t-il personne pour veiller à la viabilité, à la sûreté des routes, elle pose à leur garde des croix et des chapelles. N'y a-t-il point d'hôtelleries, elle ouvre des hospices et des ermitages; point de secours pour l'indigence, elle distribue des soupes à la porte des couvents. Les lanternes allumées devant les images pieuses suppléent durant la nuit à l'éclairage des rues; les registres de baptême, de mariage et de mort, aux registres de l'état civil : les marchés ne sont sûrs que sur le parvis des églises et le jour de la fête patronale; les restes du savoir se conservent dans les couvents, où les futurs savants retrouveront les uniques écoles du temps, les paysans les modèles de la meilleure agriculture. Les postes n'existent pas, mais des religieux, des missionnaires mettent Rome en communication avec l'Islande et le Cathay: ils établissent des congrégations pour recueillir les enfants abandonnés, pour soigner les malades, pour assister l'innocence en périll, pour racheter les prisonniers.

Voilà où nous chercherons, nous, la moralité. Aussi la fondation d'un couvent, l'institution d'un ordre, le voyage d'un missionnaire, nous intéresseront autant et plus que les bruyants méfaits des rois, ou les changements de dynastie. D'ailleurs le peuple aimait ces républiques religieuses, dans lesquelles pouvaient entrer les chrétiens de tout pays et de toute condition: où ils trouvaient à se soustraire aux lois barbares sous lesquelles le hasard les avait fait naître, pour se soumettre à d'autres volontairement choisies, à des magistrats élus d'un commun accord, et où des fonctions les plus humbles on pouvait s'élever jusqu'à la papauté. Or, nous aimons à le répéter mille fois. nous respectons le vœu, les affections, les antipathies même du peuple. C'est avec ses sentiments, et sous l'inspiration de la justice, que nous soumettrons à un nouvel examen ces siècles héroïques, durant lesquels, chez toutes les nations européennes. la générosité, la valeur, la noblesse, la piété, le dévouement des individus, s'efforcent de remédier au défaut de justice publique, pendant que l'honneur mitige la tyrannie et que les mœurs suppléent aux lois.

de Consspagne. ciété reli– société cius tard la onne pour se à leur ôtelleries , cours pour couvents. suppléent baptême, : les marjour de la dans les rues écoles griculture. ssionnaires le Cathay ; fants aban ocence en

ssi la fonyage d'un s bruyants ailleurs le uelles poucondition : as lesquel– à d'autres commun ait s'élever mille fois, même du tion de la ces siècles opéennes. ement des publique, œurs sup-

C'est, d'ailleurs, tellement à tort qu'on les regarde comme une période d'impuissance entre l'antique civilisation et la renaissance, que je ne sais même si l'on pourrait démontrer qu'ils aient laissé rien éteindre de ce qu'il y avait de plus important dans la littérature et dans la science des anciens. Le mot civilisé est souvent pris pour synonyme d'instruit, et trop de gens s'attachent seulement aux lettres; elles sont sans doute un puissant élément de la civilisation, qui consiste dans l'esprit, dans l'activité, dans l'exercice de toutes les facultés, de toutes les forces de l'âme, mais elles ne sont pas le seul : or, c'est peut-être justement la littérature qui, plus que toute autre chose, a contribué à faire déprécier le moyen âge. Celle des anciens était sans doute merveilleuse par la pureté exquise de la composition et de l'exécution, qualités qui charment l'esprit, même quand les idées sont fausses, médiocres ou entachées d'ignorance; car le beau y est toujours l'objet d'un culte exclusif; et il devait en être ainsi dans des ouvrages destinés à un petit nombre de lecteurs, à cette élite de la nation qui prétendait ne recevoir, de ses esclaves et de ses clients, que les écrits les plus savamment élaborés, comme les plus belles statues.

La destination différente de la littérature moderne lui a fait apporter moins de soin à la forme, et négliger cette union de l'art et de la simplicité, dans laquelle les anciens n'eurent pas d'égaux. Mais la raison préside à chaque mot, éclaircit toute confusion, met l'ordre dans les idées, arrête les divagations; et, réglant tout avec méthode et bon sens, elle produit une austère précision, une netteté limpide, un progrès constant vers le but.

Au moyen âge, la correction antique était perdue, et l'analyse moderne non encore acquise. C'était une transition sans art et sans forme, c'était un langage indéterminé; c'étaient aussi des esprits inexercés. Mais pour qu'une littérature acquière un caractère propre et national, il faut que la tradition et la poésie aient précédé l'histoire et la critique. Or, dans le moyen âge, il y eut, en fait d'imagination, abondance créatrice, plus que chez aucune nation moderne, sans en excepter l'Angleterre; outre la profondeur de sentiment, il y eut le génie qui invente, si supérieur au talent qui perfectionne (1). Pour qui sait réfléchir, il n'est pas douteux que les œuvres modernes les plus

<sup>(1)</sup> Dante, saint Thomas, Arioste, Tasse, Shakspeare, Caldéron. etc.

nobles et les plus originales naquirent dans le moyen âge ou s'inspirèrent de son génie.

Il est vrai, cependant, que la culture de l'imagination était plus séparée que jamais de celle de l'intelligence. Deux littératures se trouvaient en présence, dont l'une, toute de tradition et de réminiscences, s'efforçant d'exprimer les idées nouvelles par des mots surannés, ne faisait que montrer sa laborieuse impuissance. Sans doute beaucoup d'esprits, nés pour la poésie, sentaient combien c'était folie que de séparer la parole des idées, la composition de l'intelligence populaire; mais auraient-ils eu recours aux idiomes vivants? ils n'étaient pas encore assouplis par l'usage, et un préjugé des savants les répudiait. Leur position était celle d'un statuaire placé dans un pays où lui manqueraient à la fois les modèles et la matière (1).

Les meilleurs gardaient donc le silence ou se rapetissaient;

(1) POLYCARPE LEYSER, professeur de poésie dans l'Académie de Helmstadt, a publié l'Historia poetarum et poematum medii ævi, decem post annum a nato Christo ecce secutorum; Halæ Magdeb., 1721.

Il y fait allusion à une dissertation, De ficta medii xvi barbarie, que nous n'avons pas lue; mais il taxe de témérité ignorante ceux qui, quia nesciunt, negant extitisse viros eo tempore eruditione insignes. Du reste, il ne s'occupe que de poëtes latins, de même que

Du Fresne, Index scriptorum medix et infimx latinitatis, et Fabricius, Bibliotheca latina medix et infimx latinitatis.

Beringhton ( Litteray history of the middle age) et

GINCUÉNÉ (Histoire de la littérature italienne) montrent beaucoup de préoccupation d'école;

GUIZOT (Histoire de la civilisation en France) et

VILLEMAIN (Tableau de la littérature du moyen dge) firent connaître à la jeunesse française un grand nombre des beautés des écrivains de ce temps.

On peut cousulter aussi Eichhorn, Allgemeine Gesch. der Cultur und Litteratur, et les historiens de la philosophie et des sciences, Andres, Montucla, Tiraboschi, Delambre, Bouterwek, Karstner et Lieri.

Nous citerons encore Th. Whight, Essai sur l'état de la littérature et des sciences en Angleterre dans la période anglo-saxonne; Londres, 1839 (en anglais).

HARRIS, Hist. littéraire du moyen âge.

J. J. Ampère, Hist. littéraire de la France avant le douzième siècle. L'ouvrage le plus important de tous est l'Histoire littéraire de la France, commencée au dix-huitième siècle par les bénédictins, et continuée de nos jours par l'Académie des inscriptions. C'est une mine inépulsable qu'exploitent sans cesse les étrangers, aussi bien que les Français.

En général, on recherche maintenant avec ardeur les monuments de la littérature originale du moyen âge et des peuples appelés Barbares.

tion était eux littée de trales idées contrer sa crits, nés e séparer opulaire; n'étaient s savants ire placé

n åge ou

tissaient ;

èles et la

Helmstadt,

barie, que qui, quia s. Du reste,

beaucoup de

et

connaître à

de ce temps.
Cultur und

*térature et* ndres, 1839

ème siècle. la France, nuée de nos e qu'exploi-

ents de la

et la partie la plus élevée de la littérature demeurait aux médiocres, contents d'enfanter, avec des instruments imparfaits, des ouvrages qui ne pouvaient satisfaire ni le goût ni la raison. Et cependant si l'on n'est pas rebuté par la forme, que de vie morale et intellectuelle on y découvre! quelle richesse! quelle originalité! On dirait que les lettres sentirent plus que jamais leur sublime mission, en cessant de se nourrir de frivolités, en ne s'appliquant pas à flatter l'oreille, mais en s'attachant aux choses pratiques et aux suprêmes intérêts de l'humanité. Les saintes Écritures furent la base de toutes les études, et aucun livre n'aurait pu être aussi généralement répandu. Quelque ennui que nous éprouvions aujourd'hui en voyant les auteurs de ce temps s'appesantir de cent façons sur le même travail, nous devons cependant reconnaître que l'esprit humain eut beaucoup à gagner à ce qu'un livre unique fût regardé par tant de nations comme le comble des connaissances humaines et occupât partout des talents si divers, pour asseoir une doctrine si éminemment humanitaire. Le latin servit à merveille aux communications entre les différents peuples, avant que les langues nouvelles se réglassent et fussent réciproquement comprises. Une double activité fit que les uns s'adonnèrent aux études classiques, et les autres à produire du nouveau. Au lieu donc de déplorer l'oubli de l'antiquité, on serait en droit de se plaindre que trop de respect pour elle ait tant et si souvent nui à l'originalité : ainsi dans les beaux-arts la sublime majesté de la cathédrale gothique fut défigurée par l'imitation du temple païen.

On dédaigne les histoires d'alors, comme de mauvaises chroniques monacales. Nous avons reconnu leurs défauts; mais il faut dire que leurs auteurs furent souvent des princes, tels qu'Alphonse d'Espagne et Othon de Fressingue, oncle de Frédéric Barberousse; plus souvent des hommes qui avaient pris part aux affaires, comme Cassiodore, Bède, Luitprand; et presque toujours les personnes les plus instruites de leur temps. Si peu d'entre eux ont de larges vues, on doit se rappeler que l'emploi d'un télescope grossier et d'un champ très-borné n'empècha pas Galilée et Scheiner d'accomplir dans le ciel de merveilleuses découvertes? Au surplus, il ne faudrait pas reprocher au clergé et aux moines leur perpétuelle intrusion dans les événements mondains, ou il serait juste de leur pardonner de ne pas avoir raconté ce qu'ils ne devaient pas connaître.

1

Cependant, lors même que les récits sont tracés au fond du cloître, ils semblent dictés par des gens qui, arrivés au port, jugent plus exactement la position de ceux que bat la tempête en haute mer, et ils témoignent sinon de la pénétration et des larges aperçus de leurs au teurs, au moins d'un sentiment de justice qui n'apparaît pas souvent chez les classiques, auxquels toutefois ils ne le cèdent pas toujours en fables et er crédulité. Lorsqu'en les parcourant, vous vous dépouillez des préventions scolastiques, vous êtes charmé de ce que l'homme s'y laisse constamment entrevoir. On les lit, après des siècles, aussi volontiers que l'on converserait avec de bons vieillards pleins de souvenirs, tandis qu'on est parfois repoussé par le ton prétentieux et par le style pédantesque des écrivains même les plus illustres.

Les poëtes, bien qu'ils ne sussent pas se servir simultanément de la tradition et de l'inspiration, éléments inséparables de toute bonne poésie, chantaient la patrie, la foi et les actions généreuses.

L'esprit sophistique, jadis combattu en vain par Socrate et par Sénèque, reparut dans les écoles; mais la philosophie ne s'appliqua pas à des débats oiseux; elle dirigea ses méditations sur la société et vers l'amélioration de l'homme, pour lui enseigner ce qu'il devait croire et ce qu'il devait faire; elle aborda les questions les plus épineuses avec la liberté dont jouit celui qui bat des chemins où il n'y a pas encore de traces à suivre. Tandis que jusqu'à nos jours on a juré par les pauvretés de Condillac, les scolastiques s'exercaient sur le plus vigoureux et certes sur le plus docte penseur des temps antiques. Retournant à qui mieux mieux le champ de la philosophie, ils apportèrent aux doctrines d'Aristote les seules améliorations dont elles fussent susceptibles; et lors même qu'entre lui et Platon, entre les réalités et les généralités, ils n'auraient fait que s'égarer en vaines subtilités ou en rêves confus, ils auraient toujours préparé pour l'époque moderne la finesse logique et la puissance d'abstraction.

Il n'y avait point de critique, a-t-on dit; je ne craindrais pas toutefois d'affirmer que presque toutes les questions agitées jusqu'à nous ont été soulevées alors. Tandis que le siècle de Léon X crut à l'imposture d'Annio de Viterbe, quand celui de l'Encyclopédie crut à Ossian, le onzième siècle rejetait les fausses décrétales. Le roi Luitprand et l'évêque Agobard se prononçaient

a fond du
au port,
a tempête
on et des
iment de
auxquels
erédulité.
éventions
s'y laisse
aussi vopleins de
n prétenj les plus

imultanééparables es actions

locrate et sophie ne éditations lui enseiaborda les celui qui ivre. Tande Condilet certes hant à qui èrent aux es fussent re les réaen vaines paré pour d'abstrac-

ndrais pas gitées jusde Léon X le l'Encyausses dénoncaient contre les duels judiciaires, contre les épreuves du feu et de l'eau, malgré l'appui que prêtaient à ces coutumes les préjugés et les lois; ils ne voulaient pas que l'on crût que les orages étaient le produit d'enchantements. Le moine Virgile et Jean de Salisbury enseignaient le système de Copernic et l'existence des antipodes. D'autres attaquèrent et défendirent le pouvoir temporel et spirituel du pape, combattirent par la discussion et par la raillerie l'abus du monachisme et la fausse piété, examinèrent les droits de la royauté. Ce lut alors qu'on affermit les bases de l'organisation civile et de tant de constitutions qui survivent encore. Tous les systèmes, tous les dogmes, tous les rites, trouvèrent des champions et des contradicteurs; et les théories politiques d'Arnauld de Brescia, l'hérésic philosophique d'Abeilard, l'hérésie religieuse de s Albigeois, et celle de Photius ne laissèrent presque rien de nouveau à dire à Luther et à Socin.

Que sera-ce, si l'on pense que ces hommes, nos grossiers aïeux, civilisèrent le monde? En traduisant l'Évangile dans les idiomes vulgaires, ils les fixèrent et les façonnèrent; ils composèrent des hymnes qu'on chante encore de nos jours; ils arra-chèrent des nations entières aux superstitions les plus licen-

cieuses et les plus féroces.

Il leur manquait sans doute beaucoup; mais on ne refuserait pas le titre de grand général à Alexandre parce qu'il n'aurait pas su vaincre à Iéna ou prendre la citadelle d'Anvers, ni celui de poëte à Homère parce qu'il se trompe en géographie et en astronomie Il y a, entre l'histoire du moyen âge et celle de l'antiquité, la différence qui se remarque dans les édifices : entre le Panthéon par exemple, et le dôme de Milan avec ses mille aiguilles et ses ornements infinis. Ce dernier, quoique si beau dans chacun de ses détails, ne saurait plaire qu'à ceux qui, dans le jet hardi de tant de flèches vers le ciel, parviennent à saisir quelque chose de plus sublime que l'unité qu'on y cherche en vain. Les chefs-d'œuvre antiques, comme temples, statues, arcs de triomphe, aqueducs, les raffinements du luxe et les commodités de la vie, se trouvent dans les villes; il n'y a rien au dehors, ou à peine quelque cabane où l'on jetait le soir les esclaves qui, par leurs sueurs, faisaient vivre les maîtres et les habitants de la cité. Dans le moyen âge, au contraire, des milliers de villages communiquant entre eux par de bons chemins, des châteaux, des paroisses, des métairies à chaque pas, montrent qu'au milieu

d'une population de citoyens qui sait pourvoir à ses propres besoins, la sollicitude de l'évêque, la prédication du moine, la vigilance du maire, descendent jusqu'au dernier vilain. On n'y rencontre pas, comme chez les anciens, la monarchie illimitée, ni l'égalité générale, qui bientôt engendre le despotisme; mais une vie universellement répartie, et des essais de statuts et de législation selon nous plus importants que les sciences et les arts, dont le réveil, dans plusieurs pays, fut le signal de la perte des institutions et de l'indépendance. Les héros de l'antiquité nous paraissent grands parce qu'ils sont accomplis en tout, soit grâce à la constitution de leur patrie, soit grâce aux écrivains qui nous les représentent; mais vivant tout à fait d'une vie extérieure, ils ne font que seconder la marche des choses. Ceux du moyen âge veulent, au contraire, dominer la société par l'enthousiasme de la conviction et par l'imagination; ce qui répand une couleur fantastique, une plénitude de vie même sur les souffrances. Ils travaillent, ils combattent souvent, il est vra:, sans aucun but arrêté d'avance, mais toujours avec cet entraînement qui ne cherche l'agitation et les batailles que pour trouver le repos et la paix; enfin, pour mettre un intervalle entre les tempêtes du monde et le silence de la tombe, ils se renferment dans leurs manoirs ou dans des cloîtres.

Cependant notre intention n'est pas de faire le panégyrique du moyen âge, et moins encore de ses institutions. Nous ne saurions pas plus sacrifier à de vieilles idoles que nous ne voudrions fixer notre demeure sous un toit menaçant ruine, mais nous nous rappelons avec attendrissement que nos pères s'y sont abrités. Rien n'est à regretter du moven âge, rien peut-être à imiter; mais il y a beaucoup à apprendre de lui, et nous visons seulement à disposer les esprits à mieux l'examiner, à porter un esprit plus équitable dans l'étude de ces temps si mal appréciés, à réparer l'injustice de ceux qui lui attribuent tous les maux du passé, même ceux qui n'étaient que transitoires, et qui lui avaient été transmis par l'antiquité. Nous croyons que chaque âge contribue aux progrès; que le nôtre l'emporte presque en tout sur le moyen âge, mais que dans le moyen âge se préparèrent et en grande partie s'effectuèrent les améliorations qui nous font de beaucoup dépasser les anciens. Ce fut une gestation pénible, mais nécessaire, et qu'il faut juger par les résultats. Ce fut une enfance inconsidérée, pleine d'imagination, sachant peu ce qu'elle voulait, usant ses forces en tentatives vaines, ridicules même parfois; et qui sans trop de mémoire, avec encore moins de calcul, inventait tout, apprenait tout, se complaisait aux chants et au merveilleux, se pressait aux universités sans autre préparation que les leçons bégayées sur les genoux maternels : elle se trompait, mais loyalement,

et passait soudain au repentir.

pres beloine , la

. On n'y llimitée,

ne: mais

uts et de

es et les la perte

antiquité

en tout,

ux écri– it d'une

choses.

r la so-

magina-

itude **d**e

nbattent

nais ton-

t les ba-

r mettre

ce de la

cloîtres.

gyrique

Nous ne

ne vou– e , mais

eres s'y

eut-être

s visons

porter

appré-

ous les

res, et

ns que mporte

yen âge

eliora-

fut une

par les

agina-

tenta-

Trop de causes perturbatrices firent qu'à cette époque le bien et le grand ne se montrèrent que partiellement; mais le développement moral, la réforme de la vie pratique, prirent alors un plus libre essor. La puissance civilisatrice du christianisme, l'exmple des franchises loyalement acquises, imperturbablement défendues, l'expérience de chaque jour, les consolations données à toute infortune, valurent au moyen âge la gloire de faire éclore un nouveau monde, une nouvelle vie de l'esprit et du sentiment, d'imprimer une direction nouvelle à l'imagination et à l'intelligence. Cela frappe quiconque s'intéresse au plus grand nombre, au peuple. Mais le peuple ne saurait être compris que par ceux qui souffrent et se réjouissent avec lui, en s'associant à ses espérances et à ses craintes, à ses malédictions et à ses bénédictions. Ceux-là seulement pourront apprécier au juste des institutions qui pourvoyaient aux besoins des plus faibles, et un pouvoir qui protégeait partout la justice et la moralité; ceux-là seulement pourront juger de la différence qui existe entre le moyen âge et l'âge moderne, qui commenca par un soufflet que se permit de donner le ministre d'un roi au représentant du peuple.

Les littérateurs qui se résignent à tant d'abstractions et de distinctions pour vanter les anciens, n'auraient qu'à employer la même méthode avec le moyen âge pour avouer que certaines institutions furent opportunes pour certaines époques et pour certains degrés de civilisation, et pour se convaincre que celui qui loue le bien produit autrefois par ces institutions n'entend pas dire pour cela qu'elles seraient utiles à d'autres périodes de

la vie sociale.

Si j'exposais à nu les horreurs de la révolution française et le règne de la terreur, on m'opposerait la nécessité de cette réaction, et l'utilité qui résulta de ce nivellement par la hache du bourreau. Pourquoi n'aurait-on pas les mêmes égards pour un temps qui vit naître la société moderne, et auquel on doit les langues, les littératures originales, les monuments les plus grandioses et les plus naïfs, les familles historiques, les exploits

héroïques des nations européennes? Mais la connaissance de ce temps n'est pas seulement un objet de curiosité ou d'étude pour la science, elle est au moins tout aussi intéressante pour nous que celle de notre siècle, de nos droits et des moyens de les obtenir, de nos besoins et des moyens d'y satisfaire. On y rencontre, bien plus que dans l'histoire des empires, où l'erreur d'un monarque décide du sort de millions de sujets, de ces leçons qui nous apprennent à respecter la dignité de l'homme, à savoir où git son véritable bonheur.

Telle est l'idée que nous nous formions du moyen age, en lisant les historiens et en explorant les matériaux qui nous en restent : mais quel est l'historien qui ait entrepris de le représenter dans son ensemble, et de le mettre en harmonie avec notre civilisation plus avancée? Si les jeunes gens vous demandent une histoire du moyen âge, laquelle leur mettrez-vous

entre les mains?

En faire une serait donc une entreprise noble, utile et généreuse.

Quant à nous, faible mais laborieux glaneur dans les champs où d'autres ont largement moissonné, en nous mettant à l'œuvre pour peindre un âge de convictions puissantes et d'actions magnanimes, à une époque qui, ayant peu de confiance dans les opinions du passé, moins encore dans celles de l'avenir, se plaît à vivre dans l'insouciance et dans l'ennui qu'enfante le doute, et n'ose pas essayer de comprendre l'élan et la sérénité qu'engendre la foi, nous voyons bien se déchaîner contre nous l'arrogante raillerie et la satire calomnieuse de ceux qui ne prêchent la tolérance que pour avoir le droit d'attaquer toute opinion qui ne s'abaisse pas à flatter leur inertie ou leur témérité, également insensées; mais nous nous sentons le courage de tenir haut un front qui n'a point à rougir en face de ceux qui raillent ou qui calomnient, qui achètent ou se vendent, qui tremblent ou font peur. Au lieu de dissimuler nos sentiments, nous préférons les mettre au jour tels qu'ils sont, et braver à découvert la tyrannie des préjugés de toutes sortes.

L'histoire ecclésiastique prend dans les siècles où nous entrons la place occupée par l'histoire romaine dans les siècles précédents, et nous y puiserons largement. Il n'y aura plus personne désormais, nous l'espérons, pour la regarder comme la tâche obligée ou un privilége exclusif du clergé: pourquoi le laïque ne pourrait-il pénétrer jusqu'au seuil sacré, et y juger issance de ou d'étude ante pour noyens de ire. On y , où l'ersujets, de l'homme.

n Age , en ii nous en de le reonie avec vous detrez-vous

et génédans les

mettant s et d'acconfiance de l'aveu qu'enélan et la îner conde ceux 'attaquer ou leur s le couface de se venuler nos 'ils sont, es sortes. entrons eles préplus permme la rquoi le

y juger

les hommes et les choses avec cette franchise et ce respect raisonné qu'il est temps de substituer au dédain futile et à l'aveugle idolâtrie?

En effet, le christianisme, immuable dans son essence, change les aspects sous lesquels il se révèle; et en conservant la même foi, la même espérance, le même amour, il s'accommode aux phases successives de l'humanité. Dans les premiers siècles il combattit avec le sang et avec l'arme des doctrines pour reconstruire une société nouvelle sur les ruines de l'ancienne; au dix-septième siècle il montrait l'harmonie de la science et de la société dans la vérité, regardée comme le pivot du monde; il réglait l'intelligence où il siégeait : de nos jours il est appelé à guérir des douleurs inconnues à la foi profonde de nos peres; à montrer la foi comme un port aux vains labeurs de la science, aux agitations stériles, aux illusions amères de l'esprit.

Le moyen âge ne connaissait ni cette grandeur sereine, ni cette régularité pleine de magnificence. A des hommes rudes et sensuels le type tout nu de la croix n'aurait pu suffire; il fallait que la religion se mêlât à tous les actes de la vie, aux visions de l'imagination, aux aspirations du cœur; qu'elle prit, pour ainsi dire, l'homme par les sens. De là les manifestations surnaturelles, et tant de miracles, multipliés sans doute par la crédulité, mais instruments efficaces dans les voies de la Providence.

La vie du peuple était dure ; mais il s'appuyait fortement à ses croyances. Il suffisait du débordement d'un fleuve pour désoler une province, de l'inimitié de deux barons pour la dévaster; les famines étaient fréquentes, les guerres l'étaient plus encore. Les populations misérables, groupées sur les flancs des castels ou autour des monastères, auraient succombé au besoin ou aux rigueurs de la servitude si l'imagination, éclairée d'en haut, ne leur eût montré au delà de cet horizon si pâle des splendeurs célestes qui transfiguraient une vie de misères et de tourments. Méprisés, moins qu'hommes, la loi les relevait jusqu'à leurs maîtres; visités dans leurs douleurs par des anges et des saints, ils se fortifiaient par un commerce continuel avec le monde invisible; la nature sauvage, sanctifiée par la divinité, leur offrait d'ineffables consolations et des harmonies inconnues, en leur donnant le pain de l'esprit quand celui du corps leur manquait. Les légendes, unique histoire des onzième et douzième siècles, montrent partout la même

scène : oppression de souffrances matérielles dans les masses; plénitude de vie pieuse jusqu'à l'exaltation et au délire. En un mot, il est impossible de comprendre ces temps autrement que dans le mélange qu'ils présentent incessamment des choses éternelles avec les contingentes, de l'invisible qui gouverne avec

le visible qui est gouverné.

Bien que dans le moyen âge la crédulité soit moindre que dans l'antiquité, il faut avouer que les miracles et les superstitions y abondent aussi. J'en rapporterai souvent, et cela parce qu'en dépit de la critique et de la raison qui les réfutent, ils peignent le temps et exercent une grande influence sur les événements. Mais si je raconte qu'au quatrième siége de Constantinople la Vierge Marie parcourait les remparts pour encourager ses défenseurs, tandis que le derviche Séid Békar montait au ciel pour apprendre de Mahomet les moyens d'emporter la place, dira-t-on que je crois au premier miracle comme au second? J'ai rapporté également et dans la même intention les augures et les auspices païens, ainsi que les prodiges de Sérapis et de la Mère des dieux. Qu'on ne nous traite donc pas d'idolâtre, si comme Socrate nous sacrifions un coq à Esculape. Je ne m'effrayerai pas, au reste, du reproche de superstition, car il est souvent adressé à ceux qui sont ses plus grands ennemis, et qui n'ont rien de plus à cœur que la liberté de la pensée et la pureté de l'adoration.

Toutes les fois que je l'ai pu, j'ai dissimulé la fatigue que j'ai éprouvée à corriger des erreurs, ou à redresser l'argumentation d'autrui ; je me suis contenté de démontrer la vérité de ce que j'avançais. Si l'affirmation et la négation prennent parfois sous ma plume un ton tranchant, c'est parce qu'elles procèdent d'un examen consciencieux. Plus mes opinions sont décisives, plus j'ai cherché à les justifier pour moi et pour mes lecteurs. A une époque où l'on se met si facilement à la suite des autres, il v a quelque mérite à ne pas dire et à ne pas penser comme la foule. Une noble impopularité exige plus de courage que les déclamations dans lesquelles on flatte les caprices de factions qui s'arrogent le nom de peuple. Je sais qu'on me reproche de m'écarter trop librement des opinions de quelques écrivains célèbres; mais c'est précisément parce qu'ils sont célèbres que je n'hésite pas à mettre de côté les timides formules de la précaution pour les contredire. Je me dis : Si de grands hommes avec tant d'études, de droiture et de patience se sont trompés,

es masses; lire. En un rement que des choses verne avec

e que dans erstitions v e qu'en dépeignent le ents. Mais la Vierge éfenseurs, pour ap-, dira-t-on J'ai rapres et les le la Mère si comme effrayerai t souvent n'ont rien

de l'ado-

e que j'ai gumentarité de ce it parfois rocèdent écisives, lecteurs. s autres. omme la e que les factions reproche ecrivains bres que es de la hommes

rompés,

pourquoi ne pourrais-je me tromper à mon tour? Et je prends courage, pour n'user envers moi d'aucune de ces indulgences auxquelles un auteur peut d'autant mieux se prêter envers lui-même, qu'elles passent inaperçues de la plupart des lecteurs : pour n'esquiver aucune des questions qui surgissent à chaque pas, et que déclinent le plus souvent les historiens. Je sais qu'il v a des objets qui, vus de loin, effarouchent; mais nous ferons comme un père prudent avec l'enfant effrayé par les contes de sa nourrice : il le conduit près de l'épouvantail, et le lui fait toucher. Je sais que les volontés et les convictions individuelles ont besoin d'une grande vigueur pour se révolter contre certaines opinions communes, devant lesquelles s'incline volontiers l'insouciance; mais peut-être réussirons-nous à détruire les préjugés en osant les attaquer de front, et en considérant l'homme et la société, non sous un seul aspect, mais dans l'ensemble des circonstances, des moyens et des actions.

Le vrai est l'objet de mon culte, et j'expose avec liberté de jugement les faits qui sont le seul langage véridique.

Pour que cela ressorte plus clairement, je me suis abstenu de certaines méthodes auxquelles me croiront peut-être obligé ceux qui aiment, dans les historiens modernes, l'art de généraliser les conséquences d'événements particuliers et accidentels, et d'entasser minuties sur minuties jusqu'à ce qu'elles acquièrent une importance factice? tout cela pour se donner l'air de prophètes, pour créer des systèmes que l'on trouve d'autant plus beaux qu'ils ont plus de vague, de nébuleux, d'incompréhensible, et qu'ils renversent davantage des jugements consacrés. Quelques-uns, partant d'une érudition aride et surannée, s'élancèrent au lyrique, et planant entre ciel et terre, portèrent l'histoire, du domaine de l'analyse et de l'observation précise, dans celui des hardiesses synthétiques.

C'est d'après Vico que plusieurs d'entre eux, surtout en Allemagne, ont ainsi prétendu reconnaître dans chaque fait le signe d'une idée, en confondant les contingences du monde extérieur avec la stabilité de l'idée invisible. Ceux qui m'ont séduit quand je les ai lus m'ont dégoûté quand je les ai étudiés : quelques-uns m'ont paru absurdes, d'autres insaisissables, la plupart inintelligibles, tous nuisibles à la vérité, qu'ils tordent pour l'adapter à leurs caprices. J'en ai conclu que le meilleur système est celui qui expose avec ordre et suite le

vrai et les considérations qui s'y rattachent. Peu importe que la méthode paraisse ordinaire; les esprits intelligents comprendront que j'y ai apporté, selon mes forces, tout ce que m'ont fourni mes propres études, et, plus encore, celles des autres.

Je ne sus pas non plus m'enrôler dans une école qui voulait rendre l'histoire poétique à force de donner aux récits la couleur locale, comme ils disent, en suivant pas à pas les auteurs originaux, et même en les copiant. C'est une réaction contre le dédain pour les chroniqueurs, et il faut avouer que parfois il en ressort le véritable sentiment local d'une époque. Mais indépendamment du péril de se laisser séduire par la poésie des chroniques, une telle méthode se prêterait mal à l'histoire universelle, qui ne doit pas être contrainte de changer de ton selon les auteurs et les pays, son principal mérite consistant à observer toute l'humanité avec un intérêt égal et de la même hauteur.

Je me suis écarté aussi de cette autre école qui, pour paraître narratrice impartiale des faits, renie les sentiments de chrétien, de citoyen, d'homme même, et dépare même le vrai lorsqu'elle veut le dire. A l'ouïr raconter avec la froideur d'un vieux chirurgien décrivant l'autopsie d'un cadavre, on s'étonne comment des événements rapportés avec tant de calme ont pu bouleverser le monde. J'adopte l'impartialité de cette école; mais je me garderai bien d'affecter l'impassibilité que je n'ai pas. J'ai tâché d'éviter le sentimentalisme, autant que la colère ampoulée; mais il est des pages que j'ai écrites les larmes aux yeux, des malheurs qui m'ont ravi le sommeil, des injustices qui m'ont agité comme si je les subissais moi-même.

Mon livre et ma méthode doivent toutefois se justifier par eux-mêmes. J'ai cru nécessaire de faire connaître comment je m'y suis pris, mais ce sera aux lecteurs de juger si j'ai bien fait; si, suivant l'ordre des idées, pour ne pas rompre l'enchaînement général des faits au profit de la chronologie, je suis parvenu à associer, ainsi que je me le proposais, les intérêts de la mémoire, de l'intelligence, de la raison et du cœur.

Il existe un certain nombre de lecteurs passionnés qui ne se plaisent qu'aux paroles retentissantes, aux jugements partiaux, déguisés sous le titre menteur d'indépendance. Je me permets, je me fais gloire de leur déplaire. Tout écrivain qui aspire à importe que ligents comtout ce que e, celles des

e qui voulait écits la cous les auteurs ion contre le ue parfois il d. Mais indéa poésie des à l'histoire unger de ton consistant à de la même

ui, pour pantiments de nême le vrai roideur d'un on s'étonne alme ont pu cette école; que je n'ai jue la colère larmes aux es injustices me.

justifier par comment je si j'ai bien ompre l'enonologie, je oposais, les aison et du

s qui ne se ts partiaux, ne permets, ui aspire à

diriger ses efforts vers l'avenir doit être incessamment antipathique à ceux qui regrettent le passé, et cherchent à raviver les charbons éteints sur les autels de divinités qui ont fait leur temps. Je vois et je connais les défauts du passé, et je raconte. non comme un courtisan qui flatte les penchants de son mattre (je n'ai pas de mattre), mais comme un ami qui connatt les liens par lesquels le mal s'unit au bien dans le cœur de son ami. Oui, nous sommes meilleurs que nos pères; et bien que souvent, nous le soyons plus en paroles qu'en faits, les paroles finiront par produire les faits; mais le moyen d'y arriver n'est ni celui d'idolatrer ni celui de honnir ceux qui nous ont précédés. On doit plutôt s'appliquer à séparer les erreurs passagères des améliorations durables de tous les temps. C'est ainsi qu'en reconnaissant les véritables progrès, nous pourrons tirer parti de tout ce qui les a amenés, écarter tout ce qui n'a pas réussi à empêcher le mal, apprendre jusqu'où peuvent entrainer la tyrannie, la discorde, les principes absolus; nous accoutumer enfin à voir la vérité partout où elle est, à en durer les malheurs inévitables avec courage et confiance, ne jamais oublier que la modération est un des caractères de la force.

C'est à cette hauteur que je place le but : je m efforcerai de l'atteindre en cherchant et en exposant dans l'histoire la vérité et la morale des faits, la dignité de l'homme, les idées les plus généreuses, sans me laisser séduire par des fantômes d'honneur et de gloire, ni épouvanter par les titres ignominieux dont l'impudence éhontée est toujours prête à stigmatiser tout ce qui ne lui ressemble pas. Quand on lançait le ridicule à Mirabeau, il répondait : Je ne l'accepte pas. Pour mon compte, je crois avoir suffisamment écrit, suffisamment agi, pour ne pas redouter les attaques de la basse critique, et j'espère vivre assez pour voir revenir sur ses pas la critique sincère. En dernier ressort, j'en appellerai au temps juge aussi infaillible que patient de nos œuvres, et à cette jeunesse qui, s'attachant avec amour à des idées plus saines, amènera des jours meilleurs que les nôtres.

Voilà la confiance qui m'a soutenu jusqu'ici, et qui me soutiendra à mesure que j'avancerai dans une route où le sujet et les hommes multiplieront les épines sous mes pas. Quand le voyageur traverse le désert, où le chemin est marqué par les os de ses devanciers qui y ont péri, et par les puits que des mains bienfaisantes ont crevés pour rafratchir ses lèvres, s'il est surpris par le simoun homicide, il se jette à terre et attend; puis, le fléau passé, il se relève, et continue sa route au milieu des fatigues, des privations de toutes sortes, sans un bras pour s'appuyer s'il chancelle, sans un regard compatissant s'il tombe: il est seul, mais l'espérance et le courage le soutiennent.

lèvres, s'il et attend; ute au mins un bras mpatissant ge le sou-

## LIVRE VIII.

# LES BARBARES.

#### SOMMAIRE.

MOYEN AGE. Monde oriental. - Justinien. - Codes. - Chosroès. - Héraclius. - Monde barbare. - Ostrogoths. - Longobards. - Visigoths. - Francs. - Saxons. Monde chrétien. — Papes. — Conversions. — Doctrines.

## CHAPITRE PREMIER.

ÉTAT DU MONDE.

Le démembrement de l'empire d'Occident changea peu la condition des pays qui en faisaient partie, à l'exception toutefois de l'Italie; car déjà, sous le règne des derniers empereurs. ces pays avaient subi l'invasion étrangère ou le droit de la force. Cet événement est néanmoins d'une extrême importance dans l'histoire, attendu qu'il détruisit, même de nom, l'unité qui durant six siècles avait embrassé le monde, qu'il brisa la forme de l'ancienne société, et fit place à une civilisation dont la plupart des éléments étaient nouveaux.

L'empire d'Orient ne se ressentit pas de ce coup terrible; Empire gree, peut-être même crut-il avoir à s'en applaudir, par suite d'une jalousie invétérée, et parce qu'il se croyait certain de la monarchie du monde. Il comprenait l'Asie Mineure et la Syrie jusqu'à l'Euphrate, et plus tard une grande partie de l'Arménie lui fut soumise. Il n'avait plus que l'Égypte en Afrique, les Vandales s'étant emparés du littoral; mais il possédait en Europe la Thrace, la Grèce. Les provinces autrefois dépendantes de Rome qui n'avaient pas encore subi le joug des Suèves, des Vandales, des Visigoths ou des Francs, en Espagne, en Afri-

que et dans la Gaule, relâchèrent, sans le rompre, le lien qui les avait unies à l'empire d'Orient : même les pays envahis considéraient la domination des barbares comme un fait, et pour eux le droit restait du côté des empereurs, qui étaient les successeurs des Césars.

Le nom de Romains que les conquérants donnaient aux vaincus, comme le firent plus tard les Turcs dans la Grèce, semblait confirmer cette dépendance; mais les contrées éloignées n'en éprouvaient aucun avantage; car les empereurs, déguisant leur nonchalance sous un masque d'orgueil, considéraient comme barbares les provinces occidentales : ils ignoraient leur langage et leurs intérêts; et, sans moyen de les défendre, sans aucun souci de les bien administrer, ils les laissaient gouverner par des hommes riches, ou par des sénateurs qui, sous le titre de comtes, étaient indépendants de fait à la seule condition de se reconnaître soumis : une vaine parade de suprématie était tout au plus ce dont les empereurs se contentaient à l'égard des royaumes autrefois vassaux, et ils reconnaissaient tous les nouveaux princes que leurs soldats élevaient sur le pavois.

Il en était bien autrement de l'Italie, qui obéissait à Odoacre, ou plutôt à sa redoutable lance et à celle de ses compagnons mercenaires. Considérée comme le berceau de l'empire, elle était sans cesse agitée par les sourdes intrigues des Grecs ou par leurs guerres déclarées, qui lui enlevaient le calme sans lui rendre la liberté. L'orage en éclatant sur elle laissa quelque repos à Constantinople; mais d'autres hordes s'en vinrent tour à tour menacer ou défendre la cité grecque; pendant que près d'elle les Perses grandissaient, et faisaient respecter au levant jusqu'à l'Indus, au couchant jusqu'au Tigre, le nom des Ar-

taxerce.

On peut dire que toute l'Europe et une portion de l'Afrique étaient alors habitées par les Germains, qui, sans autre lien que la communauté d'origine et de langage, allaient et venaient, par un mouvement continuel, de Constantinople en Irlande, dans le seul but de chercher des aventures, du butin, du pouvoir, des vengeances, une patrie : combattant à la solde des royaumes établis ou nouvellement fondés par eux, ils portaient de Carthage à la Scandinavie des renseignements sur les richesses ou sur la faiblesse de tel ou tel pays.

Vandales.

Les Vandales étaient, parmi les tribus germaniques, les

pre, le lien ays envahis un fait, et ii étaient les

nt aux vainrèce, semes éloignées urs, déguionsidéraient oraient leur endre, sans t gouverner sous le titre e condition suprématie aient à l'éonnaissaient uent sur le

à Odoacre, ompagnons mpire, elle s Grecs ou calme sans sa quelque inrent tour nt que près r au levant m des Ar-

e l'Afrique autre lien ent et vetinople en du butin, à la solde k , ils pornts sur les

ques, les

moins civilisés; après être passés d'Espagne en Afrique, ils s'étaient accrus jusqu'à pouvoir armer cent soixante mille hommes : ces dévastateurs, anéantissant la civilisation dans la patrie de Magon, de Cyprien, d'Augustin, riche naguère de quatre-vingts millions d'habitants, en avaient laissé à peine la dixième partie, qui tremblait au nom de Genséric. Le pouvoir de ce chef s'étendait des côtes de l'Atlantique jusqu'à la Cyrénaïque; il envoyait ses flottes parcourir la Méditerranée et en soumettre les îles; les septentrionaux donnèrent même à cette mer le nom de Vandalique (Wendelsee), et l'Italie voyait chaque année l'ardente Libye vomir sur elle les fureurs du Caucase (1).

Nous avons parlé ailleurs de l'origine des Goths (liv. VII, chap. 2). Il suffira de rappeler ici comment ils se divisaient en deux grandes branches, les Ostrogoths à l'orient, et les Vi-

sigoths à l'occident.

Sous Euric, les Visigoths fondèrent un puissant royaume entre la Loire, le Rhône et les Pyrénées (l'Aquitaine) : de là ils se répandirent en Espagne, déjà ravagée par les Vandales, les Alains, les Goths, qui y avaient laissé leurs noms (2) et l'occupèrent entièrement, sauf la Galice et le nord du Portugal, où se maintenaient les Suèves. Ces derniers étaient catholiques, mais ils restaient sauvages et farouches, leurs guerres continuelles ne leur ayant pas permis d'acquérir les arts de la civilisation; les Visigoths, au contraire, étaient ariens : aussi le clergé catholique ne pouvait-il qu'avec beaucoup de peine conserver la foi dans sa pureté parmi les vaincus réfugiés dans les villes, ou réduits en esclavage dans les campagnes.

A l'orient des Gaules, le Rhône séparait les Visigoths des Bourgulgnons. Burgundes, qui, lors de la première conquête, avaient occupé ce qui est aujourd'hui la Suisse occidentale; Aétius leur abandonna ensuite la Savoie, et, après sa mort, ils se répandirent dans les deux Bourgognes, dans le Lyonnais, le Dauphiné et la Provence jusqu'à la Durance. Ce fut sur ce territoire que Gondicaire, ayant réuni en un seul peuple les tribus éparses,

4:18.

456.

Hinc Vandalus hostis Urget, et in nostrum numerosa classe quotannis Militat excidium; conversoque ordine fati, Torrida Caucaseos infert mihi Byrsa furores. SIDOINE APOLLINAIRE.

(2) Vandalusia (Andalousie), Gotalania (Catalogne), etc.

T. VII.

5

Visigoths.

fonda le premier royaume des Bourguignons. Lui et ses successeurs résidaient tantôt à Vienne, tantôt à Lyon, quelquefois à Genève; comme les rois visigoths qui s'établissaient à Narbonne, à Bordeaux, et plus souvent à Toulouse, sans pour cela que les magistrats romains cessassent d'administrer la justice et de maintenir l'ordre, en exécution des lois de l'empire.

Le sol occupé était parcourn par les bandes de ses nouveaux maîtres ou cultivé par leurs esclaves, avec la négligence propre à des gens prêts à l'abandonner d'un instant à l'autre. Toute-fois, tandis que les autres conquérants teutoniques n'enlevaient aux vaincus qu'un tiers des terres, les Bourguignons leur prirent moitié des domaines et des esclaves, indice chez eux de l'intention de renoncer à leurs habitudes vagabondes pour s'adonner à l'agriculture : il paraît aussi qu'ils ne massacraient pas les naturels et ne détruisaient pas les monuments romains.

Bretons.

L'ancienne Armorique avait déjà reçu des colonies barbares, et devait bientôt recevoir celles qui lui apportèrent le nom de Bretagne.

Un étroit espace, circonscrit par la Seine, l'Oise et la Loire, conservait encore les formes romaines, et avec elles l'indépendance sous l'administration du clergé, des nobles et de l'autorité municipale.

Francs.

Sur tous ces pays était suspendue la menace d'une attaque des Francs, qui, vers la moitié du quatrième siècle, avaient occupé les provinces belgiques et partie des îles des Bataves, puis tout le territoire situé entre la Seine et la Moselle. Les Saliens, ainsi nommés peut-être du fleuve Isala (Yssel), près duquel ils s'établirent d'abord, s'avançaient au sud-ouest dans la Belgique et dans la Gaule; tandis que les Ripuaires, auxquels leur résidence sur les rives du Rhin avait fait donner ce nom, se répandaient au couchant entre ce fleuve et la Meuse, jusqu'à la forêt des Ardennes. Un siècle de combats avec les Romains les avait laissés sauvages et idolâtres.

Germanie,

La Grande-Bretagne, abandonnée à elle-même, avait subi de nouveaux maîtres.

Dans la Germanie proprement dite, entre l'Elbe, le Danube et le Rhin, les tribus avaient plus changé de place que d'habitudes et de civilisation, depuis les récits de Tacite et de Ptolémée. Sur les rivages de la mer du Nord habitaient les Frisons, les Angles, les Jutes et les Saxons, qui commandaient aux peu-

et ses sucquelquefois ient à Narsans pour ninistrer la es lois de

s nouveaux nce propre tre. Touter'enlevaient leur prirent eux de l'inour s'adonient pas les ins.

s barbares. le nom de

et la Loire, l'indépene l'autorité

ttaque des ent occupé , puis tout iens , ainsi el ils s'étaelgique et résidence pandaient forêt des avait lais-

it subi de

e Danube e d'habide Ptolé-Frisons, aux peuples établis entre l'Oder et l'Ems, et avaient au midi les Thuringiens et les Longbards. Quelques historiens, confondant les Thuringiens. premiers avec les Goths Tervingiens au service d'Attila, disent qu'après sa mort ils restèrent sur les bords de la Saale, d'où ils se transportèrent ensuite sur le Dniéper et sur le Danube, et de là dans le Norique; mais il paraît plus vraisemblable que les Thuringiens étaient d'une tout autre origine, et les mêmes peutêtre que les Hermandures des Latins. Quoi qu'il en soit, peu d'entre eux prirent part aux excursions des autres Germains; mais quand leurs voisins se furent affaiblis par les migrations, ils se répandirent dans le cœur de la Germanie au point d'étendre leur domination jusqu'au Rhin, au Danube et à l'Harz, qui les séparait des Saxons. Le premier de leurs rois dont il soit fait mention est Meerwig, vers 426.

Les Longbards quittèrent les rives de l'Elbe pour celles du Longbards. Danube; les Gépides habitaient le pays entre ce dernier fleuve et les monts Krapacks, tandis que la Pannonie était occupée par les Ostrogoths: tout le territoire, de la Thuringe à Langres, appartenait aux Alemans, qui, bien que devenus vassaux des Francs, devaient transmettre leur nom à la Germanie entière. Le Norique (Autriche et Moravie) s'était repeuplé, grâce à l'agriculture et aux légions des Romains; il était même considéré comme une pépinière de soldats; mais ensuite il fut dévasté par des incursions fréquentes, et les Rugiens s'y mêlèrent à la population romaine. Les Hérules, sortis de la Scandinavie au troisième siècle, s'étaient fixés dans le voisinage de la mer d'Azof; ils prirent part aux expéditions des Goths, et, s'étant avancés jusqu'aux confins de l'empire, ils furent d'abord pour lui des alliés dangereux, puis ils l'anéantirent sous les ordres d'Odoacre. Une autre horde d'Hérules, partie de la Scandinavie au cinquième siècle avec Raoulf, s'empara de la haute Hongrie, et imposa un tribut aux Gépides et aux Longbards; mais ces derniers, s'étant soulevés, tuèrent Baoulf, et défirent si complétement les Hérules, que quelques-uns implorèrent d'Anastase un asile en Illyrie; les autres retournèrent chez eux.

La Bohême, pays enclavé entre les Suddètes, l'Erzgebirge et la Sumava ou Bömenwald, reçut son nom des Boïens, qui l'occupaient anciennement. Peut-être les Taurisques de Styrie et de Carinthie, et les Scordisques de Gergovie dans l'Aquitaine, ne sont-ils que des rameaux d'un même tronc ainsi que coux des environs de Parme, de Modène, de Ferrare, de Bologne

Borens,

et de la Franche-Comté, où César les laissa s'établir. Les Boïens, au commencement de la grande invasion, débouchent de la Bohême, se mêlent avec les Rugiens, les Hérules et d'autres Teutons, dans le Norique et la Vindélicie, et forment la ligue des Boïares ou Bayares, nom sous lequel ils demeurèrent entre

le Danube et les Alpes, l'Ems et le Lech.

Au moment où s'écroule la puissance d'Attila, apparaissent à l'orient de l'Europe les races slaves, famille innombrable dont l'empire s'étendit de l'Adriatique à la mer Glaciale, de la Babique au Kamtchatka, et dont la langue est parlée aujourd'hui par soixante-dix millions d'hommes. Nous parlerons des origines slaves au livre X, chap. 8. Il nous suffira de dire ici que la race slave est distincte de la race germanique, comme de celle des Mongols et des Magiars, et que leurs premières tribus dont les noms scient cités dans l'histoire sont les Antes, sur les rives du Dniéper et du Dniester et les côtes de la 1210 Noire; les Vendes, au sud de la Baltique; les Slavins, près des sources de la Vistule et de l'Oder. Aux Vénètes ou Vendes appartenaient les Obotrites, les Vilses, les Poméraniens, les Moraves ou Bobêmes, les Lekhes, qui, plus tard, s'appelèrent Polonais.

Au delà de ces peuplades, d'autres vivaient paisibles et ignorées dans les contrées qui forment aujourd'hui la Lithuanie et la Prusse. C'étaient les Estyens qui envoyèrent à Théodore de l'ambre jaune, les Samogitiens, les Galindes, les Vidivares. Plus à l'est se trouvaient des peuples de souche finnoise, dont l'histoire nous reporte à l'Asie centrale, où nous voyons se renouveler le mouvement de migration qui, dès les temps les plus reculés, avait précipité sur l'Europe les Pélasges et les Cimbres de race gallique, les Slaves et les Germains de race scythique.

La nation finuoise était probablement celle qui, du temps d'Abraham, envahit l'Asie occidentale, et dont une partie pénétra en Europe, tandis que l'autre se porta vers le nord-ouest de l'Asie. Les premiers, les seuls peuples de race sémitique qui aient passé en Europe, ont laissé des vestiges dans la Laponie, la Finlande, la Suède, la Norvége septentrionale, où ils se répandirent après avoir franchi le passage entre le Caucase et l'Euxin.

Dans l'absence totale de renseignements européens, il serait impossible de suivre la marche des migrations qui se sont portées vers le nord-est de l'Asie, si les Chinais ne nous venaient en aide.

établir. Les , débouchent es et d'autres nent la ligue prèrent entre

apparaissent obrable dont de la Baniaujourd'ini dire ici que comme de nières tribus ntes, sur les r Noire; les s sources de partenaient aves ou Bolonais.

les et ignoithuanie et héodore de Vidivares. noise, dont s se renoups les plus les Cimbres scythique. temps d'Atie pénétra l-ouest de nitique qui a Laponie, ù ils se ré-Caucase et

s, il serait sont porenaient en A l'ouest du grand empire du Milieu, dans les premiers âges historiques, apparaissent des nations thibétaines, telles que les San-Miao ou Trois-Miao, lesquelles, chassées de la Chine, se retirèrent vers les hautes montagnes du Schen-sy, et qui, prenant plus tard la dénomination de Kiang, furent les ennemis constants de l'Empire Céleste.

Trois siècles avant Jésus-Christ, une nation du Thibet, appelée Yué-chi, était établie entre la montagne de Nan-chian et le Huang-ho supérieurs; après avoir vaincu les Yung-nou, elle se fixa au sud de Nan-chian, avec le nom de Petits-Yué-chi, tandis que d'autres se fixèrent à l'occident de l'Asie centrale, sous la dénomination de Grands Yué-chi; plus tard, ayant passé l'Iaxarte, ils repoussèrent les Alains vers l'occident, occupèrent la Transoxiane et la Bactriane, étendant leur empire jusqu'à celui des Parthes. Là, cependant, inquiétés par les Yung-nou, ils passèrent dans le Caboul, dans le Candahar, et sur les deux rives de l'Indus. Les anciens les connaissaient sous le nom d'Indo-Scythes, et les modernes sous celui d'Afghans (1).

Les Hiang-yun, descendus du grand Altaï, furent, dans le troisième siècle, appelés par les Chinois Yung-nou, c'est-à-dire esclaves détestables. Quelques-uns tournèrent vers l'orient jusqu'à la chaîne du Bolor, d'où sortent l'Oxus et l'Iaxarte; d'autres, prenant au sud-est, firent paître leurs troupeaux sur le versant septentrional du Shen-sy, et furent la souche des diverses nations connues sous les noms de Tu-kiou, Tièles, Ougoutes, Toukisches, Seljoucides, les Ottomans d'aujourd'hui.

Au nord du Jénisséi supérieur habitaient les Samoièdes, dont on sait peu de chose; à l'orient de ceux-ci, et autour du lac Baïkal, les tribus nomades des Tata, souche des Mongols. Le mélange des Sian-pi avec les Yung-nou dans la Mongolie orientale produisit différents peuples qui s'appelèrent tous Sian-pi. Au nord-est des précédents étaient les Tungouses (Tung-nou), c'est-à-dire barbares orientaux, parmi lesquels on comptait les Kitanes, les Mo-ho, les Iou-chin et les Mantchoux, aujourd'hui les dominateurs de la Chine.

<sup>(1)</sup> Voyez Klaproth, Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus jusqu'à nos jours; Paris, 1826.

INDOT, Révolutions des peuples de l'Asie moyenne, influence de leurs migrations sur l'état social de l'Europe; Ibid., 1839.

F. de Brefonne, Histoire de la filiation et des migrations des peuples  $\varepsilon$  lbid., 1837.

Ce coup d'œil sur les peuples de l'Asie était nécessaire, parce que leurs mouvements se propagèrent en Europe, quoique moins directement que ne le supposent ceux qui confondent les Yung-nu avec les Huns, Les Huns, comme les Avares, viennent plus probablement de cette famille finnoise dont nous venons de signaler la direction vers le nord-ouest de l'Asie, de même que les Ogriens, les Votiagues et les Vogouls, répandus autour de l'Oural et en Sibérie. Quand les Yung-nou, après leur lutte contre les Shem-sy, perdirent l'empire, ils vinrent heurter les Huns, qui débordèrent sur l'Europe. Les Tu-kiou, sortis des restes des Yung-nou, dépossédèrent les Avares de leurs domaines ouraliens, ce qui força ceux-ci à passer le Volga; et leurs deux tribus, les Uars et les Kunnites, qu'on indique ordinairement sous le nom d'Huarkonites, pénétrèrent en Europe et prirent le nom redouté d'Avares. Ils pénétrèrent dans les gorges du Caucase, dans le territoire des Alains et des Circassiens; et là, ayant entendu parler des Romains, ils se firent conduire vers eux. A l'arrivée de leurs ambassadeurs, tout Constantinople sortit pour admirer leurs formes étranges, leurs cheveux qui retombaient en longues tresses sur leurs épaules, et noués avec des rubans.

Candish, le chef de l'ambassade, dit à Justinien: Nous sommes les envoyés des Avares, de toutes les nations la plus puissante et la plus nombreuse. Si vous nous donnez des subsides et des possessions, nous nous mettrons à votre service pour vous défendre et pour détruire vos ennemis.

Justinien, n'osant refuser, les combla de présents et les engagea à attaquer les ennemis de l'empire. Ils passèrent le Tanaïs et le Borysthène, pénétrèrent au cœur de la Germanie, et s'établirent sur l'Elbe et le Danube.

Hum ablam

Les Huns proprement dits, qui refoulèrent les Germains vers l'Occident, avaient changé l'aspect des pays situés entre l'Elbe et la Vistule; mais vaincus à leur tour, ils repassèrent dans la Russie méridionale et s'établirent près de la mer Noire. Les Khazares étaient une de leurs tribus, ainsi que les Estalites, à l'est de la Caspienne. Ils furent désignés sous le nom de Huns blancs, à cause de leurs mœurs moins sauvages et parce qu'ils habitaient dans des villes. Ils avaient rompu toutes relations avec les Huns occidentaux, et comme le territoire qu'ils occupaient était sous la dépendance des Turcs Tièles, on peut les confondre avec les Turcs.

Avares,

ire, parce Les Koutri-Gouri sont de race finnoise : on les appela plus quoique tard Bulgares, du Volga ou Bulgar, sur la rive gauche duonfondent quel ils erraient, dans le pays qui porte encore le nom de grande s Avares. Bulgarie, avant de se transporter sur les Palus-Méotides et le dont nous Kouban. A la chute d'Attila, ils tentèrent de relever son empire, l'Asie, de et franchirent le Danube; mais Théodoric, roi des Ostrogoths, répandus les défit et tua Busas qui les commandait. Cependant, quand ce a**pr**ès leur prince abandonna son territoire pour descendre en Italie, les ent heur-Bulgares l'occupèrent. De là ils inquiétèrent souvent les Thraces ou , sortis et furent d'incommodes voisins pour l'empire grec, qui recoude leurs rut quelquefois à leurs services. Subjugués par le kakan des Ava-Volga; et res, ils reconquirent leur indépendance, et obéirent à Couvrat. dique or-On a gardé le souvenir de deux des fils de ce prince : Alzek, n Europe qui, étant venu au secours de Romuald, duc de Bénévent, reçut dans les de lui le comté de Molise, et Asparuk qui, ayant passé le Danube cassiens: avec des forces considérables, vainquit les Romains et leur conduire imposa un tribut annuel. Constantin Pogonat leur permit ou ne antinople put les empfoner d'occuper les plaines désertes de la Mésie, où veux qui fut fondé le royaume des Bulgares. De longs rapports de voisidés avec nage avec les nations slaves au nord de l'Euxin et sur les Palus-Méotides altérèrent les dialectes bulgares, et cette raison les

Nous ne nous occuperons pas ici des pays situés aux extrémités de l'Asie; mais deux grandes révolutions politiques et religieuses s'y préparent par Bouddha et par Mahamet.

a fait confondre quelquefois avec ces derniers.

## CHAPITRE II.

EMPIRES D'ORIENT ET DE PERSE. - DE THÉODOSE II A JUSTIN (1).

Les mêmes causes qui avaient amené la chute de l'empire d'Occident existaient au sein de l'empire d'Orient, mais di-

(1) Sources: J. Malalas, Hist. chronic. Théophane, Chronographia. Nicéphore, Chronographia compendiaria. Priscus et Malchus, Excerpta de legat. Zonaras, Annales. Marcelinus, Chronicon. Sozomène, Évagrius et Socrate, Hist. eccles.

Nous somlus puisibsides et our vous

t les enle Tanaïs e, et s'é-

nins vers re l'Elbe dans la Les Kha-, à l'est le Huns ce qu'ils elations l'ils ocpeut les

verses circonstances prolongèrent son agonie. On n'y voyait pas, comme à Rome, le despotisme militaire, mals un gouvernement régulier en apparence. Constitué qu'il était sur des lois émanées d'une autorité reconnue, et assez affermie par le temps et par des noms illustres, il pouvait au moins déguiser la tyrannie. De fréquentes révolutions, où n'intervenaient ni le peuple ni l'armée, n'altéraient pas la forme du gouvernement; et lors to une qu'un général s'emparait du trône à main armée, il croyait nécessaire l'assentiment de la métropole, celui des courtisans et des patriarches. On crevait les yeux au prince déchu, à ses fils et à ses parents, que l'on rensermait tous dans un cloître; ou bien ils étaient mis à mort; mais le lendemain la machine se remettait à fonctionner, sans autre changement que celui de l'homme au nom duquel elle fonctionnait la veille, et sans que le peuple eût songé ni à s'opposer à ce qui s'était passé, ni à en profiter pour obtenir quelque franchise.

L'esprit grec avait perdu cette vigueur qui fait que l'érudition ne devient pas un simple jeu de la mémoire; mais il avait gardé l'habileté sophistique: chaque année, il produisait une nouvelle hérésie, fléau de l'Église et du bon sens. Les empereurs, qui redoutaient de voir le christianisme libre et la science forte, ne manquaient pas de prendre part aux discussions en déposant et en révoquant à leur gré les évêques et les patriarches. Le clergé demeurait donc là soumis, occupé à se défendre, non à tenter des innovations; tandis qu'en Occident il élevait un trône à côté de celui des Césars, trône qui devait faire tomber le leur. Ainsi la monarchie, que ne limitait pas un pouvoir indépendant, acquérait d'autant plus de force en Orient que l'influence du christianisme pour enseigner et pour éclairer s'y

affaiblissait davantage.

Il n'y avait là ni un sénat se souvenant d'une antique puissance, ni des magistrats dont le nom et les insignes rappelassent des droits perdus et non encore oubliés, ni des institutions municipales qui permissent d'organiser une résistance. Ainsi, tandis

Constantin Porphyr., de Cæremoniis Aulæ Byzantinæ; Leipzig, 1751-1754.

Mosè de Corene, Storia d'Armenia.

Du Fresne du Cane , Hist. by antina ; Paris, 1680.

LE BEAU, Hist. du 'as-Empire; Ibid., 1834, 8 vol., avec des notes de Saint-Martin et Bross t.

DE TILLEMONT, Histoire des empereurs; Ibid., 1839; etc., etc.

que l'Occident avait été le théâtre de cent guerres civiles entre des usurpateurs renaissants, qui l'épuisèrent de sang et préparèrent sa ruine, l'Orient s'engourdit dans le repos du despotisme, dernier et misérable refuge des nations corrompues.

Si la main des despotes de Byzance pesait sur les têtes élevées, le peuple s'en ressentait peu, attendu qu'une législation régulière mettait un frein à un abus trop flagrant de la justice, plus nécessaire encore aux masses que la liberté. Les impôts, répartis également sur tous les degrés de l'échelle sociale, rapportaient beaucoup au trésor impérial, sans trop fouler les

particuliers.

Dans des gouvernements de cette espèce, tout dépend de la capitale; et Constantin avait placé la sienne dans une position si admirable, qu'elle avait peu à redouter les attaques d'un ennemi, surtout celles des barbares, inhabiles dans l'art des siéges. L'inexpugnable Merden sur le mont Masius, Dara en face de Nisibis, Théodosiopole vers les sources de l'Euphrate, Amida qui défendait le passage du Tigre, opposaient l'art des fortifications aux irruptions des Perses. Les forteresses de Syrie et de Palestine arrêtaient les Sarrasins, et la muraille qu'Anastase avait élevée sur un espace de dix-huit lieues, de la Propontide à l'Euxin, protégeait Constantinople; plus tard Justinien couvrit les rives du Danube de quatre-vingts forts. Les Perses, contre lesquels eurent à se défendre les successeurs d'Arcadius, ne formaient qu'un seul empire, n'avaient dès lors qu'une armée, qu'une pensée commune : ce qui contribuait au triomphe de la discipline des Grecs. Ajoutez à cela que ceux-ci pouvaient exciter contre leurs adversaires les Arabes, les Ibères, les Arméniens, intéressés à empêcher leur agrandissement excessif: ils pouvaient armer contre eux les Germains, en même temps qu'ils tiraient de l'Asie des troupes pour combattre ces derniers sur la frontière du Danube, seul point où ils fussent en contact avec l'empire grec.

Il faut en outre faire une large part à cette réunion de causes obscures ou minimes que nous appelons hasard, pour ne pas être accusés d'ignorance : une force, dont les barbares avouaient la puissance et ne connaissaient pas le motif, les poussait vers l'Occident, sur Rome. Si Attila, au lieu de franchir les Alpes, avait dirigé sur la Thrace le torrent des Huns, peut-être que Rome eût survécu à Constantinople, et que le triomphe de l'Occident eût été hâté de quelques siècles.

ur des lois mie par le ns déguiser naient ni le rernement; ain armée, , celui des au prince t tous dans ndemain la gement que a veille, et qui s'était se.

voyait pas.

gouverne-

l'érudition avait gardé ne nouvelle preurs, qui ence forte, n déposant arches. Le dre, non à élevait un ire tomber n pouvoir Orient que clairer s'y

puissance, assent des is municiisi, tandis

ipzig, 1751-

es notes de

L'empire d'Orient subsiste donc, mais d'une vie mesquine; et les élans à l'aide desquels il se relève par moments ressemblent aux efforts d'un malade, qui le laissont de plus en plus épuisé. Le saint empereur (1) exerçait un pouvoir absolu : bien que le christianisme eût été adopté dans toutes les formes extérieures, le fond n'en restait pas moins païen, avec la servitude et la tyrannie ancienne. Entre ces deux extrêmes, chacun attirait à soi la plus grande portion possible d'arbitraire, que l'intérêt commun eût ou non à en souffrir. Des intrigues de femmes jalouses ou avides de dominer, des fourberies d'eunuques, l'ambition des ministres, l'impatience des héritiers du trône, la rivalité des prêtres, dirigent alors la politique byzantine, laquelle est bien loin des larges systèmes et des vues étendues. Les empereurs, enchaînés au milieu de ces conflits et d'un cérémonial exigeant, deviennent des monarques asiatiques, plongés dans le luxe, dans l'inertie, et dans cette faiblesse d'esprit qui fait attacher de l'importance à des choses frivoles. Pusillanimes et superstitieux, ils s'adonnent à la dévotion, à des pratiques de moines, et négligent pour elles les affaires, demandant pardon à Dieu de s'en occuper toutes les fois que la nécessité les y contraint. Cet esprit, si peu évangélique, les pousse à étendre leur autorité sur des objets indépendants du sceptre et de l'épée; à se mêler de discussions théologiques, en favorisant telle ou telle opinion; à persécuter tour à tour les faux et les vrais croyants; à fomenter l'instinct aveugle de la dispute et de l'hérésie (2). En même temps le

<sup>(1) &</sup>quot;Αγιος βασιλεύς, ου αὐτοκράτωρ.

<sup>(2) «</sup> Possédés du démon de l'orgueil et de celui de la dispute, ils ne laissent pas respirer le bon sens : chaque jour voit naître de nouvelles subtilités. Ils mêlent à tous les dogmes je ne sais quelle métaphysique téméraire qui étousse la simplicité évangélique. Voulant être à la fois philosophes et chrétiens, ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils môlent à l'Évangile le spiritualisme des platoniciens et les rêves de l'Orient, et, armés d'une dialectique insensée, ils veulent diviser l'indivisible, pénétrer l'impénétrable; ils ne peuvent supporter le vague divin de certaines expressions qu'une docte humilité prend comme elles sont, et qu'elle évite même de circonscrire, de peur de faire nattre l'idée du dedans et du dehors. Au lieu de croire, on dispute ; au lieu de prier, on argumente. Les grandes routes se couvrent d'évêques qui courent aux conciles; les postes de l'empire y suffisent à peine : toute la Grèce est une espèce de Péloponèse théologique, où des atomes se battent pour des atomes; l'histoire ecclésiastique, grâce à ces incompréhensibles sophistes, devient un livre dangereux; à la vue de tant de folies, de ridicule et de fureur, la foi chancelle. » De Maistre, du Pape, IV, 9.

caprice de la cour décide du choix et du changement des gouverneurs dans les provinces, qui sentent à peine le frein et la protection de cette administration aussi faible que pompeuse.

A l'exemple de la cour, le peuple allait dégénérant : il n'avait plus de volonté que pour se livrer à des discussions à peine accessibles aux plus grands docteurs en théologie, et ne se passionnait que pour les spectacles. Ceux qui conduisaient les chars furent distingués d'abord par les couleurs rouge et blanche; on v ajouta ensuite le vert et le bleu, et on divisa les concurrents en quatre troupes. L'enthousiasme dont se prenait la foule, soit pour les uns, soit pour les autres, dégénéra en véritables factions; on tira des luttes entre cochers des présages de toute nature, au point de voir dans les couleurs le symbole des saisons ou même des éléments, et de lire une révélation de l'avenir dans le triomphe de l'une ou de l'autre. Aux couleurs du cirque s'associèrent les questions politiques et religieuses, si bien que les noms de Verts, de Bleus, etc., désignèrent de véritables partis : la faveur du souverain et souvent la brutalité de la multitude venant en aide à l'un ou à l'autre, ils se répandirent dans tout l'empire d'Orient, et contribuèrent à sa ruine.

Ceux qui risquaient leur vie pour ces périlleuses folies refusaient de l'exposer pour le salut de la patrie; et le vulgaire, désarmé, était étranger à tout exercice guerrier, tant dans la capitale que dans les provinces. Aussi ne savait-il pas même défendre ses propres terres, ni les longues murailles de la Chersonèse de Thrace, des Thermopyles et de l'isthme de Corinthe, derrière lesquelles il cachait sa frayeur.

Il fallait donc enrôler des mercenaires commandés par des capitaines barbares; mais la manie des grades et des dignités s'était introduite dans les armées comme dans la hiérarchie civile, de sorte qu'il y avait une foule de généraux pour un petit nombre de troupes, et c'étaient pour la plupart des gens aussi ignorants de la tactique militaire qu'habiles à intriguer et à embarrasser les hommes de guerre. Cependant la discipline, antique honneur de Rome, faisait que l'on pouvait encore mener à bien quelques expéditions : il y a d'autant plus lieu de s'en étonner, que, dans ce pays en décadence, cent cinquante mille hommes au plus, armés régulièrement, étaient dispersés en un grand nombre de garnisons, et qu'ils combattaient sur différents points, sans être soutenus par ce courage

nts ressemplus en plus oir absolu : s les formes avec la serėmes, chal'arbitraire , es intrigues beries d'eues héritiers la politique mes et des ilieu de ces monarques dans cette des choses nt à la déur elles les toutes les eu évangébjets indédiscussions

mesquine;

s, ils ne laises subtilités.
éméraire qui
hes et chréspiritualisme
tique insenne peuvent
cte humilité
de peur de
on dispute;
nt d'évêques
e : toute la
se battent
préhensibles
de ridicule

persécuter

er l'instinct

ie temps le

volontaire que 's peuples puisent dans l'exercice de leurs

prepres droits.

Au lieu donc de cette vie exubérante que la lutte et le tumulte engendraient dans les nouveaux États de l'Europe, chez lesquels l'idée du bien se faisait jour peu à peu, malgré les obstacles de la barbarie, nous avons le spectacle d'un empire aussi vaste que riche, où tous les arts sont poussés à leur perfection, se mourant au sein de la civilisation. Régi d'après un mode de gouvernement compliqué et vieilli, le luxe y est sans goût, la pompe sans grandeur, la prodigalité sans but, le despotisme sans énergie : le faste asiatique s'y associe aux prétentions et aux bavardages querelleurs de la Grèce avilie. Ce sont les crimes de la barbarie, moins la vigueur; c'est le zèle de la religion, moins sa docilité raisonnée; c'est la civilisation raffinée, moins l'ordre, la grandeur d'âme, la vertu, moins même les passions violentes, mais généreuses, qui dénotent une nation encore vivace; c'est une nonchalance voluptueuse mêlée d'ambition, qui se courbe indolente sous le joug, et ne sait se servir ni du bras pour se défendre, ni de l'esprit pour se perfectionner. Aussi cet empire survivra mille ans, et ne laissera ni une découverte (1), ni une œuvre d'imagination, ni une doctrine féconde, ni même une expérience profitable. Mahomet aura déjà ouvert la brèche dans les remparts de la seconde Rome, que ses harangueurs infatigables seront encore à discuter si la lumière du Thabor est créée ou incréée.

A Théodose II, anachorète couronné, sous le nom duquel avaient régné Athénaïs sa femme et Pulchèrie sa sœur, succéda Marcien, n'ayant que le titre d'époux de l'impératrice; c'est en Pulchèrie que finit la descendance du grand Théodose en Orient. A la mort de Marcien, Aspar, barbare d'origine et général de l'armée, met sur le trône le Thrace Léon, dépourvu de toute espèce de mérite. Il croyait s'en faire un instrument; mais il se trompa. Le nouvel empereur lui opposa Basiliscus, frère de sa femme Vérina, et l'Isaurien Tarascalisséus. Il donna en mariage à ce dernier, en lui faisant prendre le nom plus grec de Zénon, sa fille Ariadne: mettant même l'État en danger dans l'intérêt de son gendre, il ordonna la mort d'Aspar, qui savait défendre l'empire et qui pouvait le troubler. Il envoya, de concert avec Anthémius, empereur d'Occident, une flotte

451.

<sup>(1)</sup> La découverte même du feu grégeois périt avec lui.

contre les Vandales, établis en Afrique; mais cette expédition

fut malheureuse.

e de leurs

e et le tu-

rope, chez

malgré les

un empire

sés à leur

égi d'après

luxe y est

é sans but,

ssocie aux

èce avilie.

ur; c'est le

st la civili-

la vertu,

, qui déno-

ace volup-

us le joug,

de l'esprit

lle ans, et

nagination,

profitable.

arts de la

ont encore

om duquel

r, succéda

e; c'est en

en Orient.

général de

u de toute

t; mais il

, frère de

donna en

plus grec

en danger

spar, qui

l envoya, une flotte

créée.

Léon avait désigné pour son successeur un enfant du même nom, qui s'associa Zénon, son père. Celui-ci, soumis et reconnaissant en apparence, attendit à peine onze mois pour hâter la mort de son collègue, afin de régner seul. L'impératrice Vérina, indignée de son forfait et de se voir contrariée dans ses amours, fait révolter contre lui Basiliscus, son frère : la ville se soulève en tumulte; Zénon s'enfuit lâchement, et le sénat servile s'empresse de rendre hommage à Basiliscus. Mais, tandis Octobre 478. qu'il se rend odieux par son avarice et par la faveur qu'il accorde aux Eutychéens, Zénon prépare son retour. La garde des Isauriens, qui commençait à jouer à Constantinople le rôle des prétoriens à Rome, se déclare pour lui; et grâce aux secours des Valamires, c'est-à-dire des Ostrogoths de Théodoric, et à des intrigues de femmes, il ressaisit le trône comme il l'avait abandonné, en tremblant. Basiliscus, réfugié avec sa famille dans l'église de Sainte-Sophie, dépose le diadème sur l'autel; mais à peine sort-il de son asile, avec la promesse d'avoir la vie sauve, qu'il est arrêté et renfermé dans un château fort de la Cappadoce, pour y mourir de faim et de froid avec les siens (1).

Cependant les Sarrasins dévastaient la Mésopotamie, les Huns la Thrace, les Vandales l'Afrique; les factions du cirque devenaient plus furieuses, et les verts d'Antioche massacrèrent un grand nombre d'Hébreux. Il en résulta que la nation, s'étant soulevée dans la Palestine, proclama roi un certain Jutuza, qui fit un grand carnage des chrétiens, jusqu'à ce que sa tête couronnée fût expédiée à Constantinople. Plongé dans les voluptés et dans les disputes théologiques, Zénon, prince au visage fardé, bien loin de pouvoir secourir l'empire d'Occident, qui succombait alors, ne savait ni désendre ni gouverner le sien. Il se laissait déshonorer par les excès de son fils, auquel ses déréglements coûtèrent la vie, et par ceux de ses frères Conon et Longin, l'un altéré de sang, l'autre de luxure. Sa sagesse consistait à réunir près de lui Proclus, Marin, Damascius et d'autres philosophes païens, pour rechercher avec eux l'avenir;

Léon II.

Zénon,

<sup>(1)</sup> Sous son règne, un incendie terrible désola Constantinople et consuma une bibliothèque de cent vingt mille volumes. Cedrenus, p. 35; Zonare, p. 43. Au nombre de ces livres était un Homère écrit en lettres d'or sur un boyau de dragon long de cent vingt pieds.

484

passe-temps qu'il se procura jusqu'à ce que ceux-ci, accusés de vouloir s'emparer du trône pour rétablir l'idolâtrie, furent condamnés à mort.

Les hérésies cependant ne cessaient pas, et leur venin allait au contraire se propageant. Zénon crut les réduire à un éternel silence en publiant un édit d'union (*Henoticon*), dans lequel il prescrivait le mode de croyance. Les patriarches de Constantinople, d'Alexandrie et d'Antioche y donnèrent leur assentiment; mais le pape Félix III trouva mauvais qu'un prince s'érigeât en juge suprême de la foi. Zénon s'obstine, persécute les évêques qui refusent leur adhésion, et commence un schisme qui prélude à la séparation des deux Églises grecque et romaine.

Le mécontentement multiplia les révoltes; mais elles furent réprimées par le patrice Illus, devenu par ce motif odieux au peuple, qui l'accusait d'hérésie, et aux courtisans, qui ne le soupçonnaient que d'ambition. L'impératrice veuve, Vérina, tenta de le faire assassiner; mais ce complot ayant été découvert, elle fut abandonnée à sa vengeance, et il la confina en Cappadoce. L'impératrice Ariadne essaya aussi de le perdre, et elle échoua de même. Illus, qui voit ce crime rester impuni, se méfie de Zénon, et a recours lui-même à la révolte. Vérina. délivrée par lui de sa prison, arrive à Antioche, et salue Léonce du titre d'empereur. Alors circula cet édit, d'un style superbe : « Vérina Auguste, à nos préfets et à nos peuples, salut. Vous « savez qu'à la mort de Léon, notre époux, nous élevâmes au « trône l'Isaurien Talascalisséus, qui s'appelle aujourd'hui « Zénon, espérant qu'il vous rendrait heureux. Mais son im-« piété et son avarice ont prouvé la nécessité de vous donner « un prince plus juste et plus religieux. Par ces motifs, nous « avons couronné le très-pieux Léonce, que vous reconnaîtrez « pour empereur des Romains : celui qui s'y opposera sera con-« sidéré comme rebelle. »

Théodorie.

Le Goth Théodoric défit les révoltés. Vérina mourut, et Zénon put regarder sans effroi Illus et Léonce, quand leurs têtes furent exposées aux huées de la populace byzantine.

La puissance de Théodoric s'en accrut; il descendait au dixième degré d'Angis, l'un des Anses ou demi-dieux des Goths (1). Cette nation avait recouvré son indépendance à la

<sup>(1)</sup> JOBNANDÈS, de Reb. Geticis, c. 14.

venin allait
un éternel
lans lequel
le Constanur assentivrince s'érivrisécute les
un schisme

ci , accusés

elles furent f odieux au , qui ne le e, Vérina, été découconfina en le perdre. ter impuni, te. Vérina, lue Léonce e superbe : alut. Vous evâmes au ujourd'hui is son imus donner otifs, nous connaîtrez

rut , et Zéleurs têtes

sera con-

endait au lieux des lance à la chute d'Attila. Alors Valamir, Théodomir et Vidimir, se mettant à la tête des Ostrogoths, formèrent des établissements séparés dans la fertile Pannonie. Théodomir promit la paix à l'empereur Léon, moyennant un tribut de trois cents livres d'or, et lui donna pour otage son fils Théodoric, né deux ans après la mort d'Attila. Le rejeton des Amales grandit dans Constantinople, passant, des exercices propres à sa race, aux entretiens des personnes instruites. Quoiqu'il dédaignât les écoles au point de ne pas même savoir tracer son nom, il initiait son esprit à l'art de gouverner et aux détours de la politique.

L'empereur, voulant se concilier de plus en plus les barbares par la générosité et par la confiance, renvoya libre Théodoric à l'âge de dix-huit ans : ses oncles étant morts, il semblait devoir devenir le chef de toute cette belliqueuse nation. Il en était digne par sa haute stature, sa patience à supporter les fatigues, et par les victoires qu'il remporta près de Belgrade sur les Sar-

mates, dont il avait même tué le roi.

Cependant les Ostrogoths, venant à manquer de vivres et de vêtements, songèrent à s'en procurer en pénétrant sur le territoire de l'empire d'Orient, pour lui offrir de gré ou de force, leurs services, ainsi qu'ils en avaient l'habitude. Leur première démonstration fut d'une telle nature, que l'empereur ne jugea aucun prix trop élevé pour acheter leur tranquillité. Il confia à Théodoric, qui venait de succéder à son père (1), la défense du bas Danube, en lui prodiguant, comme marques d'une affection qui masquait ses craintes, le titre de patrice et de consul, une statue équestre, le nom de son fils, le commandement des soldats du palais, plusieurs mille livres d'or et d'argent, et la promesse d'une femme de haut rang avec de grantichesses.

L'extrême condescendance engendre le mépris en manifestant la faiblesse. Théodoric, qui avait été le principal instrument dont Zénon s'était servi pour reconquérir et pour conserver son autorité, commença à élever ses prétentions. Peut-être fut-il amené jusque-là par les embûches que lui tendait le jaloux empereur, peut-être aussi par avarice; mais plus probablement il y fut entraîné par les besoins insatiables d'un peuple comme le sien, qui, dédaignant l'agriculture et ne vivant que de dons, les épuisait bien vite, et en exigeait de nouveaux de

<sup>(1)</sup> JORNANDÈS, de Reb. Geticis, c. 52-56; MALCHUS, Exc. legat., p. 78-80.

ses chefs, aussi bien que de l'ennemi. Ces barbares, répandus du Bosphore à l'Adriatique, en réduisant en flammes plusieurs cités florissantes de la Thrace, poussèrent la cruauté jusqu'à couper la main droite aux paysans, pour qu'ils ne pussent plus conduire la charrue.

Pour détourner le torrent, la politique mesquine de Constantinople fit insinuer à Théodoric d'assaillir les Goths Triaires, commandés par un autre Théodoric, surnommé le Louche. On lui avait promis qu'en pénétrant dans la Mésie il trouverait des vivres en abondance et un renfort de troupes impériales. Mais, au contraire, il se vit attiré dans les gorges du mont Sondis, où l'attendaient tout à la fois les armes et les reproches des Triaires: Déserteur, lui crièrent-ils, traître envers tes frères! va te faire tromper par la fourberie romaine, et réduire par elle à n'avoir ni argent ni chevaux! Théodoric, ému de ces discours, fit la paix avec ses frères, et abandonna des alliés sans foi.

Les Goths avaient coutume de suspendre une grosse lance. l'entrée de la tente royale : un} jour que Théodoric le Louche sort de la sienne, son cheval s'effarouche et le jette sur cette lance, qui lui perce le côté; il meurt de sa blessure, et l'Ostrogoth Théodoric se trouve à la tête des deux tribus. L'empire d'Orient, qui voit le péril devenu plus grand, conclut avec lui un traité honteux.

Si de pareils alliés pesaient aux Byzantins, Théodoric ne se voyait pas volontiers réduit à faire la guerre aux autres Goths et à mériter les reproches des siens, en vivant dans la mollesse au sein de la cour grecque. Il se présente donc à Zénon, et lui dit : L'Italie et Rome, votre héritage, sont livrées en proie au barbare Odoacre; permettez-moi d'aller l'en chasser. Ou nous succomberons dans l'entreprise, et vous serez délivrés de notre fardeau; ou je réussirai, et vous me laisserez gouverner la partie du territoire que j'aurai replacée sous votre autorité.

On peut juger que la proposition fut acceptée avec empressement. Théodoric partit donc pour l'Italie, où nous le verrons fonder un beau royaume en son propre nom, sans s'inquiéter du lâche despote de Byzance.

Ariadre, fille de Vérina et femme de Zéno, , est l'objet des éloges de quelques-uns pour ses douces vercus; elle fut, diton, la consolation de son mari dans l'exil, et mit un frein à ses vengeances lors de son retour. D'autres la représentent comme

, répandus s plusieurs ıté jusqu'à ussent plus

le Constans Triaires, Louche. On uverait des ales. Mais, ont Sondis, roches des tes frères! éduire par mu de ces des alliés

sse lance . le Louch e sur cette et l'Ostro-. L'empire ut avec lui

loric ne se tres Goths la mollesse non, et lui en proie au r. Ou nous és de notre ner la parautorité. empressele verrons

s'inquiéter l'objet des

e fut, ditfrein à ses

nt comme

souillée de tous les crimes; ils vont jusqu'à dire qu'elle fit enterrer son époux lorsqu'il respirait encore, ajoutant qu'il poussa en vain des cris, et que plus tard, en ouvrant son tombeau, on trouva sur son cadavre les signes du plus horrible désespoir.

Anastase, silenciaire du palais, âgé déjà de soixante ans. était au moment d'occuper le siége patriarcal d'Antioche lorsque Ariadne, demeurée veuve, l'appela au trône. La réputation de vertu du nouvel empereur était telle que le peuple le salua en s'écriant : Règne comme tu as vécu. Il commença par anéantir toutes les créances envers le trésor qu'avaient accumulées les taxes exorbitantes imposées par Zénon; il chassa les délateurs; fit cesser le trafic des emplois établis par son prédécesseur; abolit le *chrysargyre*, taxe levée tous les cing ans sur quiconque exerçait un métier dont il tirait profit, y compris les mendiants et les prostituées. On appelait cet impôt l'or de l'affliction, parce que plusieurs étaient obligés pour l'acquitter de vendre leurs propres enfants.

Longin, frère de Léon, tenta de supplanter Anastase; mais il fut vaincu et chassé avec tous les Isauriens, ses complices, que la faveur dont ils avaient été l'objet sous le règne précédent avait rendus peu soumis. Ils prirent alors pour chef un autre Longin, commencèrent une guerre civile, et armèrent jusqu'à cent cinquante mille hommes; défaits en Phrygie, ils se réfugièrent dans les montagnes inaccessibles de l'Isaurie, où ils se maintinrent six ans; enfin leurs chefs furent pris et mis à

Les Bulgares inquiétèrent aussi Anastase, qui pourtant les repoussa au delà du Danube. Il fut moins heureux en combattant les Perses, dont il acheta la paix au prix de onze mille livres d'or, et contre les Goths de Théodoric, qui le défirent, mais dont il se vengea en envoyant ravager les côtes de la Calabre. Les Hérules tentèrent aussi de s'introduire dans la Thrace les armes à la main; les Gètes pénétrèrent dans l'Illyrie, et s'avancèrent jusqu'en vue d'Andrinople; d'autres Goths vinrent des bords du Danube insulter Constantinople. Alors Anastase, pour garantir Muraille d'Acontre les excursions subites la capitale ainsi que les magnifiques maisons de plaisance et les délicieux jardins des environs, fit construire de la Propontide à l'Euxin, à deux cent quatrevingt-huit stades de la ville, une muraille d'une longueur de quatre cent vingt stades sur vingt pieds de largeur, avec des tours de distance en distance.

404-K18

492.

Mais un mélange de cruautés et de bonhomie, d'avarice et et prodigalité, d'audace et de lâcheté, de tolérance et de persécution ne tarda pas à se manifester chez Anastase. Les choses en vinrent au point que le peuple, mécontent, se souleva en tumulte, et livra aux flammes le magnifique édifice de l'hippodrome. Les spectacles du cirque furent l'occasion d'autres désordres, et Constantinople vit les Verts, qui avaient caché des pierres et des couteaux dans des paniers de fruits, massacrer trois mille Bleus au milieu d'une fête.

De nouvelles subtilités entraînaient alors les Grecs à de nouvelles hérésies. On avait coutume de chanter dans les églises, Saint, saint, saint est le Seigneur des armées, quand les Antiochéens s'avisèrent d'y ajouter, Qui fut crucifié pour nous. D'autres trouvèrent que c'était une hérésie que d'adresser à toute la Trinité ce qui ne convenait qu'à une seule personne. Un jour deux chœurs ayant chanté à pleine voix, chacun d'une manière différente, le Trois fois saint dans une église de Constantinople, ils en vinrent aux injures, aux bâtons, aux pierres; et le sang coula dans la ville, où le tumulte fut à son comble. Plus tard les écoles se mirent à discuter d'une façon moins meurtrière, mais plus obstinée, la question de savoir si l'on peut dire qu'une des personnes de la Trinité expira sur la croix.

Anastase, lorsqu'il n'était encore que simple particulier, s'était montré enclin aux doctrines d'Eutychès; le patriarche Euphémius refusa même de le sacrer s'il ne s'engageait auparavant à rejeter l'hérésie et à se conformer aux décisions du concile de Chalcédoine. Dès ce moment il prit parti pour les dissidents, chassa le patriarche Macédonius et lui substitua Timothée. Alors vingt mille moines accoururent de Syrie contre le nouveau prélat. Mais le sang de dix mille hommes et l'incendie d'un grand nombre de maisons ne suffisent pas pour apaiser cette fureur; l'étendard de la révolte se déploie dans la Mésie, dans la Scythie et ailleurs; le Scythe Vitalien, maître de la milice auxiliaire, épouse la cause des prélats orthodoxes, et s'avance contre la capitale avec des troupes nombreuses. Il allait s'en emparer de vive force, malgré les nouvelles murailles, si l'Athénien Proclus n'eût renouvelé les prodiges d'Archimède pour incendier ses vaisseaux. Au milieu du désordre causé par cet événement inattendu, les assiégés font une sortie, et dispersent l'armée ennemie; enfin l'on en vient à un traité; l'empereur promet de cesser toutes persécutions.

514.

avarice et de rétablir Macédonius et de se conformer à ce que décideet de perrait un nouveau concile. Mais à peine fut-il débarrassé de ses stase. Les ennemis qu'il recommença à persécuter : on rapporte que dans la Syrie seulement trois cent cinquante moines furent it, se souédifice de étranglés pour leur fidélité aux principes canoniques du consion d'aucile de Chalcédoine, tandis que d'autres, sous la conduite de ui avaient Sévère, sortaient de leurs cloîtres par centaines pour répandre de fruits, des subtilités et des erreurs.

Enfin on trouva Anastase mort dans son lit, à l'âge de quatre-vingt-huit ans; il en avait régné vingt-sept, autant haï vers

la fin qu'il avait été aimé au commencement.

Aucun de ses trois neveux ne parut digne de lui succéder : Justin l'ancien mais l'ennuque Amantius, qui, dans les dernières années, gouvernait l'empire, intrigua pour faire élire le patrice Théocrite : afin de gagner les sénateurs, le peuple et les soldats, il remit des sommes considérables à Justin, soldat de fortune, d'une basse extraction, né dans la Thrace et parvenu par sa valeur au poste de préfet du prétoire. Mais celui-ci acheta pour son propre compte les voix des soldats, et fut proclamé par eux. Quelques parents d'Anastase payèrent de leur vie la tentative qu'ils firent contre lui; et Vitalien, qui prouva par une seconde révolte que le seul amour de la foi ne l'avait pas poussé à la première, fut égorgé à la table impériale.

Justin ne savait pas même écrire, car il n'avait fait d'autre métier que de conduire les troupeaux jusqu'à l'instant où la pauvreté et son courage le déterminèrent à aller chercher fortune dans les armées. D'un esprit médiocre, mais fertile en ressources, croyant orthodoxe et administrateur prudent, il maintint la tranquillité dans la métropole, et défendit les frontières contre les Bulgares et les Huns. Antioche et d'autres villes ayant été dévastées par des tremblements de terre, il donna une preuve de la douleur qu'il en éprouvait en déposant les insignes impériaux, de sa compassion pour leurs habitants

en leur prodiguant de généreux secours.

Las du schisme, le peuple criait à son pasteur : « Vive long-« temps le patriarche! Vive l'empereur! vive l'impératrice! « Pourquoi restons-nous excommuniés? Pourquoi ne pouvons-« nous communier de ta main? Monte en chaire, persuade tes « auditeurs. Tu es catholique, l'empereur est catholique. Que « crains-tu? Chasse le manichéen Sévère; que les os des hé-« rétiques soient dispérsés, que l'on publie le saint concile : la

es églises, d les Anour nous. adresser à personne. cun d'une de Consx pierres ; n comble. con moins sil'on peut croix. culier, s'éiarche Euit auparacisions du i pour les substitua de Syrie ommes et t pas pour oloie dans en , maître thodoxes, oreuses. Il elles muprodiges eu du déégés font i en vient écutions.

à de nou-

« foi en la Trinité est victorieuse. Vive l'empereur! vive l'im-« pératrice! » La Sule ne voulut pas se retire, que la fête du concile de Chalcédoine n'eût été annoncée publiquement. L'empereur y donna son approbation, fit condamner les sectateurs d'Eutychès, enleva aux ariens les églises, et réconcilia Constantinople avec Rome après trente-quatre ans de séparation.

## CHAPITRE III.

JUSTINIEN (1).

Si le hasard ou la ruse n'eût porté Justin sur le trône, Uprauda, son neveu, né dans l'indigence à Tauresse, sur les confins de la Thrace et de l'Illyrie, aurait vécu et serait mort berger dans son obscurité native. Son oncle le fit venir à la cour, et son nom, traduit à la manière latine en celui de Justinien (2), nous rappelle le seul grand homme parmi tous ceux qui occupèrent ou encombrèrent le palais impérial de Constantinople.

Il se conciliait la faveur de son oncle en le débarrassant de Valentinien. Il avait promis pourtant, sur l'hostie consacrée, la vie à l'ennemi de l'empereur; et ce fut ainsi que, sans avoir jamais tiré l'épée, il se trouva à la tête de toutes les armées de l'empire. Il se rendit agréable au peuple en se montrant

(1) En outre des auteurs déjà cités, on peut consulter Procoff, qui dans ses ouvrages de Bello Persico, de Bello Vandalico, de Bello Gothico, fait constamment le panégyrique de Justinien, et qui, dans les Anecdola ou Histoire secrète, en fait la satire. Voyez aussi:

AGATHIAS, De imperio et rebus gestis Justiniani.

Menanden, dans les Extraits des amburgades.

Le Chronicon paschale, seu fasti siculi.

CEDRENUS, Compendium historiarum.

Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctæ Sophiæ.

ZONARE, Annales.

Historia miscella, compilation du onzième siècle.

D'HERBELOT nous fournit, dans la Bibliothèque orientale, des suppléments tirés d'auteurs arabes et persans,

J. P. DE LUDWIG, Vita Justiniani Magni. C'est un panégyrique.

(2) De la racine Upright, juste. Ainsi son père Istok, souche, fut appelé Sabatius; et Biglenissa, sa mère, Vigilantia.

catholique, et en dépensant deux cent quatre-vingt mille pièces ve l'imfête du d'or en fêtes magnifiques durant son consulat : il se ménagea uement. aussi les bonnes grâces des sénateurs, qui avaient acquis un certain pouvoir sous le faible Anastase, et parmi lesquels les secconcilia avaient pris rang des officiers de la garde du palais, capables aration. de soutenir ou de renverser une faction. Ceux-ci, poussés par la soif de l'or, supplièrent Justin de prendre son neveu pour collègue : bien que la jalousie fit murmurer le vieux soldat, il se décida, épuisé qu'il était par une blessure, à donner le diadème à Justinien en présence des sénateurs et du patriarche.

519. ter avril.

Théodora.

étant mort quatre mois après, il se vit à quarante-cinq ans le

maître de l'Orient.

Mais lui-même il avait un maître. Le Cypriote Acacius, gardien des ours de la faction des Verts, laissa en mourant sa famille dans la plus profonde misère. Que fait sa veuve? Un jour de grande affluence, elle exposa au milieu du cirque ses trois petites filles, dont la plus âgée ne dépassait pas sept ans. Les Bleus leur accordent la pitié qui leur a été refusée par les Verts, et les prennent sous leur protection. Les malheureuses furent donc livrées avant l'âge à la prostitution. Théodora, qui l'emportait sur ses sœurs en beauté et en luxure, était portée aux nues chaque fois que par sa pantomime elle imitait sur le théâtre la joie, la douleur, l'ivresse voluptueuse, en étalant même ses beautés nues, dont elle faisait trafic avec qui voulait les payer (1). Ce honteux abus de ses charmes ne l'empêcha pas de devenir mère d'un fils qui, emporté par son père en Arabie, vint retrouver Théodora lorsque sa position eut changé. Ce fut une inspiration funeste, car il disparut.

Justinien fut salué dans le cirque par le peuple; et, son oncle

Avertie par un songe ou par son ambition qu'elle pourrait devenir reine, elle adopta un genre de vie plus régulier, sinon plus chaste, en se montrant modeste dans sa demeure comme dans ses habits. Justinien, alors patrice, s'éprit pour elle d'un tel amour qu'il n'eut point de repos qu'il ne l'eût épousée. Les lois interdisaient aux sénateurs le mariage avec une femme née dans une condition servile ou qui était montée sur le théâtre, et l'impératrice n'aurait jamais souffert qu'une fille

léments

e trône,

, sur les

ait mort

nir à la

de Jus-

mi tous

érial de

sant de

sacrée,

as avoir

armées

ontrant

qui dans

Gothico.

cdota on

t appelé

<sup>(1)</sup> On trouve dans le Ménagiano, en grec et en latin, le morceau de Procope qui manque dans toutes les éditions, et où sont rapportées d'incroyables débauches.

perdue entrît dans sa famille. Mais Justinien attendit que impicina fût morte, ne tint aucun compte de la douleur de sa mère, et, au nom de Justin, abolit l'ancienne loi, afin que ta voie du repentir fût ouverte à celles qui se seraient prostituées sur la scène.

Il épousa donc Théodora, et, après la mort de Justin, il la couronna non-seulement comme impératrice, mais comme son collègue indépendant, et lui fit prêter serment par les grands de l'empire. La diatribe violente d'un de ses ennemis les plus acharnés n'entache même pas l'honnêteté de Théodora devenue impératrice; mais les habitudes de sa jeunesse la rendaient très-soigneuse de sa beauté, et lui avaient laissé le goût des plaisirs; aussi, entourée de jeunes filles et d'eunuques, elle allait se récréer dans les délicieuses maisons de plaisance qu'elle avait au bord de la mer. Là, passant du bain à la table, elle donnait audience aux grands personnages qui venaient réclamer sa protection; arbitre suprême de la volonté de son mari, elle élevait ou abaissait à son gré. C'était là aussi qu'elle entassait des trésors, de peur qu'un nouveau caprice de la fortune ne la rejet at dans son néant. Elle soudovait d'ailleurs une nombreuse troupe d'espions, sur les dénonciations desquels elle faisait traîner des malheureux dans des prisons particulières, d'où ils ne sortaient plus, ou qu'ils ne quittaient que mutilés.

Elle montrait du reste une grande dévotion: Justinien fonda par son conseil divers établissements pieux, parmi lesquels un tout nouveau, destiné à recevoir cinq cents femmes de mauvaise vie; c'était à elle qu'il attribuait le mérite de ses lois. Elle le seconda non-seulement par ses avis, mais aussi par son courage, surtout à l'occasion des querelles nées dans le cirque. Ces dissensions étaient une source de discorde entre les familles et les états, non moins qu'en d'autres temps les factions des Guelfes et des Gibelins, de la Rose blanche et de la Rose rouge: les femmes même, bien qu'exclues du cirque, prirent parti dans ces divisions, et l'on n'arrivait plus à un emploi ou à une dignité sans le patronage d'une faction.

On prétendit que les Verts favorisaient la maison et l'hérésie d'Anastase, tandis que les Bleus restaient fidèles à Justinien et à la foi orthodoxe. Théodora soutenait ces derniers, en souvenir de la faveur dont elle et ses sœurs avaient été l'objet, avec toutes les intrigues et toute l'obstination d'une

Verfeet Biens, t que Loeur de sa fin que la rostituées

Justin, il is comme t par les ennemis de Théojeunesse t laissé le t d'eumiaisons de t du bain nages qui la volonté C'était là uveau casoudoyait dénonciadans des qu'ils ne

ien fonda
squels un
de maulois. Elle
i par son
le cirque.
re les fas factions
e la Rose
que, prià un em-

et l'hés à Justiderniers, vaient été on d'une ambition vindicative. Forts d'un pareil appui, ils redoublaient d'insolence, et, vêtus à la mode des barbares, ils se promenaient durant le jour avec des poignards cachés; puis, se réunissant la nuit par bandes nombreuses, ils se permettaient toutes sortes d'excès contre les Verts et les citoyens paisibles : il en résultait que, même en temps de paix, Constantinople offrait l'aspect d'une ville prise d'assaut. La partialité impériale laissait impunis le viol, le sacrilége, l'assassinat, tandis que ceux qui en avaient été les victimes partageaient l'exaspération des Verts, ou se jetaient dans les boiles ur les grandes routes pour se venger par le brigandage agistrats qui se hasardaient à ontraient de rudes obstacles, et avaient souvent à s'e

Dans la cinquième ann gne, lorsqu'on célébrait les ides de janvier, Justinien a jeux du cirque : la vingt-deuxième course (il y en avait vingt-sept) venait de se terminer, sans qu'un mot d'approbation ou d'improbation eût été prononcé, quand un bruit s'élève tout à coup, et les Verts s'écrient : Malheureux que nous sommes! On nous opprime, bien qu'innocents : on exerce envers notre nom et notre couleur des persécutions telles que nous n'osons prendre part aux courses. Toute justice nous est refusée. Nous sommes prêts à mourir, o empereur! mais pour votre service et par votre ordre.

Justinien chercha à les apaiser par des reproches; mais ceuxci, irrités, lui répondent par des injures: la colère gagne les Bleus, et l'on commence à en venir aux mains. On fait assaut de violences des deux côtés: les prisons sont ouvertes, le feu est mis au palais du préfet; les barbares de la garde, qui n'avaient pas respecté les ecclésiastiques accourus pour calmer tant d'emportement, sont repoussés. Bientôt l'on combattit de toutes parts, et la fureur se fit des armes de tout ce qu'elle rencontra; les flammes de l'incendie s'élevèrent de différents quartiers, et le cri de Nika, c'est-à-dire Sois vainqueur, fut le signal d'un carnage qui ensanglanta Byzance durant cinq jours.

Alors les Bleus et les Verts s'accordent pour se plaindre de l'administration de Justinien, qui est contraint de déposer le questeur Tribonien et le préfet Jean de Cappadoce; mais, le péril augmentant, il se retire dans la citadelle. Il songeait même à s'enfuir par mer avec sa famille et ses trésors, quand Théodora l'arrête; et, montrant du courage dans un moment où tous l'avaient perdu: Le palais impérial, lui dit-elle, est un glorieux

Revolte de Nika 593

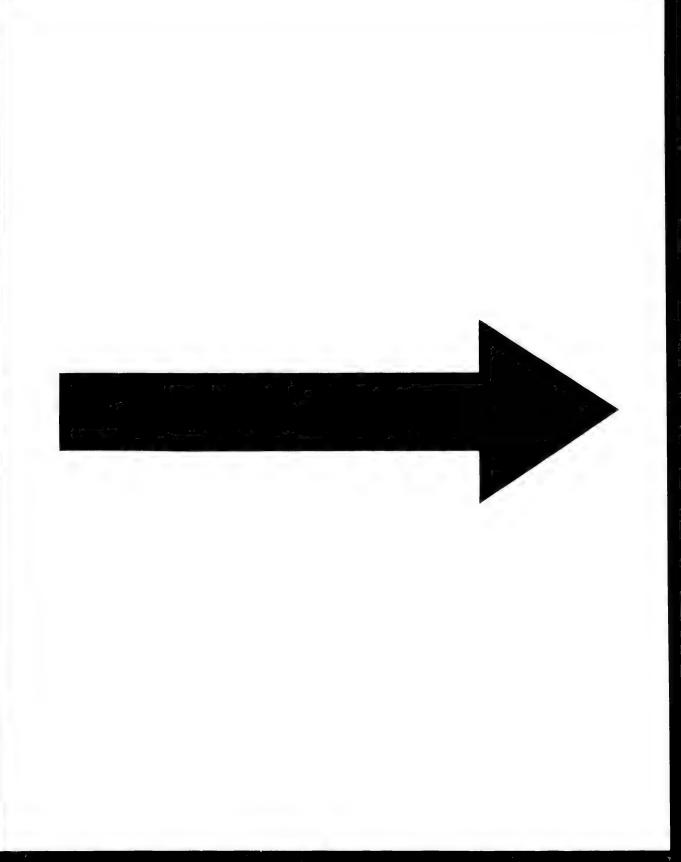



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM SIM ESTIMATED THE STATE OF THE STATE OF

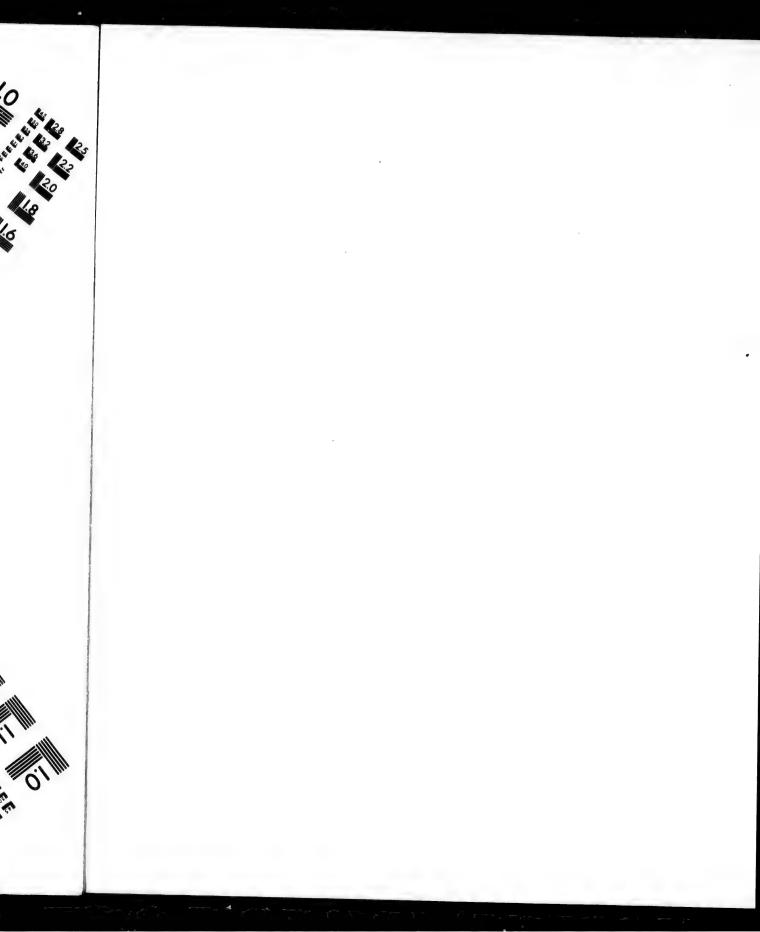

tombeau; il vaut mieux qu'un exil misérable ou une mort honteuse.

Justinien demeure, et, par le conseil de l'impératrice, ranime les hostilités assoupies entre les deux factions rivales. Les Bleus, pour montrer leur repentir, secondent les efforts des généraux Bélisaire et Mundus; Hypatius, neveu d'Anastase, que les révoltés avaient revêtu de la pourpre, est pris, et envoyé à la mort avec dix-huit complices illustres. Leurs palais sont

démolis et leurs cadavres jetés à la mer.

Des milliers de citovens périrent dans ces journées : puis la vengeance légale s'exerça à son tour. Mais que l'on songe aux richesses anéanties dans ce désastre par l'incendie surtout, éclatant au milieu d'une ville héritière de la spoliatrice des nations! Les beaux-arts eurent aussi à gémir, car le feu consuma le gymnase public de Zeuxippe, musée fondé par Septime Sévère, qui y avait placé les ouvrages les plus remarquables des anciens artistes : les statues et les bustes de Déiphobe, Eschine parlant. Aristote et Démosthène méditant, Paléphate prononçant des oracles au milieu de couronnes de fleurs, Hésiode s'entretenant avec les Muses, Chrysès suppliant, César avec les attributs de Jupiter, Alcibiade discourant, Vénus le sein nu, Phébus les cheveux ondovants, Sapho assise, le poëte tragique Euripide, le philosophe Anaximène, le groupe de Neptune et d'Amymone. Simonide s'accompagnant sur la lyre, Calchas hésitant à manifester la volonté des dieux, Pyrrhus, fils d'Achille, la main tendue vers ses armes. L'hippodrome, dans lequel trente mille personnes avaient été tuées, demeura muet quelque temps: mais à peine fut-il rouvert qu'éclatèrent de nouveau les clameurs des deux factions toujours en éveil et qui achevaient d'épuiser l'empire.

Nous parlerons séparément des expéditions militaires de Jus-

tinien et de son administration.

Les Huns Nephtalites, hordes guerrières établies au delà de l'Oxus, en agissaient avec les schahs sassanides comme les Germains avec les empereurs, en exigeant des tributs et en inquiétant les frontières. Il en résulta que les Perses, obligés de pourvoir à leurs propres embarras, laissèrent l'empire en repos durant près d'un siècle.

Varane V, qui gouverna vingt-trois ans la Perse avec honneur, repoussa les Tures, et conclut avec Théodose le Jeune une paix de cent ans; il transmit le diadème à son fils Yezdedgerd II; à

Persea.

e mort

ce, rales. Les rts des se, que avoyé à ais sont

puis la nge aux t, éclaations! le gymere, qui iens arparlant, ant des etenant buts de bus les pide, le mone, mani-

de Jus-

a main e mille

emps;

es cla-

evaient

lelà de es Gernquiépourdurant

nneur, ie paix i II; à sa mort, ses deux fils Ormouz et Firouz (Pérosès) se le disputèrent : ce dernier l'emporta, grâce au secours des Huns, tua son frère, et s'affermit sur le trône par la cruauté; il fit ensuite une guerre malheureuse aux Huns, devenus ses ennemis.

Balask, son fils, fut dépouillé du royaume et aveuglé, pour s'être montré peu favorable à la religion des mages; on lui substitua Kobad, son frère, dont le zèle pour cette religion fut poussé jusqu'au point de vouloir convertir les Arméniens. Ceux-ci, s'étant soulevés, égorgèrent les mages et les troupes venues pour les dompter. Cet échec, les cruautés du prince (1) et son ingratitude envers un général qui l'avait bien servi irritèrent à tel point le peuple qu'il plongea Kobad dans un cachot, et mit en sa place Zamaspek. Mais la femme du roi détrôné, ayant inspiré de l'amour à un geôlier, obtint de voir son époux ; et, ayant changé de vêtements avec lui, Kobad put s'enfuir chez les Huns. Il fut bien accueilli par leur chef, qui lui fournit des troupes à l'aide desquelles il renversa Zamaspek, le fit aveugler, remonta sur le trône et punit les rebelles. Afin de récompenser les Huns, il demanda à titre de prêt une somme d'argent à l'empereur Anastase: sur son refus, il envahit l'Arménie, occupa Théodosiopolis et Martyropolis, et assiégea Amida. Les habitants de cette dernière ville, où il n'y avait pas de garnison, se défendirent si bien que Kobad déploya en vain contre eux, pendant plusieurs mois, sa grande valeur et son habileté (2). A la fin pourtant,

(2) Les historiens orientaux sont récents, mais ils s'appuient sur d'anciennes autorités. Voici les plus imposantes :

NICRY BEN MASSOUD, dont on trouve quelques extraits pages 315 à 385, t. II. des Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque impériale.

MIRKOND, Rouzat-el-Safa, ou Jardin de la pureté, publié en grec et en latin par F. Wilken; Berlin, 1832; et en français, par Sacy, Mémoires sur les sidverses antiquités de la Perse et sur les médailles des rois de la dynastie des Sassanides, suivis de l'histoire de cette dynastie; traduit du persan de Mirkond.

OMMIA JAHIA, Lubb it Tavarich, ou Substance des annales; traduit en latin par G. GAULMIN et A. GALLAND, t. XVII du Magasin pour l'hist. et la géographie, de Busching.

Asseman, 'Bibl. oriental., t. III, Chronologia regum Persarum ex chronicis Syriæ.

G. F. RIGHTER, Historisch-kritischer Versuch über die Arsaciden und Sassaniden-dynastie; Leipzig, 1804.

<sup>(1)</sup> On prétend qu'il rendit un décret par lequel il était défendu à toutes les femmes de ses États de refuser leurs faveurs à quiconque les leur demanderait. Le doute est permis.

565.

les moines, qui avaient aussi pris les armes, ayant mal gardé une tour, s'y laissèrent surprendre, et la ville fut livrée au carnage. Un des citoyens, s'étant présenté devant le roi de Perse, lui remontra qu'il était indigne d'un héros de sévir contre des vaincus. Et pourquoi, s'écria le roi, avez-vous osé me résister si longtemps? — Parce que, répondit le vieillard, Dieu voulait que vous dussiez la victoire à votre vaillance, et non à notre lâcheté. La réponse plut à Kobad, qui épargna le peu qui restait.

A ces tristes nouvelles, Anastase envoya une armée commandée par le brave Aréobinde; mais entravé par Hypatius et par Patrice, hommes envieux et sans talent, qui lui avaient été donnés pour collègues, il fut défait. La guerre se prolongea avec des chances diverses jusqu'à ce que les Goths d'un côté, les Huns et les Cadusiens de l'autre rappelèrent les armées opposées; ce qui amena une trêve de cinq ans. L'empire recouvra Amida; mais il dut se soumettre à un tribut de onze mille livres d'or.

Kobad s'avança alors contre les barbares, et, entre autres expéditions, il assiégea Zudader, ville située sur les frontières de l'Inde, toute remplie de richesses, mais dont la garnison était composée de démons. Ni mages ni prêtres juifs ou de toute autre secte ne purent parvenir à les conjurer; un évêque chrétien y réussit. Grâce aux trésors dont il se rendit maître, Kobad conçut un grand respect pour notre religion, ce qui valut aux prélats chrétiens d'être admis à sa cour et même dans son conseil, où siégeaient auparavant des lévites et des mages (1).

Les annales de cette ép sont remplies de miracles de cette espèce répétés uniforméi. . . . , d'intrigues de princesses, d'humi-

liations royales et de querelles de prêtres.

Anastase avait profité de la trêve pour fortifier la frontière, surtout Dara, située sur le Cardus, à quinze milles de Nisibis et à trois de Carrhe. Il la fit enceindre de deux murailles, entres lesquelles on pût abriter les troupeaux : la muraille intérieure avait soixante pieds d'élévation; les tours en avaient cent; de nombreuses meurtrières y étaient pratiquées, deux galeries protégeaient les combattants, et se trouvaient dominées par une plate-forme au sommet des tours. L'enceinte extérieure, d'une moindre hauteur, mais d'une plus grande solidité, était aussi défendue par des

<sup>(1)</sup> CEDRENUS, Hist. comp.

nal gardé ée au carde Perse, contre des me résisard, Dieu et non à le peu qui

commanlus et par vaient été prolongea l'un côlé, s armées npire ret de onze

re autres frontières garnison de toute que chrétre, Koqui valut dans son ages (1). s de cette, d'humi-

rontière , isibis et à ntres lescure avait combreutégeaient te-forme dre haue par des tours; un ouvrage avancé, en forme de demi-lune, empèchait de pratiquer des mines aux endroits où le terrain était trop facile à creuser. L'eau du fleuve se répandit dans un triple fossé, et la place était garnie de tous les engins nécessaires pour garantir les assiégés et pour nuire aux assaillants. Tel était alors le système des fortifications.

L'ancienne Colchide, fameuse dans les premières traditions grecques par l'expédition des Argonautes, fut toujours un pays inquiet et turbulent: dans les temps modernes même, ses révoltes fréquentes ne laissèrent pas de trêve à l'empire ottoman tant que la Russie ne l'eut pas absorbée. Au temps dont nous parlons, la Colchide était dominée par la tribu des Lazes, qui, établie d'abord entre l'Euxin et la mer Caspienne, s'étendit ensuite dans toute la contrée, et qui, de temps immémorial, se gouvernait par ses propres coutumes, sous des rois nationaux, bien que soumise à la suzeraineté de la Perse. Kobad voulut faire adopter à ce peuple, à l'égard des morts, le rit des Perses, qui les abandonnaient dans une enceinte en pâture aux oiseaux de proie. Le peuple se plaignit d'abord, et se récria; puis, ses réclamations n'étant point écoutées, il se donna aux Romains, et Zat, leurroi, vint à Constantinople pour recevoir le baptême. Kobad en fit un grief à Justin, qui s'excusa en disant qu'il n'avait point voulu violer les lois de l'hospitalité et de la religion; le schah non-seulement accepta ses raisons, mais il lui envoya une ambassade solennelle pour lui offrir une alliance durable, à la condition qu'il adopterait Chosroès, son second fils. Il voulait par là assurer la faveur des Romains à son fils de prédilection, auquel il destinait le trône de Perse au préjudice de Chaosès; mais un conseiller prudent fit craindre à Justin que Chosroès ne pût un jour prétendre à l'empire par droit de succession, et il rejeta la proposition.

Irrité de ce double affront, Kohad envahit l'Ibérie, dans l'intention d'attaquer l'empire; mais le roi de ce pays eut recours à Justin, qui lui envoya des troupes commandées par Sitta et par Bélisaire. Ce dernier, né probalement dans la Thrace (1), et n'ayant jusque-là d'autre mérite pour le recommander que sa complicité dans les débauches de Justinien, était jeune alors; il se trouva en face de Narsès, qui le repoussa en Arménie, et qui bientôt, ayant passé sous la bannière impériale,

Bélisaire et Narsés

522.

<sup>(1)</sup> PROCOPE, De bello vandalico, I, 11.

obtint le gouvernement militaire de Dara. L'un et l'autre prirent une très-grande part aux guerres qui se succédèrent.

Justinien ordonna à Narsès d'élever un autre fort près de Mindone; mais les Perses se plaignirent, disant qu'un si grand nombre de fortifications portaient atteinte à la paix; et, comme on ne les écouta point, ils attaquèrent les Romains, les repoussèrent, et détruisirent les nouveaux remparts. La guerre fut donc déclarée; et Bélisaire, à la tête de forces considérables, battit les Perses près de Dara, se mit à leur poursuite, et oc-

cupa la Persarménie.

Les Perses combinèrent alors leurs mouvements avec ceux des Sarrasins. Al-Mondar, roi de ce dernier peuple, connaissant bien le pays, leur conseilla de ne pas entrer sur le territoire romain par la Mésopotamie et par l'Osroène, mais de se porter sur la Syrie et sur Antioche, qui leur promettaient un riche butin, et qui pourraient en outre servir de point d'appui pour d'autres expéditions. Bélisaire accourut pour couvrir Antioche; mais son armée, se confiant à l'excès dans le courage dont elle était animée et dans les prodiges, voulut livrer bataille: elle fut vaincue à Callinique, et l'habileté du général put seule assurer sa retraite. Bélisaire fut alors rappelé; l'empereur voulait soit le punir de sa défaite, soit le consulter sur la guerre contre les Vandales: Sitta, qui lui succéda, ne put empêcher l'Arménie d'être envahie et Martyropolis d'être assiégée.

Chosroës Nous**chirvan.** 531-579.

Sur ces entrefaites, Kobad mourut dans le palais de Ctésiphon; et, selon sa volonté, la tiare fut donnée à Chosroès. longtemps redoutable aux Romains, et célèbre encore dans les traditions orientales sous le nom de Nouschirvan, c'est-à-dire le Juste. Cependant ce surnom de juste, il fut loin de le mériter sans restriction : en effet, comme tous les princes de sa nation, il ne connaissait de règle morale que sa volonté: jamais il ne suspendit une guerre, parce qu'elle était inique ou pour ménager le sang et les larmes. Dans les appréhensions que lui causait une révolte il sacrifia deux de ses frères; il mit à mort le vaillant Nerbod, auguel il devait de nombreuses victoires, parce qu'il avait hésité à faire périr un autre enfant. Il remit en honneur le culte du feu, et persécuta les dissidents, quoique plus tard on le vit discuter les principes des différentes sectes. Sous son père, Magdat avait prêché la communauté des biens et des femmes, et il trouva tant d'adhérents que Kobad se se-

**\$30.** 

531.

3.40

utre prient. près de si grand , comme repouserre fut

lérables.

, et oc-

ceux des naissant erritoire e porter ın riche oui pour

Antiocourage vrer bagénéral é ; l'emulter sur , ne put 'être as-

e Ctési-

hosroès , dans les t–à–dire mériter sa na-; jamais ou pour que lui à mort ctoires. Il remit quoique sectes. es biens d se serait résigné à céder sa femme et sa sœur au nouvel apôtre si Chosroès ne s'y fût opposé. Parvenu au trône, ce dernier abolit ces indignités, et rétablit la vie civile sur des bases so-

lides (1).

A l'intérieur il établit l'ordre dans les finances en organisant une nouvelle répartition des impôts; il encouragea les sciences, les arts, surtout l'agriculture et le commerce. Il mettait ses soins à ce que les emplois fussent donnés à ceux qui les méritaient; il faisait surveiller de près ses agents, et punissait sévèrement quiconque prévariquait ou s'écartait des lois d'Artaxerxès Ier.

Il divisa entre quatre vizirs l'administration de son empire, qui touchait à l'Iaxarte, à l'Indus, aux frontières de l'Égypte, et s'étendait, en Syrie, jusqu'à la mer. Il confia au premier les provinces limitrophes à la Tartarie et aux Indes; au second, la Parthiène, l'Arménie, et ce qu'il possédait le long de la mer Caspienne; au troisième, la Perse proprement dite et le territoire compris entre celle-ci et le golfe Persique; au dernier, la Mésopotamie, la Chaldée et les pays enlevés aux Arabes et aux empereurs grecs. Chaque gouverneur était du sang royal, et jugeait sans appel, sauf le cas de crime capital.

Il fit élever la muraille de Magog, à partir de Derbent jusqu'à la montagne opposée, pour fermer la Perse aux nations du nord; il embellit Modaïn et en particulier la demeure royale, ce qui fit dire à un poëte persan : Tes ouvrages, o Chosroès. défient comme toi les injures du temps, et participent de

l'immortalité que tu t'es acquise.

Il fit inscrire sur sa couronne : La vie la plus longue et le règne le plus glorieux passent comme un songe, et nos successeurs nous poursuivent. J'eus de mon père ce diadème, qui bientot passera à un autre. Il faisait, dans chaque ville, élever et instruire aux dépens du public les orphelins, ainsi que les enfants pauvres; il mariait les jeunes filles à des gens riches, et faisait embrasser aux garçons la profession pour laquelle ils avaient des dispositions naturelles. Il fonda à Gondisapor une académie de poésie, de philosophie et de rhétorique; fit rédiger les annales de la nation perse, et traduire les auteurs les plus célèbres de la Grèce et de l'Inde. Il envoya

<sup>(1)</sup> FAUMONT, Histoire d'une révolution arrivée en Perse dans le sixième siècle : Mémoires de l'Académie des inscript., t. VII.

tout exprès dans cette dernière contrée, pour en rapporter les fables de Pilpay, le médecin Pérozès, lequel fit aussi connaître à ses compatriotes le jeu des échecs. Il accueillait avec bienveillance les savants étrangers : aussi sept philosophes grecs vinrent-ils le visiter, et lui exprimer cette admiration que le vulgaire accorde facilement aux rois.

Il présidait des assemblées d'hommes instruits; et comme l'on demandait dans l'une d'elles quelle était la position la plus malheureuse, un philosophe grec dit: La vieillesse dans la pauvreté, un Indien: L'abattement d'esprit accompagné de violentes douleurs; mais Buzurge Mihir, premier ministre du roi, résolut ainsi la question: L'homme le plus malheureux est celui qui sent finir sa vie sans avoir pratiqué la vertu.

Dans les premiers jours de son règne, la paix lui était nécessaire pour consolider son autorité incertaine; aussi écouta-t-il les propositions que Justinien lui adressa, et qu'il accompagna d'adulations indignes du rang suprême. Le siége de Martyropolis fut donc levé, et on conclut une trêve; puis on fit une paix perpétuelle, à la condition que l'empereur payerait au roi des rois onze mille livres d'or, et que chacun d'eux conserverait les villes prises durant la guerre.

Vandales en Afrique,

Justinien fut amené à traiter avec le roi de Perse par le désir de porter la guerre chez les Vandales d'Afrique : avant en vain réclamé pour cette expédition le secours des Éthiopiens, des Arabes Imiarites et des Huns de la mer Caspienne, il n'envoya pas moins contre les conquérants de l'Afrique Bélisaire, à la tête de quinze mille hommes à peine. Nous avons vu avec quel courage les Vandales, partis de l'extrémité septentrionale de l'Europe, la traversèrent entièrement, et passèrent la Méditerranée pour s'établir sur les côtes d'Afrique, d'où Genséric chassa les Romains. Réservant pour lui la Mauritanie et la Byzacène, il avait distribué à ses compagnons la Zeugitane, en l'affranchissant de tous tributs. Cette contrée fut gouvernée par les Vandales avec une verge de fer, et tous les habitants de la campagne furent réduits en esclavage : ceux des villes conservèrent leurs biens, et purent ainsi se livrer à l'industrie et au commerce, à la condition de payer des taxes énormes. La différence de religion envenima encore le mal. Genséric prétendit extirper, par le fer et par le feu, la religion catholique, en lui appliquant les lois promulguées par d'autres princes contre

conter les connaître vec biennes grecs n que le

t comme osition la vicillesse it accom-, premier ne le plus pratiqué

tait nécesécouta-t-il compagna Martyroon fit une rait au roi conserve-

ar le désir nt en vain piens, des l n'envoya saire, à la avec quel rionale de a Méditeréric chassa Byzacène, n l'affranernée par ants de la es conserstrie et au es. La difc prétendit ue, en lui ces contre

les hérétiques: il ne s'arrêta que sur les instances de Zénon. Les Maures, ennemis implacables de quiconque vient se fixer sur le sol africain, l'assaillirent maintes fois; mais il les battit, et les obligea à lui payer un tribut annuel. Il fonda ainsi l'un des plus grands États sortis du démembrement de la puissance romaine, car il ne comptait pas moins de quatre cent quatre-six évêchés. Genséric commandait à quatre-vingt mille soldats, tous de la nation conquérante; il avait de plus une flotte nombreuse, qui parcourait et exploitait la Méditerranée.

Mais avec Genséric finit la prospérité du royaume des Vandales. Des nations nouvelles, établies sur les côtes de la Méditerranée repoussèrent vaillamment leurs pirateries, et ils trouvèrent une énergique résistance où ils espéraient faire un riche butin. D'un autre côté leur isolement des autres barbares, la chaleur du climat et les arts de la paix les avaient amollis au point qu'ils ne le cédaient à aucune nation policée pour la délicatesse de la table, la recherche de leurs vêtements de soie non plus que pour les jardins, les concerts, les danses et pour tous les plaisirs sensuels.

Hunéric, qui n'hérita que des vices paternels, épargna d'abord les catholiques, se maintint en bonne intelligence avec Constantinople, et céda la Sicile à Odoacre movennant une redevance annuelle. Mais tout à coup les tribus maures de la Numidie, que les siens avaient occupée, se mettent à dévaster ses provinces sans qu'il puisse parvenir à les arrêter : bientôt sa cruauté se démasque; il exclut les catholiques de tous les emplois, il exile en Corse, et condamne à y tailler le bois destiné à sa flotte trois mille prêtres et évêques qu'il accuse d'avoir voulu convertir son peuple; puis le caprice lui prend de convoquer les évêques catholiques et ariens : co synode ne fit qu'irriter les haines, car Hunéric décréta que les églises des omousiens (catholiques) seraient cédées avec leurs biens aux vrais adorateurs de la nature : c'était ainsi qu'il appelait les ariens. Les catholiques furent donc chassés, et quiconque recevait d'eux les sacrements était passible d'une amende de dix deniers d'or ; tout illustre devait en payer cinq cents; tout respectable, quatre cents; les sénateurs et les ecclésiastiques, trois cents. Les évêques furent traînés de prison en prison jusqu'au désert, n'ayant pour consolation que les gémissements du peuple : les vierges consacrées se virent l'objet d'une inquisition impudique, puis on les soumit à d'horribles tortures pour leur faire avouer 478.

493.

qu'elles avaient été violées par les évêques. Les miracles ne firent pas défaut au milieu des supplices, et celui des malheureux qui continuèrent à parler après qu'on leur eut arraché la

langue n'est pas le moins à remarquer (1).

L'ordre de succession institué par Genséric appelait au trône le plus agé de sa famille; institution vicieuse, d'où il résulte que tout prince jaloux d'assurer la couronne à ses enfants est disposé à faire égorger tout parent dont l'âge les en exclurait. C'est ainsi qu'Hunéric tua son frère Théodoric et le fils de celui-ci. ainsi que le fils ainé de Genzon. Il ne put cependant transmettre le royaume à son fils Hildéric; lorsqu'il mourut, dégoûté de tout, comme Sylla, il eut pour successeur son neveu Gondemond.

486.

497.

Il paratt que la persécution s'adoucit sous ce roi, qui ne sut opposer aux Maures qu'une faible résistance. Trasamond, son frère et son successeur, fut le plus éclairé et le plus grand des rois vandales : il était l'ami et le beau-frère de Théodoric, roi d'Italie, qui lui céda une portion de la Sicile. Il employa l'or et les dignités pour séduire les catholiques; mais ne pouvant les amener à l'apostasie, il exila leurs évêques en Sardaigne, et s'empara de leurs biens. A sa mort, il fit jurer à son successeur de ne point accorder de paix aux anastasiens.

Quand Hildéric, fils d'Hunéric, eut perdu son père, il se réfugia avec sa mère à Constantinophe, d'où il fut rappelé après trente-neuf années d'absence pour régner sur les Vandales, lorsque Trasamond cessa de vivre. Neveu, par son père, du terrible Genséric et de l'empereur Valentinien par sa mère, lié intimement avec Justinien, il se montra sage et tolérant : se crovant plus obligé à observer les lois de la justice et de l'humanité qu'à garder le serment fait à son prédécesseur, il protégea les catholiques, rétablit dans leurs diocèses deux cents évêques, et se conduisit en prince clément et modéré.

(1) Indépendamment des auteurs ecclésiastiques et de Procope, qui n'est ni moine ni imbécile ( De bello vand., I, 8 ), le fait est attesté par le comte Marcellin; il l'est aussi par Justinien (Cod. de off. pp. afr., lib. I); enfin voici les paroles du philosophe platonicien Énée de Gaza : Je les ai vus moimême, et je les ai entendus parler, non sans m'étonner que leur voix fût aussi bien articulée. Je cherchais l'organe de la parole; et, ne pouvant en croire mes oreilles, je voulus m'assurer par mes yeux. Je leur ouvris donc la bouche : je vis que la langue avait été arrachée jusqu'à la racine : et je n'en revenais point, non tant de ce qu'ils parlaient que de ce qu'ils étaient encore en vie. » Quelle valeur faut-il accorder à ces témoignages?

ncles ne malheuraché la

au trône
ulte que
est disait. C'est
celui-ci,
nsmettre
goûté de
Gonde-

ui ne sut
ond, son
rand des
oric, roi
ya l'or et
uvant les
aigne, et
accesseur

re, il se elé après andales, père, du a mère, olérant: ice et de sseur, il

, qui n'est ir le comte . I); enfin i vus moiir voix fût ouvant en ris donc la et je n'en ient encore Les ariens ne le lui pardonnèrent pas; ils répandirent le bruit que, descendant dégénéré de rois vandales, il s'entendait avec la cour grecque au détriment de la nation. Une première conjuration tramée contre lui par Amalafride, veuve de Trasamond, fut punie par la mort de cette reine; mais après une bataille qu'il perdit contre les Maures, il fut détrôné et jeté dans une prison. On lui reprochait alors, avec justice, sa lâcheté et queques actes de cruauté. On lui substitua donc Gélimer, qui passait pour avoir plus de courage et de résolution.

Justinien, ému de compassion pour un roi prisonnier, dont il était l'ami particulier et qui partageait sa croyance religieuse, résolut d'épouser la cause d'Hildéric, et d'exercer le droit de suzeraineté qu'à titre d'empereur il s'arrogeait sur tous les royaumes qui avaient dépendu de Rome. Il essaya d'abord deux fois, par ses ambassadeurs, d'amener Gélimer à traiter son captif avec les égards que réclamaient la parenté, le rang et l'Age de l'infortuné. Comme il ne put rien obtenir, il se prépara à la guerre, et en confia la direction à Bélisaire. La part que ce général avait prise à la répression du soulèvement de Constantinople, mais surtout les intrigues d'Antonine, sa femme, l'avaient fait rentrer en faveur. Fille d'une courtisane attachée au théâtre et d'un conducteur de chars, amie, complice et rivale de Théodora, si Antonine exerçait sur son faible mari une autorité despotique, elle savait aussi faire tourner à son avantage les bonnes grâces dont l'impératrice honorait Bélisaire. et elle l'accompagnait dans ses expéditions.

Comme les chefs de bandes du moyen âge, il avait à sa solde un corps de hastaires à cheval, obligés par serment à lui obéir, tous aguerris par un long exercice du metier des armes. Son armée, composée d'Hérules, de Huns, de Thraces, d'Isauriens, au nombre de cinq mille cavaliers et du double de fantassins, fut embarquée sur une foule de vaisseaux, et partit pour cette autre guerre punique. La flotte portait en outre vingt mille marins levés en Égypte, dans l'Isaurie, dans la Cilicie. Elle quitta Constantinople avec la bénédiction du patriarche, et sanctifiée, de plus, par l'admission sur le vaisseau amiral d'un certain Théodose, jeune guerrier qu'Antonine venait de tenir sur les fonts du baptême, et qu'elle prit aussitôt sous sa protection avec une affection qui n'était pas celle d'une marraine. On prétend que Bélisaire inventa alors les signaux nautiques, ce qui empêcha la flotte de s'égarer, comme il était arrivé lors des

Guerre des Vandales.

autres expéditions. Après trois mois de navigation, il aborda sur la plage africaine. Si Gélimer l'eût attaqué sur mer , supérieur qu'il lui était de beaucoup par la force et par le nombre de ses vaisseaux, il eût facilement anéanti les bâtiments byzantins, les uns pesants et incapables de se monvoir avec rapidité, les autres trop petits et trop faibles pour résister à une attaque sérieuse; mais, ignorant le péril, il avait envoyé sa flotte en Sardaigne lorsqu'il s'agissait de défendre ses propres foyers. Bélisaire put donc débarquer sans coup férir et asseoir son camp. Il prit grand soin d'y maintenir la discipline, et ne se fit même pas faute d'exemples de rigueur, ce qui lui mérita d'être considére par les Africains comme un libérateur : aussi le marché fut-il abondamment fourni de grains par les propriétaires. Quant aux magistrats, ils restèrent à leur poste et administrèrent au nom de Justinien, et le clergé prêcha en faveur de l'empereur orthodoxe.

Un grand nombre de villes lui ayant ouvert successivement leurs portes, Bélisaire marcha sur Grasse, résidence des rois vandales, à cinquante milles de Carthage. Gélimer aurait voulu faire traîner la guerre en longueur, jusqu'à ce que son frère Zanon revînt de la Sardaigne; mais les Vandales, lors de leur première invasion, n'avaient pas laissé debout une citadelle ni même un pan de muraille : ils étaient, dans le principe, au nombre de cinquante mille combattants, et ils avaient multiplié depuis au point de pouvoir armer cent cinquante mille hommes; mais beaucoup dans ce nombre étaient des partisans d'Hildéric: aussi quand Gélimer le fit égorger, le peuple en fut tellement indigné que, sans opposer aucun obstacle à Bélisaire, il le recut avec joie dans Carthage (1). Cependant Gélimer, qui recrutait des partisans et appelait son frère, fit une dernière tentative. A la tête d'une armée peut-être vingt fois plus forte, il attaqua les Romains à peu de distance de Carthage; mais la perte de la bataille entraîna la chute complète de la domination vandale. La retraite de Gélimer fut suivie de la déroute des siens, et la débauche, l'avarice et la cruauté des Ro-

Bataille de

<sup>(1)</sup> Les historiens, même les plus sensés, ne nous font pas grâce des superstitions les plus absurdes : ils nous entretiennent du moine Jacques rendant immobiles les barbares qui voulaient lui lancer des flèches : ils nous parlent d'une prophétie aux termes de laquelle G devait chasser B, puis B expulser G, par allusion à Boniface repoussé par Genséric, et à Gélimer défait par Bélisaire.

aborda
, supénombre
zantins,
dité, les
attaque
lotte en
foyers.
oir son
t ne se
ta d'être
aussi le
propriéet admi-

veur de

ivement
des rois
it voulu
on frère
de leur
delle ni
eipe, au
nultiplié
ommes;
ildéric:
e, il le
er, qui
lernière
s forte,

e des suues renils nous B, puis B Gélimer

mais la

omina– déroute

es Ro-

mains trouvèrent dans son camp à se rassasier largement. Bélisaire ne négligea rien pour mettre un frein à la fureur des soldats, et pour épargner aux vaincus des cruautés inutiles. Il protégea ceux qui s'étaient réfugiés dans les églises, et il les distribua dans les lieux où ils ne pouvaient ni craindre ni causer de dangers : après avoir conquis l'Afrique en trois mois, il prit ses quartiers d'hiver à Carthage, et y reçut la soumission des Vandales ainsi que celle des provinces qui leur avaient obéi, soit sur la terre ferme, soit dans les îles. Les princes même de la Mauritanie vinrent lui rendre hommage, et lui demander, en signe de l'investiture impériale, un sceptre, une toque ornée de lames d'argent, un manteau blanc, une tunique courte et quelques rubans brochés d'or.

Justinien, après avoir immortalisé ces victoires dans le préambule des Pandectes, ordonna que la juridiction de l'Église catholique fût rétablie en Afrique : il proscrivit les ariens et les donatistes, et convoqua un synode de deux cent dix-sept évêques: Tripoli, Leptis, Cirta (Constantine), Césarée (Cherchell) et la Sardaigne reçurent des ducs, avec des garnisons suffisantes. Un préfet du prétoire, duquel dépendaient sept provinces, fut nommé pour l'Afrique, où l'empereur rétablit l'usage du droit romain, en accordant aux familles dépossédées par les Vandales la faculté de réclamer leurs biens, mais jusqu'au

troisième degré seulement.

Gélimer, suivi de quelques compagnons fidèles à son malheur, s'était retiré dans les montagnes de la Numidie, où il fut cerné par Fara, commandant des Hérules, et réduit aux plus cruelles extrémités. Cet officier lui ayant écrit pour lui exprimer de l'intérêt et l'inviter à se confier à lui, Gélimer lui envoya demander une harpe, une éponge et un pain, son intention étant, disait-il, de calmer sa faim avec le dernier, d'humecter avec la seconde ses yeux malades, et de déplorer avec la harpe le changement de sa fortune.

Fara lui accorda ce qu'il désirait, mais sans se relâcher en rien de sa vigilance; il fallut donc que Gélimer finît par se livrer à la merci du vainqueur. Il fut conduit à Carthage; et lorsqu'on le présenta à Bélisaire, il partit d'un grand éclat de rire, soit que l'infortune eût altéré sa raison, soit qu'il réfléchît à la vanité des grandeurs humaines.

Celles du vainqueur de l'Afrique ne devaient guère durer non plus; car l'envie épiait toutes ses actions et ses moindres paroles,

afin d'inspirer des soupçons jaloux à Justinien en lui donnant à entendre que son général, qui était doué d'une valeur si rare, aspirait au trône des Vandales. S'il avait voulu le prendre, qui l'en aurait empêché? Mais ce vaillant capitaine n'était qu'un généreux serviteur, et jamais il ne parut s'apercevoir que son épée pouvait faire trembler le despote de Byzance. Informé des soupçons du prince, il s'embarque et revient; sa promptitude dissipe les appréhensions de Justinien, qui lui accorde le triomphe: honneur que depuis Tibère aucun général n'avait obtenu.

Triomphe de Bélisaire.

Dans la procession solennelle qui se rendit du palais de Bélisaire à l'hippodrome, en passant sous des arcs de triomphe érigés de distance en distance, Constantinople vit déployer à ses regards les richesses dont Genséric avait dépouillé le monde : des armures, des chars, des trônes d'or, les vases et les bassins des tables royales. Un Hébreu, qui reconnut parmi ces derniers ceux qui avaient été enlevés du temple de Jérusalem, s'écria que ce serait un sacrilége et une cause de désastres si ces vases entraient dans le palais de Constantinople, ou dans un lieu autre que celui où ils avaient été placés par Salomon. Par suite d'un crime semblable, disait-il, Genséric avait pris la capitale de l'empire, et les Vandales eux-mêmes étaient tombés. Justinien, informé du fait, renvoya à Jérusalem ces ornements du temple, qui avaient fait déjà un si long voyage.

Bélisaire, renonçant à la pompe du quadrige, se montra marchant à pied à la tête de ses braves, et gagna l'hippodrome au milieu des applaudissements universels; là il s'inclina devant Théodora et Justinien, à qui revenait, comme monarque, une gloire qu'il n'avait pas gagnée. Gélimer suivit le cortége sans émotion, sans se plaindre, et en répétant seulement de temps à autre ce mot de Salomon: Vanité des vanités; tout est vanité.

Au milieu de la perte d'autres vertus, il est à remarquer combien l'esprit public était devenu plus humain. Rome aurait donné en spectacle au peuple le meurtre du successeur de Genséric et le combat de ses compagnons contre les bêtes féroces : à l'époque où nous sommes, le vaincu fut nommé patrice, et un vaste territoire lui fut assigné dans la Galatie, pour y vivre en paix avec sa famille et ses amis. Théodora et Justinien prirent soin des filles d'Hildéric, et veillèrent sur leur éducation. Les Vandales les plus vaillants, répartis en cinq escadrons de cavalerie, soutinrent dans les guerres qui suivi-

onnant
i rare,
re, qui
qu'un
que son
nformé
oromporde le

n'avait

e Bélicomphe er à ses nonde : bassins lerniers s'écria es vases un lieu ar suite capitale

. Justi-

ents du

ra marome au devant ue, une ge sans e temps vanité. narquer e aurait seur de es hêtes nommé Galatie, odora et ent sur en cinq i suivirent la réputation de courage acquise à leur nation : le reste se confondit avec les populations africaines , et ce peuple si formidable dans le siècle précédent demeura effacé de l'histoire.

Bélisaire n'avait pu, à cause de son prompt rappel, consolider la possession de la nouvelle province africaine. Les Maures de la Libye, au moment de l'affaiblissement des Vandales, s'étaient élancés de leurs déserts pour s'établir dans la Numidie et jusque sur les côtes. Bélisaire les avait tenus en respect, et s'était fait donner les fils de leurs chefs en otages. Mais à peine avait-il mis à la voile qu'il put apercevoir la flamme des incendies allumés par eux sur le territoire récemment conquis. L'eunuque Salomon, auquel il avait laissé le commandement, les vainquit, les poursuivit dans leurs retraites les plus inaccessibles, et sut les refréner durant plusieurs années. Mais ces hordes, alors comme aujourd'hui le plus terrible fléau de toute civilisation implantée sur le territoire africain, eurent bientôt détruit toute culture, toute habitation fixe; si bien qu'à la fin du règne de Justinien ce cue l'on appelait la province d'Afrique formait à peine un tiers de celle d'Italie.

Le fléau particulier de cette époque fut l'esprit factieux des donatistes, sans parler des déprédations du fisc. A peine Bélisaire avait-il reconquis un pays que Justinien, qui délivrait l'Afrique et l'Italie non pour leur avantage, mais pour satisfaire son ambition et son avarice, l'épuisait d'argent par l'impôt et par la reprise l'es biens ayant jadis appartenu au domaine impérial; ce qui, pour l'Afrique, s'étendait à la plus grande et à la plus fertile partie du territoire. De là des murmures, puis des soulèvements, des répressions cruelles et des assassinats, toutes choses qui finirent par anéantir la civilisation dans ces contrées, où elle avait prospéré deux fois.

Les îles de la Méditerranée furent aussi soumises par Bélisaire; mais la possession de la Sicile devint le motif d'une guerre avec les Goths, qui valut à Bélisaire, comme nous l'avons dit ailleurs, de nouveaux lauriers et un surcroît d'ingratitude.

La puissance de Justinien, maître de la Sicile, de l'Afrique et de l'Italie, donna de l'ombrage à Chosroès Nouschirvan; d'autant plus que Vitigès, roi des Goths, et les princes arméniens envoyèrent vers lui pour lui faire entendre que Justinien aspirait à la domination universelle. Après avoir subjugué les nations les unes après les autres, disaient-ils, il tombera plus formidable sur la Perse : il était donc urgent de le prévenir

534-554

Ile guerre contre les Perses. quand il se trouvait embarrassé au delà des mers, et de profiter de la disgrâce de Bélisaire, son plus ferme appui. C'en fut assez pour Chosroès: sans égard à la paix jurée, il arme sous prétexte de punir les Arabes Sassanides, qui avaient attaqué le scheik al-Mondar d'Ira, tributaire de la Perse; et, pénétrant dans la Syrie, il prend et livre au pillage Bérée et Hiérapolis. A l'aspect d'une matrone maltraitée dans les rues, il versa des larmes et maudit les anteurs de ces outrages, mais sans les empêcher. Il vendit à l'évêque de Sergiopolis, moyennant deux cents livres d'or qu'il lui promit, douze cents prisonniers; mais la vertueuse pauvreté du saint homme ne suffisant pas à compléter la somme généreusement offerte, le roi l'en punit cruellement. Et Chosroès était surnommé le Juste!

Il s'avance sur Antioche, précédé par la terreur, escorté par la dévastation. Cette ville se défend avec plus de courage qu'il n'en attendait de ses habitants efféminés; mais il la prend, et la livre au pillage. Réservant pour lui les vases précieux de l'église principale, il envoie en Perse les statues, les tableaux, les objets rares et précieux; puis il fait mettre le feu à la ville, dont il affecte de déplorer l'obstination et le malheur. C'est ainsi que périt cet wil de la Syrie, cette perle de l'Orient; et ceux de ses fils qui lui survécurent durent la pleurer dans l'esclavage. Chosroès suivit le cours de l'Oronte durant l'espace de dix-huit milles, jusqu'à son embouchure dans la Méditerranée; se baigna dans cette mer, offrit un sacrifice au Soleil; puis, revenant sur ses pas, fonda près de Ctésiphon une ville, qu'il peupla de prisonniers.

Enrichi et vengé, il trouve pour Justinien des excuses que la victoire rend valables, et lui propose la paix à la condition que les Romains lui payeront en une fois cinq mille livres d'or; plus, cinq cents chaque année. Il s'engage à renoncer à tous droits sur Dara, et à empêcher qu'aucun barbare ne franchisse les Portes Caspiennes pour inquiéter l'empire.

Les diplomates de Justinien l'assuraient, en vrais sophistes, qu'il suffisait de sauver l'honneur de l'empire en déclarant qu'il ne s'agissait pas de se soumettre à un tribut; mais il comprit que les circonstances réclamaient autre chose. Il se décida à faire la guerre, et rappela Bélisaire de l'Italie. Le général, hâtant ses préparatifs, pénètre dans le pays ennemi avec une armée mal payée, sans discipline et dans les rangs de laquelle étaient des Arabes d'une fidélité douteuse : il dévaste l'Assyrie;

Destruction d'Antioche.

\$40.

...

orofiter at assez rétexte scheik dans la l'aspect rmes et cher. Il

lement. orté par ge qu'il end , et ieux de

la ver-

npléter

bleaux,
la ville,
ar. C'est
ient; et
er dans
l'espace
MéditerSoleil;
he ville,

s que la ondition le livres ioncer à ne fran-

phistes, éclarant il comdécida énéral, vec une laquelle ssyrie; mais, l'été survenant et les épidémies à sa suite, il lui fallut se replier sur les provinces de l'empire.

La conquête de la Colchide tentait grandement Chosroès; car une fois maître de l'embouchure du Phase, il aurait pu entretenir une flotte pour dominer sur l'Euxin, sur les côtes du Pont et de la Bithynie, et inquiéter de près Constantinople. Il était déjà chez les Lazes, dont les rois se trouvaient alors sous la tutelle de l'empereur romain et recevaient de lui les insignes de l'autorité. Mais quand Jean Tribus, commandant de la garnison romaine, eut élevé un second fort sur la frontière des Ibères, les Lazes en prirent ombrage, tournèrent du côté du roi de Perse, qui chassa les troupes impériales, et mit garnison dans le pays.

A la nouvelle de l'invasion de Bélisaire, Chosroès accourut; et, trouvant déjà l'ennemi retiré, il poussa sur son territoire, et s'achemina vers la Palestine. Mais Bélisaire manœuvra si habilement qu'il obligea Chosroès à battre en retraite et à lui abandonner une victoire sans effusion de sang, plus glorieuse que ses triomphes d'Afrique. Les courtisans oisifs de Constantinople ne lui en firent pas moins un erime, l'accusant d'avoir laissé échapper l'ennemi; si bien qu'il fut remplacé dans le commandement. Chosroès pensait tout autrement; car, aussitôt après le rappel de Bélisaire, il renouvela ses attaques, et vit quatre mille des siens mettre en fuite trente mille adversaires commandés par quinze généraux : ayant alors pénétré dans la Mésopotamie, il assiégea Édesse, et contraignit Justinien d'acheter la paix moyennant deux mille livres d'or et l'envoi du fameux médecin Tribunus.

Chosroès, s'apercevant que le changement de domination et le zèle des mages à introduire dans la Colchide le culte du feu disposaient les Lazes à passer sous une autre bannière, résolut de faire assassiner Gubaze, leur roi, et de transporter en Perse les habitants du pays. Son intention était d'y envoyer des colonies de Persans, et de s'assurer ainsi le passage jusqu'à l'Euxin. Gubaze, ayant pénétré ce projet, réclama le secours de Justinien, à qui l'intérêt fit oublier l'injure reçue. Il lui envoya huit mille soldats, auxquc's les Lazes se réunirent pour assiéger Pétra, place importante qu'ils finirent par prendre, et qu'ils démantelèrent.

Au lieu de poursuivre ses succès de ce côté, Justinien, pour ne s'occuper que de l'Italie, acheta de Chosroès un armistice

III<sup>e</sup> guerre contre les Perses, 548 de cinq ans; mais pour le payer il chargea tellement ses sujets d'impôts qu'ils se montrèrent plus disposés à favoriser les Perses qu'à les combattre. Dès que la trêve fut expirée, ceuxci attaquèrent Lazique, et mirent en fuite les troupes impériales, qui de dépit massacrèrent lachement Gubaze. Enfin, une défaite sanglante réduisit Chosroès à la nécessité de demander la paix; il abandonna la Colchide pour la somme annuelle de trois mille pièces d'or, et permit aux chrétiens le

libre exercice de leur culte dans ses États.

Justinien se trouvait alors, par la destruction de la puissance des Ostrogoths, maître de l'Italie et des îles. Les Visigoths d'Espagne étaient demeurés dans l'inaction durant le péril de leurs frères, et maintenant ils réclamaient l'assistance de Justinien pour soutenir Athanagild, qui disputait à Agila la couronne restée vacante par la mort de Theudis. Le patrice Libérius lui en assura la possession tranquille, et les Grecs eurent en récompense Valence et la Bétique orientale. Ils s'y maintinrent avec peine jusqu'à l'époque où Léovilgild les chassa de Cor-

doue, et Suintila de toute l'Espagne.

Les barbares ne restaient cependant pas en repos. Les Avares, refoulés par les Turcs jusqu'aux rives septentrionales de la mer Noire, demandèrent asile à l'empereur. Il les accueillit comme une bonne défense contre les tribus germaniques, slaves, tartares, qui s'agitaient sur le Danube.

Quand les Goths quittèrent les bords de ce fleuve pour secourir leurs frères d'Italie, les Gépides occupèrent la Pannonie, et Justinien ne trouva pas de meilleur expédient que d'exciter contre eux les Longobards, et de fomenter une longue guerre entre ces deux peuples. Les Slaves, disséminés par tribus nombreuses en Pologne et en Russie, dans des huttes plus semblables à des tanières qu'à des habitations humaines, se lancèrent de nouveau sur la Mésie et la Macédoine, et poussèrent même jusque dans la Grèce.

Plus redoutables encore, les Bulgares, s'étant alliés avec les Slaves, firent passer le Danube glacé aux deux tribus des Uturgures et des Caturgures; ces tribus dévastèrent la Thrace avec autant de férocité que de valeur. Elles portèrent la ruine et le pillage des environs de Constantinople jusque dans l'Ionie, détruisant trente-deux cités, parmi lesquelles Potidée, célèbre par les combats de Philippe et par l'éloquence de Démosthène; et elles entraînèrent au delà du Danube cent mille

Guerre des Visigoths.

562.

Excursions des barbares.

es sujets iser les e, ceuxes impé-. Enfin, de denme anstiens le

uissance ths d'Esde leurs Justinien couronne périus lui nt en réintinrent de | Cor-

s Avares, de la mer it comme ives , tar-

ur secouannonie , d'exciter ne guerre bus nomemblables cèrent de nême jus-

avec les ribus des a Thrace t la ruine dans l'Io-Potidée, e de Déent mille esclaves attachés au licou de leur chevaux. Dans une autre excursion, elles désolèrent la Grèce et traversèrent l'Hellespont. Les empereurs virent avec effroi passer ce fléau terrible, dont ils n'étaient défendus que par la muraille qui traversait la Chersonèse (1). Mais un tremblement de terre ayant renversé ce rempart, les Bulgares, guidés par Zamergan, pénétrèrent à travers les ruines, et s'avancèrent sur Constantinople.

L'imminence du péril fit tirer Bélisaire de l'obscurité dans laquelle on le reléguait dès qu'il cessait d'être nécessaire; et lui, toujours prêt à déployer sa valeur sans jamais se souvenir de l'injure, prenant le commandement des gardes et des citoyens armés à la hâte, mit en déroute les Bulgares, et les repoussa au delà du Danube. Justinien alors, pour assurer sa tranquillité de ce côté, s'engagea à leur payer un tribut annuel, à la condition qu'ils défendraient l'empire contre les autres barbares.

Ce grand général, qui jette un rayon lumineux sur l'agonie languissante de l'empire grec, adoré de l'armée, cher aux vaincus, respecté de l'ennemi, chaste dans sa conduite, désintéressé comme un chevalier, secondé dans ses entreprises par sa vaillance et par sa fortune, fut sans cesse en butte à l'envie des courtisans et le jouet d'une femme indigne : aveuglé par son amour pour elle, il ne voyait pas ses infamies, et ceux qui les lui révélaient étaient démentis par ses larmes et ses protestations; puis ils ne tardaient pas à en être cruellement punis. Osait-il élever quelque plainte, Antonine, par l'intermédiaire de Théodora, le faisait remplacer dans le commandement au milieu de ses victoires, et il lui fallait, pour reprendre son épée, apaiser cette femme irritée. Elle le fit par ses intrigues rappeler d'Italie; elle l'y fit renvoyer par le même moyen. Souvent elle l'accompagna, se livrant dans le camp à ses débauches ordinaires, et amassant des trésors. Elle ne le suivit pas en Perse, pour demeurer à Constantinople, où elle voulait reconquérir un de ses amants. Son mari et son fils, instruits de ses honteux déportements, songent enfin à en tirer vengeance, quand elle survient tout à coup, dissipe l'orage, et recouvre son ascendant sur son mari, dont elle mine en même temps le 359.

<sup>(</sup>i) Procope dit que, chacune de ces excursions, renouvelées chaque année du long règne de Justinien', coûtait deux cent mille vies. C'est là un mince échantillon de ses exagérations.

5 %

crédit pour le faire rappeler. A son arrivée à Constantinople, Bélisaire se rend au palais, où non-seulement il est mal accueilli des souverains, mais il reconnaît, aux manières de cette lâche tourbe de courtisans qui règle sa conduite sur le bon plaisir des princes, qu'il a tout à redouter. Il regagne désolé sa demeure, non sans se retourner plus d'une fois pour observer s'il n'est pas suivi. Après une nuit d'insomnie, il voit arriver une lettre de la cour; et le vainqueur des Goths, des Vandales, des Bulgares et des Perses lit en tremblant ces mots, tracés par Théodora: Tu sais combien tu m'as offensée! mais j'ai de grandes obligations à ta femme, et je te pardonne par égard pour elle. Sois-lui donc redevable de ta vie, de ton salut, de ta fortune, et que les faits attestent que tu en es reconnaissant.

A cette lecture, Bélisaire, aussi faible que le duc de Marlborough, se jette aux pieds d'Antonine en s'écriant qu'il lui doit son salut et qu'il veut être son serviteur fidèle; elle le remet en faveur, et lui fait rendre le commandement : puis l'esclave de l'empereur et d'une femme qui se joue de lui redevient un héros, conquiert des royaumes, et refuse l'offre d'une couronne.

Il n'échappa point pour cela aux soupçons de Justinien, ni aux suggestions envenimées des méchants, qui le représentaient comme disposé à profiter de la faveur populaire. Quand Bélisaire revint victorieux des Bulgares, on lui fit un crime de la joie des citovens qu'il venait de sauver, et qui fut l'unique pompe de son triomphe. Sans même lui adresser un remerciment, l'empereur lui ordonna de se retirer dans ses foyers. Peu après, une révolte ayant éclaté contre Justinien, on supposa que Bélisaire y avait participé, parce qu'il devait être mécontent : il fut en conséquence dépouillé de son autorité, de ses honneurs, de ses richesses. Tout soupçon ne tarda pas à se dissiper sur l'innocence d'un vieillard qui ne pouvait guère avoir la pensée de s'emparer, septuagénaire, de ce qu'il avait refusé dans la vigueur de l'âge et au milieu de ses plus beaux exploits. Il fut donc réintégré dans ses propriétés; mais il ne survécut que huit mois à cette réparation. A sa mort, le fisc prit ses biens, sauf une partie, qui fut laissée à Antonine, qui l'employa à fonder un monastère, où elle se retira pour y finir ses jours.

Un écrivain bien postérieur, voulant trouver dans Bélisaire

nople, nal ace cette on plaisolé sa oserver arriver ndales, tracés j'ai de égard

Marln'il lui
elle le
: puis
lui rel'offre

salut,

recon-

en, ni
résenQuand
crime
l'uni
un refoyers.
n supit être
torité,
da pas
guère
il avait
beaux
s il ne

y finir Elisaire

le fisc

e, qui

un nouvel exemple des caprices de la fortune, dit qu'il eut les yeux crevés et fut réduit à mendier une obole, errant sans asile parmi les peuples que son épée avait défendus ou épouvantés (1).

Plus Justinien vieillissait, et plus sa faiblesse naturelle se montrait; il en résultait des mutineries continuelles parmi la soldatesque et des conflits entre les Verts et les Bleus, entre les hérétiques et les orthodoxes. A ces désordres vinrent se joindre des désastres non moins fâcheux : des tremblements de terre se reproduisirent presque annuellement, et l'un d'eux fit éprouver durant quarante jours des secousses à Constantinople; deux cent cinquante mille personnes périrent, dit-on, dans celui d'Antioche (2); Bérythe fut engloutie.

Une épidémie fit aussi de grands ravages : venue de l'Égypte ou de l'Éthiopie, elle envahit la Palestine, puis les contrées voisines, en sévissant cruellement, sans distinction de temps, de climat, de condition ni d'âge : elle resta tristement mémorable pour avoir été accompagnée d'exanthèmes particuliers que les écrivains nomment variolas, et qui se développaient surtout chez les enfants (3). Toute l'Asie et le continent euro-

(1) Ce conte est appuyé sur quelques vers des Chiliades de Tzetzès, moine du douzième siècle :

Έκπωμα ξύλινον κρατῶν ἐδόα τῷ μιλίφ Βελισαρίφ ὀδολὸν δότε τῷ στρατηλάτη

"Ον τύχη μὲν ἐδόξασεν, ἀποτυφλοῖ δὲ φθόνος.

« Appuyé sur une pierre milliaire, la sébile de bois à la main, il disait : Donnez une obole à Bélisaire, que la fortune couvrit de gloire, que l'envie fit aveugler. »

(2) Nous donnons, dans cette circonstance et dans les autres du même genre, les chiffres que nous trouvons, sans nous en porter garants. On se rappelle combien de milliers de personnes avaient péri, disait-on, à Paris, dans les trois journées de 1830, combien de millions d'hommes avaient été moissonnés par le choléra, et combien le calcul dut rabattre sur les évaluations de l'imagination. Les anciens n'avaient pas de tableaux exacts de la population, comme ceux des modernes, qui sont pourtant loin encore d'une précision mathématique.

(3) Serait-ce encore la petite vérole? Voy. Sprengel, Hist. de la Médecine, sect. VI, c. 2. Elle fit irruption en France de 565 à 568, et se trouve mentionnée d'autres fois encore dans le cours de ce siècle. Lors de la peste de Rome en 590, il est dit que le bâillement et l'éternûment étaient des symptômes funestes. On voudrait même que de là vint l'usage de faire le signe de la croix sur la bouche qui bâille, et de dire, Dieu vous bénisse, à celui qui éternue. Mais ce dernier souhait était déjà usité chez les anciens Romains.

525.

551.

Peste

péen eurent à en éprouver les atteintes à plusieurs reprises. Le fléau dépeupla en Italie des villes entières, au point que l'on ne rencontrait que des chiens par les rues, et que l'on ne voyait dans la campagne que des troupeaux sans guides (1). Antioche en fut attaquée quatre fois en soixante ans. Le mal commençait par la rougeur des yeux, par des enflures au visage, par une angine ou par un relachement du corps; les bubons apparaissaient ensuite. Quelques-uns des malades tombaient dans un délire furieux; d'autres conservaient leur raison jusqu'au dernier moment. A Rome, on prétendit apercevoir des taches sur les vêtements et dans les maisons avant que le mal v éclatât. A Constantinople, ceux qui en étaient atteints se croyaient poursuivis par des fantômes; puis, quand les bubons sortaient, venait la gangrène, qui amenait la mort au milieu d'horribles convulsions. Durant trois mois, l'épidémie emporta de quatre à dix mille personnes par jour dans cette capitale. Comme les sépultures manquaient, on découvrit les tours des remparts, et après les avoir remplies de cadavres on les referma. Les exhalaisons qui s'en échappaient infectant l'air. on chargea ces restes humains sur des vaisseaux, qui allèrent les jeter au loin en pleine mer.

A en croire l'assertion arbitraire et très-probablement exagérée de Procope, cent millions d'hommes auraient été mois-

sonnés ainsi.

Mort de Justinien.

561.

Justinien ne fut pas épargné, mais une diète rigoureuse le sauva. Alors, comme si l'on se fût ennuyé que la tombe tardât tant à l'engloutir, on essaya de l'assassiner; mais la vie des conjurés paya pour la sienne. Une mort subite, quoique naturelle, vint néanmoins le frapper après un règne de trente-neuf ans. Il offrit, tant dans son caractère que dans son gouvernement, un mélange de bien et de mal. D'une stature médiocre, les yeux vifs, l'air gai, les cheveux rares, la barbe rase à la romaine, il s'habillait à la façon des barbares, mangeait et dormait peu, pour avoir l'esprit mieux disposé à la lecture et à l'expédition des affaires. Durant le carême, il ne prenait de nourriture que tous les deux jours; encore ne consistait-elle qu'en herbes sauvages assaisonnées de sel. De l'aveu même de son violent détracteur, il était d'un accès facile, affable dans sa manière de répondre, patient à écouter; et il se tenait en

<sup>(1)</sup> PAUL WARNEFRID, II, 4.

garde contre les passions auxquelles se laissent entraîner facieprises. lement ceux qui peuvent ce qu'ils veulent. S'il ne commanda nt que pas en personne ses armées, il eut l'habileté, très-importante l'on ne dans un roi, de bien choisir ses généraux. Il soupconna ses les (1). serviteurs les plus fidèles, et sut pardonner à qui machina Le mal contre lui. Avide de tous les genres de gloire, il voulut être au vipoëte, architecte, musicien, légiste, théologien; mais il fut les buplus que médiocre dans les arts ainsi que dans les sciences. es tom-Tout en voulant paraître les favoriser, il persécuta les philor raison sophes; en fermant l'école d'Athènes, il interrompit la chaine ercevoir d'or des néoplatoniciens. ant que atteints les bunort au

pidémie

ns cette

uvrit les

avres on

ant l'air,

allèrent

ent exa-

té mois-

reuse le

be tardât

vie des

ue natu-

nte-neuf

gouver-

ure mé-

rbe rase

nangeait

lecture

prenait stait-elle

ı même

ble dans

enait en

Il fut conduit à en agir ainsi par la religion, dans laquelle il se montra plus dévot que sage, persécutant non-seulement les astrologues, les blasphémateurs, les impudiques, mais encore les ariens à Constantinophe, les montanistes dans la Phrygie; peut-être voulait-il seulement que leurs biens fussent dévolus au fisc. Quelques-uns feignirent d'être convertis, d'autres se tuèrent. Soixante-dix mille idolâtres furent baptisés dans la Phrygie, la Lydie et la Carie. L'empereur fournit l'argent nécessaire pour construire quatre-vingt-seize églises aux néophytes, et pour les pourvoir de Bibles, de liturgies, de vases et d'étoffes de lin (1). Les Juifs furent contraints de célébrer la Pâque le même jour que les chrétiens; les Samaritains, s'étant soulevés pour ne pas recevoir le baptême, furent mis à mort ou vendus aux Perses et aux Indiens.

Après avoir persécuté ceux dont la foi s'égarait, Justinien tomba lui-même dans l'erreur. Julien d'Halicarnasse, évêque monophysite, réfugié en Égype, affirma que le corps de Jésus-Christ, depuis le moment de la conception, n'avait été sujet à aucune altération ou corruption. De là des dissentiments. Ceux Incorruptible. qui soutenaient l'opinion contraire furent appelés phthartolâtres ou adorateurs de la corruption; et phantasiastes fut le nom donné aux autres, qui affrmaient que le Christ n'avait pâti qu'en apparence. La querelle s'agitait depuis quelque temps quand Justinien s'avisa de prononcer en faveur des derniers, et voulut obliger ses sujets à croire dans ce sens. Saint Nicolas, évêque de Trèves, l'en reprit, en lui écrivant que l'Italie, l'Afrique, la Gaule et l'Espagne retentissaient d'anathèmés contre sa doctrine. Mais il y persista, en se livrant à une in-

<sup>(1)</sup> THÉOPHANE, Chron., p. 153.

tolérance pleine d'orgueil et à des prodigalités désastreuses.

Les beaux-arts eurent plus à se louer de lui , et le temple de Sainte-Sophie est un monument éternel de sa magnificence. Il fit construire vingt-cinq autres églises dans Constantinople et plusieurs aqueducs. On est surpris en lisant dans Procope la description de tous les ouvrages publics exécutés par ses ordres; le même auteur ajoute qu'il ne fut pas une seule ville de ses États où il n'érigeât quelque édifice splendide, point de province où il ne relevât quelque ville , quelque forteresse ou quelque château.

On voyait sur la place, devant le portail de Sainte-Sophie, la statue de l'empereur à cheval, armé en Achille, tenant un globe dans sa main gauche, la droite étendue vers l'orient, comme pour menacer les Perses. Elle pesait sept mille livres, et pour la faire on avait fondu une ancienne statue de Théodose, en y ajoutant le plomb d'un aqueduc.

Le 29 mai 1453, les Turcs placèrent sous les pieds de ce cheval la tête du dernier représentant de l'empire; puis le colosse fut converti en canons, prêts à se tourner contre la civilisation

européenne.

Une autre gloire pacifique signala le règne de Justinien. On avait jusqu'alors tiré du pays des Sères la soie, dont on ignorait même la nature; car les uns la croyaient le duvet d'une plante, d'autres le fil d'une araignée. Le commerce en était fait seulement par les caravanes de l'Inde et de la Perse. La longueur du voyage et le monopole rendaient les étoffes de soie si coûteuses qu'elles se vendaient à Rome au poids de l'or (1); le luxe qui s'y était accru avait fait de cette denrée une nécessité; les femmes effilaient le tissu de l'Inde pour en faire un plus léger, dont la transparence révélait leurs beautés; les hommes même, depuis l'exemple donné par Héliogabale, l'employaient pour leurs vêtements.

Une somme énorme passait donc annuellement de l'empire dans la Perse pour y être échangée contre de la soie; et les empereurs se seraient volontiers soustraits à ce tribut, surtout lorsqu'ils étaient en guerre avec les Perses. Le hasard leur en fournit le moyen. Deux missionnaires furent portés par leur zèle jusque chez les Sères; là, observant toutes choses, comme ne

La sole.

<sup>(1)</sup> Absit ut auro fila pensentur; libra enim auri tunc libra serici fuit. Vopiscus, in Aurel.

treuses.

mple de
ence. Il
nople et
cope la
cordres;
e de ses
province
quelque

ophie, la nant un l'orient, e livres, le Théo—

ds de ce le colosse vilisation

inien. On a ignorait e plante, ait seule-longueur e si coû-or (1); le écessité; un plus hommes ployaient

l'empire ie ; et les ,, surtout d leur en leur zèle omme ne

serici fuit.

firent pas toujours leurs semblables, ils apprirent à connaître l'insecte industrieux, et les procédés employés pour utiliser la matière qu'il fournit. Justinien en ayant été informé, ils furent encouragés à en dérober les œufs; et ils y réussirent à l'aide d'un roseau dans lequel ils cachèrent le peu qu'il leur fut possible de s'en procurer. C'est de là que sont nés tous ces milliers de vers à soie qui forment aujourd'hui une source considérable de richesses en Europe (1). Ce fut ainsi que cet empereur introduisit dans ses États un genre de culture qui devait avoir une plus grande et une plus longue influence que ses conquêtes et ses lois. Le Péloponèse fut aussitôt planté en mûriers, auxquels il dut le nom de Morée. Les fabriques qui s'établirent pour mettre la soie en œuvre diminuèrent, si elles ne le firent pas cesser entièrement, le besoin de recourir à l'étranger. Lorsqu'en 1018 les Vénitiens eurent assujetti l'île d'Arbo sur les côtes de la Dalmatie, ils lui imposèrent l'obligation de leur payer chaque année quelques livres de soie, sinon un poids égal d'or pur. Cette industrie s'accrut ensuite quand Roger de Sicile transporta la culture du mûrier et l'éducation des vers à soie en Italie, où les rouets à filer furent inventés, et où ce genre de fabrication devint, avec celui des étoffes de laine, une des principales sources de la richesse nationale (2).

(1) PROCOPE, B. Got., IV, 7.

<sup>(2)</sup> Dans le principe, les mûriers étaient une rareté en Italie, et Crescentius, c. 14, se plaint de ce que les femmes cueillent les plus hautes feuilles de ces arbres pour nourrir certains vers, ce qui empêche les fruits de mûrir. On veut que Ludovic Sforce les ait introduits le premier dans son parc de Vigevano, d'où ils se seraient répandus dans la Lombardie, ce qui lui aurait valu le surnom de Moro. Muralto remarque, à l'année 1507 (Chronique de Côme, manuscrite), que les campagnes à l'entour de Côme ressemblaient à une forêt de mûriers. Buonvicino de Riva écrit, au treizième siècle, qu'il se faisait déjà à Milan « de nobles étoffes de laine, de Sirique, de coton, de lin » (pani de lena nobili et de Sirico, bombace, lino). Les manufactures de soie florissaient principalement à Lucques; mais, quand cette ville fut prise, les ouvriers se répandirent dans le reste de l'Italie. Borghesano de Bologne inventa le moulin à tordre en 1272, procédé qui fut tenu dans le plus grand secret jusqu'au commencement du seizième siècle, où il fut enseigné aux Modénois par un certain Ugolin, qui, pour ce motif, fut pendu en effigie dans sa patrie. Dès avant l'an 1360, l'art des ouvriers en soie était compté comme un des principaux métiers, et il avait ses armoiries particulières représentant une porte rouge, en champ d'argent. Venise tarda peu à façonner la soie en étoffes et en brocarts. Les communications fréquentes de l'Espagne avec la Sicile lui firent connaître bientôt cette industrie. Zurich fut une des premières villes qui travaillèrent la soie; mais des troubles très-graves sur-

## CHAPITRE IV.

LES CODES ROMAINS.

Chaque société civile repose sur la combinaison des faits moraux, politiques et économiques; et chaque fois qu'un de ces éléments vient à être altéré profondément, force est de réformer le droit. Mais ces trois ordres de faits ne se modifient point simultanément : parfois la révolution économique prépure la révolution politique, quelquefois aussi elle en est la consiquence, de sorte que le changement extérieur est souvent accompli, tandis que le travail intérieur est encore longleups à se développer.

Il en résulte que les codes ne peuvent être parfaits. Le législateur comprit-il que son devoir n'est pas de ralentir ou d'accélérer un mouvement de la société, mais d'en constater le degré, il ne peut qu'avec peine anticiper sur l'avenir, ni pourvoir aux conséquences inconnues qui sortiront des principes triom-

venus dans le quatorzième siècle furent cause que cet art passa à Côme et dans le Lario (Josias Simler, Rep. helvel., Elzevir, 1627), d'où il revint

en Suisse au temps de la réforme religieuse.

Le Languedoc, la Provence, le comté d'Avignon furent les premiers pays où s'introduisirent en France les manufactures de soierles. Louis XI en établit une à Tours en 1470, où il appela des ouvriers de Gênes, de Venise, de Florence et même de la Grèce. La denrée y était cependant si pen commenge de sa sœur en 1559. Henri IV établit quelques ateliers aux Tuileries et ailleurs, et fit commencer à Lyon ces fabriques qui devaient tant prospérer, surtout après l'admirable invention de Jaquard. Le même roi fit planter beaucoup de mûriers, et traita avec plusieurs particuliers pour propager l'éducation des vers à sole; mais on allait tous les ans chercher les œufs en Espagne. Les manufactures s'accrurent à tel point qu'il crut pouvoir prohiber l'introduction des étoffes étrangères; il révoqua toutefois l'édit, à la demande des marchands de Lyon.

Le procédé qui donne le brillant au met de aux étoffes est dû à Octave Ney, négociant à Lyon, qui vivait ve d'a met the la dix-septilant siècle; le métier à dévider, à Falcon, qui l'inventa trans 1738. Les bobinoirs actuellement en usage sont d'origine italienne; mais ils ont été perfectionnés en France par

Vaucanson.

On a tiré de la Chine, dans le cours de ce siècle, de nouveaux œnfs, et l'on a cherché surtout à obtenir la soie blanche naturelle, afin d'obvier au déchet notable résultant du blanchiment artificiel.

phants. Le désordre économique produisit la législation des Douze Tubles, témoignage de la lutte entre les patriciens et les plébéiens; mais les changements effectués dans les institutions en rendirent bientôt les prescriptions inapplicables. Après Auguste, une revolution morale était commencée; dès lors, les anciennes lois se trouvant insuffisantes, il fut nécessaire de les recueillir, de les trier, de les adapter aux nouveaux besoins.

La stabilité des familles patriciennes, plutôt semblable qu'identique à celle des castes de l'Orient, fut ébranlée à Rome par la mobilité pélasgique des plébéiens. L'une et l'autre se foncirent d'une manière merveilleuse dans la constitution, les droits du sénat et ceux du peuple s'y temperant mutuellement, et recevant de la religion des formes invariables. Aussi Rome putelle subsister longtemps sans redouter l'anarchie et (chose étonnante chez un peuple guerrier) le despotisme militaire.

L'esprit d'ordre, la sévère, mais sage inflexibilité des grands enfantèrent à Rome le strictum jus, droit sourd, inexogable, inscrit sur les Douze Tables comme sauvegarde de l'originalité italienne. Mais comment ce droit civil de fer, né de la tradition sacerdotale et des institutions sociales particulières à un peuple, resserré en formules précises selon son propre caractère, aurait-il pu suffire quand Rome eut reçu dans son sein un si grand nombre d'étrangers, ou envoyé ses fils gouverner d'autres nations? Comment aurait-il pu suffire une fois que l'ager sacré ne fut plus le privilége des patriciens, et que de nouvelles voies furent ouvertes vers la richesse, la gloire et les magistratures? Il aurait donc fallu que Rome se restreignit dans des limites très-étroites, ou s'abandonnat à une révolution violente, si l'habileté flexible et progressive de la démocratie n'eût introduit le système du bonum et aquum, l'arbitraire des lois annuelles, et un droit des gens interprété par un préteur particulier, tempérant la loi écrite par cette équité naturelle qui dérive des règles de justice communes à tous les hommes et observées partout où il existe une civilisation. Par équité nous entendons le droit naturel, c'est à dire ce fonds d'idées morales, communes à tous les hommes en société, qui survit à toute corruption, et que la constitution fonde sur la liberté, l'égalité, les sentiments naturels, les inspirations du bon sens. Le droit strict, au contraire, est un assemblage complexe de créations artificielles. arbitraires, destinées à régler, à l'aide de représentations matérielles, l'esprit de l'homme encore incapable de se diriger se-

es faits d'un de est de odifient prépare

souvent

g(eraps

e légisu d'acer le deourvoir

Côme et ù il revint

s triom-

niers pays
en établit
l'enise, de
commune
i marisge
ties et ailprospérer,
fit planter
propager
se œufs en
roir proédit, à la

tave Ney, le métier lement en rance par

œnfs, et bvier au lon la raison, en l'obligeant à s'incliner devant l'autorité, les mystères religieux et des formules impérieuses; l'homme n'est point obligé à s'y conformer par sa conscience ni par la notion du juste et de l'injuste, mais par l'expression, par la lettre de la loi.

Tel fut le droit de Rome aristocratique, d'autant plus que les notions du juste et de l'injuste étaient altérées par les institutions, en vertu desquelles le citoyen, cessant d'être homme, doit sacrifier à la patrie ses affections, sa volonté et jusqu'à sa raison.

L'édit du préteur, qui se conformait aux faits, faisait fléchir le droit strict devant l'équité, tandis que les jurisconsultes s'y opposaient en soutenant l'immutabilité du despotisme écrit.

Ainsi le droit civil et l'équité se trouvaient dans un antagonisme perpétuel, et de là un droit double et parallèle; une parenté civile (agnatio), et une parenté naturelle (cognatio); un mariage civil (justa nuptia) et une union naturelle (concubinatus); une propriété romaine (quiritaria) et une propriété naturelle (in bonis); des contrats de droit formel (stricti juris) et des contrats de bonne foi. Nous avons déjà vu comment une lutte s'engagea, dans laquelle le peuple prévalut, et obtint des modifications aux institutions politiques : il suffit ici de signaler les lois sur les débiteurs et les divers accroissements d'autorité pour les tribuns (1). Sans entreprendre la longue tâche de suivre ce progrès dans toutes ses phases, nous nous bornerons ici à jeter un coup d'œil sur la famille (2), cette base de toute association civile. Le père est roi dans sa maison; dans sa personne il absorbe celles de son épouse, de ses fils et de leurs descendants; il est leur juge et peut même les condamner à mort. En vertu de cette institution vigoureuse, éminemment propre à conserver la famille et la subordination, la parenté civile (agnatio) jouit seule des droits de famille et de succession : disposition aristocratique dont la tyrannie dépasse tout ce qu'il y a de plus sévère dans les codes des nations policées (3). Les patriciens ne connaissent que le mariage, contracté selon des

<sup>(1)</sup> Voy. liv. V, c. 2; liv. VI, c. 14; liv. V, I, c. 5.

<sup>(2)</sup> Gans, Das Erbrecht in Weltgeschitlicher Entwickelung; Berlin, 1824.

<sup>(3)</sup> Nulli alii sunt homines qui talem in liberos habeans potestatem qualem nos habemus. Instit.

e n'est notion ttre de

é , les

us que nstituomme , qu'à sa

fléchir ltes s'y crit. antago-

me pa-

tio); un oncubiropriété ti juris) ent une tiint des signaler d'autoe tâche prinerons le toute

sa perurs desà mort. ; propre é civile ession : ce qu'il (3). Les elon des

; Berlin ,

estatem

solennités indispensables, en vertu duquel la matrone (mater familias) devient partie de la famille, soumise à la suprématie du mari, moyennant un achat (coemptio), qui la met complétement sous sa dépendance (in manum convenit), à tel point qu'elle ne possède rien en propre et qu'il a le droit de la juger et de la faire mourir, après en avoir délibéré avec les parents de celle-ci (1).

Le connubium, d'origine plébéienne, permet à la femme (uxor), qui ne devient pas l'esclave de son mari, de jouir de ses biens propres comme associée, et même de le citer en jugement. A mesure que cette seconde forme passe dans les habitudes, l'autre vieillit, et l'autorité paternelle s'adoucit en

même temps.

Les jurisconsultes se persuadèrent qu'il n'était pas possible de demeurer enchaînés dans le cercle des formules aristocratiques. Les empereurs même les plus mauvais avaient en haine le droit civil, comme un reste de l'aristocratie. Il n'y eut pas jusqu'à Caligula qui ne voulût l'abolir d'un coup; et Claude en élaguait ce qui lui paraissait trop national et trop rigide. C'est à la suite de ces changements que la jurisprudence, tendant désormais à un but plus social, se perfectionna; quand les arts et les lettres étaient en décadence, aux inspirations du génie succédèrent la réflexion et l'examen; la tribune gênée ou discréditée, l'éloquence éteinte, il ne restait plus aux penseurs qu'à se tourner vers les discussions paisibles et l'étude scrupuleuse des faits pour affermir la science légale, faire concorder les autorités et les sources d'où, après des résolutions successives, le droit était dérivé, et arriver aux simples résultats de la pratique avec plus de science et d'impartialité que n'avaient pu le faire les anciens juges et préteurs.

C'est ainsi qu'on passa de l'âge aristocratique du droit à la philosophie, et qu'on s'aida d'une métaphysique plus exacte pour mettre en harmonie des théories discordantes ou contradictoires, quoique les jurisconsultes se fondassent encore sur certaines maximes, sur certains axiomes dont ils déduisaient les conséquences, en les appliquant à des cas particuliers, sans jamais remonter aux principes généraux et au droit naturel; c'étaient des dialecticiens vigoureux, mais non pas des philoso-

<sup>(1)</sup> Sei stuprum commisit aliudve peccassit, maritus judex et vindex estod, deque eo cum cognatis cognoscitod. XII Tables.

phes, et ils se payaient parfois de raisons qui nous font sourire

aujourd'hui (1).

Quoi qu'il en soit, cet instinct pratique que les Romains eurent en partage à un degré remarquable fit que les lois les plus sages, les plus précises et les mieux circonstanciées relativement aux droits réels et à la famille furent promulguées dans l'intervalle qui s'écoula depuis Nerva jusqu'à Théodose II. Bien que les grands jurisconsultes finissent à Caracalla (2), le droit classique demeure en vigueur, et inspire les rescrits que les empereurs rendaient dans leur conseil. Cependant la révolution morale et la révolution économique allaient s'accomplissant. La religion nouvelle avait enseigné une égalité et une liberté en opposition avec les priviléges invétérés; la cupidité astucieuse, qui avait remplacé l'énergie et l'ambition politique, exigeait des lois mieux combinées, pour opposer une barrière à l'égoïsme croissant. L'ancienne tradition ne suffisant plus, les empereurs se trouvaient obligés d'intervenir à chaque instant, en multipliant les constitutions, auxquelles on donna une force légale.

Au commencement du cinquième siècle on considérait comme sources du droit, pour la théorie, les Douze Tables, les plébiscites primitifs, les sénatus-consultes, les édits des magistrats, les coutumes non écrites; mais dans l'usage on n'invoquait que les écrits des jurisconsultes classiques et les constitu-

tions impériales.

Il se présentait néanmoins en cela de graves difficultés. Les jurisconsultes, qui avaient rendu de si utiles services aux juges en recourant aux anciennes sources, formaient une bibliothèque entière; peu de gens étaient donc en état de se les procurer, et encore moins d'en saisir la pensée au milieu de la décadence des études. Puis, lorsque leurs opinions étaient contradictoires, à laquelle s'arrêter?

Il fallut donc que les empereurs désignassent les jurisconsultes qui feraient règle. D'abord Constantin confirma les écrits de Paul, notamment les Receptæ sententiæ, en abrogeant les no-

<sup>(1)</sup> Une loi romaine dit que l'aveugle ne peut plaider, parce qu'il ne voit pas les insignes de la magistrature. Dig., liv. I, De postulando. Paul dit (Sentences, liv. IV, tit. 9) que le fœtus de sept mois naît parsait, attendu que la raison des nombres de Pythagore semble en sournir la preuve.

<sup>(2)</sup> Trois jurisconsultes seulement sont cités dans les Pandectes à partir d'Alexandre Sévère jusqu'à Justinien : Aurélius Arcadius Carisius, Julius Aquia et Hermogène, peut-être l'auteur du code qui porte son nom.

126.

urire

urent s plus ement interque les

ssique rs rent la rén nouon avec

t remmieux issant. se trou-

iant les comme les plé-

es man'invoonstitu-

. Les jujuges en othèque rocurer, cadence ictoires,

onsultes crits de les no-

il ne voit . Paul dit , attendu ve. s à partir

is. Julius

tes d'Ulpien et de Paul sur Papinien (1). Valentinien III détermina ensuite, pour l'Occident, quelles constitutions et quels rescrits des empereurs on pouvait alléguer et considérer comme lois communes, en exceptant parmi les derniers ceux qui avaient été rendus sur des contestations particulières, ou qui, extorqués par des plaideurs, se trouvaient en opposition avec les lois. Il régla aussi la manière de se servir des jurisconsultes, en attribuant force de loi aux opinions de Papinien, de Paul, moins les notes, de Gaïus, d'Ulpien et de Modestinus, et en prescrivant, lorsque les avis étaient différents, que celui de la majorité l'emportat; quand ils se balançaient, qu'on suivit Papinien; et, en cas de silence de ce dernier, que la sagesse du juge décidat. Cour de justice vraiment singulière.

Mais la jurisprudence, réduite à cette application mécanique, n'empêchait pas que la difficulté de comprendre les écrivains augmentât chaque jour, malgré les écoles instituées pour leur explication. Cette difficulté se compliquait encore par les nombreux rescrits des empereurs, notamment par ceux de Constantin, qui était venu accomplir et attester la révolution

nouvelle.

On conçoit dès lors combien il fallait étudier longuement, quel embarras on éprouvait à appliquer tant de lois, et comment la justice, privée de règles déterminées, était exposée à s'égarer. L'unique remède aurait été de réunir les décrets et les sentences encore en vigueur, de les mettre en ordre, d'en faire, en un mot, un code. Déjà, dans la crainte que, pour favoriser la religion qu'il avait adoptée, Constantin ne détruisit les lois de ses prédécesseurs, deux jurisconsultes avaient recueilli celles qui avaient été promulguées depuis Adrien jusqu'à Dioclétien. Il en était résulté les deux codes qui, du nom de leurs auteurs, nermogène et Grégorien. furent appelés Hermogénien et Grégorien. C'était une tâche entreprise par des particuliers, opportune, mais non pas légale. Théodose II, prince nul, s'assura un nom éternel en faisant faire le premier recueil authentique des constitutions romaines, pensée digne des Césars les plus illustres.

Il désigna à cet effet, par un édit solennel adressé au sénat de Constantinople, huit personnages éminents par leur savoir et leurs dignités, qu'il chargea de compiler le corps du droit d'après certaines règles indiquées, afin que, les lois une fois recueil

429.

<sup>(1)</sup> Constitutions de 321 et 327, découvertes par Maï en 1821.

lies, il en fût formé, après discussion sur leur opportunité, un code rédigé avec précision et simplicité (1).

Code Théodo-;

Il fut secondé utilement par les professeurs appelés à Constantinople comme membres de l'académie qui y avait été instituée.

(1) Impp. Theod. et Valent. AA. ad Senat.

Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis, cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclytus, et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus, aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, quæ negotiorum sunt certa vocabula. separandi ita sunt, ut si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una perlineat, quod ubique aptum est collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine, non solum reputatis consulibus et tempore quæsito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse que sunt posteriora monstrante; post hæc, ut constitutionum ipsa etiam verba, que ad rem pertinent, reserventur, prætermissis illis quæ sanciendæ rei, non ex ipsa necessitate adjuncta sunt. Sed cum simplicius justiusque sit prætermissis eis quæ posteriores infirmant, explicare solas quas valere conveniet : hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholastica intentioni tribuitur, nosse illa etiam, qua mandata silentio, in deconsuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus et per singulos titulos cohærentibus prudentium tractatibus et responsis, eorumdem opera qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui, nostro nomine nuncupatus, sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexandos codices, quorum primus omni generalium constitutionum diversitate collecta, nullaque extra se, quam jam proferri liceat, prætermissa', inanem verborum copiam recusabit; alter, omni juris diversitate exclusa magisterium vitæ suscipiet; deligendi viri sunt singularis Adei, limatioris ingenii, qui cum primum codicem nostræscientiæ et publicæ auctoritati obtulerint, aggredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertructandum. Electos vestra amplitudo cognoscat. Antiochum, virum illustrem, ex quæstore et præfecto elegimus; Throdorum, virum spectabilem, comitem et magistrum memoriæ; Eudicium et Eusebium, viros spectabiles, magistros scriniorum; Joannem, virum spectabilem, ex-comite nostri sacrarii; Comazontem atque Eubulum, viros spectabiles, ex-magistris scriniorum, et Apellem, virum disertissimum, scholasticum. Hos a nostra perennitate electos, eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio. vita ratione deprehensa, jura excludantur fallacia. In futurum autem, si quid promulgari placuerit, ita in conjunctissimi parte alia valebit imperii, ut non side dubia, vel privata assertione nitatur; sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur affatibus, in alterius quoque recipiendum scriniis, et cum edictorum solemnitate evulgandum : missum enim suscipi et indubitanter obtinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostræ clementiæ reservata. Declarari autem invicem oportebit, nec admittenda aliter, etc. Dat. VII kal. Aprilis Constantinopoli, Florentio et Dionysio coss. (429° année.)

Au premier rang parmi eux brillait Antiochus, qui avait été questeur, préteur, consul; venaient ensuite Maximin et Martyrius, anciens questeurs, et des hommes distingués, tels que Spérantius, Apollodore, Théodore, Épigène, Procope. Les archives leur furent ouvertes, et ils y recherchèrent les exemplaires les plus corrects; mais les troubles occasionnés par les Nestoriens et les affaires du concile d'Éphèse vinrent les distraire de leur travail, jusqu'au moment où Théodose, ou plus réellement sa sœur Pulchérie, ordonna qu'il fût repris, non plus par huit, mais par seize docteurs, sous la présidence d'Antiochus. Pour plus de rapidité, ils laissèrent à l'écart les constitutions promulguées par les prédécesseurs de Constantin, et déjà recueillies dans les codes d'Hermogène et de Grégorius, attendu qu'en abrogeant les formules et les solennités anciennes cet empereur avait donné un nouvel aspect à la jurisprudence, et mis ainsi hors d'usage une grande partie des institutions antérieures (1). Au bout de trois ans, ce travail fut terminé. Il fut promulgué dans les deux empires, pour y avoir la prééminence sur toute autre loi (2). Le résultat fut au-dessous de l'attente : des redites

436. 13 février.

(1) Ao si qua corum in plura sit divisa capita, unumquodque corum disjunctum a cæteris, apto subjiciatur titulo, et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus, solum jus relinquatur. Quod ut brevitate constrictum claritate luceat adgressuris hoc opus, et demendi supervacanea verba et adjiciendi necessaria et mutandi ambiqua et emendandi incongrua tribuimus potestatem. (435° année).

(2) Le Code Théodosien s'est perdu, et cela à cause des abréviations qui en furent faites : la principale est le bréviaire d'Alaric, qui fut en vigueur chez les Visigoths (voy. plus bas chap. XIV). En 1528, Nicolas Sicard en publia une édition à Mayence; mais ce n'est que ce bréviaire purgé des lois dérivées des usages goths. Du Tillet y ajouta les huit derniers livres, qui ne sont pas résumés dans ce bréviaire. Cujas crut donner dans leur entier les livres VII et VIII, avec le supplément d'Étienne Carpin. Pierre Pithou lui donna communication des constitutions du sénatus-consulte Claudien, appartenant au IVe livre. Jacques Godefroy consacra trente années de travail à commenter ce code, qui fut ainsi publié à Leipzig, en 1736, par Antoine Marsigli et Daniel Ritter (Codex Theodosanius, cum perpetuis commentariis F. Gothofredi). Le cardinal Maï en a découvert, dans un palimpseste du Vatican, d'autres fragments, qu'il publia à Rome en 1823. L'année suivante, l'abbé Peyron retrouva à Turin une cinquantaine de lois ignorées jusque-là, et entre autres celles où Théodose prescrit les règles qu'il faut suivre pour compiler sa législation (Fragmenta cod. Theodosiani, Commentarii dell' Accademia di Torino, tome XXVII). L'édition de Venk, Leipzig, 1825, contient toutes ces découvertes et celles de Clossius; mais notre ami Charles de Vesme, en ayant fait d'autres à Turin et à Milan, prépare en ce moment une nouvelle édition, qui nous fera mieux connaître le siècle de Théodose.

, un

stanituée.

as colst eum neraliabula, titulos a, quod ordine, ipsius crante:

necesissis eis
: hunc
s, quoandata
negotiis
s cohæqui ter-

tinent ,

itandacodices, ollecta, inanem tsa manatioris toritati pertrac-

a illusabilem, stabiles, nostri agistris Hos a

exclurit, ita
ia, vel
m, cum
criniis,
scipi et

ite nosnec adlorentio inutiles, des erreurs de date et de souscription, des mutilations de lois et une distribution irrationnelle déparent ce travail. En même temps qu'on y omettait des constitutions importantes, on en avait admis d'autres d'un intérêt tout à fait secondaire. A force de vouloir donner de la concision aux textes, on en rendit plusieurs obscurs. Souvent les rubriques sont plus détaillées que la loi même, et parfois il y a discordance entre elles. Bien que l'empereur exigeât une orthodoxie parfaite, des lois de Constantin et de Valentinien I, favorables à la science des augures, s'y trouvent introduites; le titre de divus y est conservé à Julien, et la constitution par laquelle il menace les violateurs des tombeaux de la colère des dieux mânes y est rapportée.

L'antique privilége qui permet le divorce et le concubinage est emprunté à la loi Papia et à d'autres qui sont antérieures à la réforme. En somme, on n'y remarque aucune pensée nouvelle, mais un travail de compilation, où ce qu'il y a de plus curieux à observer est la dernière lutte de l'élément du patriciat

contre l'équité triomphante.

Théodose y ajouta plusieurs *Novelles*. Loin pourtant que le droit théodosien fût l'unique loi romaine, comme le prétend Montesquieu (1), les décisions des jurisconsultes continuèrent à être légales; mais ceux-ci, depuis la séparation de Rome, restreints à l'empire d'Orient, se trouvèrent malheureusement, pour l'application des principes de la jurisprudence classique, hors d'état de distinguer ceux qui étaient encore en vigueur de ceux qui étaient tombés en désuétude.

Sortie de sources si diverses, la jurisprudence romaine ne pouvait présenter un tout harmonique; et l'on y trouve toujours la juxtaposition de deux éléments hétérogènes qui ne transigèrent qu'après une lutte obstinée. Chez un peuple qui vénérait l'antiquité, il était impossible d'abolir entièrement le droit ancien. Les jurisconsultes les plus hardis devaient s'incliner devant la patrie et leur époque; il ne fallait donc pas s'attendre à trouver chez eux des vues d'unité, et la jurisprudence était moins redevable de ses progrès à elle-même qu'à la théologie. L'influence de Constantin sur les progrès du droit fut sans doute immense; mais si l'empereur était chrétien, l'empire restait païen; et les révolutions n'ont de durée qu'autant que les idées et les mœurs sont mûres pour les changements qu'elles apportent. Lorsque la

<sup>(1)</sup> Esprit des lois . XXVIII, 4.

lations ail. En tes, on A force lit pluque la en que onstanres, s'y Julien, es tom-

abinage eures à ée noude plus atriciat

t que le prétend ièrent à ne, resnt, pour ie, hors de ceux

naine ne toujours transivénérait roit anr devant trouver oins re– nfluence mense; n; et les mœurs

rsque la

société ancienne tomba devant le christianisme, on sentit la nécessité d'une autre compilation : or, comme les Visigoths, les Ostrogoths et les Bourguignons avaient déjà fait quelques essais de ce genre en adaptant la loi romaine à leurs coutumes particulières (1), Justinien ambitionna aussi la gloire de législateur, à l'instigation surtout de Tribonien. Ce jurisconsulte célèbre était né à Side, dans la Pamphylie. Il fut maître des offices, assesseur et questeur. D'un esprit éminent, d'une érudition qui embrassait tout ce que l'on savait de son temps, il avait traité en prose et en vers les matières les plus diverses, cosmogonie, versification, panégyriques, science du gouvernement, considérations sur le bonheur. Il était versé dans la langue latine, et la pratique du barreau l'avait mis à même d'ajouter des lumières nouvelles aux connaissances qu'il devait à une étude approfondie des ouvrages de jurisprudence.

Mais de graves accusations pèsent sur sa mémoire. Sans tenir compte de son aversion mal dissimulée pour le christianisme, on lui impute d'avoir sacrifié la justice à une avidité sordide et à une servile condescendance pour l'empereur. Ce fut peut-être là le motif de l'indignation manifestée contre lui par le peuple, qui, lors du soulèvement Nika, exigea qu'il fût déposé des fonctions de questeur. Mais il y fut rétabli, élu même consul, et il conserva durant vingt années la confiance de son maître, à qui il persuada de lui confier une tâche semblable à celle qui avait été exécutée sous Théodose; seulement, il voulait la reprendre sur un plus vaste plan. Il choisit ses collaborateurs parmi les pro- Code de Jusfesseurs des académies de Constantinople et de Bérythe. Leur première pensée fut de recueillir toutes les lois, ordonnances et même rescrits des empereurs, tant chrétiens que païens. Les disposant ensuite en conformité de l'édit perpétuel d'Adrien, ils en formèrent le code Justinien, qui, décrété en 528, fut terminé avec une promptitude incroyable, et publié au mois d'avril de l'année suivante; il abrogea les trois codes précédents (2).

Un code ne pouvait embrasser tous les cas et entrer dans des

(1) Voy. ci-après, chap. XIV.

(2) Voy., pour le texte du code Justinien :

R. Witte, Leges restitutæ codicis Justinianei. Breslau, 1830.

F. A. Biener et C. G. Heimbach, Beiträge zur revision des Just., Codex.

Gesch. der Novellen Justin. Berlin, 1824.

Corpus juris civilis ad fidem codicum mss. aliorumque subsidiorum

Tribonica.

détails sur chaque circonstance; il était indispensable de recourir aux ouvrages des jurisconsultes pour les explications et pour les applications particulières. Mais, attendu que leurs nombreuses décisions exigeaient des études très-longues, et que souvent leurs avis ne pouvaient se concilier, Justinien songea à en extraire les théorèmes de droit civil les plus importants. Deux mille volumes furent dépouillés à cet effet, et réduits en un seul, composé de sept parties. Neuf mille cent vingt-trois lois, portant chacune le nom de celui de qui elle était émanée, furent classées en cinquante livres, sous quatre cent vingt-deux titres. Les compilateurs ne nous ont pas laissé ignorer ce qu'ils eurent de peine à réduire à cent cinquante mille les trois millions de versets ou de sentences puisés dans les auteurs mis à contribution. L'ouvrage fut intitulé Pandectes (1), parce qu'il embrassait la jurisprudence romaine tout entière; ou Digeste, parce que les lois y étaient classées avec méthode. Quoique les décisions sur des cas particuliers y soient en beaucoup plus grand nombre que ne le comporte la législation véritable, c'est le seul code complet que les Romains aient eu depuis les Douze Tables. De ce moment les décisions des prudents, non admises dans les Pandectes, perdirent toute autorité juridique. Il en résulta que les sources furent négligées, et qu'on laissa périr les Douze Tables. l'édit du préteur, les avis de Papinien, d'Ulpien et d'autres encore, qui seraient aujourd'hui si utiles pour éclaireir beaucoup de points obscurs dans la science du droit (2). Toutes les

criticorum recensuit, commentario perpetuo instruxit Eduardus Schrader, etc. Berlin. 1832.

GIRAUD, Introduction aux Éléments d'Heineccius.

ORTOLAN, Explication historique des Institutes de l'empereur Justinien. Paris, 1840.

Montreuil, Hist. du droit byzantin. Paris, 1846.

DUCAUROV, idem. Les professeurs de droit des écoles françaises ont surtout contribué à éclairer tout ce qui se rapporte à la législation de Justinien.

(1) Πᾶν δέχεσθαι, tout centenir. Le signe sf, par lequel on est dans l'usage d'indiquer le Digeste, vient probablement du d cursif traversé par une ligne, que les éditeurs auront changé en double f. Voy. CRAMER, Progr. de sigla digestorum sf. 1796.

(2) Déjà, à l'époque de la compilation des Pandectes, plusieur. ouvrages de droit étaient ou perdus ou rares à Constantinople. On disait de Casselius : Scripta non exstant, sed unus liber; de Trébatius : Minus frequentatur; de Tubéron : Libri parum grati sunt, etc., etc. Peu s'en fallut que les Pandectes elles-mêmes ne fussent perdues; car, dût-on ne voir qu'un conte dans ce qui est rapporté de l'unique exemplaire conservé à Amalfi,

Pandectes.

533.

décisions et interprétations qu'on y admit furent seulement considérées comme telles, et rien de plus, sous avoir force de loi. Il fut défendu aux copistes de les écrire , abréviations, et aux interprètes de les commenter autrement que mot à mot. Mais comme dans la pratique apparurent des solutions et des avis tout à fait contradictoires, il fallut recourir à l'autorité souveraine : de là les cinquante décisions de Justinien.

Tribonien, Dorothée et Théophile furent chargés ensuite par l'empereur de composer pour la commodité de la jeunesse, sur le modèle de l'ouvrage de Gaïus, un corps d'Institutes. Des quatre livres qu'il contient, le premier traite des personnes, le second des choses, le troisième des actions, le dernier des injures privées, et se termine par les éléments du droit criminel. Bien que des expressions barbares et des idées basses s'y mêlent au beau style des jurisconsultes classiques, dont l'esprit avait conservé de l'élévation, cet ouvrage n'en est pas moins d'un pratectio regrand prix pour l'histoire comme pour l'intelligence du droit.

Plus tard, Justinien ayant promulgué près de deux cents lois nouvelles, il voulut qu'elles fussent inscrites dans le Code aux endroits convenables : il en fit faire en conséquence une édition nouvelle, qui enleva toute autorité à la première. C'est la seule qui nous soit parvenue. Elle est en douze livres et sept cent soixante-seize titres, qui contiennent les constitutions de cin

quante-quatre empereurs, à partir d'Adrien.

Justinien, en remerciant la Providence de l'avoir inspiré dans ce grand travail, ordonna que son code fût suivi dans tout l'empire; que des exemplaires en fussent adressés aux magistrats dans les différentes provinces; qu'il fût proclamé devant les églises aux jours de 'êtes, afin que ses oracles eussent, en quelque sorte, une autorité éternelle (1).

Non content encore de cela, il fit, dans le cours des vingtsept années qu'il survécut, beaucoup d'autres lois selon l'inspiration de son intérêt, de son caprice, ou selon celle des légistes. Recueillies au nombre de cent soixante-huit, sous le titre

il prouverait du moins combien les exemplaires en étaient rares. Plus tard, les érudits rassemblèrent un à un les fragments des divers auteurs épars dans les Pandectes, et les disposèrent selon les livres dont ils étaient tirés; ce qui ne jeta pas peu de lumière sur certains passages rapprochés, et comparés entre eux.

SCHRA-Justi-

courir

our les

reuses

it leurs

ire les

lle vo-

, com-

ortant

t clas-

es. Les

ent de

de ver-

ntribu-

mbras-

parce

s déci-

grand

le seul

Tables.

lans les

lta que

uze Ta-

'autres

beau-

utes les

surtout nien. l'usage

ligne . de sigla

uvrages

sselius :

requen-

n fallut

ne voir

Amalfi.

<sup>(1)</sup> In æternum valiturum. Quæ omnia obtinere sancimus in omne ævum. Préface des Pandectes.

de Novelles ou Authentiques, elles constituèrent le droit trèsnouveau (jus novissimum), qui abolit ou modifia en partie les dispositions antérieures, surtout pour ce qui regarde les successions.

Ecoles.

Justinien nous apprend quelle était l'organisation des écoles de droit avant les réformes qu'il y introduisit (1). Il y avait dans chaque école quatre professeurs (antecessores), portant le titre de clarissimi : cette charge ouvrait la voie à de plus élevées, comme celle de comte du consistoire ou de mattre. Les élèves étaient tenus de suivre pendant cinq ans le cours de jurisprudence, mais comme auditeurs seulement, jusqu'au commencement de la quatrième année. L'année scolastique se partageait en deux semestres, afin que l'on pût parcourir chaque année au moins deux ouvrages, dont les professeurs élaguaient tout ce qui était tombé en désuétude. En entrant dans la seconde année les étudiants avaient déjà acquis un degré. Durant le cours de la première, on les nommait dupon lii, et ils avaient à s'exercer sur les Institutes de Gaïus, et en particulier sur les quatre livres de la dot, de la tutelle, des testaments, du legs, qu'ils étudaient dans les ouvrages appelés Loges: on les préparait ainsi aux matières qui devaient fixer plus particulièrement leur attention dans le cours de seconde année. A leur entrée dans celleci, ils, prenaient le nom d'edictales, du travail d'Ulpien sur l'édit dont on leur expliquait la première partie. Dans la troisième année, les étudiants diajont appelés papinianista, parce qu'ils s'occupaient des décisions de Papinien, dont on leur expliquait huit livres sur les dix-neuf qu'avait laissés ce jurisconsulte. La quatrième année était consacrée à l'étude des jugements, et la cinquième à celle des contrats. Les autres parties des lois ne s'enseignaient plus au temps de Justinien.

Bien que ce de empereur désapprouvât et la méthode et les professeurs, qu'il déclarait incapables d'interpréter les textes des lois, il ne s'écarta guère de ce système d'études dans la disposition qu'il donna à ses Pandectes et aux Institutes. Ce dernier ouvrage ne fut qu'une nouvelle édition des Institutes de Gaïus, appropriée au temps et destinée à faciliter l'intelligence du droit nouveau dans ses rapports avec l'ancien. Quant aux Pandectes, c'était une reproduction du livre d'Ulpien avec des notes.

<sup>(</sup>i) Voyez la constitution Omnem reipublicæ, qu'il adressa aux professeurs de droit de Constantinople, de Rome et de Bérythe, et, pour les éclaircissements, Hugo, Histoire du droit romain.

oit très artie les es suc—

de écoles y avait portant de plus maître. ours de au comse parchaque aguaient seconde le cours d'exercer re livres

re nvres
'ils étuait ainsi
leur atuns cellesur l'édit
roisième
ce qu'ils
apliquait

sulte. La

s, et la

lois ne

les proxtes des a dispodernier Gaïus, ence du ux Panes notes.

rofesseurs éclaircis - Justinien organisa les écoles de droit conformement que seignements de ces jurisconsultes; il voulut que les élève dépendamment des cours publics, eussent encore à s'octoper hors de l'école. Les commençants (justinianistes) expliquaient les Institutes et les quatre premiers livres des Pandectes; ils s'occupaient l'année suivante des jugements et des contrats et, en outre, des matières traitées dans les troisième, quatrième et cinquième parties des Pandectes. Ils reprenaient, dans la troisième année, ce qu'ils avaient omis dans la première, et de plus les livres vingt, vingt et un et vingt-deux des Pandectes. Ce qui avait été précédemment l'objet des études des deux premières années fut reporté à la quatrième; la cinquième fut consacrée aux constitutions impériales, ainsi qu'aux sixième et septième parties des Pandectes, mais sans obligation de lire ou de réciter.

Peut-être ne trouvera-t-on pas hors de propos que nous nous arrêtions un instant à parcourir ce corps de droit civil auquel Rome fut redevable de continuer à gouverner le monde échappé à son empire. Notre point de vue n'étant pas celui du légiste, nous nous contenterons de rechercher dans cette source les traces de la civilisation romaine, dont on y trouve l'expression la plus manifeste (1).

Le Corpus juris offre cinq divisions capitales: la première traite des personnes et de leurs devoirs entre elles, la seconde de la propriété, la troisième des conventions et des contrats, la quatrième des règles à observer pour soutenir légalement ses droits et pour procéder en jugement, la dernière des peines restrictives des délits.

Nous nous sommes déjà étendus ailleurs sur les rapports entre patrons et clients, maîtres et esclaves, hommes libres et affranchis (2). Primitivement, il fallait pour que les noces fussent réputées justæ (justæ nuptiæ) le consentement des contractants et de ceux en pouvoir desquels ils étaient (3). Si le père et la

Revue de la législation.

Mariage.

<sup>(</sup>i) Si l'on veut un panégyrique de la legislation romaine, formulé en haine de la législation absurde et superstitieuse qu'introduisit le christianisme, on peut lire Gibbon, chap. XLIV. Il commence l'examen de celle de Justinien par cette maxime: La distinction des rangs et des personnes est la base la plus ferme d'un gouvernement mixto et tempéré.

<sup>(2)</sup> Voyez livre IV, c. 10.; liv. V, c. 2, 3, 4, 6, 11; liv. VI, c. 14.

<sup>(3)</sup> La belle définition du mariage, consortium omnis vitæ, divini et humani juris communicatio (Dig. XXIV, t. II, de ritu nupt., l. I), est de Modestinus.

mère refusaient leur consentement sans raison valable, le gouverneur de la province pouvait autoriser le mariage et fixer la dot. Afin d'obvier à toute influence locale, aucun magistrat ne pouvait se marier dans la province qu'il administrait, et s'il s'y flançait la femme était en droit de rompre l'engagement dès qu'il était sorti de charge. Il était également interdit au tuteur d'épouser sa pupille ou d'en faire sa bru. On regardait comme incestueux les mariages entre parents et enfants, même adoptifs, aussi bien qu'entre frère et sœur. L'union était dissoute si le mari était fait esclave ou prisonnier, ou quand, après une absence de cinq années il n'avait pas donné signede vie (1). Nous avons vu (t. II) comment le christianisme avait multiplié les empêchements au mariage : les empereurs, adoptant l'esprit de ces défenses, interdirent le mariage entre oncle et nièce, beau-frère et belle-sœur, et quelquefois entre cousins germains.

Anciennement, la femme qui, choisie dans une classe convenable, entrait dans la maison conjugale avec les cérémonies prescrites était considérée comme épouse légitime; autrement, n'ayant que le rang de concubine, elle ne participait ni au feu et à l'eau, ni au culte intérieur. Une union de cette dernière sorte, sans être regardée comme criminelle, était d'un degré inférieur; elle n'était relevée par aucune solennité, on pouvait la dissoudre; toutefois elle était réglée par le droit naturel. Les enfants qui en naissaient étaient considérés comme naturels; ils n'avaient point à l'égard du père les droits des enfants légitimes, mais bien à l'égard de la mère. Les empereurs chrétiens n'osèrent attaquer de front cette coutume (2), mais ils s'occupèrent d'améliorer les conditions de légitimation. Plus tard, Léon le Philosophe abolit le concubinage en Orient. En Occident, il ne cessa que vers l'an 1000

D'après les symboles antiques, le mariage devait simuler une violence; et il fallait que l'épouse fût arrachée tout en larmes des bras de sa mère pour passer dans ceux de son mari.

On conservait dans la cérémonie du mariage quelques rites anciens dont le sens échappait même à l'érudition. Ainsi on allumait cinq torches de pin et une d'aubépine; les cheveux

<sup>(1)</sup> Dig. XXIV, 2, 1, 16.

<sup>(2)</sup> Sous Justinien chacun pouvait avoir une concubine: Cujuscumque ætatis concubinam habere posse palam est, nisi minor annis duodecim sit; Dig. XIV, 1, IV. Le même sens se retrouve dans les passages des conciles et des auteurs ecclésiastiques, relatifs au concubinage.

de l'épouse étaient partagés sur le front de la fiancée avec le fer d'une lance; le mari recevait de l'épouse quelques pièces de monnaie; on invoquait le nom de Talassius; on frottait d'huile le verrou de la porte conjugale, et, de peur de s'y heurter en passant, on en franchissait le seuil porté sur les bras de ses amis; le gâteau de farine, l'eau et le sel et d'autres pratiques rituelles, avaient une signification qui se perdait dans la nuit des siècles.

Certaines solennités accompagnaient les fiançailles. Le fiancé donnait à la future épouse un anneau : on le mettait au quatrième doigt, qui, d'après une tradition égyptienne encore vivante chez le vulgaire, communiquait par un nerf très-délié avec le cœur. Les solennités du christianisme n'ajoutèrent leur sanction au mariage qu'au temps Justinien; et encore n'étaient-

elles pas précisément obligatoires.

La condition des femmes était bien plus heureuse à Rome qu'en Orient. Les traditions de Rome primitive montraient de jeunes Sabines appartenant à des familles respectables enlevées par des soldats grossiers, qui expient le rapt par une conduite respectueuse, et qui, à la prière de leurs épouses, se réconcilient avec les Sabins, s'engageant par traité à ne plus les employer à des occupations serviles, mais seulement à filer la laine. On ne pouvait citer en justice les femmes sous la prévention d'homicide, les lois n'admettant pas qu'elles fussent capables d'un tel crime (1). Durant les fêtes célébrées en leur honneur, les hommes devaient leur céder le pas. Mais si la rigidité du droit fléchissait quelquefois en leur faveur, celle de l'autorité domestique n'en pesait pas moins sur elles; la domination de l'époux était incessante et sans terme. Quelquefois, au lieu d'entrer dans la famille du mari, elles restaient dans celle du père, ce qui, en les assujettissant à celui-ci, les rendait indépendantes de l'autre; tant que le père vivait, elles devaient avoir une dot qui défrayât leur dépense; à sa mort, elles héritaient de ses biens, à titre d'usufruit, il est vrai, mais elles pouvaient les administrer sans l'intervention du mari. Cette disposition rétablissait les apparences de l'égalité, et quelquefois même donnait la prépondérance à la femme, le mari devant lui faire des concessions (2) pour en obtenir de prêts,

(2) Voyez l'Aulularia de Plaute.

ler une larmes nari. es rites nsi on

neveu x

gou-

fixer

istrat

et s'il

ment

dit au

ardait

même

t dis-

après

ie (1).

ıltiplié

'esprit

nièce,

mains.

conve-

monies

ement,

au feu

ernière

degré

uvait la

Les en-

rels; ils

ts légi-

rétiens

s s'oc-

s tard.

ue ætacim sit; nciles et

<sup>(1)</sup> Plutarque dans Romulus. Denys, L. LL.

et celle-ci pouvant faire (valoir ses droits comme créancière. Les comiques, non moins que le censeur Caton, frondaient cette indépendance qui provenait de la dot, et qui était un acheminement à l'émancipation que la femme obtint plus tard du christianisme, qui vint la soustraire à l'autorité sans bornes du mari en la déclarant la compagne, et non l'esclave de l'homme, en lui conférant l'égalité légitime, en la maintenant dans la possession de ses biens, et en obligeant l'époux à une

donation équivalent à la dot reçue (1).

D'abord la mère était exclue de l'héritage légitime du mari, et elle n'en recevait une partie que si elle était réduite à la misère (2): si le mari lui laissait tout ce qu'il avait, elle n'en touchait que le dixième, et elle ne pouvait rien recevoir à titre de don. Mais les lois Julia et Papia Poppea lui attribuèrent un dixième de l'héritage du mari si elle avait un fils, et un tiers si elle en avait trois : cette disposition, de même que la faculté accordée à la femme d'hériter d'un étranger conjointement avec son mari, avait pour but de favoriser par tous les movens possibles l'extension de la population libre.

Antérieurement à Claude, la mère n'héritait pas de ses fils, non plus que les fils ne pouvaient hériter de la mère; mais, sous ce prince, une femme ayant perdu trois fils en bas âge et tendrement chéris, il en fut touché et voulut que la mère eût tout l'héritage. Ce qui n'était qu'une exception devint la règle; et sous Adrien et Marc-Aurèle deux sénatus-consultes attribuèrent à la mère une part légitime, égale à celle du père dans la succession des fils, de même que les fils entrèrent dans le

partage de l'héritage maternel.

Vers la même époque, la mère fut émancipée de la tutelle agnatique, autrefois perpétuelle, en vertu d'un sénatus-consulte du temps de Claude, portant que la femme de condition libre (ingenua), si elle avait trois fils, et l'affranchie qui en avait quatre échappaient de droit à la tutelle de l'agnat. Plus tard la tutelle du père ne s'exerça que sur les fils mineurs. Il est vrai que la tutelle atilienne, en vertu de laquelle une femme ne pouvait ni comparaître en justice ni contracter sans un tuteur, existait encore (3); mais en lui donnant les droits de

<sup>(1)</sup> Justinien, Nov. 91.

<sup>(4)</sup> Nov. 53.

<sup>(3)</sup> Tutoris auctoritas necessaria est mulieribus si lege aut legitimo

tutrice, on éludait cette disposition, et l'on en faisait ressortir l'absurdité. D'abord on laissa à la femme la faculté de choisir elle-même son tuteur; mais on reconnut que la tutelle était inutile, lorsqu'elle était au choix de la femme, et qu'elle avait des inconvénients graves, dans les cas où la loi l'imposait; Constantin l'abolit (321), en reconnaissant à la femme des droits égaux à ceux du mari: puis Justinien fit disparaître de son code tout ce qui pouvait rappeler le souvenir des coutumes abandonnées. Ce prince attribua soit à la mère, soit à l'aïeule, la tutelle légale de plein droit (1).

Il faut rapporter le mérite de ces améliorations au christianisme, qui donna aux femmes, dans la vie active, une position bien préférable à celle que leur avait faite le patriciat romain, faveur qu'elles avaient méritée par leur zèle à opèrer des conversions, par la ferveur de leur charité et par leur héroïsme en

face de la persécution et du martyre.

La deutérogamie avait été encouragée par les premiers empereurs, et le christianisme ne réprouva point cet acte, bien qu'il pût paraître une preuve de faiblesse. Les empereurs veillèrent donc à ce que l'intérêt des enfants n'eût pas à souffrir, lorsque le père ou la mère contractait un nouveau mariage.

Les lois qui favorisaient le mariage en flattant l'avarice ou la vanité, et qui en faisaient une spéculation et un trafic, devaient tomber depuis que le mariage était une chose sainte et un acte de liberté morale; lorsqu'il fut ainsi relevé, les lois civiles se mirent d'accord avec le caractère que l'Évangile lui avait imprimé: après Théodose le Jeune cesse toute contrainte dans

l'union conjugale, où Justinien introduit l'égalité.

Sous l'empire de la loi Papia, le mariage ne se prouvait que par simple présomption, et comme tout autre droit, par l'usage et la possession. Il n'y avait pas de magistrats pour le sanctionner, comme si le législateur eût dédaigné de reconnaître un caractère authentique à un acte que chacune des deux parties pouvait rompre à volonté. S'il naissait des dissentiments dans la famille, si les prières adressées à la déesse Viriplaca étaient impuissantes à les apaiser, ou si le banquet

Divorce-

judicio agant, si se obligent, si civile negotium gerant. Ulp. Fragm., tit. XI. Laboullaye, Droit romain.

(1) Nov. 118, chap. 5.

T. VII.

ncière.

ndaient

Stait un

us tard

bornes

lave de

ntenant

x à une

u mari ,

ite à la

elle n'en

ir à titre

èrent un

un tiers

a faculté

intement

moyens

ses fils,

e; mais,

as Age et

mère eût

la règle ;

tes attri-

ère dans

t dans le

la tutelle

tus-con-

condition

e qui en

nat. Plus

neurs. Il

e femme

sans un

Iroits de

qu'on était dans l'usage de servir le 19 février (charistia) n'a-

vait pas plus de succès, on recourait au divorce.

On abusait étrangement de cette facilité à se séparer : car il suffisait, pour faire déclarer le divorce, que l'un des époux envoyât à l'autre sa demande libellée, en présence de sept citoyens. Le christianisme intervint dans ce désordre; et le divorce ne fut permis que dans certaines circonstances : ainsi la femme pouvait se séparer de son mari s'il était homicide, empoisonneur ou sacrilége : une absence prolongée, l'impuissance physique, l'exercice de la vie monastique, étaient aussi des motifs valables. Pour tout autre grief elle était renvoyée et dépouillée de tout; mais elle pouvait faire exiler celle qui s'était introduite dans le lit conjugal, et se faire adjuger ses biens. Cependant, à force d'instances, on obtint des successeurs de Justinien le rétablissement du divorce.

Puissance paternelle. L'autorité du père sur les enfants allait jusqu'au droit de les exposer et de les tuer; ni l'âge, ni le rang, ni les magistratures publiques n'entravaient cette autorité, à moins qu'il n'y eût émancipation en vertu d'une vente simulée. Cette vente était faite par le père à une personne tierce qui lui donnait en argent le poids du prix convenu : on renouvelait cet acte à trois reprises, la loi permettant au père de vendre son fils jusqu'à trois fois; puis la personne vendue était conduite à un carrefour par l'acheteur qui lui disait : Va où il te plaira.

Celui qui n'avait pas de fils pouvait recourir à l'adoption; il acquérait sur le fils adoptif la plénitude du droit paternel, ce qui impliquait l'obligation des devoirs du chef de famille : il transmettait ainsi ses biens et son nom, ce qui empêchait les

familles de s'éteindre.

Les garçons étaient majeurs à quatorze ans, les filles à douze. S'ils venaient à perdre leur père avant d'avoir atteint cet âge, on désignait parmi les plus proches parents du père un tuteur, qui jusqu'à Claude ne fut pas obligé de fournir caution. Devenus majeurs, les orphelins ne pouvaient disposer de leurs biens, avant vingt-cinq ans, sans l'autorisation d'un curateur nommé par le gouverneur de la province.

Lorsqu'à la paternité selon la chair eut succédé une paternité spirituelle, on dut restreindre la juridiction privée du père de famille. Ce droit absolu du père n'était plus en harmonie avec la concentration du pouvoir, introduite dans les derniers temps, et le contraste de la nouvelle génération convertie avec l'an-

car il
ux enpt ciet le
: ainsi
nicide,
npuist aussi
nvoyée

ger ses

esseurs

) n'a-

t de les
ratures
n'y eût
te était
argent
s repri'à trois
our par

tion ; il nel , ce ille : il lait les

douze. et âge, tuteur, n. Dee leurs irateur

ternité ère de e avec emps, l'ancienne, qui résistait obstinément, invitait à mettre des bornes à l'autorité paternelle. C'est ce que fit Constantin; ainsi le père ne cessa point d'être le chef respecté de ses descendants; il put déshériter, infliger des châtiments modérés, dicter au magistrat la sentence sévère que réclamait la discipline domestique; mais si déjà on avait vu des empereurs punir des pères pour avoir tué leurs fils, ce n'est que du règne de Constantin que date la loi qui applique à ce crime la peine de l'homicide, loi qu'accepta Justinien (1).

L'esprit d'équité introduit par l'empire avait concédé aux fils la propriété des biens acquis à la guerre (peculium castrense); on y ajouta sous Constantin celle des biens acquis au service du prince, et plus tard, dans les autres offices civils et ecclésiastiques, de même que ceux qui provenaient de la dot : enfin le père n'hérita plus du fils mort ab intestat, que pour une part légitime; il n'eut que l'usufruit des biens de la femme, dont la propriété passa aux fils. C'était un grand progrès pour l'indépendance de ceux-ci et pour leur rang dans une société civile qui, jusque-là, les avait tenus étroitement assujettis. Justinien généralisa ce principe, et le dégageant de tout ce qui l'altérait dans les coutumes anciennes, il attribua au fils la propriété de tout ce qui entrait dans son pécule accidentel (peculium adventitium): il s'applaudit au nom de l'humanité; il aurait pu dire à la gloire du christianisme.

Parmi les biens, il en est que, dans la simplicité de leur régime militaire, les premiers Romains préféraient à tous les autres, comme la terre (ager), qui conférait la propriété par excellence; puis les maisons et les esclaves, et enfin les bêtes de travail. Comme ces biens donnaient la position civile, ils étaient régis par la religion et l'autorité publique; sous la dénomination de res mancipi, ils ne pouvaient être acquis que par des citoyens; et les formules qui les aliénaient devaient être publiques. Les autres objets de luxe et d'agrément, quelle qu'en fût plus tard l'importance, seront toujours considérés comme secondaires (res nec mancipi); on les jugera indignes de participer aux solennités sacramentelles de la mancipation, et ils seront réglés par le droit naturel. Et de même, en ce qui concerne la propriété, il n'y aura de légitime que la propriété selon le droit des Quirites (dominium); la transmission n'en sera valable qu'en

Biens

vertu de certaines formes déterminées, dont l'observation la rendra absolue, fût-elle d'ailleurs attaquable sous d'autres rapports. Les Romains avaient emprunté aux écoles du stoïcisme la distinction des biens en matériels et immatériels; ces derniers indiquaient plutôt certains droits sur les choses elles-mêmes, et dont les plus importants étaient les servitudes rustiques et urbaines, et les servitudes personnelles (1). Certaines choses appartenaient à la généralité des citoyens (res universitatis), comme les théâtres, les stades, les places publiques; d'autres n'étaient à personne, comme les temples, les lieux consacrés, les emplacements des sépultures : quelques-unes enfin appartenaient au premier occupant, telles que les pigeons et les oiseaux libres, dont la chasse était libre, sauf le respect dû à la propriété et aux clôtures d'autrui.

La propriété des choses particulières s'acquérait par la prescription, par le don, par la succession; les servitudes, les esclaves et les terres situées en Italie se transmettaient par le

rite solennel de la mancipation.

Peu à peu la propriété se dégagea des entraves qui la gênaient. Primitivement les champs appartenaient à la tribu entière qui les cultivait, et les fruits étaient en commun, comme les travaux. Aux termes des lois patriciennes, conçues dans un esprit religieux, les terres étaient réparties entre les familles, qui formaient chacune une association obligée de conserver et de

transmettre la propriété domestique commune.

Les chrétiens ne reconnaissaient pas la patrie comme maîtresse souveraine de tout : aussi ne faisaient-ils pas dériver la propriété romaine de la raison d'État, mais de Dieu. A la faveur de ce principe, s'introduisit la propriété naturelle, lorsque Justinien eut déclaré l'égalité entre les choses mancipi et nec mancipi (2). Dès lors le possesseur put disposer à son gré de sa propriété. La distinction entre le droit quiritaire et bonitaire, cette déception de la subtilité antique, fut abolie : on régla spécialement l'emphytéose ecclésiastique, de telle sorte qu'un immeuble put être cédé par les églises moyennant une rente modique pour un temps déterminé, à l'expiration duquel il leur revenait souvent accru d'autres terrains.

successions. Dans les premiers temps, les citoyens étaient seuls en pos-

(1) Usufruit, usage, habitation.

<sup>(2)</sup> L. un. C,. de Usucap.; de nudo jure Quir. toll.

n la

ap-

sme

niers

s, et

ur-

par-

nme

aient

npla-

nt au

ores,

t aux

pres-

es es-

oar le

a gê-

u en-

mme

ns un

s, qui

et de

resse

briété

de ce

tinien

i (2).

é. La

ption

l'em-

être

r un

ivent

pos-

session du droit de tester (1), et cela de trois manières : ou dans les comices, en déclarant à la tribu sa dernière volonté; ou sur le champ de bataille, devant ses compagnons; ou enfin en présence de cinq témoins, d'un peseur avec la balance, et d'un antestat qui avertissait les témoins en leur touchant l'oreille. Dans ce cas le testateur simulait une vente de ses biens et de ses esclaves à quelqu'un, lequel n'était pas censé héritier, mais acheteur. Les deux premières formes n'existaient plus au temps de Justinien; le droit prétorien avait introduit le testament écrit, avec la garantie de sept témoins. Les enfants naturels ou adoptifs non émancipés ni déshérités expressément devaient être institués héritiers; et l'héritier devenait le représentant nécessaire du défunt, subrogé à ses droits comme à ses charges. Plus tard, l'édit prétorien permit de refuser la succession du père; enfin le bénéfice d'inventaire fut introduit par la législation de Justinien. Les legs ne pouvaient absorber au delà des trois quarts de l'héritage (2).

Les biens de celui qui mourait intestat passaient à ses héritiers nécessaires, c'est-à-dire à ses enfants légitimes ou adoptifs, ou à leurs descendants, en ligne masculine. Les enfants émancipés n'y avaient pas de droit aux termes de la loi; mais l'édit prétorien les y admit, et les constitutions impériales leur adjoignirent les descendants de la ligne féminine, l'État n'ayant plus le même intérêt qu'autrefois à conserver les biens dans les mêmes familles. Les mères succédèrent aussi aux enfants, de préférence aux agnats; le droit du sang l'emporta, et le principe aristocratique succomba devant l'équité naturelle. Philosophique dans ses vues, le système de successions établi par Justinien survécut aux époques de barbarie et de féodalité, pour prendre place dans les codes libéraux de l'Europe moderne.

Le droit romain reconnaît quatre espèces d'obligations : par contrats et quasi-contrats, par délits et quasi-délits. Les contrats pouvaient être verbaux ou stipulés, littéraux, c'est-à-dire écrits; résultant d'un simple consentement; ou enfin réels, ce qui requérait, outre le consentement des contractants, la tradition de la chose, comme pour le prêt, le dépôt, le gage. On appelait quasi-contrat un fait licite qui entraînait des obligations, comme

**Obligations** 

<sup>(1)</sup> Cicéron tire du testament fait par Archias la preuve qu'il était ciloyen romain.

<sup>(2)</sup> Institutes, II, 22, de Lege Falcidia.

la gestion volontaire des affaires d'autrui. Le quasi-délit (nous parlerons tout à l'heure des délits) résultait d'un fait dommageable, ou pouvant porter dommage; par exemple, si l'on suspendait quelque chose dont la chute pouvait blesser quelqu'un.

Actions.

Les actions, c'est-à-dire le droit de réclamer en justice une chose due, étaient distinguées en personnelles, réelles et mixtes, selon qu'elles étaient de personne à personne, comme dans le cas où l'on voulait contraindre quelqu'un de remplir une obligation'; ou selon qu'elles avaient pour but de réclamer soit une chose, soit sa valeur; ou enfin lorsqu'elles tenaient de l'une et de l'autre nature: par exemple, dans une demande de partage de succession. Quant à l'origine, elles étaient ou civiles ou prétoriennes: les premières autorisées par la loi et par une constitution impériale, les autres fondées sur l'édit du préteur. On les appela aussi actions de droit strict, de bonne foi et arbitraires, 'suivant le mode particulier d'après lequel la justice était administrée.

Procedure.

La loi ou la coutume avait déterminé les formes de la procédure. En introduisant l'instance, le demandant jurait qu'il n'était pas mû par le désir de calomnier ou de nuire, mais par sa conviction; s'il perdait, il devait payer, à titre d'amende, le dixième de la valeur de l'objet en litige. Dans les actions réelles, chaque partie pouvait obliger son adversaire à déposer une somme qui restait perdue pour celui qui succombait. On avait la faculté de se faire représenter par un fondé de pouvoir, et c'est sur ce dernier que retombait l'effet de la sentence. Mais il fallut que les procès traînassent habituellement en longueur, puisque Justinien, pour les empêcher de s'éterniser, déclara que les débats d'une cause ne pourraient dépasser en durée la vie d'un homme (1).

Délits et

Chez nous, un délit quelconque, à l'exception de l'adultère, provoque l'action publique dans l'intérêt de la société; chez les Romains, au contraire, beaucoup de délits étaient privés, c'est-à-dire que leurs auteurs n'étaient poursuivis qu'à la requête des offensés. Cette catégorie comprenait le vol, la concussion, le dommage et l'injure. Les crimes publics étaient distingués en ordinaires et extraordinaires: dans la première classe étaient rangés ceux dont la loi déterminait la peine; dans la seconde, ceux qui, n'étant l'objet d'aucune loi spéciale, étaient punis

<sup>(1)</sup> Code Just., III, l. XIII.

d'après l'appréciation du magistrat. De ce nombre étaient la violation de sépulture, la prévarication, la tentative d'évasion, le stellionat, les associations non autorisées par l'empereur.

La peine de mort était infligée pour des délits dont la définition était souvent trop vague, ou qui par eux-mêmes avaient peu de gravité, par exemple, pour avoir abattu un arbre ou coupé une vigne, si l'on prouvait l'intention de diminuer les revenus du fisc (1).

L'exil était une peine très-grave, car il entraînait la mort civile. Il atteignait d'ordinaire ceux qui s'étaient rendus coupables d'adultère, de faux, d'extorsions, et autres méfaits semblables. On l'infligeait aussi aux personnes de rang élevé, pour certains délits qui entraînaient la peine des mines pour les condamnés de la classe inférieure. La même inégalité se rencontrait dans des cas moins graves; ainsi, tandis qu'on flagellait l'homme du peuple, on se contentait de condamner à une amende le citoyen de distinction.

C'est surtout dans les cas de lèse-majesté qu'apparaît toute l'exagération du droit antique. Alors la société, dans sa ferveur d'idolâtrie, avait aussi divinisé l'empereur, de sorte qu'un délit contre sa personne était considéré comme dirigé contre la république, dont il était la personnification, et même contre la divinité. Les crimes d'État étaient graves entre cous les autres; mais on considérait comme tels des actes même sans importance, non-seulement sous des princes tyranniques, mais sous ceux qui avaient adopté les formes du christianisme, tout en méconnaissant la libéralité du sentiment chrétien.

La loi Julia punissait comme criminel d'État celui qui fondait les statues d'un empereur, ou qui faisait quelque chose d'approchant (2); une loi impériale frappait quiconque mettait en doute le jugement du prince, ou le mérite de ses fonctionnaires (3); une autre prononçait que l'attentat contre les ministres et les officiers du prince devait être assimilé à un délit contre le prince lui-même, dont ils étaient comme les membres (4); une loi de Valentinien, Théodose et Arcadius,

(2) Aliud ve quid admiserint. Dig., lib. v; ad leg. Jul. maj.

une etes, ns le oligaune ne et rtage préonstir. On

arbi-

ustice

ous

ma-

sus-'un.

procéqu'il mais ende, ctions poser it. On

. Mais

meur.

éclara

rée la

ltère, chez rivés, quête ssion, ngués

taient onde, punis

<sup>(1)</sup> Code Théod. XIV, l. l.

<sup>(3)</sup> Sacrilegii instar est dubitare an dignus sit quem elegerit imperator. Cod. de crim. sacril. Le roi Roger a copié cette loi dans ses Constitutions napolitaines.

<sup>(4)</sup> Nam ipsi pars corporis nostri sunt. Dig.

assimile aux criminels de lèse-majesté les faux monnayeurs (1): sous Constance, on regardait comme un crime de félonie de consulter un magicien sur les cris prolongés de certains animaux, et de se guérir par des paroles de sorcellerie (2). Lorsque la révolte d'Avidius Cassius fut étouffée, on fit le procès aux morts, et leurs biens étaient confisqués, si l'accusation était prouvée (3). On comprend que la confiscation était un appât puissant qui multipliait ces sortes de causes; il y avait des gens qui faisaient métier de les provoquer (petitorit) et qui, en récompense de leur zèle, réclamaient les biens du condamné avec une insistance que vingt-six lois du Code de Théodose ne réfrénèrent qu'imparfaitement (4).

Justinien accueillit tout ce que ses prédécesseurs avaient promulgué de plus sévère sur ce délit; il fit inscrire sur les rôles la cause d'un juge qui s'était accusé d'avoir rendu une décision dans un sens contraire à une loi de l'empereur; un autre qui s'était trompé, en prononçant le serment fait au nom de ce prince, ne fut pas traité plus favorablement (5). Alexandre Sévère avait rejeté les accusations indirectes de lèse-majesté, et Tacite avait défendu que dans des procès de cette nature on reçût le témoignage des esclaves contre leurs maîtres (6); mais Justinien ne voulut pas qu'on tint compte de leurs prescriptions.

Modification de l'ancien droit. Les lois anciennes étaient sorties des sanctuaires de l'Étrurie et de la Grèce; et une fois que ces mots, Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, eurent été inscrits en tête du nouveau Code, il dut nécessairement se modifier par une religion qui proclamait que tous les hommes sont égaux; que le monde doit être dirigé par la raison et la charité; que chacun a droit au respect, non comme citoyen, mais comme homme. La juris-

Quand Cinq-Mars fut accusé de complot contre le cardinal de Richelieu, on lui appliqua cette même loi: Le crime qui touche la personne des ministres des princes est réputé, par les constitutions des empereurs, de pareil poids que celui qui touche leur personne. Un ministre sert bien on prince et son État; si on l'ôte à tous deux, c'est comme si l'on privait le premier d'un bras, et le second d'une partie de sa puissance.

(1) Code Théod., 9, de falsa Moneta.

(2) Ammien Marcellin, XVI, 8.

(3) Code Just. IX, 8; VI, VII, VIII. (4) Liv. IV, 15; IX, 42: X, 8, 9, 10.

(5) Liv. IX, 8; I, 11.

(6) Flav. Vopisc., in Alex. Sev .-- Code Théod., 1, 2, ad. leg. Jul. maj.

prudence fut profondément atteinte par ces grands changements, et le droit des gens prévalut sur celui des Quirites.

Jusqu'à Constantin, les jurisconsultes et les juges n'avaient pas à se préoccuper avant tout de découvrir la vérité et la justice, le l'écision se trouvant attachée étroitement à l'accomplissement de formules d'action, ou d'autres moyens mis en usage par le demandeur ou le défendeur, et cela avant toute application de jugement; de sorte qu'un plaideur pouvait se voir condamné, non qu'il eût tort au fond, mais parce qu'il avait ignoré ou négligé certaines formules symboliques, ou seulement erré dans leur application. Ces formules tombèrent avec la religion qui les sanctionnait; Constance les abolit dans tous les actes (1), et le demandeur fut libre de ne choisir que celles qui étaient à sa convenance.

Avec la religion nouvelle s'étaient introduites des lois que le Code ne pouvait plus négliger, surtout celles qui, regardant la pureté des mœurs, étaient restées inconnues à l'antiquité (2). En même temps que la peine de l'adultère fut réduite à deux années de pénitence dans la solitude, les péchés contre nature furent punis avec un raffinement de supplices que ne saurait excuser la pureté de l'intention. Les menaces contre l'hérésie étaient aussi une chose nouvelle; mais en appliquant à une religion de charité et de mansuétude des règlements dictés par la sévérité patricienne, armée de toutes ses rigueurs pour maintenir l'inexorable religion de l'Etat, on fut conduit à justifier les persécutions, et plus tard les empereurs germaniques pureut s'autoriser de cet exemple, quand ils sévirent contre les dissidents.

L'exagération de l'autorité paternelle, non moins que l'in- infanticide. curie complète à l'égard de ceux qui n'étaient point citoyens, se révélait surtout dans l'infanticide, si commun dans l'antiquité. Romulus ordonna de conserver la vie à la fille aînée; les lois commandaient de tuer l'enfant difforme ou chétif; l'avortement était une science, et Papinien déclarait que le fruit avant sa naissance n'était pas un homme. Les jurisconsultes classiques parlent de la vente des enfants comme d'une fiction légale pour arriver

l. maj.

(1):

ie de

s ani-

Lors-

rocès

sation

it un

avait

ii) et

ns du

de de

vaient

sur les

lu une

r; un

u nom

lexan-

se-ma-

cette

leurs

pte de

Étrurie

Notre-

ouveau

on qui

monde

a droit

ijuris-

chelieu,

des miers, de

rt bien

si l'on

ssance.

<sup>(1)</sup> Aucupatione syllabarum insidiantes. L. II, Code Just., de Formulis. (An. 342.)

<sup>(2)</sup> Ulpien dit que, si une femme a été sucessivement la concubine du père, du fils, du petit-fils, il ne croit pas qu'elle ait bien agi : Non puto eam recte facere. Dig., l. I, de Concubinis.

à l'émancipation; mais Paul dit positivement que le père réduit à la pauvreté pouvait vendre son premier-né, et jusqu'à Constantin et Théodose le Grand, on en trouve des preuves authentiques. Saint Jérôme s'apitole sur le sort d'une mère dont le mari avait vendu trois enfants pour s'acquitter envers le fisc (1). Si donc le père voulait échapper à une charge de plus, si la mère tenait à prolonger sa jeunesse, si les devins ou les étoiles présageaient quelque chose de sinistre, le fruit périssait avant que de naître, ou s'il voyait le jour, le père ne le relevait pas du sol où il gisait; ce qui indiquait qu'il ne le reconnaissait pas, et il était exposé sur la voie publique pour y mourir, à moins qu'il ne fût recueilli par quelques spéculateurs qui estropiaient ces pauvres créatures pour exploiter la pitié des passants, ou qui les réduisaient à l'état d'eunuque ou de nain.

Les chrétiens furent les premiers à élever la voix en faveur de ces infortunés; puis ils ne négligèrent rien pour sauver leur vie et leur âme. Constantin décréta des secours à ceux qui étaient dans l'impossibilité de nourrir leurs enfants : mais l'usage de les exposer était tellement enraciné, que la loi ne punissait pas cet acte; seulement elle prescrivait que celui qui recueillait un enfant exposé en devenait le propriétaire, le père perdant ainsi tout pouvoir, et ne pouvant empêcher que le neuveau maître ne traitât cet enfant en esclave. Valens et Gratien établirent des peines contre ceux qui exposeraient leurs enfants; enfin une novelle de Justinien renouvela cette menace qui, soutenue par les censures ecclésiastiques, mit fin à cette coutume barbare (2).

Le Code de Justinien proclama l'égalité de tous les citoyens devant la loi; et ainsi furent abolies les distinctions orgueilleuses des temps républicains; désormais pour obtenir des charges ou des commandements, il ne suffisait plus d'être noble : le mérite vrai ou supposé parvenait seul.

La saine logique aurait exigé que l'on fit disparaître une autre distinction plus inique encore, celle entre les hommes de condition libre et les esclaves; mais cet abus était tellement inhérent à l'état de la société, qu'il fallut de longs siècles d'épreuves à la civilisation et au christianisme avant d'arriver

(2) Voyez sur les enfants exposés la note A, à la fin du volume.

<sup>(1)</sup> Bynckersheek, de Jure occid. liberos; Paul, Sent., lib. V, t. 1, c.V, X; Troplong, p. 270.

à l'extirper. Les empereurs, environnés d'esclaves et d'affranchis, leur témoignèrent de l'intérêt, et au milieu des orgies où se confondaient tous les rangs, ils se déclarèrent les protecteurs des esclaves, souvent de ceux qui étaient le fléau des hommes libres. Nous avons vu que Claude déclara libres les esclaves infirmes qu'on exposait dans l'île d'Esculape, et coupables d'homicide ceux qui les tuaient pour s'en débarrasser (1); sous Néron la loi Pétronia défendit qu'on les obligeat à combattre contre les bêtes féroces (2): Adrien voulut qu'ils ne fussent condamnés à la peine capitale que par les juges, et non par leurs maîtres, et qu'ils eussent la faculté de porter plainte devant les magistrats, si on leur avait fait subir de mauvais traitements : Antonin le Pieux décréta que celui qui tuerait son propre esclave serait puni comme homicide, et il prescrivit aux magistrats de secourir les esclaves que leurs maîtres auraient maltraités ou excités à la débauche (3) : plus tard, Dioclétien permit à l'esclave de comparaître en justice pour forcer son maître à lui accorder la liberté, si le prix convenu avait été payé, ou pour venger la mort de celui qui avait obtenu l'émancipation (4).

Ils n'en restaient pas moins comme une seconde espèce d'hommes (5); une loi répressive de Constantin énumère les

(2) Digeste, II, 2.

(4) Code Just., l. 19, 1; VII, 13, 1.

(5) Florus, Hist. III, 20. Nous avons déjà effleuré cette matière dans le chapitre IV du quatrième volume; nous aurons occasion d'y revenir.

On pourrait extraire du droit romain une série de passages curieux, qui sont tous la conséquence du même principe, selon la logique des jurisconsultes de l'époque. Nous n'en citerons qu'un seul, 210. Il est pourvu, par le premier chapitre de la loi Aquilia, à ce que tout individu qui aura tué sans en avoir le droit un homme ou un quadrupède domestique appartenant à autrui, devra payer au maître une somme égale au maximum de la valeur de l'objet depuis un an.— 212. Il ne faut pas seulement tenir compte de la valeur corporelle; mais si la perte de l'esclave cause au maître un dommage indépendamment de cette valeur propre, ainsi dans le cas où l'esclave, ayant été nommé dans un testament, est tué avant d'avoir, sur l'ordre du maître, accepté l'hérédité, il faudra tenir compte à ce dernier du préjudice. Si de deux jumeaux, de deux comédiens, de deux acteurs, l'un est tué, si faudra ajouter au prix du mort l'évaluation de ce que le survivant aura perdu en valeur. Il en est de même, si l'on a dépareillé une paire de mules ou un des chevaux d'un quadrige.— 213. La partie lésée peut procéder par voie cri-

er leur eux qui : mais loi ne e celui aire, le

réduit

Cons-

thenti-

e mari

(1). Si

a mère

présa-

que de

du sol

s, et il

ıs qu'il

ent ces

ou qui

faveur

er que lens et eraient a cette mit fin

toyens lleuses harges le : le

e une mmes tellesiècles arriver

I, c.V,

<sup>(1)</sup> SUÉTONE, in Claud., 25; Dig. XLVIII, 8, 11.

<sup>(3)</sup> Spart. in Ad. 19.; Dig., 6, 11.

atrocités habituellement commises envers les esclaves; on leur imposait le supplice de la croix, on les étranglait, on leur introduisait du poison dans les veines, on les brûlait à petit feu, on laissait leurs chairs se corrompre avant qu'ils eussent

expiré (1).

Constantin abolit le supplice de la croix, qui était le plus en usage, et celui de la marque sur le front. S'il renvoyait absous le maître qui avait tué son esclave en voulant le corriger, il le déclara homicide, s'il était prouvé qu'il avait eu l'intention de lui donner la mort; dans le partage des biens, il défendit de séparer les fils des pères, les frères des sœurs, les femmes de leurs maris (2). Il facilita les manumissions faites par l'Eglise et le clergé : elles furent si nombreuses que les pauvres pullulaient dans l'empire, et que l'Eglise dut leur venir en aide par des subsides et en fondant des hôpitaux. C'était une preuve qu'il fallait procéder avec circonspection. Un empereur éphémère tel que Jean pouvait bien abolir d'un seul coup la servitude, mais c'était un de ces acles seulement possibles à un pouvoir qui ne s'inquiète pas du lendemain. Constantin laissa subsister les empêchements émis par Auguste à l'émancipation par testament; cependant l'usage entra dans les mœurs, et Justinien lui attribua autant de liberté qu'aux émancipations entre-vifs. Il prescrivit que celui qui cessait d'être esclave, acquît par ce fait même le droit de citoyen, et il abolit ainsi la restriction que la loi Junia Norbana (722) mettait aux émancipations par lettre, entre amis, et sans solennité. Il voulut que la libération se fit dans les églises, trouvant juste que les fers de l'esclave tombassent au pied de cette croix qui avait racheté l'homme de la servitude. Malgré cela les esclaves étaient nombreux; on payait dix pièces d'or un esclave mâle ou femelle âgé de moins de dix ans, vingt s'il avait dépassé sa dixième année, trente s'il savait quelque métier, cinquante pour un écrivain, soixante pour un médecia ou un accoucheur; trente pour un eunuque de moins de dix ans, cinquante s'il dépas-

c

le

d

n

m

ré

qu

ci

er

l'a

dir

rel

inj

minelle, ou réclamer une indemnité en vertu de la loi Aquilia. Gaïus,

C'est une autre contradiction de cette sagesse légale que de faire participer les animaux au droit de nature, et de ne pas reconnaître la personnalité des esclaves.

(1) Code Théod., IX, 12.

<sup>(2)</sup> Ibid., L. IX, 18, 40, 11; XII, 1; Cod. Just., III, 38, 11.

sait cet âge, soixante-dix s'il s'était appliqué au commerce.

On reproche à Tribonien d'avoir, dans un intérêt vénal, ou dans celui de ses maîtres, fait et défait les lois du code de Justinien, que Procope accuse d'arbitraire dans ses remaniements continuels (1). Un homme d'une fortune considérable ayant légué ses biens à l'église d'Émèse, quelqu'un trouva moyen de grossir l'actif de cette succession à l'aide d'obligations simulées de quelques Syriens opulents; comme ceux-ci opposèrent la prescription de trente ou quarante années, l'empereur déclara que les droits de l'Église n'étaient éteints qu'après un siècle. Cet effet rétroactif suscita de tels désordres, qu'il fut obligé de revenir sur sa décision. D'autres fois il changea ses lois sans motif apparent; ainsi, après avoir décrété que la femme aurait la faculté, tout en conservant sa dot, de répudier le mari qui, dans le délai de deux ans, n'aurait pu consommer le mariage, il modifia cette disposition en ajoutant une année en sus (2).

Au lieu d'édifier une législation nouvelle et originale, ce prince n'introduisit aucune institution notable; il ne sut pas même mettre d'accord les dispositions devenues contradictoires qui réglaient les relations sociales et domestiques des Romains. Suggérées par les besoins du moment, diverses d'intention, selon que le magistrat qui les avait portées était populaire ou patricien, progressif ou conservateur, les lois se combattaient souvent entre elles. Celles qu'il promulgua se trouvent fréquemment en opposition avec l'ancien droit, qu'il n'osa pas détruire comme l'aurait exigé le changement qui s'était opéré dans la condition

du monde (8).

; on

n leur

petit

ussent

us en

bsous

r, il le

ion de

dit de

nes de

Eglise

es pul-

n aide

it une

pereur

oup la

ibles à

stantin

eman-

nœurs.

ncipa-

sclave,

ainsi la

manci-

ut que

es fers

acheté nom-

emelle

xième

ur un

trente

lépas-

Gaius ,

ticiper

ité des

(1) Hianti homo et inexplicabili avaritia, unice lucro serviebat, erantque apud eum jura venalia; jamque legum nundinationi deditus, quotidie pretio refigebat alias, alias figebat, prout et re erat, atque usu poscentium. De Persis, I. 24.

(2) Lex. I, Cod., de Repudiis. - Sed hodie, Ibid.

(3) Voici la formule du droit romain, selon Gans :

« Le monde romain est le champ où combattent le fini et l'infini, c'est-à-dire la généralité abstraite et la personnalité libre. C'est le monde de la guerre, la guerre vivante, la guerre dans la paix même. Les patriciens, côté de la religion et de l'infini; les plébéiens, côté du fini. Tout infini, contraint d'être en contact avec le fini et qui ne sait pas le contenir, n'est qu'un mauvais infini, fini lui-même.

« L'État romain est donc le progrès d'un fini vers d'autres finis. Son histoire est, par conséquent, dans l'espace comme dans le temps, parce que ce progrès ne peut exister qu'identique avec l'espace et le temps. Au contraire, l'Orient est seulement dans l'espace, la Grèce seulement dans le temps.

Défauts du code de Justinien. Il ne pouvait résulter qu'une grande confusion juridique et morale de ce morcellement de l'étude de la jurisprudence. On accu-

« C'est une histoire qui se développe dans une vaste carrière, et qui a besoin, pour s'accomplir, d'une part énorme d'espace et de temps; c'est la première histoire dont on puisse dire qu'elle a des périodes. Les périodes se rapportent aux préparatifs de la lutte, à la lutte dans son point le plus élevé, enfin à l'affaiblissement suc cessif et à la ruine simultanée des deux partis. Royauté, république, empire. Première période, où les deux éléments opposés sont encore identiques et enveloppés l'un dans l'autre; royauté. Seconde période, où ils se séparent et combattent; république. Troisième période, où ils s'affaiblissent, s'assujettissent et se confondent; empire.

« Première période : royauté. Le système hiéroglyphique égyptien reparaît dans Rome pour un instant; c'est le côté étrusque du dualisme romain. Les prêtres apparaissent; mais la Divinité s'est déjà réfugiée dans un lointain mystérieux, grand progrès depuis l'Orient. La religion devient pour ainsi dire propriété privée : être propriété constitue le fondement de sa puissance; mais tout ce qu'elle a de substantiel, devenant ainsi une abstraction de la propriété, doit être immédiatement contesté. Plus tard, au temps de la lutte, toutes les fois qu'il s'agit du substantiel, on se trouve contraint de revenir aux temps de la royauté, à ceux de Romulus et de Numa. Quant à la république, chacune de ses institutions est l'abolition d'une autre. Les siècles de la royauté doivent, comme époque divine, avoir un caractère non historique. L'élément mythique de l'ancienne histoire romaine n'y paraît que par son opposition avec la république.

« Seconde période : république. Lutte sans but, soutenue par la généralité abstraite contre la personnalité libre, sous forme arbitraire. Quel que soit l'objet de la lutte ou son prétexte, il y a toujours la même uniformité, la même unité, abstraction de tout substantiel. La guerre extérieure seulement peut calmer la guerre intérieure. Monde de la virilité; c'est la règle en place de l'idéal. Seulement, la guerre triomphe d'elle-même, en] cessant par épuisement. C'est là la véritable misère, la véritable décadence. — Le peuple vainqueur, le fini (plébéien) contraint le mauvais infini (patricien) à recon-

naître qu'il n'est que fini.

« Troisième période : empire. Tous les finis reposent à côté l'un de l'autre; privés d'importance et de but en cessant de combattre, ils retombent dans l'égalité. Il n'y a pas de force originelle, de puissance de la nature comme en Orient, mais un simple manque d'opposition. — Le prince, n'étant plus enveloppé dans le manteau de la religion, n'est divin que par adulation. — L'antiquité ayant parcouru son cercle dans ses trois moments, Orient, Grèce, Rome, revient au point où ces trois moments se confondent : l'Orient, la Grèce et Rome dégénérés. — En Grèce, le droit n'est que public, non encore séparé entièrement du beau et du bon. Le droit romain est simplement un chef-d'œuvre de déduction logique, mais l'esprit ne produit pas la moralité; le défaut romain consiste dans sa supério rité logique.

« Droit. Première période : le droit est un 'mystère entre les mains d'un petit nombre d'initiés. Quand il se révèle, c'est dans des formules succinctes, mais qui n'en sont que plus expressives : Jus divinum, pontificium aut

feciale.

et mon accu-

et qui a ; c'est la riodes se nt le plus des deux . éléments royauté. Troisième apire.

en reparatt
omain. Les
in lointain
r ainsi dire
puissance;
tion de la
de la lutte,
de revenir
t à la répus siècles de
historique.
ue par son

a généralité
el que soit
formité, la
seulement
gle en place
it par épui-Le peuple
n) à recon-

de l'autre;
nbent dans
comme en
'étant plus
adulation.
, Orient,
ublic, non
est simpleduit pas la

mains d'un accinctes, icium aut mulait ainsi, d'une part, les opinions des légistes émises le plus souvent pour résoudre des cas particuliers; tandis que, de l'autre, les décisions impériales faisaient autorité en vertu même de leur origine.

Ajoutez à cela que les premières étaient abrégées, mutilées, isolées de leurs précédents, ce qui les rendait obscures et ambiguës: de la forme de simples avis qu'elles avaient primitivement, on les éleva à la force législative. Les décisions impériales, au contraire, dictées dans un esprit différent, et même hostile, se trouvaient mêlées, sans qu'une synthèse rigoureuse eût mis dans un accord parfait les fruits de l'expérience publique et privée, pour en former un ensemble véritablement digne de sa destination. Ce qui pourrait cependant excuser les compilateurs, c'est que leur travail n'était pas entrepris au point de vue de la science, et que le but en était purement pratique. Ce but, ils l'atteignirent avec un plein succès. Bien qu'obligés de rechercher les sources dans une littérature étrangère à l'Orient, leur choix fut si éclaîré, qu'il est resté jusqu'à l'époque actuelle comme l'expression la plus fidèle du droit romain.

Il est vrai qu'avec elle on nous transmit aussi un esprit tout à fait étranger à l'amour et à la bienveillance prêchés par l'Évangile. L'empereur despote et le ministre servile se donnèrent bien de garde d'insérer dans leur recueil les lois séditieuses de la république, repoussant avec une sollicitude jalouse tout ce qui conservait un air de liberté, tout ce qui faisait allusion à des droits effacés ou à effacer par le despotisme. Aussi n'y est-il fait mention que de trois jurisconsultes antérieurs à l'empire, et de quelques-uns seulement parmi ceux qui fleurirent sous les premiers Césars, tandis qu'on y cita une foule de ceux qui sont de l'époque où les étrangers apportaient à Rome l'hommage de leurs adulations.

<sup>«</sup>  $Seconde\ pér^{\circ}ode\ :\ c'est\ la\ lutte\ où les patriciens veulent retenir le droit comme incommunicable , et où les plébéiens veulent le conquérir.$ 

a Troisième période : les divisions ont cessé. Désormals ce qui importe est l'individu, la manière dont il conserve et défend son existence. L'état le plus honorable est donc celui de jurisconsulte, de casuiste. La jurisprudence est la seule science véritable du peuple romain, la seule qui lui soit propre. Elle n'a plus le caractère de l'éloquence publique; c'est une consultation orale et écrite : jus privatum.

<sup>«</sup> Les caractères du droit sont donc : dans la première période , intensité et brièveté; dans la seconde, déchirement et contradiction ; dans la troisième, diffusion et casuistique. »

On alla plus loin: le nom des anciens jurisconsultes fut laissé en tête de leurs lois tronquées ou détournées de leur sens primitif, et cela de l'aveu même du nouveau législateur (1); puis, comme on laissa se perdre les textes originaux, tout moyen de confrontation disparut. En revanche tous les passages qui pouvaient consolider ou exagérer l'arbitraire monarchique furent soigneusement conservés, ce qui, indépendamment du mal immédiat, réagit d'une manière fâcheuse sur les constitutions européennes, et contribua à justifier la tyrannie aux yeux de ceux pour qui la justice et la légalité sont une seule et même chose.

Si auparavant les princes se contentaient de faciliter la connaissance et l'application des lois, lorsqu'elles furent renfermées dans un recueil officiellement obligatoire, elles durent se plier au bon plaisir impérial, appuyé sur une loi dite *royale*, fausse-

ment interprétée.

Mérite de ce code.

Mais quelles que soient les imperfections du Code de Justinien, c'est un prodige pour un temps considéré comme marquant une universelle décadence. Il y avait véritablement décadence, mais c'était celle des idées anciennes que d'autres venaient remplacer. Le polythéisme n'existait plus; les fictions philosophiques d'Alexandrie, comme les fictions légales d'Athènes, s'étaient évanouies; l'esprit exclusif de l'aristocratie pa tricienne, obligée'de se courber sous le niveau légal, était vaincu : il n'était plus question d'attaquer la justice avec des formules mortes: le christianisme restait seul debout au milieu de toutes ces ruines. C'est dans le christianisme que Justinien osa puiser ses inspirations; en commençant au nom du Christ et de la sainte Trinité, il reconnaissait que l'autorité dérive de Dieu, comme il reconnaissait l'Église en admettant ce qu'elle propose à la foi. C'est de là qu'il tira ce qui donne à son œuvre un caractère original, cette égalité de tous les hommes, cet esprit sagement démocratique, cette réhabilitation de la personne morale. Assez fort pour déduire les conséquences des prémisses du christianisme, il travailla pour l'avenir, attentif à chercher les améliorations conformes à la nature (2) et au véritable

(2) Nitimur aliquid invenire semper et naturæ consequens, et quod possit priora corrigere.

<sup>(1)</sup> Nomina quidem servavimus, legum autem veritatem nostra fecimus. Itaque si quid erat in illis seditiosum, multa eliam talia erant ibi deposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem deducta est quoque lex. Code Just., I, 17, III.

progrès dont la religion chrétienne est la forme suprême (1).

Les admirateurs exclusifs de la forme pourront attaquer Justinien; mais si l'on regarde au fond, on sera forcé de rendre hommage à la supériorité de son code sur les travaux des juris-

consultes classiques (2).

aissé

s pri-

puis,

en de

pou-

urent

al im-

ns eu-

eceux

chose.

a con-

rmées

e plier

ausse-

Justi-

mar-

déca-

res ve-

fictions

s d'A-

itie pa

aincu:

rmules

toutes

puiser

t de la

Dieu.

e pro-

vre un

esprit

rsonne rémis-

cher-

éritable

ra feci-

a erant

nem de-

et quod

Justinien n'était pas tenu aux mêmes ménagements que Constantin, pour les rigides instructions de Rome ancienne, et pour des systèmes qui n'étaient plus en harmonie avec les mœurs du temps; il put donc substituer à la lettre qui tue l'esprit qui vivifie; il emprunta aux jurisconsultes classiques les principes de droit universel, et répudia ce qui était purement romain, n'hésitant pas même à altérer les textes, pour émanciper les lois d'une tutelle rétrograde. Les lois qui sont propres à cet empereur, surtout celles du code, l'emportent pour le fond comme pour la forme sur les édits et les novelles de Théodose: théologien autant que jurisconsulte, il ramène le droit au type simple et pur du christianisme.

Ĉependant le droit avait déjà fait des efforts pour se séparer de l'élément religieux, pour constituer son indépendance, ce qui affaiblit l'influence du christianisme, qui, de son côté, lutta

péniblement pour établir sa domination (3).

Tous les empereurs théologiens et jurisconsultes s'employèrent au soulagement du monde opprimé, mais en suivant des voies différentes. Depuis lors le droit civil et le droit canon se trouvèrent en contact; enfin Léon le Philosophe les réu... dans ses Basilici. Mais il était réservé à l'époque moderne de compléter le triomphe de l'équité.

Toutefois, l'administration du passé porta encore des fruits amers: si le code Justinien et les Pandectes, lorsqu'on se remit à les étudier en Europe, offrirent d'heureuses idées d'ordre et d'administration, la postérité paya chèrement l'admiration idolatre pour tout ce que Justinien avait recueilli de la sagesse,

(1) It est bon de remarquer que le Code et le Digeste ne nous sont pas parvenus sans altération.

(2) Troplong dit que le droit romain s'améliora dans l'époque chrétienne; mais qu'il est inférieur aux législations modernes, nées à l'ombre du chris-

tianisme, et mieux pénétrées de son esprit.

(3) Ceci pourrait concilier, nous ne dirons pas l'aveuglement volontaire de Gibbon, mais l'étonnement de Hugo de ce que le christianisme n'ait pas eu plus d'influence sur le droit romain, et l'aveu de Montesquieu que le christianisme imprima son caractère à la jurisprudence, parce que l'empire eut souvent des rapports avec le sacerdoce.

comme de l'ineptie et de la cruauté de ses prédécesseurs; les princes s'en firent un titre à leurs usurpations, au préjudice des franchises introduites par les races germaniques, par la féodalité et par les communes. On en revint à prêcher la toute-puissance païenne du monarque, et les progrès de la raison furent entravés par la prétention de gouverner le monde avec des lois vieilnes, appartenant à une société et à des croyances tout à fait différentes.

## CHAPITRE V.

DE JUSTIN II A HÉRACLIUS I.

Justin II.

KEE

Justinien ne laissait pas d'enfants. Justin, fils de sa sœur Vigilantia, qu'il avait désigné pour lui succèder, fut proclamé aussitôt par le sénat. Dans la même matinée où le peuple apprit la mort du vieux monarque, il applaudit à la pompe au milieu de laquelle le nouvel empereur, revêtu d'une tunique blanche et du manteau de pourpre, chaussé de brodequins rouges, se laissa passer au cou, par un tribun, le collier militaire, et ceindre le front du diadème par le patriarche. A son arrivée dans l'Hippodrome, Praxins et Vénètes, désireux de se concilier ses bonnes grâces, lui prodiguèrent à l'envi les acclamations: il acquitta quelques engagements pris par son oncle; et, généreux en paroles, comme on l'est toujours au début d'un règne, il promit de faire le bien, et de remédier au mal. Il annoi ça en outre l'intention de prendre, au commencement de l'année, la dignité de consul, que les citoyens regrettaient vivement de voir abolie, à cause de la suppression des largesses accoutumées.

Bientôt arrivèrent des députés des Avares, qui, privés encore d'une résidence fixe quand tant de peuples en avaient trouvé une, venaient sommer Justin d'accepter et de payer leur alliance. Justin les reçut avec un appareil fait pour frapper de respect des barbares, et, après les avoir entendus vanter la puissance de leur nation et la clémence du Kacan, il leur répondit avec hauteur qu'il faisait aussi peu de cas de leur inimitié que de leur assistance (1).

<sup>(1)</sup> Il faut ajouter ici aux historiens précédents Corippus , De Laud. Justini, lib. IV.

Peu après, Disaboul, kan des Turcs, envoya aussi vers lui pour contracter une alliance défensive contre les Perses et établir des relations de commerce.

Ces pompes, ces ambassades pouvaient faire rêver à quelques-uns les temps d'Auguste, mais ne remédiaient pas à l'extrême faiblesse de l'empire et de son chef, qui, plongé dans les voluptés, laissait l'ennemi lui enlever des provinces, ses ministres rançonner celles qui lui restaient. Il était gouverné par Sophie, sa femme, nièce de Théodora, moins impudique que sa tante, mais non moins intrigante et vaine : soupçonneuse et cruelle, elle abusait de son influence sur l'empereur pour le pousser au mal. Ce fut probablement d'après ses conseils que Justin fit assassiner un de ses parents, dont le seul crime était d'être aimé du peuple d'Alexandrie. En insultant Narsès, il fut cause de la perte de l'Italie, que les Longbards enlevèrent définitivement à l'empire grec.

Une maladie lui ayant enlevé l'usage de ses jambes, Justin songea à se donner un successeur; et, sans égard pour ses parents, il arrêta son choix sur un Thrace nommé Tibère, qui, de maître d'écriture, était devenu capitaine des gardes. Il lui dit, en remettant l'autorité entre ses maius : Si tu y consens, je vivrai; je mourrai, si c'est ta volonté. Puisse le Dieu du ciel et de la terre inspirer à ton cœur de réparer ce que j'ai oublié ou négligé! Il survécut quatre ans à cette espèce d'abdication; et à sa mort Tibère fut proclamé empereur.

Sophie, en favorisant ce choix, avait peut-être espéré la main du nouveau monarque; aussi, lorsqu'il déclara auguste Anastasie, à laquelle l'unissait un mariage secret, elle en conçut tant de dépit qu'elle chercha à le renverser; le complot fut découvert, et le généreux empereur se contenta de lui enlever ses trésors et les munificences impériales. Affable et pieux, il avait un jugement droit; il montra à la guerre une habileté que seconda la fortune, et les Perses l'éprouvèrent. Il secourait avec bienveillance les infortunes de ses sujets; une foule de prisonniers qu'il racheta et nourrit furent renvoyés par lui dans leurs foyers; triomphe ignoré des anciens Césars. Aussi son règne, qui ne fut que de quatre années, parut-il trop court. De même qu'il devait le diadème au choix de son prédécesseur, il le transmit à Maurice, issu d'une ancienne famille romaine et né en Capradoce; c'était un homme non moins renommé pour sa piété que pour sa valeur, dont il avait donné des

Maurice.

eurs; les

dice des

r la féo-

a toute-

a raison

de avec

oyances

sa sœur

roclamé

ıple ap-

mpe au tunique

dequins

er mili–

e. A son eux de

envi !es

par son

ours au

dier au

mmen-

ens re-

ression

encore

trouve

eur al-

per de

iter la

eur ré-

ur ini-

preuves dès sa jeunesse. Il avait près de quarante-trois ans quand il monta sur le trône, où il se maintint durant vingt années. Bien que sa fierté dégénérat parfois en arrogance, sa justice en cruauté, son économie en mesquinerie, il mérita d'être compté parmi les princes qui ont su vouloir et faire le

bonheur de leurs sujets.

L'empereur Justin avait accueilli favorablement (1) les Persarméniens, qui offraient de se soumettre à lui pour se soustraire à l'intolérance religieuse des mages. Chosroès s'en était plaint comme d'une violation de la trêve; mais Justin avait répondu qu'il ne pouvait refuser son appui à un peuple vaillant, persécuté, et professant la même religion que lui. D'un autre côté, Chosroès, qui aspirait à la conquête de l'Yémen, avait repoussé au delà de la mer Rouge les Abyssi iens, et donné pour gouverneur au pays un descendant des anciens Imiarites. Alors Justin, se déclarant le vengeur des Abyssiniens, ses alliés, et qui professaient le christianisme, avait refusé de payer plus longtemps tribut à la Perse. Aussitôt Chosroès rassembla une armée, et, montrant que ses quatre-vingts années n'avaient pas diminué sa vigueur, il repoussa de Nisibes les Grecs et leurs alliés, tant Éthiopiens que Turcs. Artaban, son général, passa l'Euphrate et s'avança contre Antioche; mais, n'ayant pu s'en emparer, il attaqua et détruisit Héraclée et Apamée; puis, ayant opéré sa jonction avec son maître, il l'aida à emporter Dara, le boulevard de l'empire.

Justin en fut épouvanté; et Tibère, à qui il avait alors résigné le gouvernement, implora et obtint une trêve de trois ans. Il en profita pour réunir des forces, dont la renommée exagéra l'importance. Chosroès résolut donc de le prévenir, et il entra dans la Persarménie, qu'il se proposait de recouver; puis il marcha sur la Cappadoce. Mais Justinien, fils de Germain, qui commandait les Impériaux, le défit près de Mélitène, s'avança jusque sur les bords de la mer Caspienne; fit passer de l'Hyrcanie à Chypre soixante-dix mille prisonniers et s'approcha de

la capitale de la Perse.

Affligé de ces défaites, qui ternissaient l'éclat de sa gloire quand il n'avait plus le temps d'y remédier, Chosroès mourut après un règne de quarante-huit ans. Les écrivains orientaux, qui en ont fait le type des rois et des héros, disent qu'il ter-

Mort de Chosroès 879,

578

579

875.

(1) EVAGR., V, 7-13; CEDRENUS, III, 18; MENAND., 16.

ans vingt e, sa érita ire le

Persousétait
avait
vailD'un
men,
s, et
ciens
byssirefusé
osroès
s anlisibes

aban ,

oche ;

raclée

ésigné
ns. Il
agéra
entra
uis il
, qui
vança
Hyrna de

gloire purut taux, termina sa glorieuse carrière après avoir donné à son fils ces instructions : « Moi, Nouschirvan, maître de la Perse et des « Indes, j'adresse ma dernière volonté à mon fils Hormouz, a pour qu'elle puisse lui servir de flambeau dans les jours de « ténèbres, de sentier dans le désert, d'étoile polaire sur les « mers orageuses. Quand mes yeux, déjà incapables de soua tenir le soleil, seront fermés au jour, qu'il s'assoie sur mon « trône, et que sa splendeur égale celle de l'astre glorieux; « mais qu'il se rappelle, au milieu de sa grandeur, que les « rois sont établis pour le bien des sujets, et pour être à « leur égard ce que le ciel est pour la terre. La terre pour-« rait-elle être féconde si elle n'était arrosée, et si le ciel « ne la regardait avec amour? Mon fils, que tout le peuple « éprouve ta bonté : d'abord ceux qui se trouvent le plus près « de toi, puis les autres jusqu'aux plus éloignés. Si je l'osais, « je te proposerais mon exemple; mais je t'offrirai plutôt « l'exemple qui m'a servi à moi-même. Vois-tu le soleil? « Parfois il se soustrait à nos regards, mais c'est parce qu'il « doit, comme bienfaiteur de l'univers, sa lumière à tous les « peuples. Ne mets le pied dans une province que pour faire « du bien aux habitants, et n'en sors que pour faire le bien « d'une autre. Les pervers doivent être punis; le soleil de la « majesté est éclipsé par eux. Les bons méritent des encou-« ragements, et doivent être éclairés par les rayons du matin. « De même que le soleil répond à toutes les fins pour lesquelles a il est créé, fais aussi en sorte d'agir toujours en roi, si tu a désires être toujours respecté comme roi. Implore souvent, « mon fils, le secours du ciel, mais toujours avec une ânie « pure. Est-ce que tes chiens entrent dans le temple? C'est « ainsi que tes prières seront exaucées, et que tes ennemis « seront frappés d'épouvante; tu auras des amis fidèles, tu « seras les délices de tes sujets, et eux tes délices. Rends la « justice, réprime les audacieux, console les infortunés, aime « tes enfants, protége les belles-lettres, écoute les vieillards; « ne laisse pas les jeunes gens se mêler des affaires publiques, « et que le bien de ton peuple soit l'unique but de tes pen-« sées. Adieu ; je te laisse un grand royaume , que tu conser-« veras si tu suis mes conseils, que tu perdras si tu les né-« gliges (1). »

<sup>(1)</sup> D'HERBELOT, Madain Nouschirvan: Mirkond, Lebtarikh, etc.

Hormouz 1V. 879-490. Hormouz, étant monté sur le trône, se confia au sage Bousourg-Nouhir, qui durant trois ans le dirigea comme un père, et obtint de lui docilité et respect. Mais à peine son grand âge l'eut-il forcé d'abandonner les affaires que le jeune prince, livré à ses passions et à ceux qui les fomentaient, laissa le royaume en proie à la rapacité ou à l'injustice des satrapes. Fils dégénéré du grand Nouschirvan, il s'aliéna les troupes par son avarice, le peuple et les grands en sacrifiant treize mille victimes à ses craintes soupçonneuses. La Babylonie, Suse et la Caramanie se soulevèrent; les princes de l'Arabie, de la Scythie et de l'Inde refusèrent les tributs, et le Grand Khan envahit les provinces orientales avec plus de cent mille Turcs.

Vaaram, descendant des anciens princes de Raghes et de l'une des sept familles qui, depuis Darius, tenaient le premier rang en Perse, avait dû à sa valeur le commandement de l'armée, le gouvernement de la Médie et la surintendance du palais. Seul, quand toute la cour tremblait, il montra du courage; et, faisant appel aux superstitions populaires, il guida des troupes peu nombreuses contre les hordes immenses des Turcs, et les défit

à l'entrée de la Médie.

S'étant dirigé ensuite contre les Romains, qui s'avançaient vers l'Araxe sous les ordres de Maurice, le futur empereur, il envoya fièrement les défier, en leur donnant le choix du jour et du lieu où ils voudraient engager la bataille. Maurice choisit la position qu'il jugea la plus favorable, et Vaaram fut vaincu: Hormouz, qui avait vu avec envie et d'un œil soupçonneux les victoires de ce général, l'insulta quand il fut vaincu; il lui envoya une quenouille et des habits de femme, en lui enjoignant de se montrer ainsi aux regards de l'armée. L'affront fut lavé par la révolte. Un cri d'indignation s'éleva dans toute la Perse, qui parut prête à secouer le joug d'un lâche tyran; et Bindoès, prince sassanide, s'étant échappé de sa prison, y jeta Hormouz lui-même en mettant sur son trône son fils aîné, Chosroès-Parviz, dans l'espoir de régner sous son nom.

Chosrnes II

\$30

Il traduisit alors Hormouz devant les nobles et les satrapes, pour qu'il eût à se justifier de ses méfaits (acte judiciaire inouï jusque-là en Orient); mais le prince déchu ayant osé traiter Chosroès de rebelle, et demander qu'on lui substituât son second fils, celui-ci fut mis à mort; Hormouz lui-même eut les yeux crevés, et l'élection de Chosroès fut confirmée.

Le nouveau roi chercha à adoucir le sort malheureux de son

père en supportant son courroux et ses injures; il chercha à se concilier Vaaram en lui offrant le second rang dans le royaume; mais ce général, irrité d'une révolution accomplie sans lui et sans son armée, lui adressa en réponse une lettre dans laquelle, s'intitulant satrape des satrapes, général des armées perses, conquérant des hommes, ami des dieux et ennemi des tyrans, prince orné des onze vertus, il lui enjoignait, s'il voulait éviter le sort de son père, de remettre les traîtres dans les chaînes, de déposer le diadème qu'il avait usurpé, et d'accepter avec le pardon le gouvernemment d'une province. Il fallut donc avoir recours aux armes; mais les partisans de Chosroès furent pris de frayeur en présence des vétérans de Vaaram, et les satrapes se révoltèrent contre celui qu'ils venaient d'élever au trône. Chosroès fut réduit à prendre la fuite, tandis qu'Hormouz était égorgé par Bindoès.

Ayant gagné l'Euphrate avec ses femmes et un petit nombre de gardes, il demanda asile à Maurice, qui, flatté de voir le petit-fils du grand Nouschirvan implorer son appui, l'accueillit avec tous les égards possibles, et le renvoya avec une armée nombreuse, sous le commandement du vaillant Narsès. Déjà la Perse s'était repentie d'avoir préféré un rebelle au sang des Sassanides, et les mages avaient refusé de consacrer Vaaram; il en résulta que des conjurations et des troubles intérieurs favorisèrent l'expédition des Romains, qui replacerent sur le trône de Modaïn le petit-fils de Nouschirvan. Vaaram, s'étant réfugié avec les débris de ses forces à l'orient de l'Oxus, fit alliance avec les Turcs pour inquiéter encore la Perse; mais il ne tarda pas à périr par le poison, avec la honte d'avoir échoué dans ses

projets.

Chosroès, rétabli sur le trône, n'eut pas la générosité ou le courage de pardonner : le sang des fauteurs de Vaaram et du régicide Bindoès accrut, en la souillant, la joie des fêtes célébrées à l'occasion de sa victoire.

Tant que régna Maurice, la bonne intelligence se maintint entre Byzance et la Perse, qui lui rendit Martyropolis et Dara. Les Persarméniens revinrent aux Sassanides, sous la promesse de ne plus être troublés dans leur foi ; et Chosroès montra tant de respect envers les évêques de la Syrie que le bruit courut qu'il s'était fait chrétien pour plaire à Syra (Schirin), sa femme, grecque baptisée.

Les armes de Maurice étaient moins heureuses en Occi- Les Avares.

893

591.

e son

3ou-

ère,

Age

e , li-

sa le

apes.

s par e vic-

et la

Scy-

n en-

l'une

ng en

gou-

Seul ,

isant

s peu

défit

caient

ur, il

ı jour

hoisit

incu :

ux les

ui en-

gnant

vé par

e, qui

doès,

mouz

- Par-

rapes,

inouï

raiter

n se-

t les

cs.

dent (1). Ce fut en vain que les Italiens lui demandèrent du secours contre les Longbards, qu'il ne put empêcher d'établir leur domination sur ce beau pays. Leur départ avait laissé le champ libre aux Avares, dont la domination s'étendait des Alpes à la mer Noire. Les empereurs, insultés de temps à autre par leur Kacan, émule d'Attila en puissance et en orgueil, ne l'en ménageaient pas moins. Avait-il dit : Je serais curieux de voir un éléphant; Maurice lui en envoyait un des plus énormes que l'Inde ent produits; Je voudrais un lit en or; le chef barbare recevait le plus beau que renfermât le palais de Constantinople. Tantôt il demandait des étoffes de soie, tantôt des vases d'un riche travail, tantôt du poivre et de la cannelle, enfin il exigea un tribut qui alla croissant de quatre-vingts à cent vingt mille pièces d'or. Se riant ensuite des ambassades, provoquant les armées, et mettant en œuvre les déceptions et les parjures, il poussait audacieusement ses incursions de Belgrade jusque sous les murs de Constantinople, en même temps que son autorité ou ses alliances ne s'arrêtaient qu'à l'Oder.

Maurice se refusa à ce tribut humiliant; mais, quand l'ennemi vint dévaster la Thrace, il fut contraint d'acheter la paix. Elle fut bientôt rompue par les Avares, qui, ligués avec les Gépides, les Slaves et d'autres tribus, revinrent se jeter sur l'empire en menaçant de l'anéantir. Une telle épouvante envahit Constantinople que ses habitants s'apprêtaient à fuir sur le rivage d'Asie. Mais l'empereur parvint à raminer leur courage, et envoya Priscus contre les barbares. Ce général les attaqua et les vainquit cinq fois ; puis, s'étant avancé jusque sur les bords

(1) Philippicus, général et beau-frère de l'empereur Maurice, au moment de livrer bataille, se prit à pleurer en songeant à ceux qui allaient périr. Montesquieu, qui rapporte le fait, ajoute: Bien différentes étaient les larmes de ces Arabes qui pleurèrent de douleur, parce que leur général avait signé une trêve qui les empéchait de verser le sang chrétien! Bien différentes sans doute; mais celles de Philippicus étaient certes plus louables. Son tort fut de n'avoir pas préparé les moyens de vaincre. Il n'y a que le conquérant farouche qui, dans sa pensée, ne calcule pas combien il faut de vies pour s'emparer d'une position, pour emporter un fort. Le jour qui précéda la bataille de Laufeld, le maréchal de Saxe restait silencieux et préoccupé; le docteur Sénac, son ami, lui en ayant demandé le motif, il lui serra la main, et lui répéta ces vers d'Andromaque:

Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle; Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, etc.

...

de la Theiss, il leur prit un bon nombre d'officiers et de soldats: sept fils du Kacan tombèrent même entre ses mains. Mais cette discipline qui rendait les légions redoutables n'existait plus dans l'armée : Maurice ayant voulu déduire de la solde la valeur de l'armure, les troupes se mutinèrent; il lui fallut donc renoncer à son projet, et amnistier la rébellion. La faiblesse du prince accrut chez les soldats une audace qui fut payée par des défaites. Le Kacan, repassant le Danube, offrit de rendre douze mille prisonniers romains; mais Maurice, soit par avarice, soit dans l'intention de punir des rebelles, ayant refusé de lui payer la rançon exigée, on les fit passer tous au fil de l'épée. Le peuple, furieux à cette nouvelle, se livra à de graves insultes contre l'empereur, et les soldats en conçurent un tel ressentiment que, peu de temps après, ils se révoltèrent et décernèrent le titre d'Auguste à Phocas, exarque des centurions. C'est ainsi que se renouvelait après trois siècles une scène de l'ancien despotisme militaire.

Phocas,

Le peuple de Constantinople seconda le mouvement de l'armée : alors Maurice, se voyant abandonné de tous, se réfugia dans une église, tandis que Phocas, soutenu par la faveur dont il se trouvait l'objet, bien plus que par son courage, entra dans la ville où il était proclamé empereur. Au milieu des fêtes célébrées à cette occasion, les querelles habituelles éclatèrent entre les Praxins et les Vénètes; Phocas ayant réprimé le désordre, le parti qui avait le dessous lui cria: Souviens-toi que Maurice est vivant. Ce fut un arrêt de mort. Amené à Constantinople par l'ordre de Phocas, il y fut tué avec cinq de ses fils. Il subit le dernier supplice avec le courage d'un héros et la résignation d'un chrétien, en répétant : Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont justes. En apprenant que Phocas était son compétiteur : Malheur à nous, s'était-il écrié; si c'est un lâche, ce sera aussi un assassin. La gouvernante de ses enfants voulut en sauver un en lui substituant son propre fils; mais Phocas luimême prévint le bourreau de cette fraude généreuse. Beaucoup de personnes expièrent par des supplices raffinés, que précédèrent les formes insultantes d'un procès, le crime d'être parents ou amis des princes égorgés.

Les Italiens, qui avaient eu à se plaindre des exactions commises par les ministres de Maurice, se réjouirent de l'avénement de Phocas. Sa statue fut exposée dans Rome à la vénération du sénat et du clergé, et placée dans l'ancien palais des Césars,

nvahit
sur le
irage,
qua et
bords
noment
i périr.
es lar-

u seleur

amp

à la

leur mé-

ir un

s que

rbare

ople.

d'un

xigea

mille

nt les

es, il

e sous itorité

l l'en–

paix.

es Gé-

l'enı-

es larénéral ! Bien uables. que le aut de ur qui et préil lui entre celles de Constantin et de Théodose. Grégoire le Grand se félicitait de ce que Dieu avait délivré l'Italie d'une longue oppression. Ignorant ou bien oubliant que Phocas avait obtenu le trône par l'assassinat, et qu'il s'y maintenait par des moyens bien différents de ceux dont il lui faisait un mérite, il lui pro-

diguait les louanges (1), ainsi qu'à Léontie, sa femme.

Une grande laideur, un regard farouche, des cheveux rouges, d'épais sourcils qui se joignaient et une joue balafrée distinguaient le nouvel empereur, qui, adonné au vin et aux femmes, sanguinaire, inexorable, était aussi ignorant en littérature qu'en législation. Sa femme ne valait guère mieux. Aussi ce règne, bien qu'affligé par la peste, la stérilité et des froids extraordinaires, fut-il encore plus ignoble que calamiteux. Phocas chercha à se concilier le peuple par des jeux; mais, comme au lieu d'applaudissements il ne recueillit que l'expression de la haine et du mépris, il fit assaillir les spectateurs par ses soldats; les uns furent blessés, les autres jetés dans des prisons d'où la multitude mutinée vint les arracher.

Théodose, fils de Maurice, était parvenu à se réfugier en Perse; Phocas le rappelle par un faux message, et le fait assassiner. Narsès, général de l'Orient, se révolte, et s'allie avec Chosroès pour abattre le tyran; Phocas lui prodigue les serments les plus sacrés, en lui promettant pardon et dignités, le désarme ainsi; et à peine le tient-il en son pouvoir qu'il le fait brûler vif. Les Perses alors, avant de regagner leur territoire, désolent tout à leur aise la Mésopotamie et la Syrie, et Phocas les laisse longtemps exercer audacieusement leurs ravages. Il se décide enfin à envoyer contre eux Bonose, comte d'Orient; mais il le rappelle bientôt pour punir Antioche, où les Juifs soulevés avaient massacré les chrétiens et traîné par les rues le cadavre du patriarche Anastase. De nouveaux flots de sang vengèrent celui qui avait été versé, et les Juifs furent chassés de la ville.

Phocas, afin de se procurer un appui, marie au patrice Crispus, capitaine des gardes, sa fille Domitia; mais il en prend ensuite ombrage et lui tend des embûches. Celui-ci noue alors des intelligences avec la faction des Verts, hostile à

<sup>(1)</sup> Benignitatem vestræ pietatis ad imperiale fastigium pervenisse gaudemus. Lætentur cæli et exultet terra, et de vestris benignis actibus universæ reipublicæ populus, nunc usque vehementer afflictus, hilarescat. Ep. 38, XI.

Phocas, et avec l'exarque d'Afrique. Ce dernier, qui depuis deux ans déjà se maintenait en état de révolte, envoya contre Constantinople, à l'instigation de Crispus et des principaux sénateurs, son fils Héraclius et Nicétas, fils de Grégoras, son lieutenant, l'un avec une flotte, l'autre à la tête d'une armée. Phocas, qui avait puni plusieurs fois des conjurations et jusqu'à des soupcons, n'eut pas la moindre idée de ce mouvement, dont il ne fut instruit qu'en voyant la flotte africaine jeter l'ancre dans l'Hellespont. Il chercha alors à s'enfuir, les vêtements en désordre; mais il fut arrêté et traîné devant Héraclius, qui lui reprocha ses crimes, et n'en obtint pour réponse que ces mots : Gouverneras-tu mieux? Haché en morceaux, ses restes sanglants furent livrés aux flammes.

Héraclius reçut alors du vosu général la couronne, que mit sur Héraclius L. son front le patriarche Sergius; et il fut le premier d'une série de princes qui gouvernèrent l'empire dur ant quatre générations. Nicétas, arrivé à Constantinople après l'événement, se soumit à son ami, devenu son souverain, et obtint sa fille en mariage. Crispus, dont Héraclius se défiait, disant que l'homme qui avait trahi son beau-père ne pouvait guère être un ami fidèle, fut contraint de se renfermer dans un monastère.

Héraclius, issu d'une noble et opulente famille de la Cappadoce, avait l'aspect majestueux, un caractère patient, de l'habileté militaire, et ses sujets purent se flatter de lui devoir un soulagement à leurs maux (1). Pour y parvenir, il fallait avant tout réprimer Chosroès, qui continuait à exterminer un peuple innocent. Une fois rassuré du coté de Narsès, il avait mis en déroute les troupes impériales, emporté et détruit Dara, Amida, Édesse; passant ensuite l'Euphrate, il occupa Gérapolis, Chalcis, Bérée, attaqua Antioche, et y prit ou dévasta tout ce qui avait échappé au ravage des tremblements de terre et des séditions. Il traita de même Césarée, saccagea les délicieuses campagnes de Damas, et, marquant son passage par une longue trace de sang et de feu, il vint assaillir Jérusalem.

Déjà Nouschirvan avait été poussé à entreprendre cette conquête par le zèle intolérant des mages. Chosroès eut alors, pour l'aider dans son entreprise, vingt-six mille Juifs, chez lesquels le souvenir de la patrie était toujours vivant. La ville

Guerre des :

611.

irand ongue btenu oyens pro-

uges. listinnmes, qu'en ègne, aordihocas me au de la ldats;

'où la

er en e fait s'allie es serités, le m'il le terririe , et

leurs comte ie, où né par x flots furent

atrice il en i noue stile à

venisse actibus hila-

<sup>(1)</sup> Ses expéditions sont racontées par Georges de Pisidie, témoin oculaire : Carmina in honorem Heraclii.

de David fut prise l'assaut; le feu dévora les églises élevées par Constantin et par Hélène dans les lieux consacrés par tant de miracles. Les offrandes accumulées depuis si longtemps par la piété des fidèles de tous les pays furent livrées au pillage, et quatre-vingt mille chrétiens furent torturés d'une manière atroce par les Juifs. Les vainqueurs, chargés d'un immense butin, envoyèrent en Perse le patriarche Zacharie avec le bois de la croix.

Les fidèles qui purent échapper à cette destruction trouvèrent en Égypte un accueil charitable, notamment de la part de l'archevêque d'Alexandrie Jean l'Aumônier; mais Chosroès ne les y laissa pas même en repos. Cette province, qui depuis si longtemps n'avait pas eu à redouter d'ennemis étrangers, fut envahie par le nouveau Cambyse, qui s'étendit de la mer jusqu'à l'Éthiopie; puis il suivit le rivage africain. Il ne put s'emparer de Carthage; mais il détruisit entièrement la colonie grecque de Cyrène, qui avait survécu à la mère patrie (1), et s'en revint enfin triomphant à travers les sables de la Libye.

Sur ces entrefaites, Saïn, son général, à la tête de l'autre colonne, s'avançait vers le Bosphore de Thrace, soumettait le rivage du Pont et Ancyre, s'emparait de Chalcédoine; et durant dix années l'étendard où se déployait le tablier du forgeron flotta en face de Constantinophe. Le Perse, fier d'avoir soumis tout l'empire de Cyrus, montra le culte du feu et des deux principes dans des contrées accoutumées à la religion et aux mœurs de l'Europe; le mécontentement politique ou religieux des nouvelles provinces fut châtié avec une verge de fer.

Chosroès ne dirigea peut-être pas ces expéditions en personne; mais il revint de temps à autre jouir de ses succès à Destagarde, ville au delà du Tigre, à soixante milles au nord de Ctésiphon. Le jardin ou paradis de son palais était égayé par le doux chant des oiseaux, en même temps que le cri des bêtes féroces y inspirait la terreur. Neuf cent soixante éléphants, douze mille chameaux, huit mille dromadaires, six mille chevaux et mulets, servaient au faste et aux commodités de sa cour; six mille guerriers y étaient de garde; douze mille femmes esclaves et trois mille jeunes filles libres, la fleur de

616.

<sup>(</sup>t) C'est à cette expédition que se rapportent les récits et les actions de Synésius, dont nous avons parlé dans le livre précédent.

l'Asie, y étaient employées à des services divers. Trente mille riches tapis, quarante mille colonnes d'argent, mille globes d'or suspendus à une coupole et imitant les mouvements célestes, une énorme quantité de tissus d'or et d'argent, de soie, de pierreries, d'aromates, renfermés dans cent souterrains n'existèrent peut-être jamais que dans l'imagination orientale; mais ils indiquent du moins l'idée qu'on se faisait de l'excessive magnificence de cette cour.

Tel était celui devant lequel semblait devoir s'abimer l'empire d'Orient, peu en état de résister à des attaques si terribles, et pressé de plus en plus par les Avares. La paix fut achetée du Kacan; mais celui-ci, d'autant plus audacieux qu'on lui cédait davantage, profita des fêtes par lesquelles on célébrait cette paix qu'il venait de vendre chèrement pour tenter de prendre l'empereur lui-même dans l'hippodrome de Constantinople. Il ne réuissit qu'à saccager les faubourgs, d'où il enleva des richesses énormes et deux cent soixante mille prisonniers.

Héraclius, désespérant de l'empire, songeait déjà à se retirer à Carthage, quand la religion vint ranimer son patriotisme; le patriarche lui fit jurer sur l'autel de Sainte-Sophie de vivre et de mourir avec son peuple. Héraclius se transporta sur le rivage de Chalcédoine, où les Perses étaient campés. Saïn, leur général, offrit de faire conduire à Chosroès des ambassadeurs envoyés par l'empereur. Ils furent chargés de l'inviter, le meurtrier de Maurice n'existant plus, à donner la paix au monde et à épargner tant de populations innocentes. Chosroès répondit : Point d'accord entre moi et l'empereur romain tant que lui et les siens n'auront pas renoncé à leur Dieu crucifié, et adoré le Soleil, ce grand dieu de la Perse.

Saïn, pour avoir facilité cette négociation et ne s'être pas assuré d'Héraclius quand il l'avait eu en son pouvoir, fut écorché vif, et les ambassadeurs retenus prisonniers. Mais quand une expérience de six années eut convaincu Chosroès qu'il ne réuissirait pas à prendre Constantinople, il accepta un tribut annuel de mille talents d'or, autant d'argent, mille vêtements de soie, mille chevaux et autant de jeunes filles.

Héraclius ne se résigna à ce traité honteux que pour gagner du temps et préparer des moyens de résistance. Peut-être avait-il été retenu jusque-là dans les loisirs du palais par des ministres courtisans, qui ne croyaient pas convenable qu'un empereur compromît au grand jour sa majesté mystérieuse;

it égavé cri des te éléres, six

levées

ır tant

ps par

illage,

anière mense

le bois

ıvèrent art de

roès ne

puis si

fut en-

jusqu'à

mparer

recque

n revint

l'autre

ettait le

ine; et

lier du

d'avoir

ı et des

gion et

bu reli-

erge de

en per-

succès à

au nord

modités ze mille leur de

tions de

peut-être aussi par les charmes de Martine, sa nièce, qu'il avait épousée; union incestueuse, à laquelle les historiens contemporains attribuent les désastres de cette époque. La vérité est qu'il devint tout à coup un héros. Les vases précieux offerts par le clergé l'aidèrent à remplir le trésor épuisé, et laissant alors au patriarche Sergius et au patrice Bon le soin de veiller sur Constantin, son fils en bas-âge, avec la direction des affaires, il quitta les brodequins écarlates pour en chausser de noirs, et marcha contre les Perses.

Sans s'occuper, comme jadis Scipion, des ennemis qui menacaient la capitale et opprimaient les provinces environnantes, il débarqua avec les barbares qu'il avait pris en grand nombre à sa solde sur les confins de la Syrie et de la Cilicie, recueillit de tous côtés les garnisons éparses, rétablit la subordination, déploya l'étendard du Christ, comme dans une guerre de religion, et exhorta les populations à relever les autels profanés. A son exemple, il n'y avait point de fatigues auxquelles ses troupes se refusassent, point de discipline rigoureuse qu'elles crussent superflue. Enfin l'empereur les conduisit à la victoire près d'Issus, et, lorsqu'il eut établi sûrement leurs quartiers d'hiver sur les bords de l'Halys, il s'en revint à Constantinople pour calmer les Avares inquiets.

Quittant de nouveau cette ville, il s'embarqua avec cinq mille hommes pour Trébisonde, d'où il fit encore de nouvelles propositions de paix qui furent rejetées. Il entra alors sur le territoire même de la Perse, prit et démolit plusieurs villes, et vit Chosroès se retirer devant lui avec quarante mille guerriers d'élite, en lui abandonnant Gaza (Tauris), ainsi que les

immenses trésors renfermés dans la place.

L'hiver seul l'arrêta; il se retira le long de la mer Caspienne et dans l'Albanie, d'après l'ordre qui lui sembla résulter d'un passage des Evangiles, dont il avait ouvert le livre au hasa rd. Partout, durant son expédition, les autels du feu et les temples du Soleil avaient été renversés. Ormia, qui passait pour être la patrie de Zoroastre, fut dévastée, en représaille du sac de Jérusalem. Mais Héraclius donna une belle preuve d'humanité et de religion en renvoyant sans rançon cinquante mille prisonniers qui ne pouvaient résister au froid de l'hiver.

Au retour du printemps, il entra dans la Médie et dans l'Irak, où aucun Romain n'avait pénétré avant lui, et poussa jusqu'à Ispahan. Chosroès effrayé rassembla ses forces, même de

694.

625

623.

l'Egypte et des bords de l'Hellespont. Ces immenses préparatifs inspiraient de l'effroi à ceux qui entouraient Héraclius; mais lui, réunissant le calme du héros à la confiance du chrétien : Ne craignez rien du nombre des ennemis. Dieu aidant, un Romain peut vaincre mille barbares. Que si nous devons perdre la vie pour le salut de nos frères, Dieu et la postérité nous réservent une couronne immortelle.

Les faits répondirent aux paroles. Non-seulement il repoussa l'ennemi, mais il le renferma dans les places fortes de la Médie et de l'Assyrie. Déjà il marchait sur la capitale des Perses quand Chosroès résolut de l'imiter. Epuisant par de nouvelles levées des pays déjà réduits aux abois par une guerre prolongée, il mit sur pied trois corps d'armée. Celui des lances d'or fut dirigé contre Héraclius; un autre était destiné à intercepter tous les secours qu'il pourrait recevoir; le troisième fut envoyé, sous les ordres de Saran, contre Contantinople. En même temps le Kacan des Avares dévastait la Thrace à son instigation; et, forçant la longue muraille avec quatre-vingt mille Gépides, Russes Bulgares, Slaves, il investissait Constantinople et multipliait les assauts, sans vouloir écouter aucune proposition. Le sénat et le peuple parurent ranimés par l'exemple d'Héraclius; et tout ce que l'art, le désespoir, le patriotisme, la piété purent suggérer fut mis en œuvre pour la défense de la ville. L'orgueilleux Kacan dut enfin se décider à sonner la retraite, et les citoyens délivrés rapportèrent à Marie la gloire de cette résistance vraiment prodigieuse.

Cette nouvelle vint rassurer Héraclius, qui, d'un autre côté, avait fait alliance avec les Turcs du Volga. Quarante mille cavaliers de la tribu des Kazars arrivèrent au camp romain, conduits par le kan Ziébel; Héraclius, en retour de son hommage, lui donna le nom de fils, lui mit son propre diadème sur la tête, et ajouta de riches présents à la promesse qu'il lui fit de la main de sa fille. Les Perses battirent précipitamment en retraite devant ces nouvelles forces. Sur ces entrefaites, une lettre de Chosroès, vraie ou supposée, tomba entre les mains de Sarban, qui se trouvait encore à Chalcédoine; pour punir ce général de sa lenteur, le roi y donnait l'ordre de le tuer, et de remener l'armée en Perse. Sarban substitue à son nom celui de plusieurs officiers; puis, mettant sous leurs yeux l'ingratitude du roi et le péril qui les menaçait, il les pousse à la révolte.

La position de Chosroès devenait donc de plus en plus dange-

26 jain.

s l'Irak, jusqu'à me de

l avait

ntem-

ité est

offerts

aissant

veiller

ffaires.

oirs , et

mena-

nantes.

nombre

ecueillit

nation,

erre de

rofanés.

elles ses

qu'elles

victoire

uartiers

ntinople

nq mille

lles pro-

r le ter-

es, et vit

uerriers

que les

aspienne

ter d'un

hasa rd.

temp les

r être la

de Jéru-

anité et

onniers

reuse, bien qu'il eût proclamé la guerre nationale, et que ses sujets se levassent par milliers pour repousser l'invasion des Romains. Une bataille sanglante fut livrée près de Ninive; Héraclius, qui y combattit en héros, tua de sa main trois généraux ennemis, et remporta la victoire; puis, sans prendre de repos, il traversa le Zab, et fit flotter dans l'Assyrie les bannières romaines, comme au temps de Trajan; bientôt maître de Destagarde, il trouva dans cette capitale d'immenses trésors qui pouvaient rassasier la cupidité la plus effrénée. Temples, palais, édifices, tout fut réduit en cendres. Les étendards enlevés par l'ennemi avaient été recouvrés, les prisonniers délivrés. La facilité de la victoire encourageait à pousser jusqu'à

Ctésiphon, mais l'hiver vint y mettre obstacle.

Les historiens ne nous aident nullement à trouver les motifs déterminants de la valeur nouvelle d'Héraclius et de la lâcheté soudaine de Chosroès, qui, s'abandonnant lui-même au moment du péril, au lieu de songer à défendre sa capitale, fuyait avec Syra et trois de ses concubines, pour se réfugier à Ctésiphon, d'où la superstition ou la haine l'avait toujours tenu éloigné. Lorsqu'une fois il eut vu Héraclius reprendre le chemin de ses États, il revint au milieu des ruines fumantes de ses palais, qui donnaient un si cruel démenti à ses menaces orgueilleuses. Accablé par tant de désastres et malade de corps, il résolut d'abdiquer en faveur de Merdezas, celui de ses fils qu'il préférait. Mais Siroès, l'aîné, ourdit une trame pour s'assurer la succession au trône; promettant aux soldats une augmentation de paye, la tolérance aux chrétiens, la liberté aux prisonniers. à la nation la paix et une réduction d'impôts, il parvint à mettre dans son parti vingt-deux satrapes, et il fut proclamé schah. Chosroès fut plongé dans un cachot, où le peuple lui jetait l'outrage. Comment trouves-tu, lui criait-on, le calice que tu as fait vider à des nations entières? Il est bien que tu sois descendu du trône dans une prison, toi qui as rempli les prisons quand tu étais sur le trône. Vingt-huit de ses enfants furent tués sous ses yeux, puis lui-même, livré à mille insultes et aux traitements les plus durs, finit par succomber.

Lorsqu'il était encore au comble de sa puissance, un Arabe inconnu lui écrivit de la Mecque pour l'inviter à reconnaître pour apôtre de Dieu Mahomet, qui commençait alors sa prédication. L'orgueilleux schah déchira la lettre; le prophète dit-

Schirniéh -

en l'apprenant : Dieu déchirera ainsi le royaume de Chosroès, et rejettera ses invocations.

En effet, avec lui s'éteignit la gloire des Sassanides. Une foule de compétiteurs, qui s'élevèrent pour disputer le trône à Siroès, agitèrent longtemps la Perse. Lorsque celui-ci fut tué à son tour, il eut pour successeur son fils Adéser, qui fut détrôné sept mois après et mis à mort, pour être remplacé par Vaaram, fils de Chosroès, dont la couronne passa peu de temps après à Yezdedgerd, dernier roi de la race d'Artaxerce, à laquelle succédèrent les califes.

Héraclius, que la chute de Chosroès avait comblé de joie, reçut des ambassadeurs de Siroès les assurances d'une sincère amitié et l'offre d'une paix durable; il se fit restituer trois cents drapeaux, tout ce qui restait de prisonniers, le bois de la croix, et les provinces enlevées à l'empire par Chosroès. Une guerre des plus meurtrières eut ainsi pour résultat de laisser dans son ancien état le territoire des deux empires.

Héraclius revint jouir à Constantinople d'un triomphe national et religieux; tant d'exploits lui avaient bien mérité les chants au milieu desquels il fut reçu par le clergé, les acclamations du peuple, et les rameaux d'oliviers dont les rues furent jonchées sur son passage. L'année suivante, il se rendit à Jérusalem pour y replacer lui-même le bois sanctifié, dont le retour aux saints lieux fit instituer la fête de l'Exaltation de la Croix

Mais combien ce triomphe n'avait-il pas coûté! Deux cent mille guerriers avaient perdu la vie; la population était décimée; l'agriculture, l'industrie, étaient ruinées; le trésor restait épuisé, car une partie des dépouilles des Perses avait été distribuée aux soldats, l'autre partie s'était trouvée absorbée par les dépenses de la guerre, le surplus avait péri dans le trajet; il n'était plus possible de percevoir d'impôts sans réduire aux abois les provinces, appauvries par les rapines et les extorsions des Perses. Héraclius, il est vrai, avait délivré l'empire de l'ennemi le plus redoutable; mais dans un coin de l'Arabie il en naissait un autre qui devait lui faire une guerre plus systématique, puis finir, après neuf siècles de lutte, par l'abattre, et arborer le croissant sur la coupole de Sainte-Sophie.

e ses

n des

; Hé– géné–

lre de

ban-

tre de

résors

nples,

ds en-

s déli-

usqu'à

motifs

Acheté

oment

it avec

phon,

oigné.

min de

palais,

leuses.

résolut

préfé– urer la ntation

nniers.

rvint à

oclamé

ple lui

calice

en que

rem-

de ses

livré à ar suc-

> Arabe nnattre prédi-

## CHAPITRE VI.

LES BARBARES EN ITALIE. THÉODORIG. - 476-526.

Les peuples du Nord, que ne retient plus la terreur des armes romaines, et que le succès et la soif du butin poussent vers des contrées plus heureuses, tombent sur l'Italie durvée, la dépouillent, envahissent et abandonnent ses provinces, jusqu'au moment où quelques-uns d'entre eux s'y établissent à demeure.

Dans le voisinage de Vienne, sur les bords du Danube, habitait un solitaire, nommé Séverin, vénéré des gens du pays pour sa sainteté, et visité par des personnages illustres. La distinction de ses manières et la pureté avec laquelle it parlait le latin faisaient supposer qu'il appartenait à que que famille considérable; mais il cachait sa condition, répondant à ceux qui s'en enquéraient: Notre existence ici-bas est si peu de chose, que nous ne devons penser qu'à celle qui nous attend dans l'éternité. Épargnons-nous, par une précaution si peu coûteuse, la tentation de la manité, qui, quelque ridicule qu'elle soit, peut être une occasion de péril.

Après avoir été visiter les ermites de l'Orient, il était revenu dans la haute Pannonie; le dessein de Dieu étant de l'offrir à l'édification des peuples qui, sans autre sentiment que celui de la force, venaient renverser l'ancienne civilisation. Il en convertit beaucoup, adoucit leur fureur, se fit le défenseur des fidèles et le consolateur des affligés. Odoacre, chef de ces bandes d'aventuriers étrangers, auxquels les débiles successeurs de Constantin confiaient le soin de défendre l'État, traversant ces contrées remplies de la renommée de Séverin, voulut connaître le saint homme. Il se rendit donc, modestement vêtu, dans la cellule de l'ermite, dont l'humble toit était si bas qu'il dut se courber pour y pénétrer. Après s'être entretenu avec lui des choses de l'esprit, Séverin le salua comme chef de nation, en lui disant: Tu te rends en Italie vetu d'une étoffe grossière; mais avant peu tu seras l'arbitre des plus hautes fortunes (1).

Ce fut avec ce présage qu'Odoacre, se confiant d'ailleurs

<sup>(1)</sup> BOLLANDISTES, ad 8 jan. Franklis, Vita sancti Severini ; ap. Pi , Script. rerum austriacarum,

Odoacre.

dans son courage, vint en Italie tenter la chance des armes; ou plutôt ne fit-il que tourner contre les empereurs les forces qu'ils avaient payées pour leur défense, et il n'en fallut pas plus pour renverser le trône des Césars. Rien du reste ne fut changé, car depuis quelque temps le pays avait été abandonné au gouvernement des barbares. Le sénat continua à s'assembler; les consuls furent nommés suivant l'ancien usage; les lois impériales furent observées, et aucun magistrat impérial ou municipal ne fut destitué; le préfet du prétoire ne cessa pas d'administrer l'Italie par ses subordonnés, et d'y percevoir les impôts. On aurait pu ne voir dans Odoacre qu'un de ces nombreux étrangers qui avant lui avaient occupé le trône de Rome, sauf qu'il ne prit point le titre d'empereur, ni même peut-être celui de roi (1). Il ne prétendit à aucune suprématie sur les autres royaumes, et sollicita même le titre de patrice d'Italie de l'empereur Zénon, qui le lui refusa fièrement comme à un usurpateur.

rmes

es des

a dé-

qu'au

eure.

habi-

pour

action

n fai-

rable;

enqué-

ous ne

Epar-

tation

re une

revenu

offrir à

elui de

n con-

ur des

de ces

ucces-

l'Etat,

Séve-

e, mo-

unable

Après

e salua *Italie* arbitre

illeurs

Odoacre, en tenant sur pied des forces respectables, garantit l'Italie de nouvelles invasions. Afin d'affermir son autorité, et pour punir les assassins de Julius Népos, il soumit la Dalmatie. Une haine personnelle, ou peut-être le désir de maintenir les communications libres entre l'Italie et l'Illyrie, le détermina à faire la guerre aux Rugiens établis sur la rive gauche du Danube, dans les pays qui composent actuellement l'Autriche et la Moravie: abandonnant leur territoire à qui voulut le prendre, il emmena prisonnier en Italie Félétée, leur dernier roi, avec beaucoup des siens. Euric, roi des Visigoths, fut confirmé par lui dans la possession de la partie de la Gaule qu'il avait occupée sous Julius Népos, avec adjonction de l'Arvernie et de la Provence méridionale. Odoacre fit alliance avec ce prince et avec Genséric, roi des Vandales, qui lui céda la Sicile moyennant un tribut annuel.

Qui sait si les paroles du pieux ermite de Vienne, en adoucissant le farouche aventurier, n'épargnèrent pas quelques maux à ses nouveaux sujets? Quoique arien, Odoacre respecta les évêques et les prêtres catholiques; il défendit au clergé de

On conserve, dans le cabinet de Vienne, quelques médailles de se conquérant. Elles portent l'inscription : FL. Opovyc.

<sup>(1)</sup> Les historiens l'appellent roi des Hérules, peut-être parce que les guerriers de cette nation étaient en plus grand nombre que les autres dans ses bandes. Jornandès, de Rebus geticis, c. 37, et l'Hist. Misc. XV, p. 101, le qualifient de roi des Rugiens et des Turcilinges.

vendre les biens de l'Église, afin que la dévotion des fidèles ne fût pas'mise à contribution pour lui en procurer d'autres. Mais il était toujours un conquérant, et malheur aux vaincus! On s'était peu occupé des campagnes sous les empereurs, les largesses impériales mettant dans le commerce les blés à un prix dont l'industrie particulière ne pouvait soutenir la concurrence. On avait donc peuplé les immenses domaines de nombreux troupeaux comme on en voit encore aujourd'hui dans la campagne de Rome, sous la garde peu dispendieuse de pâtres esclaves; les envahisseurs, en s'emparant des uns et des autres, ne laissèrent partout que le désert et la famine. A peine si l'on rencontrait des hommes dans les provinces les plus florissantes (1). Le plèbe, accoutumée à vivre des libéralités publiques ou de celles des patrons, languit dans une longue disette ou émigra quand les premières eurent tari, et quand les citoyens riches furent ruinés.

Odoacre prit le tiers des terres pour ses compagnons; mais cette mesure ne remédia point à la dépopulation, et les champs restés en friche ne furent pas livrés de nouveau à la culture, comme quelques-uns l'ont rêvé: il est plus probable que les propriétaires du sol furent dépouillés violemment de la meilleure partie de leurs biens. Personne ne pouvait d'ailleurs compter sur la durée du nouvel état de choses, où manquait tout accord national, et dont la force était l'unique fondement. On pouvait prévoir que cette domination se prolongerait peu, et que, si l'Italie défrichait quelque coin de terrain, d'autres barbares ne tarderaient pas à s'approprier le fruit de ses peines.

Ostrogoths. Theodoric. C'est ce qui arriva. Théodoric, roi des Ostrogoths, impatient du repos, et ne voulant pas cependant se mettre à la solde des empereurs pour faire la guerre à ses compatriotes, offrit à Zénon de se rendre en Italie, de la recouvrer sur les barbares pour la régir en son nom et à la gloire du sénat. Sa proposition fut agréée. A la nouvelle d'une expédition qui allait s'accomplir sous les ordres d'un capitaine si renommé, les Goths accoururent en foule. Ils se mirent en marche au milieu de l'hiver, avec bestiaux, bagages, femmes, enfants, vicillards; graves empêchements pour la guerre, mais attirail nécessaire

486.

<sup>(1)</sup> Æmilia, Tuscia, cæleræque provinciæ, in quibus hominum pene nullus existit. Le pape Gélase, ep. ad Andromachum, ap. Baronium, ad an. 496, n. 36.

s ne

Aais

On

lar-

prix

nce.

rou-

agne

ves;

lais-

ren-

s (1).

ou de

nigra

iches

mais

amps

lture,

ue les

meil-

comp-

but ac-

nt. On

eu , et

es bar-

patient

de des

ffrit à

rbares

propo-

it s'ac-

Goths

ieu de

lards;

essaire

m pene

RONIUM,

nes.

pour des gens qui cherchaient une patrie plutôt qu'une conquête. Ils parcoururent ainsi une distance de sept cents milles, se dirigeant vers les Alpes Juliennes, et en donnant la défense de l'empire romain pour prétexte de leur invasion (1). Tous les débris des autres hordes qu'ils rencontraient sur la route, ils les prenaient avec eux. On peut juger de la masse qui s'était ainsi formée, en songeant qu'ils perdirent en Épire deux mille chars dans une seule action. Les contributions imposées à ceux qui résistaient comme à ceux qui se soumettaient, le produit de la chasse, le lait et la chair de leurs troupeaux, le grain qui était moulu par les femmes dans les moulins portatifs, leur fournissaient les vivres nécessaires.

Odoacre chercha à opposer à cette inondation menacante des secours étrangers; il en demanda donc aux Bulgares, aux Gépides, aux Sarmates errants dans les déserts de la Dacie, jadis populeuse; puis il s'avança contre eux sur les bords de l'Adriatique. Mais bien qu'à la tête de forces plus nombreuses, et commandant à plusieurs rois, il fut battu sur l'Isonzo, près des ruines d'Aquilée. Théodoric fut entravé dans ses opérations par les Bourguignons, qui étaient descendus des Alpes pour piller; mais les Visigoths, venus de France à son appel, firent lever le siège de Pavie, où il se trouvait resserré. Descendant alors dans les plaines de Vérone, il en vint à une bataille décisive avec Odoacre. Le héros amele, s'étant fait parer par sa mère et par sa femme de riches vêtements qu'elles avaient tisses, s'élança au combat; mais déjà les Goths fuyaient honteusement quand la mère du général, se jetant au-devant d'eux et leur reprochant leur lâcheté, les fit revenir à la charge et remporter la victoire.

Odoacre ne trouva de refuge que dans Ravenne, place inexpugnable par ses fortifications et par le voisinage de la mer, et il s'y maintint trois ans. La médiation de l'évêque lui fit obtenir un traité qui lui assurait le partage de l'autorité avec Théodoric. Mais, au bout de quelques mois, celui-ci, manquant à sa promesse, lui donna la mort, et fit égorge. Les mercenaires qui avaient renversé le trône d'Auguste, sans oublier, selon l'usage, d'accuser de trahison celui qui avait été trahi.

190

493.

<sup>(1)</sup> Ennodius, Panég. Théod. Migrante tecum ad Ausoniam mundo... sumpta sunt plaustra vice tectorum, et in domos instabiles confluxerunt, omnia servitura necessitati. Tunc arma Cereris, et solventia frumentum bobus s va trahebantur; oneratæ fætibus matres inter familias tuas oblitæ sexus et ponderis, parandi victus cura laborant.

L'Italie se soumit à sa fortune depuis les Alpes jusqu'au détroit; des ambassadeurs vandales lui cédèrent la Sicile; le peuple et le sénat l'accueillirent comme un libérateur. Les termes de la convention avec l'empereur étaient tellement ambigus, qu'ils laissaient douteux le point de savoir si Théodocic devait tenir l'Italie comme vassal ou comme allié; il envoya conc réclamer à Constantinople les joyaux de la couronne qu'il y avait fait passer, et Anastase en les lui accordant parut l'investir de la royauté. Si néanmoins l'orgueil impérial pouvait le considérer comme un lieutenant, il se sentait maître, et ce fut en maître qu'il gouverna l'Italie (1).

Il est veil qui il chercha d'abord à conserver l'amitié des empereurs, en faisant composer des inscriptions en leur honneur (2), en laissant leur effigie sur les monnaies; il leur écrivait même en termes flatteurs: J'ai appris dans notre république comment on peut gouverner les Romains avec justice: qu'il n'y ait point entre les deux empires de divisions pénibles; que la même volonté, la même pensée les dirige (3).

(1) Voyez Cassiodore, Chronicon, et surtout Variarum libri XII, édition de Garet; Rouen, 1679; Venise, 1729.

JORNANDES, de Rebus geticis. - Rerum italic. Script., tome I.

Ennobius, Panegyr. Theodorici.

PROCOPE, de Bello gothico, 1. IV.

ISID. HISPALENSIS, Chronicon Goth.

Anonymi Chronicon.

HISTORIA MISCELL., dans le recueil de Muratori. — Elle parait avoir été écrite en 700.

COCHLEI Vita Theodorici, édition de Jo. Peringskiöld; Stockholm, 1699, avec deux autres vies anciennes, mais peu importantes. Muratoni, Annal; Rerum italic. Script., et Antiquitates medii avi.

Sartorius, Essai sur l'étal civil et politique des peuples de l'Italie sous le gouvernement des Goths; Paris, 1811. Ouvrage couronné par l'Institut, mais qui paraît tiré tout entier des introductions à l'Histoire de Côme de Giuseppe Royelli.

Hurten, Gesch. des ostrogothischen Königs Theodorich und seiner Regierung; Schaffhouse, 1808.

Manso, Gesch. des ostrogothischen Reichs in Italien; Breslau, 1824. — Ubersicht des Staats-Aemter und Verwaltungs-Behörden unter den Ostgothen; ibid., 1823.

Thé doric est célébré, sous le nom de Amalung Dietrich von Bern, dans le He lenbuch (tivre des héros), poëme allemand du treizième siècle.

ANDURI, Numism. imp. rom., II, 601, a publić cette inscription: SALVIS DOMINO NOSTRO ZENONE AUGUSTO ET GLORIOSISSIMO REGE THEODORIGO.

(3) Et nos maxime qui, divino auxilio, in republica vestra didicimus quemadmodum Romanis æquabiliter imperare possimus, regnum no-

Cependant Anastase, s'apercevant que ce n'étaient de sa part que de simples dehors, rompit avec lui, et envoya dans la Dacie le vaillant Sabinien, à la tête de dix mille Romains (1) et d'un grand nombre de Bulgares. Mais leur défaite sur les rives du Margus l'ayant irrité extrêmement, il envoya deux cents voiles avec huit mille hommes de troupes pour ravager les côtes de la Pouille et de la Calabre. Après avoir détruit Tarente et ruiné le commerce de l'Italie, cette flotte revint, flère d'une victoire sans honneur, apporter au despote de Byzance les fruits de ses pirateries.

Théodoric, ayant équipé un millier de bâtiments légers, enleva à l'empereur toute velléité de l'inquiéter, sans pour cela qu'il cessât de lui donner le titre de père et même de souverain (2). Accordant à Anastase la prééminence à laquelle il prétendait lui-même à l'égard des autres rois, il s'entendait avec lui pour l'élection du consul, comme il était d'usage au temps

de l'empire.

Des guerres heureuses lui firent étendre sa domination sur la Rapports avec Rhétie, le Norique, la Dalmatie, la Pannonie; il eut pour tributaires les Bavarois, et sous sa protection les Alemans. Il dompta les Gépides, qui s'étaient établis au milieu des ruines de Sirmium, et distribua dans des colonies bien situées les Suèves, les Hérules et d'autres encore, qui demandèrent à vivre sous ses lois. Clovis, roi des Francs, ayant occupé quelques-unes des provinces des Visigoths au nord des Pyrénées, après avoir tué dans une bataille leur roi Alaric, il l'obligea à lever le siège d'Arles, et s'empara de cette contrée, ainsi que de la première Narbonnaise; s'ouvrant ainsi des communications avec' l'Espagne, où il affermit la domination d'Amalaric, son neveu et son pupille, ou plutôt la sienne propre. La préfecture prétorienne se trouvait par là rétablie dans les Gaules; et les

strum imitatio vestra est, forma boni propositi, unici exemplar imperit qui, quantum vos sequimur, tantum gentes alias anteimus... Pati vos non credimus inter utrasque respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis principibus fuisse declaratur, aliquid discordix permanere... Romani regni unum velle, una semper opinio sit.

(2) CASSIODORE, Var., passim.

n, 1699, Annal;

voir été

qu'au le: le

. Les

ement

éodo-

nvoya

gu'il it l'in-

vait le

et ce

es em-

r hon-

· écri–

répu-

istice:

peni-

1e(3).

édition

l'Italie nné par toire de

ner Re-

1824. ter den rn. dans

cle. ription: oporico. licimus um no-

<sup>(1)</sup> On se sera aperçu que le mot Romain avait pris une signification nouvelle indiquant désormais tous ceux qui n'étaient pas barbares. Ce fut ainsi que les Turcs appelèrent Romanie la dernière province restée aux empereurs. et Roméens, Rouméliens, les Grees subjugués.

Visigoths s'étant réunis aux Ostrozoths après une séparation prolongée, la puissance gothique s'étendit de Belgrade à l'océan Atlantique, de la Sicile au Danube, embrassant ainsi les meil-

leures provinces de l'ancien empire d'Occident.

Les princes voisins, que cet agrandissement rapide avait fait trembler pour leurs royaumes nouveaux, en voyant Théodoric mettre des bornes à son ambition, et déposer dans la vigueur de l'âge son épée victorieuse, se prirent à le considérer avec un respect confiant, et commencèrent, à sa suggestion, à établir dans leurs États une sorte d'organisation pacifique et sociale. Il adopta militairement le fils du roi des Hérules; il maria sa sœur Amalafrède à Thrasamond, roi des Vandales; sa nièce Amalaberge à Ermanfrid, chef des Thuringiens; Osgotha, sa fille, à Sigismond, fils du roi des Bourguignons; son autre fille, Théodegotha, à Alaric, roi des Visigoths; et lui-même épousa Andeflède, sœur du roi franc Clovis. Il envoya à ce dernier un musicien; à Gondebaud, roi des Bourguignons, une horloge solaire et une à eau. Un prince scandinave dépossédé se réfugia près de lui; d'autres lui offraient des chevaux et des armes, ou lui envoyaient de la péninsule gothique, d'où il était originaire, des fourrures de martre zibeline. Enfin, jusqu'aux Esthoniens lui adressaient en tribut l'ambre recueilli sur les rives de la Baltique.

Rapports avec

Théodoric commença son règne en Italie comme les autres barbares, en partageant entre les siens le tiers des terres conquises, sur lesquelles ils se répandirent avec le titre d'hôtes, et en réalité comme maîtres. Il avait accordé, par une loi, liberté entière à tous ceux qui l'avaient secondé dans la conquête; mais ceux qui étaient restés fidèles à Odoacre ne pouvaient ni tester, ni disposer de leurs biens. Les plaintes auxquelles donna lieu ce châtiment furent entendues par Épiphane, évêque de Pavie, qui se rendit à Ravenne pour le faire cesser, conjointement avec Laurent, évêque de Milan. Théodoric accueillit leur demande en exceptant seulement quelques chefs, puis il dit à Épiphane : Vous voyez dans quelle désolation est l'Italie, à laquelle les Bourguignons ont enlevé ses habitants. Je veux les racheter, et je ne vois pas d'évêque plus capable que vous de remplir cette tâche. Allez et vous aurez l'argent nécessaire.

Épiphane se rendit donc à Lyon avec Victor, évêque de Turin, et il obtint du roi Gondebaud, qu'il ne serait payé de rançe L'her des u un jo rançe Ermo Syagı captit ainsi Italie couro grât d

Mai Déplo tout c pensée représ même prospè on est

Les pronoi le rem son sec bare et obéir, reconn facile 1 le mér paix; gouver que de mélant lation i séparés mépris son mis en trait adoptèr

> (1) Vi (2) Th

rançon que pour les prisonniers faits les armes à la main. L'heureuse nouvelle de leur prochaine liberté vint consoler bien des malheureux qui gémissaient dans la Gaule; il en partit en un jour quatre cents de Lyon; six mille furent rendus sans rançon. Godegisil, roi de Genève, accorda la même faveur à Ermodius. La charité gauloise subvint aux misères italiennes. Syagrius fournit ce qui manquait d'argent pour le rachat des captifs, et le pape eut à remercier Rusticius, évêque de Lyon, ainsi qu'Énius d'Arles, pour les subsides qu'ils envoyèrent en Italie (1). Épiphane, accueilli partout au milieu des bénédictions, couronna son ouvrage en obtenant de Théodoric qu'il réintégràt dans leurs biens tous ceux qui rentraient dans leurs foyers.

Mais quel était, sous ce nouveau maître, le sort des Italiens? Déplorable, répond le peuple, qui résume dans le nom de Goth tout ce qu'il y a de barbarie, d'ignorance, d'avilissement de la pensée et de l'existence. Les savants, au contraire, ont voulu représenter Théodoric comme un prince qui ferait honneur même aux siècles modernes, et son règne comme un des plus prospères ou des moins calamiteux pour l'Italie. Des deux côtés on est tombé dans l'excès.

Les bienfaits de Théodoric sont rappelés dans un panégyrique prononcé par Ermodius en présence du héros lui-même, pour le remercier ou pour l'apaiser : et dans les lettres de Cassiodore, son secrétaire, qui rédigea en son nom avec une élégance barbare et adulatrice des décrets pompeux, exaltant l'avantage de lui obéir, la prospérité dont ses sujets lui étaient redevables, et leur reconnaissance envers lui : autorités suspectes qui rendem sons facile la juste appréciation des faits. Théodoric eut acturer s le mérite d'avoir procuré à la péninsule trente-trois années du paix; grand soulagement pour un pays, même sour gouvernement. Mais c'est être étranger à l'étude d que de se figurer, soit les Goths, soit d'autres barbares mêlant par le seul fait du contact, et subitement, avec la population italienne. La langue, les usages, les croyances, les tenaient séparés; le Goth, ne connaissant que les armes, prodiguait le mépris aux loisirs studieux des écoles; le Romain, amolli dans son misérable orgueil du passé, se vengeait de son humiliation en traitant de barbares ceux qu'il avait pour maîtres. Ceux-ci adoptèrent bien quelques usages des vaincus (2); les gouver-

(1) Vie d'Épiph. - Concil., t. IV.

<sup>(2)</sup> Théodoric quitta le costume national pour la pourpre; mais c'est

nants a ontrèrent le désir de voir s'effectuer la fusion des races (1); mais trop de documents nous prouvent qu'ils ne purent jamais y réussir. Si l'histoire eût daigné s'occuper des vaincus, elle aurait enregistré les protestations sanglantes faites de temps à autre par ceux-ci contre les conquérants (2).

Administra-

Les impôts restèrent ce qu'ils étaient sous les Romains, c'est-à-dire énormes, et comme une source d'abus pour les magistrats; mais toutes les terres y étaient assujetties, celles des Goths comme celles des Romains, sans même excepter les domaines royaux (3). L'administration municipale fut conservée aux nationaux; seulement le roi nomma les décurions. Des magistrats du pays rendirent la justice à leurs concitoyens, veillèrent à la police, répartirent et perçurent les impôts que le préfet du prétoire assignait à chaque communauté (4). Les magistrats étaient communs aux Goths et aux Romains, à l'exception du grafion ou comte, qui commandait les Goths durant la guerre, et durant la paix prononçait sur leurs litiges, s'adjoignant un jurisconsulte romain quand le différend était entre un Goth et un Romain (5). Les quinze régions de l'Italie furent régies par sept consulaires, trois correcteurs, cinq préfets,

gratuitement que Muratori affirme qu'il amena les Goths à l'imiter. Dans l'Anonyme de Valois, Théodoric se plaint de ce que Romanus miser imitatur Gothum, et utilis Gothus (c. à. d. le riche) imitatur Romanum.

- (1) Cum se homines soleant de vicinitate collidere, istis prædiorum communio causam noscitur præstitisse concordiæ: sic enim contigit, ut utraque natio, dum communiter vivit, ad unum velle convenerit... Una lex illos et æquabilis disciplina complectitur. Necesse est enim ut inter eos suaviter crescat affectus, qui servant jugiter terminos constitutos. Théodoric, dans Cassionore, Far., II, 15, 16. Rien que des phrases. Les Turcs ont vécu bien des siècles au milieu des Grecs, sans voir éclore les douces affections.
- (2) II en perce quelque chose dans la lettre de Théodoric au sénateur Sunivadus : ut petat Samnium, jurgia Romanorum cum Gothis compositurus. Var., III, 13.

(3) Variarum I, 19; IV, 4; XII, 5.

(4) Cassiodore fait allusion au curialis, au defensor, au curator, au quinquennalis, etc.

(5) Var., VII, 3; III, 13, 14, 15. — Necessarium duximus illum sublimem virum ad vos comitem destinare, qui secundum edicta nostra, inter duos Gothos litem debeat amputare. Quod si etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano, certamen possit æquabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos, Romani audiant, quos per provincias dirigimus cognitores. Scitote autem unam nobis in omnibus æquabiliter esse charitatem. VII, 3.

ls ne r des faites ains ,

des

r les celles er les ervée . Des yens , s que ). Les ns , à

Goths tiges, était 'Italie réfets,

r. Dans
r imiium.
liorum
git, ut
ierit...
nim ut
ps coniue des

énateur compo-

ns voir

quin-

um euiostra,
hum et
ite Roautem
itores.
itatem.

suivant les formes de la jurisprudence romaine. Les provinces frontières reçurent un duc, et furent fortifiées contre des attaques nouvelles. Nous avons encore une série de formules ou, si l'on veut, de brevets de nomination, dans lesquels on expliquait au titulaire les devoirs qui lui étaient imposés, avec exhortation à les bien remplir; mais les lumières que l'on pourrait en tirer sont obscurcies par les fleurs de rhétorique dont il a plu à Cassiodore de les surcharger. On y peut du moins trouver la preuve du peu de durée des emplois, et de la manière dont on passait des plus élevés à ceux qui étaient inférieurs, au détriment de la bonne administration (1).

(t) Nous rapporterons ici une de ces formules, qui montre l'emphase de Cassiodore, et qui peut-être n'est pas sans intérêt aujourd'hui :

Inter utilissimas artes, quas ad sustentandam humanic fragilitatis indigentiam divini tribuerunt, nulla præstare videtur aliquid simile, quam quod potest auxiliaris medicina conferre. Ipsa enim morbo periclitantibus materna gratia semper assistit. Ipsa contra dolores pro nostra imbecillitate confligit; et ibi nos nititur sublevare, ubi nulla divitiæ, nulla potest dignitas subvenire. Causarum periti palmares habentur, cum magna negotia defenderint singulorum : sed quanto gloriosius expellere, quod mortem videbatur inferre, et salutem periclitanti reddere, de qua coactus fuerat desperare! Ars, quæ in homine plus invenit, quam in se ipse cognoscit, periclitantia confirmat, quassata corroborat, et futurorum præscia, valetudini non cedit, cum se æger prasenti debilitate turbaverit : amplius interligens, quam videtur : plus credens actioni, quam oculis; ut ab ignorar tibus pene præsagium putetur quod ratione colligitur. Huic peritiæ deesse judicem, nonne humanarum rerum probatur oblivio? Et cum lascivæ volupa is recipiant tribunum, hoc non meretur habere primarium? Habeant staque sospitatem, Sciant se huic reddere rationem, qui operandam suscipiunt humanam salutem. Non quod ad casum fecerit, sed quod legerit, ars dicatur : alioqui periculis potius exponimur, si vagis voluntatibus subjacemus. Unde si hæsitandum fuerit, mox quæratur. Obscura nimis est hominum salus temperies ex contrariis humoribus constans : ubi quicquid horum excreverit, ad infirmitatem protinus corpus adducit. Hinc est, quod sicut aptis cibis valetudo fessa recreatur, sic venenum est, quod incompetenter accipitur. Habeantur itaque medici pro incolumitate omnium : e tpost scholas magistrum vacent, libris delectentur antiquis. Nullus justius assidue legit, quam qui de humana salute tractaverit. Deponite, medendi artifices, novias agrotantium contentiones; ut cum vobis non vultis cedere, inventa vestra invicem videamini dissipare. Habetis quem sine invidia interrogare possitis. Omnis prudens consilium quarit : dum ille magis studiosior agnoscitur, qui cautior frequenti interrogatione monstratur. In ipsis quippe artis initiis quodam sacerdotii genere sacramenta vos consecrant. Doctoribus enim vestris permittitis odisse nequitiam, et amar puritatem. Sic vobis liberum non est sponte delinquere, quibus ante momenta scientiæ animas imponitur

En conservant à celle-ci les formes romaines, Théodoric dut se servir de ministres nationaux; et il eut le bonheur de bien choisir, ainsi que le mérite de ne pas craindre de se voir éclipsé par des hommes qui l'emportaient sur lui en connaissances. Il conféra à Labérius la préfecture du prétoire, malgré la fidélité qu'il avait montrée à Odoacre; il eut pour ami Symmaque, dont l'érudition était grande pour son temps; Cassiodore, théologien, historien et homme d'État, et Boëce. Ces derniers furent continuellement employés par le roi goth, et ne contribuèrent pas peu à déguiser aux yeux des contemporains, comme à ceux de la postérité, le règne d'un barbare.

Ce furent eux qui rédigèrent l'édit promulgué par Théodoric, sur les plaintes nombreuses portées devant lui contre ceux qui dans les provinces foulaient aux pieds les lois; il dut être observé également par les barbares et par les Romains, sauf le respect du au droit public et aux lois de chacun. Les cinquante-quatre articles dont il se compose, auxquels Atalaric en ajouta douze relatifs au droit criminel et à la procédure, contiennent peu de

dispositions civiles; les autres, tirés du code Théodosien, ne dérogeaient pas aux coutumes des Goths (1), non plus qu'à la

obligare. Et ideo diligentius exquirite, quæ curent saucios, corroborent imbecilles. Nam videro, si quod delictum lapsus excuset. Homicidii crimen est in hominis saluie peccare. Sed credimus jam ista sufficere, quando facimus, qui vos debeat admonere. Quapropter a præsenti tempore comitivæ archiatrorum honore decorare; ut inter salutis magistros solus habearis eximius, et omnes judicio tuo cedant, qui se ambitu mutuæ contentionis excruciant. Esto arbiter artis egregiæ, eorumque discinge conflictus, quos judicare solus solebat effectus. In ipsis ægros curas, si contentiones noxias prudenter abscidis. Magnum munus est subditos habere prudentes; et inter illos honorabilem fieri, quos reverentur cæteri. Visitatio tua sospitas sit ægrotantium, refectio debilium, spes certa fessorum. Requirant rudes, quos visitant, agrotantes, si dolor cessavit, si somnus affuerit. De suo vero languore te ægrotus interroget. audiatque a te verius, quod ipse patitur. Habetis et vos certe verissimos testes, quos interrogare possitis. Perito siquidem archiatro venarum pulsus enunciat, quiù intus natura patiatur. Offerentur etiam oculis urinæ, ut facilius sit vocem clamantis non advertere, quam hujusmodi minime signa sentire. Indulge tu quoque palatio nostro: habeto fiduciam ingrediendi, qua magis solet pretiis comparari. Nam licet alii subjecto jure serviant, tu rerum dominos studio præstanti observa. Fas est tibi nos fatigare jejuniis : fas est contra nostrum sentire desiderium; et in locum beneficii dictare, quod nos ad gaudia sciutis excruciet. Talem tibi denique licentiam nostri esse cognoscis, qualem nos habere non probamur in cæteros.

(1) Il paraît que tes Goths avaient des lois confumières écrites, qu'ils an-

juridiction de leurs comtes. Comment cela s'accordait-il avec l'égalité décrétée? c'est ce que nous ignorons.

dut

ien

psé

i. II

elité

ue,

iéo-

rent

rent

eux

oric,

gui

ervé

spect

ıatre

ouze

u de

, ne

ı'à la

orent

i cri-

icere, tem-

istros

mu-

mque

egros is est

reve-

lium , dolor roget .

simos

irum

culis

modi

fidu-

alti

Fas

side-

ceru-

nos

Le roi paraît être le législateur unique, puisque l'on ne voit pas trace de ces assemblées nationales, qui cependant étaient communes chez les peuples germaniques. Un conseil d'État, siégeant à Ravenne, discutait les actes d'autorité suprême, qui étaient ensuite communiqués au sénat de Rome. Ce corps dégénéré pouvait s'enorgueillir lorsque le roi lui adressait ses décrets rédigés en forme de sénatus-consultes, et lui écrivait : Nous souhaitons, pères conscrits, que le génie de la liberté regarde votre assemblée d'un œil bienveillant; mais en réalité il ne pouvait répondre que par des compliments, et dire oui.

On démêle, à travers les sentences ambitieuses du législateur (1) et les déclamations de Cassiodore, que le respect pour les lois romaines (2) n'est qu'un masque, ou bien une illusion patriotique du rédacteur. Tout porte, du reste, l'empreinte de dispositions instantanées et transitoires, indiquant le bon vouloir du roi, non la possibilité de les faire exécuter; non plus que des vues générales, ni des intentions larges. Théodoric ordonne que la justice soit prompte sans être précipitée, et ne fasse acception ni du rang ni de la naissance; il a en haine les délateurs, et ces milliers de curieux (3) qui servaient plutôt, sous les empereurs romains, à troubler la tranquillité privée, en épiant les démarches de chacun, qu'à garantir la sûreté publique. Il désire que le peuple jouisse de l'aisance, qu'il soit nourri dans les temps de disette; il semblerait que c'est le règne de la félicité. Mais l'histoire nous montre Théodoric ajoutant foi à l'espionnage jusqu'à sévir contre ses amis les plus chers; trouvant des motifs pour faire peser sur l'agriculture améliorée des impôts plus lourds, et punissant ainsi l'industrie (4). Elle dit que les

pelaient Bellagines (de beleg peut-être, qui signifie document): quas usque nunc bellagines nuncupant. Jornandès, 34, 35.

<sup>(</sup>f) Elles pourraient offrir un singulier rapprochement avec les préambules paternels des hatti-scherifs promulgués par le Grand Seigneur pour améliorer la condition de son peuple, et qui ne prouvent que ses bonnes intentions peut-être.

<sup>(2)</sup> Jura veterum ad nostram cupimus reverentiam custodiri. — Delectamur jure romano vivere. — Reverenda legum antiquitas. — Secundum legum veterum constituta.

<sup>(3)</sup> Is qui, quasi specie utilitatis publica, ut sic necessaria faciat, delator existat, quem tamen nos execrari omnino profitemur. Edit 35.

<sup>(4)</sup> Ibi potest census addi, ubi cultura profecerit. Variarum, IV, 38.

faibles furent contraints d'invoquer contre l'oppression des forts la révolte (1); que l'avarice des magistrats et la faveur du prince corrompirent la justice (2); elle signale la fréquence de l'invasion violente des propriétés, du meurtre, de l'adultère, de la polygamie, du concubinage, des fraudes commises à l'aide de rescrits subreptices, des donations extorquées par la menace, des procès prolongés par des appels sans fin, puisque de nouveaux châtiments étaient sans cesse nécessaires (3). L'Anonyme contemporain affirme que l'on pouvait laisser les portes ou vertes, et abandonner l'argent dans les champs; mais les lettres mêmes de Cassiodore attestent que les violences et les vols étaient loin d'être rares.

Le crime de félonie est puni de la peine capitale et de la confiscation des biens; les chefs de rebelles et les calomniateurs sont brûlés vifs. La magie, l'idolâtrie, la violation des tombeaux, le rapt d'une femme ou d'une fille de condition libre, le faux en écriture, la falsification des poids et mesures, la vénalité du juge, le vol de bestiaux, entraînaient le per de mort; les abus d'autorité et le faux témoignage, cen de pannissement : l'accusateur encourant la peine due à l'accu

En matière civile, les Romains interjetaient appel devant le vicaire de Rome, et devant le préfet du chef-lieu dans les huit provinces de la basse Italie. Il y avait encore appel de leur décision devant le préfet du prétoire, puis devant le roi en personne; ce qui était une source d'embarras et de dépenses interminables.

Industrie.

Dans l'intention de repeupler les campagnes désertes de l'Italie, Théodoric y appela les Romains réfugiés dans le Norique; il racheta les prisonniers, transplanta des esclaves, et parvint ainsi à ranimer l'agriculture. Décius donna de l'écoulement aux eaux des marais l'entires; Spès et Domitius desséchèrent ceux de Spolète (4), et l'Italie vit ses denrées tomber à un prix assez bas

Ailleurs, IX, 10, il dit que l'impôt a été augmenté, parce que longue et culturam agris praestitit et populos ampliavit.

- (i) Variarum, VII, 42.
- (2) Ibid., VI, VII, IX, 24.
- (3) Ibid., IV, 18, 19.
- (4) Voyez, pour les marais de Spolète, 1 riarum, II, 32, 33. Une inscription oubliée près de l'église de Terrachie conserve le souvenir des autres desséchements :
  - DN. GIRNUS ADO INCLYT REX THEODORICUS VICT AC TRIUME SEMPER AUG BO NO

pour pouvoir en expédier au dehors (1). Ennodius appelle la Ligurie mère d'une moisson humaine, parce qu'elle fournissait de nombreux cultivateurs (2). Le vin pour la table royale était récolté aux environs de Vérone, et Cassiodore ne tarit pas en éloges sur cette liqueur, à laquelle la Grèce, disait-il, n'a rien à comparer, bien qu'elle drogue ses vins avec des odeurs et des substances marines (3). Les marbres et les métaux étaient extraits pour le compte du roi, et une mine d'or fut ouverte dans la Calabre (4).

Les Goths seuls portaient les armes, ce que Théodoric chercha à faire passer aux yeux de ses nouveaux sujets pour un privilége qu'il leur accordait; tandis que c'était en réalité le désarmement soupçonneux du pays, selon la coutume des barbares. Les Goths multiplièrent sous le doux ciel de l'Italie, au point de pouvoir en peu de temps mettre sur pied deux cent mille guerriers, astreints au service militaire à raison des terres qu'ils possédaient en fief, et sans toucher de solde. L'Italie était donc un camp toujours prêt à la guerre. Au premier appel, les Goths, pourvus d'armes et de vivres par le préfet du prétoire, accouraient se ranger autour de leur roi, garnissaient les frontières ou marchaient contre l'ennemi. Afin d'avoir aussi une bonne marine

RP NATUS CUSTOS LIBTIS ET PROPAGATOR ROM NOM DOMITOR GTIUM DECENNOVII VIÆ APPIÆ ID E A TRIP USQ TARIC IT LOCA QUÆ CONFLUENTIB AB UTRAQ PARTE PALUD PER OMN RETRO PRINCIP INUNDAVERANT USUI PUBCO ET SECURITATI VIANTIUM APMIRANDA PROPITIO DEO FELICITE RESTITUIT OPERI INUNCTO NAVITER ISUDANTE ADQ CLEMENTISSIMI PRINCIP FELIC DESERVIENTE PRÆCONI EX PROSAPIAE DECIORUM CÆC MAU BASILIO DECIO UG ET INL EX PU EX PPO EX COUS OND PAT QUI AD PERPETUANDAM TANTI DOMINI GLORIAM PER PLURIMOS QUI ANTE NON ALBEOS DEDUCTA IN MARE AQUA IGNOTÆ ATAVIS ET NIMIS ANTIQ REDDIDIT SICCITATI.

(1) Sous Théodoric, on payait un sou d'or soixante muids de froment et trente amphores de vin. L'Anonyme dit que le prix des vivres était diminué d'un tiers; de sorte que, en temps de disette, on achetait vingt-cinq muids de blé pour un sou d'or, tandis que, au marché, on en aurait eu dix. — Cassiodore écrivait à Datius, évêque de Milan, de faire distribuer un tiers de la farine qui se trouvait dans les greniers de Pavie et de Tortone, enjoignant de la livrer aux affamés pour un sou la mesure. — Cela explique peut-être les vingt-cinq muids de l'Anonyme.

(2) Vita sancti Epiphana.

(3) Variarum, XII, 4. Il dit: Le raisin que l'on cueille à la fin de l'automne est suspendu ou déposé dans des vases à cet effet; puis il est mis au pressoir en décembre, de sorte que par ce procédé admirable on a le vin nouveau quand il commence déjà à être vieux.

(4) Variarum, 1X, 3.

nt le s huit leur oi en

rts

nce

va-

po-

de

ce.

ou-

yme

ou

tres

vols

con-

eurs

om-

bre,

a vé-

e de

pan-

n cas

enses Italie, il raainsi

eaux Spoz bas

*c*uies

scripautres

80 50

pour la défense des côtes, Théodoric ordonna d'acheter des pins et des cyprès dans toute l'Italie, notamment sur les rives boisées du Pô; de dégager le Mincio, l'Oglio, le Serchio, l'Arno, le Tibre, des pêcheries qui les encombraient, pour livrer le passage à la descente des bois et des barques (1). Il fut le premier roi barbare qui confia le commandement de l'armée à un général.

Sans qu'il nous faille croire que le nom de Goths signifie bons (2), plusieurs faits attestent leur discipline rigoureuse, ce qui n'est pas un petit mérite dans des bandes armées. Lorsque Théodoric vainquit les Grecs près du Margus, le signal du pillage n'ayant pas été donné par lui, aucun des siens ne toucha aux riches dépouilles de l'ennemi. Plus tard, Totila, s'étant emparé de Naples, non-seulement la préserva des violences que le droit cruel de la guerre autorise chez les nations civilisées; mais il fit distribuer aux habitants, épuisés par de longues privations, les vivres dont ils avaient besoin, et cela en petite quantité, de peur qu'une nourriture abondante ne leur fût nuisible (3). Leur ignorance est attestée par la nécessité où ils furent de rédiger en latin leurs lois et les lettres adressées soit à leurs sujets, soit aux autres peuples, employant à cet effet des secrétaires romains, laissant aux ambassadeurs le soin de développer plus au long l'objet de leur mission dans l'idiome national (4). Théodoric ne savait pas écrire, et, pour signer, il faisait usage d'une plaque d'or où étaient découpées les lettres THEOD, dont sa plume suivait les contours. Il se plaisait néanmoins à entendre raisonner de choses instructives (5), et il fit donner à ses tilles une éducation soignée.

Il montra du respect et de la condescendance pour le sénat et le peuple de Rome; aussi, quand il se rendit dans cette ville,

<sup>(1)</sup> Variarum, V, 17.

<sup>(2)</sup> De gut, bon. H. Grotius, dans son Histoire des Goths, a réuni tous les passages contenant leur éloge : mauvais moyen d'arriver à la vérité.

<sup>(3)</sup> PROCOPE, de Bello gothico, III, 8.

<sup>(4)</sup> Reliqua per illum et illum legatos nostros patrio sermone mandamus. Théodoric, au roi des Hérules.

<sup>(5)</sup> Le roi Atalaric écrivait à Cassiodore: Cum esset (Théodoric) publica cura vacuatus, sententias prudentum a suis famulis exigedat, ut factis propriis se xquaret antiquis. Stellarum cursus, maris sinus, fontium miracula, rimator acutissimus inquirebat, ut rerum naturis diligentius perscrutatis, quidam purpuratus videretur esse philosophus. Var., 1X, 24.

y fut-il accueilli avec une pompe qui rappelait les triomphes des Césars. Le blé de la Pouille, de la Calabre et de la Sicile s'y distribua encore au peuple décimé, qui put s'enorgueillir de l'admiration que firent éprouver au conquérant goth l'aspect du forum de Trajan et du théâtre de Pompée , la grandeur prodigieuse des aqueducs et des égouts, le grand nombre des statues et les dépouilles des peuples vaincus, échappées aux coups des vainqueurs. Théodoric pourvut par des édits à la conservation des anciens monuments tant dans Rome que dans les autres villes, chargeant des magistrats d'y veiller, et affectant des fonds à cet objet. Il orna de nouveaux édifices Pavie, Naples, Terracine, Spolète, surtout Vérone, où il résidait en temps de paix, et Ravenne (1), où il se tenait durant la guerre. Tant sont dans l'erreur ceux qui attribuent aux Goths la ruine des beaux-arts en Italie! Elle avait commencé bien avant eux, et fut consommée beaucoup plus tard.

Ce prince fit réparer les routes qui sillonnaient l'Italie, donna chaque année vingt-cinq mille tuiles pour l'entretien des portiques de Rome, ordonna que les marbres épars fussent restitués aux palais d'où ils avaient été détachés. Il menaça de châtiments sévères ceux qui déroberaient le cuivre ou le plomb des édifices publics, ou qui détourneraient l'eau des aqueducs; il accorda même un traitement à un Africain qui prétendait

avoir le secret de découvrir les sources.

Quoiqu'il fût arien, il respecta les croyances catholiques; il fit même preuve d'estime et de confiance envers le pape et les évêques, les chargeant de missions près des autres rois, ou à la cour de l'empereur. Il accueillait les plaintes que les prêtres lui adressaient contre ses ministres, et secourait l'infortune par leur entremise. Il fournit mille quarante livres d'argent pour revêtir la voûte de l'église de Saint-Pierre, à laquelle il fit aussi don de deux candélabres du même métal, pesant soixante-dix livres. Il donna à Gésaire, évêque d'Arles, une patène également en argent, du poids de soixante livres, indépendamment de trois cents pièces d'or. Sa mère professait la foi

des

rives

rno,

er le

pre-

à un

mifie

e, ce

rsque

u piloucha

tem-

jue le

mais

tions,

té , de . Leur

édiger

s, soit

es ro-

lus au Théo-

d'une

bnt sa

endre s tilles

sénat

ville,

ni tous

ianda-

niblica

factis

ontium

iligen-

. Var.,

ité.

<sup>(1)</sup> Jornandès, qui fut évêque de Ravenne vers la moitié du sixième siècle, dit que le port, qui jadis pouvait contenir deux cent cinquante vaisseaux, était changé en jardin, et la ville divisée en trois parties : la première, plus élevée, était Ravenne proprement dite; la seconde qui renfermait le palais impérial s'appelait Césarée; la troisième, désignée par le nom de Classis, était à trois milles de Ravenne.

catholique, à laquelle plusieurs personnages de haut rang se convertirent sans perdre ses bonnes grâces. Après deux années de guerre civile, durant lesquelles Symmague et Laurent s'étaient disputé la papauté, la décision de leur différend fut remise à Théodoric. Il est vrai qu'il eut toujours l'œil sur les élections, dans la crainte que les papes ne favorisassent les empereurs à son détriment, et qu'il prétendait exercer sa juridiction même sur les ecclésiastiques, bien qu'il s'en remît aux évêques pour

la peine à infliger.

Il ne conserva pas jusqu'à la fin cette modération ou cette indifférence. Justinien ayant enlevé aux ariens leurs églises et la liberté de leur culte, en les excluant des emplois, Théodoric se crut obligé de soutenir ses coreligionnaires : il envoya donc à Constantinople le pape Jean et plusieurs évêques et sénateurs, pour menacer l'empereur d'une intolérance semblable dans l'Occident. Le pontife n'ayant pu ou peut-être n'ayant pas voulu ramener Justinien à révoguer ses mesures, fut mis en prison à son retour, et y mourut. Alors débordèrent les haines, et la peur envahit l'âme de Théodoric; la peur, ce châtiment des oppresseurs; la peur, qui suggéra aux anciens Césars les trois quarts de leurs atrocités, et qui faisait frissonner Charles IX quand s'approchait la nuit de la Saint-Barthélemy. Il défendit donc aux Italiens d'avoir des armes; il permettait seulement d'avoir un couteau pour les usages domestiques, et le peuple, comme le roi, se crut entouré d'embûches, exposé à des dangers imminents (1).

Une naissance illustre et un esprit cultivé recommandaient Boëce, qui avait mérité la confiance de Théodoric et s'était vu nommer par lui consul, patrice, enfin maître des offices. Ses deux fils avaient même été élevés au consulat dans un âge encore tendre, au milieu des transports de joie du peuple, accrus par les largesses du père. Lorsque Boëce fut élevé au consulat, Ennodius, évêque de Pavie, lui écrivit : « Je me félia cite de l'honneur qui t'est conféré, et j'en rends grâce à « Dieu; non parce que tu es élevé au-dessus des autres, mais « parce que tu le mérites, et que ce consulat n'est pas tant « accordé à l'illustration de tes ancêtres qu'à tes qualités pro-

Hollee

<sup>(1)</sup> L'appréhension des Italiens perce tout entière dans ces mots de Boëce, Rex avidus communis exitii (De Consol., lib. I), et de l'Anonyme, Rex dolum Romanis tendebat.

g 80

nées

s'é-

mise

ons,

urs à

nême

pour

cette

ses et

ľhéo-

avoya

et sé-

blable

ayant

ıt mis

nt les

r, ce

nciens

t fris-

t-Bar-

es; il

es do-

d'em-

daient

s'était ffices.

ns un

euple, evé au

e féli-

âce à

mais

s tant

pro-

Boëce,

ex do-

« pres. Celui qui l'obtiendrait par le premier motif seul sorait « indigne de succéder au grand Scipion, car la récompense « serait donnée à ses aïeux], non à lui. Elle était due à tes ver- « tus plus qu'à ta noble origine. Ici point de sang répandu, « point de provinces subjuguées, point de peuples réduits en « servitude et traînés derrière le char triomphal, déplorable « prélude à une charge ayant pour unique but la conservation « des peuples, non leur destruction. Aujourd'hui que Rome « jouit d'une paix profonde, et qu'elle est devenue elle-même « la récompense, le prix du courage de nos vainqueurs, il « faut à ses consuls des vertus d'une autre nature. »

C'est ainsi que les gloires passées reviennent à l'esprit de l'évêque italien, qu'il s'en console par la pensée de nouvelles destinées, et que le sentiment chrétien apaise en lui la fierté des anciennes splendeurs. Boèce, reconnaissant mais non servile envers le prince auquel il devait son élévation, avait su plus d'une fois refréner son impétuosité et adoucir sa rigueur; il avait mis obstacle aux rapines des magistrats, et rendu moins pénible la condition de ceux qui devaient obéir. N'oubliant pas la nation à laquelle il appartenait, il la voyait avec regret sous le joug étranger, surtout lorsque, dans les derniers temps, le soupçon rendit ce joug plus pesant. Le sénateur Albin ayant été accusé d'espérer la liberté romaine, Boèce s'écria : Si c'est là un crime, moi et le sénat tout entier nous en sommes coupables.

Théodoric, qui avait compris que le sénat était dangereux, enveloppa le ministre lui-même dans l'accusation. On lui imputa d'avoir écrit, de concert avec Albin, une lettre à l'empereur pour l'inveter à délivrer l'Italie. Il fut en conséquence enfermé à Pavie dans une tour, et le sénat sanctionna le décret de confiscation et de mort. Puisse, s'écria Boëce, ne plus se trouver personne dans ce sénat qui soit coupable du même crime que moi! et il écrivit, en attendant l'instant de son supplice, un livre intitulé : De la Consolation de la philosophie, dans lequel la muse de Tibulle et l'éloquence de Cicéron firent entendre leurs derniers accords, sous l'inspiration des idées chrétiennes. S'entretenant de sa disgrâce avec la Philosophie, il lui dit: « Si tu me demandes en somme de quel « forfait je suis accusé, ils disent que j'ai voulu que le sénat « fût libre. Si tu t'informes de quelle manière, ils m'impu-« tent d'avoir détourné un délateur de révéler au roi la cons-

« piration ourdie contre sa personne, pour reconver la liberté. « Que faire donc, mon institutrice? Que me conseilles-tu? Niea rai-je le crime? Eh! comment le ferais-je, puisque j'ai dé-« siré réellement le salut du sénat et ne cesserai jamais de le « désirer? J'avouerai done que cela est vrai, en niant toute-« fois d'avoir retenu l'espion. Mais pourrai-je jamais appeler a crime le désir de la conservation de cette assemblée? Elle « méritait bien certes, par les mesures qu'elle a prises contre « moi, que je l'estimasse moins; mais l'impudence de celui « qui se ment à lui-même ne fera jamais que ce qui est louable « et bon de sa nature cesse d'être tel; et je ne répute licite « ni de cacher la vérité en niant ce qui est, ni de se prêter « au mensonge en avouant ce qui n'est pas. Je ne dis rien « des lettres qu'ils prétendent que j'ai écrites dans l'espérance « de rendre la liberté à Rome; car la fraude se serait décou-« verte s'ils m'avaient accordé, comme cela se doit, d'être « confronté avec mes accusateurs. En effet, quelle liberté « est-il permis d'espérer désormais? Plût à Dieu qu'il y en « ent quelqu'une à espérer! j'aurais répondu comme Cannius « à Caligula quand celui-ci l'accusait d'avoir eu connaissance a d'une conspiration : Si je l'avais sue, toi, tu l'aurais « ignorée. »

Enfin on lui serra le front avec une corde, au point de lui faire presque sortir les yeux, et on acheva de le tuer à coups de bâton. Ses contemporains le pleurèrent comme un martyr et un saint. La postérité ne lui refusera pas la compassion due à la victime d'une oppression soupçonneuse et d'une procé-

dure secrète.

L'illustre Symmaque, son beau-père, osa plaindre son sort, et l'on craignit qu'il ne voulût le venger. Il périt donc à son tour, victime nouvelle sacrifiée aux soupçons de Théodoric, mais qui ne les apaisa pas plus que ses remords. Peu de temps après, en effet, le roi crut voir, dans la tête d'un poisson qu'on lui servait, la figure menaçante de Symmaque; et il en fut tellement saisi de terreur, qu'il expira le troisième jour dans le palais de Ravenne. La vengeance des opprimés, le poursuivant au delà du tombeau, fit courir le bruit qu'il avait été entraîné par les démons vers le volcan de Lipari, et précipité de là dans les gouffres de l'enfer.

La postérité, qui juge sans passion, le compte néanmoins parmi les meilleurs rois barbares, et l'histoire s'est unie à la poésic pour l'immortaliser. S'il avait en pour successeurs des princes dignes de le remplacer sur le trône, l'empire et la civilisation auraient pu renaître deux siècles plus tôt.

## CHAPITRE VII.

I'IN DU ROYAUME OSTROGOTH.

Théodoi
Eutaric, q
maria à sa
l'empereur Jussin,
milieu de spectacles
pas d'enfants mâles, appela d'Espegne
que rejeton de la race des Amales. Il le
sunte, le fit adopter militairement par
l'offrit aux acclamations du peuple, au
milieu de spectacles somptueux, de chasses et de joutes données dans le cirque (1).

Mais le successeur que Théodoric s'était choisi étant mort avant lui, il désigna pour régner sur les Visigoths d'Espagne son petit fils Amalaric; Atalaric, fils d'Amalasunte, eut en partage les pays soumis à la domination de son aïeul.

Cet empire comprenait, au midi, l'Italie et la Sicile, à l'exception du territoire de Lilybœum; au nord, le Danube, de Ratisbonne à Nicopolis, le séparait des Thuringiens, des Tchèques de la Bohème, des Lombards de la Hongrie, des Gépides de la Dacie; le cours du Lech, le lac de Constance et la frontière de l'ancienne Helvétie formaient sa limite au nord-ouest. Là, dans

(1) Nous donnons ici, pour l'intelligence de ce qui suit, la généalogie des princes ostrogoths, en distinguant par des lettres majuscules ceux qui régnèrent en Italie.



y en nnius sance *urais* 

té.

lie-

dé-

e le 1**te**eler Elle

ntre celui

able icite eter

rien

ance

cou-

'être

erté

le lui coups artyr 1 due rocé-

sort,
i son
loric,
emps
qu'on
en fut
dans
ursuité en-

noins e à la

té de

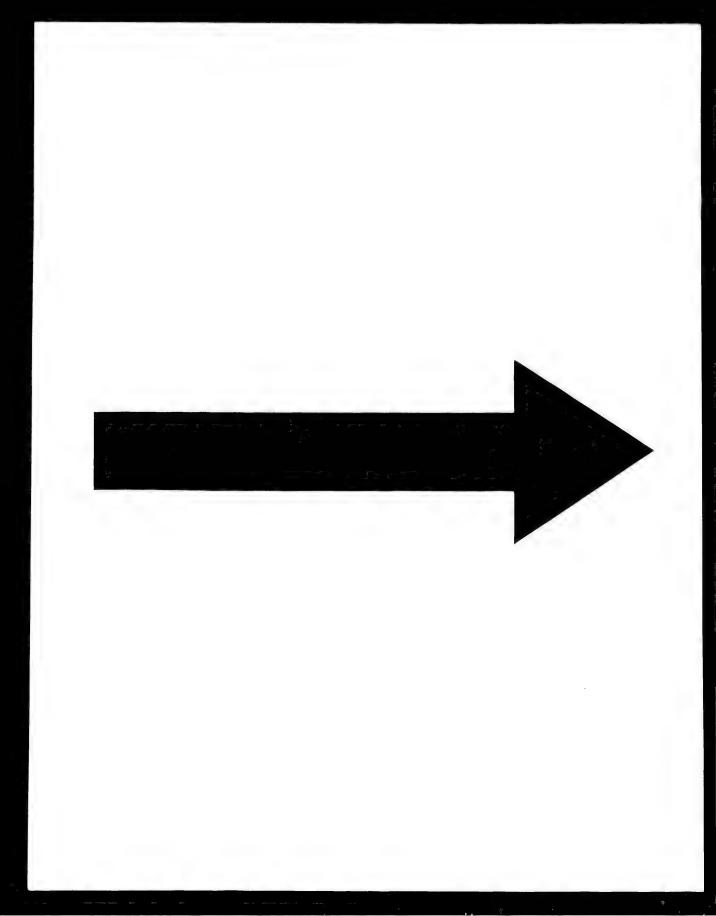



**IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)** 



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 OTHER THE STATE OF THE STATE OF

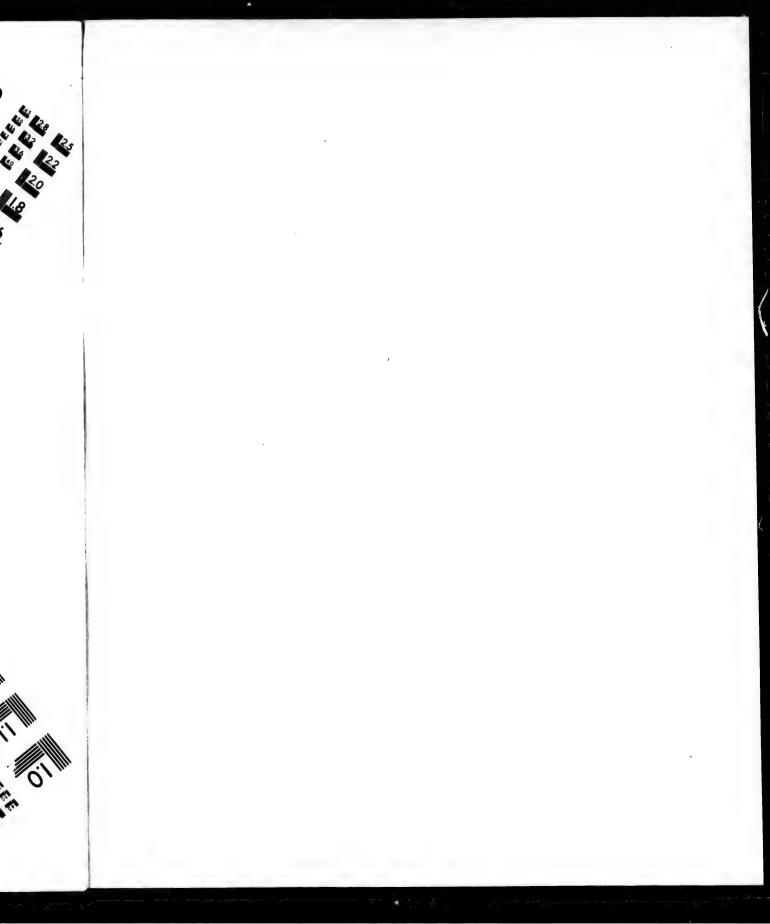

les pays qui formaient autrefois la Vendélicie, Théodoric avait rassemblé un grand nombre d'Alemanni : Boïens, Hérules, Rugiens, Suèves, sous le nom de Bavarois, occupaient les terres qui s'étendent entre l'Ems et le Lech; des ducs dépendants de Théodoric les commandaient : dans les Gaules, ce prince ne possédait que la Provence jusqu'à la rive méridionale de la Durance. Il semblait donc que les Goths dussent prédominer sur les autres Barbares, et, comme le disait le frère d'Alaric, que leur empire fût appelé à se substituer à l'empire romain. L'événement prouva bientôt le contraire. Amalasunte, princesse d'une grande beauté, très-instruite, possédant, outre sa propre langue, le latin et le grec, fidèle à ses engagements, prit, comme régente, la direction des affaires, avec le désir de marcher sur les traces de son père et de réparer ses erreurs. Après avoir notifié ses droits à l'empereur comme à son chef suprême (1). elle fit élever à Théodoric un magnifique mausolée dans Ravenne, promit au sénat d'accéder à tout ce qu'il demanderait; mais, plus admiratrice de la vieille civilisation que de la simplicité de sa nation, elle prétendit changer les usages des Goths, sans faire disparaître toute distinction entre eux et les Romains. Trois ministres qui voulurent s'opposer à ce despotisme féminin furent tués successivement.

Elle faisait aussi élever son fils par des maîtres romains, et au milieu de gens de lettres ou d'un esprit cultivé. Mais les Goths, mécontents déjà de sa prédilection pour les Romains, disaient entre eux : Peut-il être vaillant sur le champ de bataille, lui qui a appris à trembler sous la férule d'un pédagoque? Redoutant donc les innovations qu'ils prévoyaient, ils se soulevèrent menaçants, et arrachèrent à sa mère le jeune roi. Celui-ci, libre du joug maternel, se livra sans frein aux exercices du corps. et s'usa dans des débauches prématurées, qui le mirent au tombeau, après huit ans de règne.

Les coutumes nationales ne permettant pas aux femmes d'exercer l'autorité suprême, Amalasunte la fit décerner à Théodat, son cousin, chez qui l'étude des lettres n'avait en rien

diminué l'avarice et la pusillanimité. Propriétaire d'une grande

(1) Omnia regno nostro perfecte constare credimus, si gratiam vestram nobis minime deesse sentimus... Claudantur odia cum sepultis... Illud

est mihi supra dominaium, tantum ac talem habere rectorem propitium... sit vobis regnum nostrum gratiæ vinculis obligatum. Var., VIII, 8.

Amalasunte gouverne au nom d'Ata-iaric.

534.

Théodat.

partie de la Toscane, il avait cherché à se l'assurer tout entière en expulsant les propriétaires limitrophes : une fois monté sur le trône, il se rendit méprisable aux Goths et aux Romains, impuissant qu'il fut à mettre fin aux discordes des uns comme à se concilier l'affection des autres.

Il ne montra ni reconnaissance ni respect pour sa bienfaitrice, qui, indignée de sa conduite, ramassa à Durazzo quarante mille livres d'or, avec l'intention d'aller chercher à Byzance soit le repos, soit la vengeance; mais Théodat la prévint, et l'ayant renfermée dans l'île du lac de Bolsena, il la fit mettre à mort.

Justinien épiait une occasion de recouvrer l'Italie; excité d'ailleurs par les habitants qui supportaient avec horreur le joug sous lequel les tenaient des princes barbares et hérétiques, il se donna alors pour le vengeur d'Amalasunte, et envoya contre les Goths Bélisaire, qui venait de triompher des Vandales.

Expédition de Bélisaire.

La politique byzantine consistait à opposer aux Goths civilisés les Goths barbares, et à défendre avec des Maures, des Slaves, des Huns, l'empire que menaçaient leurs compatriotes. Bélisaire débarqua donc en Sicile avec deux cents Huns, trois cents Maures, quatre mille cavaliers confédérés, un corps d'infanterie de trois mille Isauriens, plus un escadron de ses gardes : c'eût été bien peu contre deux cent mille Ostrogoths armés, si ceux-ci n'avaient pas eu à surveiller, dans toute son étendue, un pays affaibli par les troubles et le mécontentement. Ce vaillant capitaine, s'étant rendu facilement maître de l'île, obtint d'Ébermor, gendre de Théodat, qu'il lui livrât Rhégium; ce qui lui ouvrait l'Italie.

Théodat, épouvanté, au lieu de songer à se défendre, négociait avec Pierre, ambassadeur de Constantinople; et, comme celuici lui représentait qu'une fois les conventions arrêtées, Justinien n'aurait plus de motifs pour lui faire la guerre: Tu es philosophe, lui disait-il, tu étudies Platon, et tu te ferais un cas de conscience d'égorger des hommes par la guerre: mais Justinien, qui veut trancher du grand empereur, n'a rien qui le retienne dans sa prétention de recouvrer par les armes les anciens droits de l'empire. Il en vint à conclure: Si je ne puis conserver le royaume sans guerre, j'y renonce. A quoi bon perdre les douceurs du corps, pour la gloire périlleuse et difficile de régner? Pourvu que j'aie à moi des domaines rapportant

535.

ram llud ropi-Var.,

ait

98,

les

nts

ace

la

ner

ric,

in.

2886

pre

me

sur

voir

1),

Ra-

ait;

im-

ths,

Ro-

sme

s, et

this.

aient

, lui

dou-

rent

ibre

rps,

om-

mes

er à

rien

ınde

un revenu de douze cents livres d'or, qu'il prenne pour lui les Goths et l'Italie (1).

Au moment où le traité se négociait, Mundus, qui venait avec une armée par la Dalmatie, fut défait et tué par les Goths. Alors Théodat, reprenant courage, ne voulut plus entendre parler d'arrangement. Les succès rapides de Bélisaire ne tardèrent pas à rabattre son orgueil. Ce général s'empara de Naples, et la vit livrée à un affreux massacre par ses soldats, auxquels il criait en vain: L'or et l'argent sont à vous; mais épargnez les habitants, qui sont chrétiens et implorent merci.

Les Goths, voyant Théodat se tenir nonchalamment loin du péril, le déposent comme indigne, et élèvent sur le pavois Vitigès, guerrier renommé pour sa valeur, qui, pour se rattacher par quelque lien à la famille des Amales, épouse Matasunte, sœur d'Atalaric. Tandis qu'il s'occupe de ranimer le courage des Goths et de renouveler les exploits de leur nation, Bélisaire est reçu dans Rome, qui laisse éclater ses transports en se voyant, après soixante ans, délivrée des barbares et des ariens. Elle est édifiée de la dévotion que Bélisaire montre pour les reliques des saints et pour les glorieux souvenirs du peupleroi, et salue l'affranchissement de la patrie, mot qui trop souvent, en Italie, n'a signifié que changement de servage.

Cependant cent cinquante mille Goths, s'étant serrés autour de Vitigès, viennent assiéger Rome. Le général grec n'avait que cinq mille hommes. Son activité infatigable et le zèle des citoyens suppléent au nombre. Le mausolée d'Auguste est converti en forteresse, et du haut de ses murailles les assiégés lancent sur les assaillants les frises précieuses, les corniches admirées, les statues de Lysippe et de Praxitèle. Périsse l'a

mais que la patrie soit sauvée!

Bélisaire et Vitigès sont des héros pleins de vaillance et de générosité; mais l'un, manquant d'argent et de soldats, n'est pas assez bien secondé par les Italiens; l'autre, inquiété par ceux-ci, voit son armée se consumer et son royaume s'écrouler sans que son courage fléchisse. Bélisaire, craignant que la famine n'amène les Romains à prendre le parti de se rendre, dépose le pape Silvère, qu'il soupçonne d'être à la tête d'une trame dans ce but, et le relègue en Orient, en lui donnant pour successeur Vigile. Celui-ci, moyennant deux cents livres d'or,

n

ri

de

en

te

Vitigès. 536.

<sup>(1)</sup> PROCOPE, de Bello gothico, I, 6.

s'était acquis la faveur d'Antonine, qui commandait à Bélisaire son mari en subissant elle-même la loi de Théodora, femme de Justinien, à laquelle ce prince n'avait rien à refuser.

iit

re

r-

a-

s,

zis

ci.

du

ois

at-

ta-

· le

on,

orts

des

our

ole-

ou-

our

que

ci-

on-

ges

hea

de

est

par

s'é-

ue

re,

ine our or, Quelques renforts qui arrivent de la Grèce raniment le courage des vétérans. Datius, évêque de Milan, la première ville de l'Occident par son étendue, sa population et sa richesse, vient à Rome avec plusieurs nobles (1), en disant: Si vous nous fournissez quelques troupes, nous chasserons les Goths de la Ligurie. Vitigès, dont le mauvais air et les combats épuisent les forces, est obligé de lever le siége de Rome, mais il va assaillir Rimini; il envoie solliciter Chosroès d'attaquer l'empire en Orient, et les Francs de passer les Alpes. En effet, ceux-ci au nombre de dix mille, sans attendre les ordres de leur roi Théodebert, viennent se joindre aux troupes d'Uraïas, neveu de Vitigès, qui s'empare de Milan après un siége opiniâtre, et en fait un monceau de ruines (2).

La victoire et le pillage donnèrentau roi d'Austrasie Théodebert le désir d'y prendre part, et, l'année suivante, il descendit des Alpes avec cent mille hommes, dont partie à cheval et armés de lances, partie à pied avec le bouclier et la terrible francisque. Les Romains et les Goths observaient avec anxiété de quel côté il dirigerait ses armes; il les tourna contre les uns et les autres. Attaquant d'abord les Goths, il en fit un tel carnage, qu'ils n'échappèrent qu'à grand'peine en traversant le camp des Romains; puis quand ceux-ci croient le chef franc favorable à leur cause, il tombe sur eux, et les oblige à se réfugier dans la Toscane. Il dévaste la Ligurie, renverse Gênes, immolant à ses dieux des femmes et des enfants; enfin, pressé par la famine, il traite et se retire.

Justinien triompha de cette retraite comme d'une victoire. Théodebert, pour l'en punir, donna la main aux Goths, et menaça d'aller assiéger Constantinople avec cinq cent mille guerriers; mais il fut tué dans une chasse par un taureau sauvage.

Bélisaire releva la fortune des Orientaux, et chassa les Goths de différentes places fortes. Vitigès, resserré dans Ravenne, envoya négocier avec Justinien, qui lui accorda une partie du territoire comme tributaire. Mais Bélisaire, indigné de se voir

(1) PROCOPE, de Bello gothico, II, 7.

538,

539.

<sup>(2)</sup> Procope y fait tuer trois cent mille hommes, μυριαδές τριάποντα (de Bello gothico, II). C'est ou une exagération ou une erreur de copiste.

arracher une victoire assurée, refusa de reconnaître le traité, et déclara qu'il voulait mener à Constantinople Vitigès prisonnier. Alors les chefs goths, s'avisant d'un singulier moyen de salut, offrirent la couronne à Bélisaire; et comme il fit mine d'accepter, ils lui ouvrirent les portes. « Quand je vis, dit Procope. « entrer l'armée dans Ravenne, je fus certain que les entre-« prises ne réussissent ni par le courage, ni par la force, ni a par le nombre, mais par la main de Dieu, qui dispose de a tout à son gré, sans qu'aucun obstacle arrête sa volonté. Les « Goths étaient supérieurs aux Romains en nombre et en vail-« lance: aucun combat ne fut livré après que les portes eua rent été ouvertes, ils n'avaient sous les yeux rien qui pût les « effrayer; et pourtant ils courbèrent le front sous le joug « d'une poignée de soldats. Les femmes avaient entendu dire « que les Romains étaient des hommes vigoureux : quand elles « eurent vu ce qui en était, elles allèrent cracher au visage « de leurs maris, en leur reprochant la lâcheté de les avoir re-« tenues renfermées dans leurs maisons, et rendues les su-« jettes d'ennemis aussi méprisables. » La totalité des Goths se soumit à Bélisaire, qui n'accepta pas la couronne, soit par loyauté, soit qu'il reconnût l'impossibilité de la conserver au milieu d'une nation déjà décrépite, sans vie et sans unité.

Il n'échappa point pour cela à l'envie. Déjà l'eunuque Narsès avait été investi d'une autorité suffisante pour entraver le cours de ses exploits ou pour en diminuer le mérite, quand on lui ordonna d'abandonner l'Italie, où sa présence était désormais inutile, et de revenir à Constantinople, où l'empereur désirait

d

n

m

ge

m

bl

dε

pe

sé

pa

ph

àl

le consulter au sujet de la guerre contre la Perse.

Bélisaire, adoré de l'armée, estimé par les vaincus, aurait pu, à la tête d'un corps de sept mille hommes à sa dévotion, le nerf principal de cette guerre, répondre par un refus et se révolter; mais incapable de désobéir, de concevoir même du courroux contre son maître, il partit au plus vite avec les dépouilles qui attestaient sa valeur, emmenant prisonnier le successeur de Théodoric, comme il avait emmené déjà celui de Genséric. Vitigès, traité avec égard à Constantinople, y eut la ville pour prison, et l'élite des jeunes Goths passa au service de l'empereur.

Cependant les débris de la nation, restés en Italie, s'étaient retirés au delà du Pô en se concentrant sur Pavie, sous les ordres d'Uraïas, qui leur conseilla d'élire pour roi Hildebald. C'était un guerrier courageux, parent du roi visigoth de l'Es-

Hildebald.

r.

t,

c-

e,

0-

ni

de

.08

ù⊢

ules

oug lire

lles

age

resu-

s se

par

au

rsès

urs

lui

nais

rait

rait

on,

réur-

lles

eur

ric.

our

eur.

ient

les

ald.

Es-

pagne; mais sa femme, jalouse de la beauté de celle d'Uraïas et des honneurs dont elle était l'objet, amena son mari à tuer ce vaillant chef, dont la mort fut bientôt vengée par l'assassinat du meurtrier. Les Rugiens, qui étaient descendus avec les Goths en Italie, voulurent alors élire Érarie; mais il fut tué peu après par les Goths, qui lui substituèrent Totila, neveu d'Hildebald, dont les efforts tendirent à relever sa nation.

Éraric. Totila.

Les onze généraux que Bélisaire avait laissés pour gouverner le pays, opérant isolément, n'avaient pas au détruire l'ennemi. Totila réunit donc ses forces, et remporta sur eux, près de Faenza, une victoire signalée. Puis lorsqu'il les eut renfermés dans les places où ils commandaient, encouragé par son heureux succès, il osa pousser jusqu'à Naples, en fit le siège, et la prit. Ce fut alors qu'on le vit, avec un ménagement digne de temps plus civilisés, ne distribuer que par quantité mesurée des vivres aux habitants affamés, afin que le passage d'un long jenne à la satiété ne leur fût pas funeste. Il laissa les Romains qu'il trouva dans la ville libres de se retirer où ils voudraient, et les fit escorter jusqu'à Rome par des Goths, en leur fournissant des vivres et des bêtes de somme. Lorsqu'il ent soumis toute l'Italie méridionale, il se replia sur Rome, et vint camper sur les riantes collines de Tivoli.

Non moins ferme qu'humain, aussi fin politique qu'habile dans l'art des siéges et des batailles, modéré dans ses actes, il exhortait les Italiens à se rattacher à lui, leur rappelant combien ils avaient souffert durant les trois an nées de la domination grecque. Un empereur catholique avait enlevé le pape pour le laisser mourir dans une île déserte; onze tyrans n'aspiraient qu'à déshonorer ou à rançonner les villes; le scribe Alexandre, gérant du fisc, que son habileté à rogner les monnaies avait fait surnommer Psalliction (ciseaux), ne songeait qu'à dépouiller les Italiens. Totila, au contraire, leur promettait de tout oublier, et de les défendre si l'on venait troubler leur tranquillité. Il attira ainsi sous ses drapeaux nombre de prisonniers, de déserteurs, d'esclaves fugitifs; il faisait respecter la vertu des femmes, et rendit sans rançon celles des sénateurs qui avaient été prises dans la Campanie. Maintenant parmi ses troupes une discipline exacte, comme le moyen le plus sûr de vaincre, il recouvrait les places les unes après les autres, et les démantelait aussitôt, pour s'épargner des sièges à l'avenir.

La cour de Byzance trouva opportun de renvoyer contre lui Bélisaire, qui expiait dans l'esclavage de son intérieur, et dans celui du palais impérial, la gloire dont il s'était couvert sur les bords de l'Euphrate. Rappelé d'Italie par les intrigues de sa femme, il y fut renvoyé sous les mêmes auspices, à la condition que l'armement serait fait à ses frais : tant il avait amassé de richesses! Il obéit, et arriva avec une flotte dans le port de Ravenne. Il prodigua aussi au nom de l'empereur les invitations et les promesses, mais sans faire comuer ni les Goths ni les Italiens. Il écrivit alors à Justinien : « Je suis arrivé en Italie a sans soldats, ni chevaux, ni armes, ni argent; comment a entreprendre la guerre? J'ai parcouru la Thrace et l'Illyrie α pour faire des levées; mais je n'ai pu recruter que bien peu « d'hommes, manquant d'armes, de courage et d'expérience. « Coux que j'ai trouvés ici ne font que se plaindre; ils redoutent a un ennemi qui les a battus souvent, et, pour éviter les en-« gagements, ils abandonnent armes et chevaux. Je ne puis « tirer d'argent de l'Italie, où dominent les Goths. Je n'ai point « d'autorité sur les troupes, faute de pouvoir les payer. S'il « suffit que Bélisaire vienne en Italie, m'y voici; mais si vous « voulez vaincre, il y faut autre chose, attendu qu'il n'est point « de général sans armée. Envoyez-moi donc mes hastaires « et mes soldats (1) avec beaucoup de Huns et d'autres bar-« bares, mais surtout de l'argent. »

le

V

tı

ci

R

lo

ho

va.

en

cis

de

Vo

ďε

y 1

sor

y fi

les de

On eut peu d'égard à ses demandes, et il ne put empêcher Totila d'assiéger l'ancienne capitale de l'empire, dont il coupa les aqueducs, cette magnificence de Rome ancienne et nouvelle. Ce fut sans doute alors que furent rompus ceux de l'Aqua vergine, qui dominent encore si fièrement la campagne déserte du côté de Frascati. Bessas, qui défendait Rome avec courage, la faisait souffrir cruellement par son avarice, en spéculant sur la faim du peuple. La disette y devint tellement affreuse, qu'un père, s'entourant de ses cinq enfants qui lui demandaient du pain, se dirigea vers le Tibre, et s'y précipita avec eux dans

un désespoir silencieux.

NAG.

Bélisaire remonta le Tibre, et vint camper sur le mont Pincio; mais, malgré tout ce qu'il put déployer d'habileté et de valeur, il lui fallut voir prendre Rome sous ses yeux. Les prières du clergé et la clémence de Totila sauvèrent néanmoins ses ha-

<sup>(1)</sup> Probablement les sept mille hommes de sa garde particulière.

bitants du massacre et du déshonneur. Rusticiana, fille de Symmague et veuve de Boëce, avait dépensé tout ce qu'elle possédait pour alléger les maux causés par le siège : les Goths, informés qu'elle avait poussé ses concitoyens à renverser les statues de Théodoric, lui auraient fait subir les plus cruels traitements, si Totila n'eût su respecter sa vertu et compatir au sentiment qui l'avait poussée à la vengeance. Il pardonna également aux sénateurs, mais il fit démolir le tiers des murailles de Rome; déjà il s'apprêtait à livrer aux flammes les monuments de son antique magnificence, quand Bélisaire lui écrivit pour lui représenter qu'il se couvrirait d'une éternelle infamie en détruisant ces gloires inoffensives. Il se décida donc à les épargner ; mais il emmena en otage les sénateurs, expulsa les citoyens, et laissa comme un cadavre celle qui avait été la reine du monde. A peine en était-il sorti, que Bélisaire s'en empara avec une poignée de monde, fortifia du mieux qu'il put cette vaste enceinte dans laquelle erraient cinq cents habitants à peine; et quand revint Totila, vingt-cinq jours après, il le repoussa par trois fois. Il l'aurait même défait sans l'intervention de la politique de Constantinople, qu'agitaient les intrigues de palais, les disputes théologiques et les rivalités du cirque.

m

de

de

ns

es

ie

nt

rie

eu ce.

ent

n-

uis

int

Sʻil

ous oint

res

ar-

her

upa

ouvua

rte

ge, sur

un

du

ns

in-

de

res

a-

Les Italiens avaient raison de dire, dès le premier siége de Rome: Si l'empereur veut nous sauver, pourquoi n'envoie-t-il pas une armée suffisante? Mais les renforts qui arrivaient de Grèce étaient de trois cents, de quatre-vingts hommes; et Bélisaire, un des plus grands généraux qui eussent existé depuis longtemps, ne se trouva jamais à la tête de plus de huit mille hommes, aventuriers de tous pays, obéissant à des chefs rivaux et indépendants. Sa valeur savante se consumait donc en vains efforts dans une guerre lente et sans engagements décisifs. Il était en outre obligé, pour se procurer de l'argent, de pressurer les populations jusqu'à les pousser à la révolte. Voyant donc ses lauriers se flétrir par la faute d'autrui, et las d'entendre retentir à ses oreilles d'insolents défis sans pouvoir

y répondre, il demanda et obtint son rappel.

Totila reprit les places qu'il avait perdues, et rentra dans Rome; son intention étant d'y établir le siége du royaume goth, il y fit revenir les sénateurs, l'approvisionna de vivres et célébra les jeux, où le peuple put encore trouver du plaisir au milieu de tant de désastres. Il étendit son autorité jusqu'au Danube, le

long duquel il mit en bon état de défense les forts élevés contre les Gépides et les Longbards. La Sicile fut dépouillée par lui de tout ce qu'il y trouva de métaux précieux, de grains et de bestiaux. La Corse et la Sardaigne furent soumises; puis il alla avec une flotte de trois cents galères insulter les côtes de la Grèce, débarqua à Corcyre, et s'avança jusqu'à Dodone.

Narsès.

Totila continuait au milieu de ses victoires à offrir la paix à Justinien; mais celui-ci, loin de l'accepter, chargea l'eunuque Narsès de conduire une expédition contre lui. Élevé à manier le fuseau et aux habitudes du gynécée, il avait su conserver une âme énergique dans un corps affaibli, et il avait appris dans le palais l'art de feindre et de persuader. Aussi lorsqu'il lui fut donné d'approcher de l'oreille de Justinien, il étonna ce prince par la mâle hardiesse de ses vues. Employé dans des ambassades et dans des commandements militaires, il s'en acquitta de manière à se montrer le digne rival de Bélisaire. Il sut inspirer la terreur à l'ennemi et le respect aux siens, à tel point qu'un de ses capitaines, entouré par un gros de Francs, refusa de fuir, en disant : La mort est moins redoutable que l'aspect de Narsès irrité.

Narsès refusa d'entreprendre de délivrer l'Italie, si on ne lui donnait pas des forces capables de sauver la dignité de l'empire. Bien approvisionné d'argent, il conserva les anciens soldats et en recruta de nouveaux. Les Longbards qui vinrent alors faire une première tentative sur l'Italie, les Hérules, les Huns, les Slaves et d'autres barbares lui fournirent des secours; et secondé aussi par les Francs qui occupaient la Ligurie et la Vénétie, il marcha sur Ravenne. Sentant que cet effort de la part de l'empire, ainsi que l'union entre ses auxiliaires, ne pouvait se prolonger beaucoup, il se hâta d'en venir à une bataille décisive. Elle fut livrée à Tagina (Lontagio), près de Nocera. Totila se montra sur le champ du combat revêtu d'armes splendides, et faisant flotter sa bannière de pourpre. Après avoir parcouru les rangs au galop, il se mit à brandir une grosse lance qu'il saisissait de sa main droite et faisait passer rapidement dans la gauche, à se renverser entièrement en arrière pour se remettre en selle, tout on faisant exécuter mille passes différentes à un jeune cheval dont le frein blanchissait d'écume. Revenu bientôt vêtu comme un simple soldat, il combattit en héros; mais, blessé à mort, il ne put empêcher les siens d'être mis en pleine déroute. Justinien se livra à la joie en

pe

bi

in

qu

de

pa

tai

leu

soi

vaç

dé

Por

éta

des

Nars

559.

recevant le casque orné de pierreries et l'habit ensanglanté du vaillant roi des Goths; et Narsès, après avoir licencié les Longbards auxiliaires, pires que des ennemis, passa dans la Toscane, et s'en vint occuper Rome, qui, prise pour la cinquième fois dans cette guerre (1), atteignit le comble de la désolation. Le massacre des sénateurs effaça jusqu'à l'image de cette assemblée, dans laquelle des rois étrangers avaient cru voir un conseil de dieux.

Les Goths, ne désespérant pas encore de leur fortune, élurent pour roi Téias, qui prodigua l'or pour acheter l'alliance des Francs. Massacrant sans pitié tous les Romains qu'il rencontrait dans la basse Italie, il se défendit deux mois près de Cumes. Abandonné de sa flotte, il s'élança sur l'ennemi avec les plus vaillants des siens, décidés comme lui à vendre chèrement leur vie, et il combattit un jour entier, changeant de bouclier quand le sien était criblé de javelots : ce fut dans le moment où il se découvrait pour en prendre un autre que la mort vint le frapper, et avec lui finit le royaume des Ostrogoths. Les débris de la nation se défendirent encore plus d'une année dans Pavie, Lucques et Cumes; puis quelques-uns allèrent en Orient, les autres repassèrent les Alpes, ou, quittant l'épée pour la bêche, se confondirent en Italie avec les vaincus.

Cette contrée, qu'on ne peut jamais appeler belle sans ajouter finvasion des l'épithète de malheureuse, ravagée par les barbares et par les peuples policés, par ses oppresseurs et par ses libérateurs, eut bientôt à subir une domination nouvelle, sans avoir même un instant de repos dans la servitude. Cette guerre n'était pas finie, qu'un nouveau fléau vint fondre sur elle. Théodebald, neveu de Clovis, roi des Francs orientaux, avait été vainement solligité par Téias de lui prêter secours; mais deux frères, l'avide Leutaire et l'ambitieux Bucellin, entreprirent cette expédition pour leur compte particulier. Ils descendirent dans le Milanais avec soixante-quinze mille Alemans, et gagnèrent le Samnium, ravageant tout sur leur chemin : se séparant alors, Bucellin alla dévaster la Campanie, la Lucanie et le Bruttium; Leutaire, la Pouille et la Calabre. Ce que les Francs catholiques épargnaient était mis en ruines par les Alemans idolâtres, qui offraient des têtes de chevaux à leurs divinités (2).

łe

la

la

: À

ue

er

rev

ris

lui

nce

des

na-

r la

de

uir,

rsès

lui

ire.

s et

aire

les

80-

Vé-

part

vait

aille

era.

mes

orès

une

sser

en

hille

sait om-

les

e en

<sup>(1)</sup> En 536 et en 547 par Bélisaire, en 546 et en 549 par Totila, en 552 par Narsès.

<sup>(2)</sup> AGATHIAS.

459.

L'intempérance et les maladies éclaircirent leurs rangs plus que les pertes de la guerre; et, le printemps venu, Narsès put défaire Bucellin près de Basilino, tandis que Leutaire et les siens périssaient sur le lac de Bénaco, saisis d'épouvante et de fureur, ce qui fut attribué à leurs outrages envers les choses sacrées.

Les Goths purent dire à Bélisaire : Nous n'avons apporté auoun changement dans le gouvernement des empereurs. Nous avons laissé aux Romains leurs lois, leurs magistrats, leur religion. Mais les Italiens avaient en horreur les faibles successeurs de Théodoric, qui ne savaient ni maintenir la paix, ni se rendre redoutables par la guerre, et qui d'ailleurs blessaient leurs sentiments religieux, en voulant s'immiscer dans l'élection des pontifes. Toutefois la chute des Goths ne fut pas un soulagement pour l'Italie. On peut se figurer à quel degré de misère durent la réduire dix-huit années d'une guerre lente entre des hordes qui, ne vivant que de rapines, étaient aussi funestes à leurs amis qu'à leurs ennemis. Durant la quatrième campagne, cinquante mille paysans moururent de faim dans le Picénum; ce fut bien pis encore dans les provinces méridionales, où le gland était devenu un pain savoureux. Procope vit une chèvre tendre ses mamelles à un enfant abandonné, et deux femmes, raconte-t-il, aux environs de Rimini, logeaient des voyageurs pour les tuer et les manger; exagération qui laisse pourtant juger de la vérité. Une peste terrible fut la suite de tant de maux (1), et dans cette immense dépopulation les barbares eux-mêmes restés dans le pays manquaient de tout. Rome devint inférieure à Ravenne; et les débauches des soldats, qui n'avaient plus dans leur délire, dit Agathias, qu'à échanger leurs casques et leurs boucliers contre du vin et des cithares, y insultaient aux gémissements du peuple. L'Italie apprenait en vain à cette rude école ce que sont les délivrances opérées par l'étranger, et s'accoutumait à obéir à l'un ou à l'autre, au gré de la force.

C

p

r

CO

ns

80

civ

jan

san

mu.

pro

late A

Rom

ann

rispo

scili

stud

pulse

caus

(3)

(2)

<sup>(1)</sup> Procope dit (Anecd.) qu'il périt en Afrique trois millions de personnes, et trois fois autant en Italie; mais il exagère comme d'habitude, pour prouver combien le règne de Justinien fut désastreux. La peste sévit en 566, surtout dans la Ligurie et à Rome, au point que l'on ne trouvait ni moissonneurs ni vendangeurs. Il périt en 571 une quantité énorme de bétail, et une foule de personnes moururent de la petite vérole et de la dyssenterie. Une autre épidémie se joignit à une inondation, sous le règne du roi Autharis. Paul Warnefride enregistre presque chaque année une épidémie, des saute-relles, une sécheresse, des ouragans, etc.

L'empire grec ayant été divisé en dix-huit exarchats après Gouverne Justinien, l'Italie en forma un, dont le siège fut Ravenne. Narsès le gouverna pendant quinze ans, des Alpes à la Calabre, et chercha à y rétablir quelque peu d'ordre, à ranimer les cités dépeuplées. Le pape Silvérius reconstruisit Naples, où il rassembla les habitants des bourgs incendiés des environs.

Justinien, à la prière de Vigile, vénérable évêque de l'ancienne Rome, promulgua une pragmatique sanction pour les Occidentaux, en vingt-sept articles (1), par laquelle il confirma les actes émanés de Théodoric et de son neveu, en annulant tous ceux que la force ou la crainte avaient extorqués sous l'usurpation de Totila. Il introduisit dans les écoles et les tribunaux sa jurisprudence, assigna des traitements aux légistes, médecins, orateurs, grammairiens, débris de l'Académie de Rome, et laissa au pape et au sénat (mot vide de sens désormais) le soin de régler les poids et les mesures. La juridiction civile resta séparée de la juridiction militaire, contrairement à l'usage des barbares, et le juge civil fut seul compétent, sauf pour les contestations entre gens de guerre (2). Cependant l'autorité des comtes, placés dans les différentes villes pour commander la force armée, s'étendait sur tout ce qui concernait le municipe; ils jugeaient en première instance, et les appels étaient portés à Constantinople (3). Chaque duc avait sous ses ordres un mattre des soldats qui le remplaçait au besoin, et auquel obéissaient les tribuns ou patrons, présidents

(1) Elle se trouve à la fin des Novelles et des Édits, dans le Corpus juris civilis. Il y est dit : Jura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quas jam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus : sed et eas quas postea promulgavimus constitutiones, jubemus sub edictali propositione vulgari, ex eo tempore quo sub edictali programmate evulgatæ fuerint, etiam per partes Italiæ obtinere, ut una, Deo volente, facta republica, legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.

Annonam etiam, quam et Theodoricus dare solitus erat, et nos etiam Romanis indulsimus, in posterum etiam dari præcipimus, sicut etiam annonas, quæ grammaticis ac oratoribus vel etiam medicis, vel jurisperitis antea dari solitum erat, et in posterum suam professionem scilicet exercentibus erigere præcipimus, quatenus juvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreant.

(2) Lites inter duos procedentes Romanos, vel ubi romana persona pulsatur, per civiles judices exercere jubemus, cum talibus negotiis vel causis judices militares immiscere se ordo non patiatur. Ch. 23.

(3) Nov. 104, de Præt. Siciliæ.

e-

8-80

nt

10un

de

tre tes

ne.

m; ù le

vre

raour

r de , et

stés Ra-

eur

ou-

380-

e ce

nait

nes,

ver

out

RUPS

une

Une

ris.

ite-

des écoles et juges des différends qui s'élevaient entre les membres de la corporation. Les écoles réunies composaient l'armée; tout ce qui n'en faisait pas partie était peuple.

Les duumvirs et quatuorvirs furent remplacés par les dativi, chargés de rendre la justice civile; les décurions, par les consuls. Ainsi se trouva conservée et même affermie l'organisation des municipes, qui ne tardèrent pas à se rendre indépendants par le fait des ducs et des maîtres des soldats; les dignités devinrent héréditaires, parce qu'elles étaient généralement attribuées en raison de la richesse.

Mais l'administration empira, attendu que les préfets des provinces, au lieu d'être délégués par le sénat, comme sous les Goths, venaient de Constantinople. Comme c'étaient des gens qui avaient acheté leur charge, ils entendaient rentrer dans leurs frais. Aussi un gouverneur de Sardaigne, auquel on reprochait d'avoir permis de sacrifier aux idoles, répondit: La charge me coûte si cher, que je n'en serai pas quitte même avec cet expédient. Et le pape Grégoire s'écrie: L'iniquité des Grecs attire après elle l'épée des barbares; on regarde comme plus compatissants des ennemis qui tuent, que les juges de la république qui oppriment à l'aide de méchancetés, de fraudes et de rapines.

Le sort de l'Italie devint plus déplorable encore quand le faible et violent Justin II eut remplacé l'avare Narsès par Longin, aussi ignorant dans l'art militaire qu'étranger à la connaissance du pays. On dit que l'impératrice Sophie envoya au vaillant eunuque une quenouille et des fuseaux, en lui adressant ces mots: Reviens filer avec mes femmes. Moins généreux ou moins pusillanime que Bélisaire, il répondit: Je te filerai une trame dont l'empire aura peine à se dégager! et il invita les Longbards à descendre dans une contrée comblée par Dieu de tous les biens. Mais Narsès, qui mourut deux ans après son maître, ne vit pas les ruines nouvelles que les barbares, venus à son appel, ajoutèrent à celles dont l'Italie était déjà couverte.

## CHAPITRE VIII.

LONGBARDS.

Tacite place les Longbards, nation courageuse et guerrière, sur le Rhin septentrional, plus à l'ouest que les Suèves et les Angles (1), dans la région où se trouve la Westphalie actuelle. Mais ceux-là n'étaient peut-être qu'une de leurs tribus, qui, après une défaite, se confondit avec les Saxons; car ceux par qui l'Italie fut conquise, d'après leurs traditions nationales, étaient sortis de la Scandinavie (2), sous la conduite de la valkyrie Gambara et des chefs Ibor et Ayon. Ils adoraient Fréya et Odin, et, comme tous ceux qui suivaient ce culte, ils avaient une noblesse d'origine divine. Ils donnaient le titre de Kuninges à ceux qui les avaient commandés le plus anciennement. Le premier de leurs chefs se nommait Agelmond; plus tard, sous les Adalinges (3), ils s'emparèrent de l'ancienne Rugie, occupée par les Hérules. Audoin, leur neuvième roi, les rétablit ensuite au sud du Danube, dans la Pannonie, qui semblait être le champ de halte de tous ceux qui s'apprêtaient à envahir l'Italie. Ildeschis, fils de Risiolf, aspirant à régner sur les Longbards, demanda du secours aux Gépides, nation un moment soumise à Attila, comme les autres nations de race gothique, et qui, s'étant affranchie à sa mort, avait occupé des terres aux environs du Danube,

(1) Habitant Germaniam que circa Rhenum est, a parte septentrionali Brusacteri, parvi appellati, et Sicambri, Oqueni, Longobardi... Interiora atque mediterranea max me tenent Suevi, Angli... qui magis orientales sunt quam Longobardi... Longobardos paucitas nobilitat, quod plurimis et valentissimis nationibus cincti, non per obsequium sed præliis et periclitando tuti sunt. Tacita, de Mor. Germ.

Longobardorum opibus refectus (Italus Flavus, roi des Chérusques sous le règne de Claude) per læta, per adversa, res cheruscas afflictabat. — Histor. On appelle encore Longbord un endroit sur les rives de l'Elbe.

(2) Voy. Paul Warnefride, dit le Diacre, I, 2.

Le SCALDE GOTTLAND :

ห่, les

san-

ni-

ent

des

ous

des

ans

re-

La

wec

recs

plus

épu-

es et

d le

ngin,

ance

t eu-

ots : pu-

ame

ards

e les

, ne

ppel,

De flog Langbarder indum derum Land Der bleff icke leffrend en eniste mand Sra lodum de sig Langbarder kallum Pannonien bertriddum de ok med allum.

(3) König signifie roi, et Adelig noble.

54.1

quand les Goths les abandonnèrent pour aller défendre l'Italie contre Bélisaire. A la même époque, un prétendant au trône des Gépides eut recours à Audoin; les deux rois s'entendirent donc entre eux pour tuer leur rival, et scellèrent leur alliance

par ce crime mutuel.

La paix ne pouvait être de longue durée entre deux peuples également fiers, séparés seulement par la Theiss; et les Longbards aidèrent Justinien contre les Gépides, lorsqu'il eut refusé de payer à ceux-ci les subsides convenus. Ils étaient donc en état d'hostilité continuelle; leurs exploits furent célébrés dans des chants nationaux, peut-être même dans un poëme (1); et c'est de là que Paul le Diacre tira un roman plutôt qu'une histoire des Longbards. Nous suivrons néanmoins son ouvrage, à défaut d'autres monuments, ne fût-ce que pour ce qu'il dit sur le caractère de ce peuple.

Turismond, fils de Turisend, roi des Gépides, est tué dans un combat par Alboin, fils d'Audoin; alors les seigneurs longbards, admirant la valeur du prince, demandent au roi de le faire asseoir près de lui au banquet de la victoire. Mais Audoin leur répond: Vous savez qu'il a été établi par nos ancêtres qu'aucun prince ne se met à table avec son père sans avoir été

ri

il

le an

pla

qu d'€

tro

qu

ľei

bea

mo

mo

dor

troi

terr

aux

l'en

Gép

emr

(1)

H

d'abord armé de la main d'un roi étranger.

Que fait Alboin? Accompagné de quarante compagnons résolus, il se rend à la cour de Turisend, réclame de lui l'honneur

Vovez aussi :

PROCOPE, de Bello gothico;

Anastase le Bibliothécaire, de Vitis pontificum romanorum;

GRÉGOIRE LE GRAND, Épitres et dialogues;

GAILLARD, Mémoire historique et critique sur les Longobards; — Mémoires de l'Académie des inscript.; tomes XXXII, XXXV, XLIII.

Turk, Forschungen auf dem Gebith der Geschicthe; Rostock, 1835.

Aschbach, Gesch. der Heruler und Gepiden; Franciort, 1835.

LEBRECHT, et

Leo, Gesch. von Italien; Hambourg, 1829.

BALBO, Storia d'Italia; Turin, 1830.

On espère que la continuation ne se fera pas attendre encore longtemps. TROYA, Storia d'Italia; Naples, 1939. Ouvrage d'une érudition immense, où l'on désirerait plus d'ordre et l'indication des sources.

En général, tous les historiens de l'Italie.

<sup>(1)</sup> PAUL WARNEFRIDE, de Gestis Longobardorum, libri VII, dit que les exploits d'Alboin étaient célébrés non-seulement dans les chants des Bavarois et des Saxons, mais dans ceux de tous les peuples qui parlaient la même langue.

d'être armé de sa main. Il est accueilli comme un hôte par le roides Gépides, qui l'invite à la banquet. Mais lorsqu'ils sont assis à la même table, il dit transment : La place de mon fils est occu-

pée par celui qui l'a tué.

st

ė–

le

ns

g-

le

u-

res

été

**50**-

eur

les rois

eme

Mé-

ips.

nse.

Cette pensée exaspère les Gépides, qui déjà regardaient le vainqueur avec courroux. Kunimond, autre fils du roi, échauffé par la colère et par le vin, se livre à des sarcasmes, et compare les Longbards, pour l'aspect et pour la mauvaise odeur, à des cavales, en faisant allusion à certaines bandes dont ils s'enveloppaient les jambes.

Mais ces cavales-là savent assez bien donner des ruades, s'écrie Alboin; c'est ce que peut te dire la plaine d'Asfeld, où

gisent les os de ton frère, comme ceux d'un vil animal.

A ces paroles, qui renouvelaient une amère douleur, les glaives sont tirés des deux côtés, et Turisend n'obtient qu'avec la plus grande peine que les droits de l'hospitalité soient respectés. Puis il revêt Alboin des armes de Turismond; et le jeune guerrier, de retour près de son père, est admis au festin royal, où

il raconte son audace et la loyauté de Turisend.

Lorsqu'après la mort de son père, Kunimond fut appelé par le vœu des guerriers (1) à lui succéder, il songea à venger les anciens outrages, et déclara la guerre à Alboin, qui avait remplacé Audoin. Celui-ci réclama l'alliance d'une horde d'Avares qui venait de paraître sur le Danube, cherchant des occasions d'exercer la valeur de ses guerriers et des pâturages pour ses troupeaux. Il leur représenta que non-seulement les Gépides, qui s'étaient séparés des nations germaniques pour se réunir à l'empire, succomberaient sous leurs armes réunies, mais que beaucoup d'autres peuples qui occupaient les meilleurs pays du monde subiraient le même sort. Le kacan Baïan ne consentit néanmoins à se rendre à ces raisons qu'autant que les Longbards lui donneraient en récompense de son amitié le dixième de leurs troupeaux, moitié du butin et des prisonniers, et toutes les terres qui seraient enlevées aux Gépides.

Rien ne parut trop onéreux à Alboin pour acquérir de pareils auxiliaires : il conclut le traité, et, en étant venu aux mains avec l'ennemi, il le défit, tua Kunimond et anéantit le royaume des Gépides ; les vaincus se mêlèrent avec les Longbards, ou furent emmenés esclaves par les Avares. Ces derniers s'établirent dans

(1) Paul Diacre ne veut pas dire autre chose par le vœu de tous. 1, 27.

la Valachie, la Moldavie, le Transylvanie et la haute Hongrie. Tout le territoire entre les monts Krapacks, le Pruth et le Danube, se trouva ainsi soumis à la nouvelle et redoutable puissance du kacan Baïan.

Alboin, enorgueilli de sa victoire, médita d'autres conquêtes. Plusieurs de ses guerriers se souvenaient du temps où Justinien les avait appelés en Italie pour combattre Totila, et vantaient les délices du ciel, les beautés de ces contrées, que tant de désastres n'avaient pas encore assez déparées pour ne pas exciter la convoitise de l'étranger. Alboin raviva ces souvenirs en faisant servir sur la table les fruits les plus exquis et les meilleurs vins d'Italie. Ce Narsès, qui s'était fait respecter d'eux par sa valeur et par ses dons généreux, n'était plus là pour défendre ce beau pays : peut-être même, outragé par des maîtres ingrats, c'était lui qui les invitait à le venger. En fallait-il plus pour déterminer à tenter l'entreprise une nation guerrière qui, sans patrie encore, devait en conquérir une si belle sur un peuple désarmé?

u

é

C

le

de

lo

eu

est

que

enc

elle

le r

C'es

ven

roi

à Ai l'on trou

A peine le bruit se fut-il répandu que les Longbards s'apprêtaient à passer les Alpes, que des Gépides, des Bulgares, des Sarmates, des Bavares accoururent de la Germanie et de la Scythie pour prendre part à leurs fatigues et au butin; on vit aussi venir vingt mille Saxons, avec leurs femmes et leurs enfants. Alboin, qui réunissait les vices et les qualités d'un chef sauvage, se mit en marche avec cette multitude d'hommes différents de culte et de mœurs, après avoir conclu avec les Avares un traité unique dans l'histoire : il leur abandonnait son territoire, à la condition de le lui restituer s'il venait à échouer

dans son expédition, et s'il était obligé de revenir.

Arrivé à Montréal (1), Alboin se jeta soudain sur la Vénétie. Aquilée, renversée par Attila, se trouvait hors d'état de lui opposer une résistance efficace; et le patriarche Paulin se retira avec les principaux habitants dans l'île de Grado, apportant ainsi un accroissement de population à la république des lagunes adriatiques. Après avoir laissé à la défense des Alpes Juliennes, avec le titre de duc du Frioul, son neveu Gisulf, qui garda près de lui plusieurs familles (fare), ainsi que de bonnes races de chevaux et des buffles, que l'on vit alors pour la première fois en Italie, Alboin continua sa marche. Les quinze an-

882.

2 avril.

<sup>(1)</sup> Peut-être Montemaggiore, près Cividal, dans le Frioul.

nées de l'administration grecque avaient envenimé les plaies du pays, auxquel la peste et la famine enlevaient jusqu'au soulagement de la paix. Les troupes furent probablement concentrées dans les places fortes, ce qui les rendit inutiles. On aurait pu les multiplier en les portant rapidement où leur présence aurait été nécessaire. Justin ne pouvait en envoyer de nouvelles, obligé qu'il était de soutenir la guerre contre les Perses, et

menacé d'ailleurs par les Avares, alliés des Longbards.

s.

en

ent

lé-

ter

ai-

urs

sa

dre

in-

lus

Įui,

un

prê-

des

e la

a vit

en-

chef

iffé–

ares

terouer

étie.

op-

etira

tant

la-

Ju-

qui

nnes

ore-

an-

Alboin s'empara donc de Vérone, puis de Milan, cinq mois à peine après son départ de la Pannonie (1). C'est là qu'il fut proclamé roi. Les principaux habitants s'enfuirent à Gênes avec l'évêque Honoré. Pavie seule, parmi les villes situées sur la rive gauche du Mincio, résista trois ans et demi. Alboin, courroucé de cette opiniâtreté, jura d'y passer tout au fil de l'épée; mais quand la famine lui en eut ouvert les portes, son cheval ayant bronché et s'étant abattu au moment où il faisait son entrée, un sentiment pieux fit entendre au roi barbare que cet accident était un avis du ciel; il pardonna donc, en disant : Ce peuple est vraiment chrétien! et il choisit cette ville pour en faire la capitale du nouveau royaume. Sur ces entrefaites, il avait passé le Pô, et soumis la rive droite jusqu'au confluent du Tanaro. S'avançant ensuite dans l'Ombrie, il y plaça un duc dans la ville de Spolète; peut-être même poussa-t-il plus loin vers le midi, et fonda-t-il le duché de Bénévent (2), qui survécut au royaume longbard.

Si Alboin eût été plus habile comme capitaine, ou qu'il eût eu la main ferme, il aurait pu alors soumettre à sa domination

(1) La chronologie des dix-sept premières années du règne des Longbards est très-confuse; Muratori, Fumagalli, Lupi, ne l'ont pas éclaircie complétement. Paul Warnefride, le seul historien auquel nous soyons réduits, détermine le temps où Alboin partit de la Pannonie; puis il poursuit, quant au reste, par notes indéterminées, en se servant des indictions. L'usage d'indiquer les années par les consuls avait alors cessé, et l'ère vulgaire n'était pas encore généralement adoptée. Peut-être les contradictions apparentes seraientelles conciliées en transportant la date à laquelle les historiens commencent le règne d'Alboin, de la prise de Milan, à l'entrée des Longbards en Italie, c'est-à-dire aux premiers mois de 569.

(2) Les historiens, suivant Paul Diacre, supposent que la ville de Bénévent, dont Zotton fut le premier duc, n'aurait été conquise qu'au temps du roi Autharis; mais la lettre 46, liv. II, de Grégoire le Grand, est adressée à Aréchis, successeur de Zotton. Or, comme elle porte la date de 592, si l'on retranche les vingt années que Zotton aurait régné, selon Paul, nous nous

trouvons reportés à l'époque du siége de Pavie.

373.

572.

l'Italie entière. Mais il perdit son temps en expéditions inutiles, et ne sut point empêcher ses généraux, qui ne tenaient à lui que par le lien qui unissait les gasindes au seigneur, d'agir à leur gré, les uns en se fixant sur le territoire conquis, les autres en s'éloignant pour aller menacer d'autres pays, quand il restait encore tant de villes à réduire à l'obéissance.

Il fut d'ailleurs arrêté au milieu de ses triomphes. Il avait fait faire une coupe avec le crâne du Gépide Kunimond, tué de sa main, afin d'associer aux plaisirs de la table la farouche volupté de la victoire (1). Rosemonde, fille de ce prince, se vit contrainte à l'épouser. Un jour qu'il solennisait à Vérone l'heureux succès de ses entreprises dans les plaisirs d'un banquet, il demanda cette coupe au dessert; et, après l'avoir fait circuler, la remplissant de nouveau: Portez ce vin à Rosemonde, dit-il, afin qu'elle boive avec son père!

s qà v s fc p c ir

ro de

de

la

ur

m

ét

ré

re

tre

re

et

d'é ca ma

né

civ

ge

hu

SOL

bo

gine

min

La jeune femme, blessée au cœur par cette plaisanterie atroce, s'entendit secrètement avec la concubine d'un vaillant chef, nommé Péridée, pour qu'elle lui cédât sa place dans son lit. Quand, ne soupçonnant pas la substitution, celui-ci se fut rendu complice de l'adultère, elle lui déclara que c'était à lui de choisir entre le châtiment du crime involontaire dont il venait de se rendre coupable, ou le meurtre du roi. Alboin fut égorgé (2).

Rosemonde espérait parvenir, avec l'aide de ses Gépides, à mettre sur le trône son amant Elmichis; mais les Longbards s'opposèrent à ses desseins, et elle dut se réfugier à Ravenne avec sa fille Albsuinde, ses deux amants, un petit nombre de fidèles et des trésors considérables. L'exarque Longin, qui se flattait d'abattre par leurs discordes des ennemis qu'il ne pou-

<sup>(1) «</sup> J'ai vu moi-même (le Christ m'en est témoin!) le prince Rachis tenir cette coupe dans un jour de sête, et la montrer aux convives. » PAUL DIA-CRE, II, 28.

<sup>(2)</sup> Chacun sait le rôle important que joue ce héros des chants septentrionaux dans l'insipide histoire de Berthold, que tout le monde a lue néanmoins.
Nous ignorons d'où Jules-César de la Croix a tiré cette légende; mais tout en
révèle l'origine allemende: la cour d'Alboin, bien que transportée en Italie,
les noms mêmes de Berthold, de Marculf, etc. Peut-être la Contradictio
Salomonis, l'un des plus anciens romans, et où se trouve une discussion
entre Guillaume le Conquérant et le paysan Marculf, dérive-t-elle de la même
source que les aventures de Berthold qu'on retrouve dans toutes les langues,
et que les Allemands, nous ne savous sur quel fondement, croient d'origine
asiatique.

vait vaincre par les armes, ayant été admis en tiers dans les amours de cette femme effrontée, lui persuada de se débarrasser d'Elmichis. Elle versa donc du poison dans sa coupe lorsqu'il était au bain; mais, soupçonnant sa trahison, il l'obligea à boire après lui le breuvage funeste, et tous deux périrent ainsi victimes de leur perversité. Albsuinde fut envoyée avec les trésors de sa mère à Constantinople, où Péridée fit preuve d'une force prodigieuse en tuant un lion d'une taille énorme. Comparé à Samson pour sa vigueur, il fut aveuglé comme lui, et comme lui chercha à se venger : il feignit d'avoir des choses importantes à révéler à l'empereur, et tua les sénateurs envoyés pour l'entendre.

Cependant les chefs longbards réunis à Pavie élurent pour roi Cléfis, qui continua les exploits d'Alboin et l'extermination des Romains. Il poussa ses conquêtes jusqu'aux portes de Ravenne et de Rome. En même temps, les ducs qui commandaient dans le voisinage des Alpes se jetèrent sur le territoire des Francs, ravageant la rive gauche du Rhône et les côtes de

la Méditerranée.

iit

38.

té

n-

1X

e-

la

fin

rie

ınt

on

fut

lui

ve-

fut

, à

rds

ne

de

se

bu-

enir

IA-

rio-

ins.

en

lie,

ctio sion me

es .

Il ne faut pas se figurer la conquête des Longbards comme une de celles où un seul chef dirige la volonté de tous. De même que les autres Germains, quand une expédition commune était décidée, les différents chefs de la nation (quaindes) se réunissaient au roi avec les guerriers qui les suivaient volontairement', pour agir d'accord jusqu'à l'accomplissement de l'entreprise; mais ils étaient indépendants quant au reste, et désireux de se procurer pour leur compte particulier des richesses et du pouvoir. Une fois qu'ils furent en Italie, ils cessèrent d'être guidés par une pensée unique; chacun d'eux choisit un canton qui ne formait nullement une division administrative, mais bien une seigneurie distincte, défendue, agrandie, gouvernée au gré de l'individu qui réunissait dans ses mains l'autorité civile et militaire, mais en observant toutefois les coutumes germaniques. Quand Cléfis fut assassiné après un règne de dixhuit mois, l'entreprise pour laquelle les Longbards s'étaient soumis à un chef pouvait être considérée comme menée à bonne fin : ils trouvèrent donc inutile d'élire un autre roi (1),

Cleffs.

<sup>(1)</sup> Gibbon, qui applique aux barbares le droit des peuples policés, s'imagine que le gouvernement des Trente fut une espèce de régence durant la minorité d'Autharis. La domination des Longbards est une des parties les plus

et chacun des trente ducs (1) s'occupa de son avantage particulier. Ce fut là ce qui empêcha les Longbards de subjuguer toute l'Italie, où deux nations se trouvaient alors en présence : un peuple guerrier, organisé par bataillon (fare) et régi militairement; et un peuple désarmé, soumis aux ducs impériaux, qui occupaient un certain nombre de places dans les pays de montagnes, sur les côtes, et partout où la conquête n'avait pas encore pénétré. L'Austrie s'était formée du Frioul et du Trentin; la Teustrie, des duchés d'Ivrée, de Turin et de Ligurie: la Tuscie appartenait en partie au roi; l'autre partie comprenait les duchés de Lucques, de Toscane, de Castro, de Ronciglione et de Pérouse. Les Longbards n'occupaient dans l'Émilie que Reggio, Plaisance et Parme; dans l'Italie méridionale ils possédaient la petite Lombardie, c'est-à-dire les duchés de Spolète et Bénévent, la principauté de Salerne, la Pouille et l'ancienne Calabre.

à

cl

62

pe

m

CI

sa be

ľ

q

m

de

HO

Quant aux six nations qu'Alboin avait associées à son expédition, c'est-à-dire, les Sarmates, les Bulgares, les Gépides, les Suèves, les Pannoniens et les Noriciens, on leur assigna des cantons particuliers, où elles conservèrent leur nom et leur indépendance (2). Les Saxons repartirent plutôt que d'accepter les lois des Longbards. Ceux-ci, ignorants en marine, ne purent soumettre les côtes, qui recevaient des secours par mer : aussi les pays qui s'étendent de l'embouchure du Pô à celle de l'Arno, ne subirent-elles pas leur domination, à laquelle Gênes put se soustraire pendant quelque temps; tandis que les

négligées de son travail, et la rhétorique lui fait grand tort. Que l'on compare le fait de Rosemonde dans son récit et dans celui de Paul Diacre.

<sup>(1)</sup> Peut-être les Longbards, comme d'autres peuples germaniques, avaientils l'usage singulier d'employer deux dizaines différentes, l'une de dix unités, l'autre de douze; ce qui fait que souvent un nombre n'est pas ce qu'il semble en apparence.

Voyez Ruen , Schwedische Geschichte , I, § 19.

Dans ce cas, il peut se faire que les ducs longbards aient été trente-six, c'est-à-dire, douze dans la Neustrie, douze dans l'Austrie, douze dans la Tuscie. Historiquement nous en connaissons vingt-neuf: ceux du Frioul, de Milan, de Bretagne, de Pavie, de Brescia, de Trente, de Spolète, de Turin, d'Asti, d'Ivrée, de Saint-Jules d'Orta, de Vérone, de Vicence, de Trèvise, de Cénéda, de Parme, de Plaisance, de Brescello, de Reggio, de Pérouse, de Lucques, de Chiusi, de Florence, de Savone, de Populonia, de Fermo, de Rimini, d'Istrie, de Bénévent. — Voy. les Mémoires de l'Académie de Turin, tome XXXIX.

<sup>(2)</sup> Paul Diacre, lib. II, c. 26.

Alpes Cottiennes, la Sicile et les lles y échappèrent tant qu'elle dura.

Le territoire qui resta sous l'obéissance de l'exarque de Constantinople reçut alors, comme dernier refuge des Romains, le nom de Romagne; il se composait des villes de Ravenne, de Bologne, d'Imola, de Faenza, d'Adria, de Comacchio, de Forli, de Césène, et de la pentapole maritime qui comprenait Ancône, Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia. L'exarque continuait donc de donner des ducs ou des maîtres de la milice à Rome, à Gaëte, à Tarente, à Syracuse, à Cagliari et ailleurs; mais Naples ne tarda pas à s'affranchir de cette sujétion et à nommer elle-même ses ducs. Le commerce fit germer la liberté à Amalfi, où elle ne tarda pas à se développer. Venise, qui s'accroissait des débris de l'Italie, recueillait dans ses cent îlots ce qui restait du sang latin, et les empereurs de Byzance avaient en elle plutôt une alliée qu'une sujette.

La domination de l'empire d'Orient se bornait donc presque au seul exarchat et à Rome, qui n'était pas encore purement sacerdotale. Mais c'était sur ce petit espace que s'était accumulée la population italienne, pour se soustraire avec ses richessec à la domination des barbares, et aux persécutions qu'ils exercaient comme ariens. Elle ne cessait de faire appel à l'empereur p ar qu'il vint à son secours. Le sénat envoya trois mille livres d'or à Tibère pour l'y déterminer. Le peuple lui criait : Si tu n'es pas capable de nous délivrer des Longbards, sauve-nous du moins de la faim! Tibère expédia en effet à Rome beaucoup de blé; mais le sénat ne su' trouver de meilleur expédient que de corrompre les chefs longbards, ou d'acheter l'amitié de Childebert, roi des Francs, qui, moyennant cinquante mille pièces d'or, se décida à descendre en Italie, en même temps qu'un seigneur longbard (1) se mettait au service de l'exarque de Ravenne.

(1) Il s'appelait Droctulf. Warnefride nous a conservé son épitaphe, que nous rapportons comme un des rares monuments du temps :

Clauditur hoc tumulo, tantum sed corpore Droctulf, Nam meritis tota vivit in urbe suis. Cum Bardis fuit ipse quidem, nam gente Suavus. Omnibus et populis inde suavis erat Terribilis visu facies, sed mente benignus, Longaque robusto pectore barba fuit. Hic et amans semper romana et publica signa, Vastator gentis adfuit ipse suæ.

péles, gna eur

ne

er :

elle

elle

ti-

ıer

e :

ni-

né-

les

ête

oul

de

rtie

de

ans

lio-

hés

les om-

ités.

nble six ,

de rin, ise, ise, no,

Authoris, 884-300, A l'approche du danger les ducs se réunirent et élurent pour roi Autharis, fils de Cléfis, qui renvoya Childebert de l'autre côté des Alpes en lui faisant de riches présents. L'empereur exigeant que ce dernier restituât le subside qui lui avait été payé d'avance, il revint pour exécuter sa promesse; mais il échoua honteusement. Résolu à se venger, il réunit vingt des capitaines les plus redoutables, et passa les Alpes pour la troisième fois : bien que défait près de Bellinzona, il marcha en avant, et se rendit maître de Milan et de Vérone.

Autharis, ne voulant pas jouer dans une seule bataille le sort du royaume, renferma dans les places fortes ses troupes, ses trésors, sans se soucier du reste du pays, qui resta livré au pillage. Si les Grecs, ainsi qu'il avait été convenu, se fussent réunis aux Francs, la domination longbarde aurait pu être renversée dès lors; mais tandis que les premiers s'arrêtaient autour de Modène et de Parme, la discorde se mit entre les chefs des Francs, et Childebert remonta le cours de l'Adige, en détruisant plusieurs forts dans la vallée du Trentin.

Alors Autharis, sortant de Pavie, recouvre le pays, ainsi que la petite île Comacine, dans le Lario, où Francion, partisan impérial, avait résisté jusque-là. Il concentre ensuite son armée à Spolète, et s'avance sur le Samnium. Arrivé à l'extrémité de l'Italie, il pousse son cheval dans la mer; et lançant son javelot contre une colonne qui y restait debout, il s'écrie : Là sera la limite du royaume longbard!

Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes, Hanc patriam reputans esse Ravenna suam. Hujus prima fuit Brexelli gloria capti; Qua residens, cunctis hostibus horror erat. Qui Romana potens valuit post signa juvare Vexillum primum Christus habere dedit. Inde etiam retinet dum classem fraude Feroldus, Vindicet ut classem, classibus arma parat. Puppibus exiguis decertans amne Badrino Bardorum innumeras vicit et ipse manus. Rursus et in terris Avarem superavit eois Conquirens dominis maxima palma suis. Martyris auxilio Vitalis fultus ad istos Pervenit victor sæpe triumphat ovans. Cujus et in templis petiit sua membra jacere. Hæc loca post mortem bustis habere juvat. Ipse sacerdotem moriens petit ista Joannem, His reddit terris cujus amore pio.

388.

im let de

d à

et gr cr

le

ce

te

mi du rêt ma

leu qui ens éta

ho

COL

no

nai

anc

Mais, pour ranger l'Italie sous une seule domination (et le moment était favorable), les Longbards auraient dû ménager les Italiens et caresser les pontifes. Ils se faisaient au contraire détester, comme hérétiques et comme tyrans, par les indigènes

qui déià les méprisaient comme barbares.

ur

tre

aur

été

s il

des

la

cha

le

es ,

au

ent

en-

our

des

rui–

insi

ırti–

son

tré-

cant

rie :

Une meilleure forme de gouvernement apparaît néanmoins constitution. sous Autharis, qui, ayant obligé les ducs à restituer les biens des anciens rois usurpés durant l'interrègne, donna de la force à l'autorité suprême : il s'engagea, moyennant cette restitution et l'obligation de leur part de lui prêter assistance en cas de guerre, à ne pas les déposséder de leurs domaines, sauf pour crime de félonie. Véritable prince, et non plus simple général, le roi très-excellent ou flavien, comme s'intitulèrent les successeurs d'Autharis, fit inscrire son nom sur les monnaies et en tête des actes publics. Il prononça comme juge sur les affaires importantes, et promulgua des lois, en les soumettant, pour leur donner plus d'autorité, à l'approbation des magistrats et des assemblées, bien que l'on ne voie pas que leur suffrage fût nécessaire pour les valider.

Tandis que les ducs institués par Longin étaient magistrats civils et militaires, et administraient le pays selon les lois communes, les trente ou trente-six ducs longbards, ne dépendant du roi que pour les délits politiques et pour les affaires d'intérêt général, exerçaient l'autorité quant au droit civil, comme maîtres et seigneurs, sur le pays qu'ils occupaient. Égaux entre eux par le rang (1), ayant eu probablement dans l'origine un nombre égal de familles (2), tant longbardes que sujettes, sous leur commandement, ils pouvaient disposer à leur gré de leurs propriétés; leur plus proche héritier leur succédait, pourvu qu'il fût majeur. S'il y avait plusieurs fils, ils gouvernaient ensemble; en cas de contestation entre plusieurs héritiers, il était statué par les exercitales du duc, c'est-à-dire par les hommes libres de ses domaines, sans que le roi intervînt, sinon

comme juge suprême de la nation.

Les terres que le duc conquérait sur l'ennemi lui appartenaient, toujours néanmoins sous la suzeraineté du roi, qui pouvait même en ordonner la restitution. Quelques-uns s'a-

Rois

Ducs

anciens correspondent à ce mot.

<sup>(1)</sup> La distinction de Muratori en ducs grands et petits ne s'appuie sur rien. (2) On les appelait fare, de fahren, engendrer. Le γένος et la gens des

grandirent par de semblables acquisitions au point de se soustraire tout à fait à l'autorité du roi, comme il advint notamment des ducs de Spolète et de Bénévent, sur les terres desquels Rachis défendit de passer, aussi bien que sur le territoire étranger.

Les ducs avaient sous leur dépendance les souldasques ou centeniers, qui, chargés de l'administration d'un bourg, en conduisaient le contingent à la guerre et rendaient la justice. Ceux-ci avaient pour subordonnés les diseniers, chefs de dix ou de douze fares (1), associations formées pour l'administration, pour la guerre, et peut-être aussi pour la garantie réciproque dans les cas de délits. Cette organisation est conforme à celle des Saxons; de même que le droit des Longbards, qui se rattachaient aux Saxons par les liens du sang (2), a beaucoup de ressemblance avec le leur.

al

av

fa

pe

Ai

av

vil

0.9

dr

ac

les

éta

ďu

pai

che

nai

cor

et e

cen

per

cen

ou,

diza

qui

tant

d'of

les

neri O

l'im:

(1)

Droit longbard

Bien qu'établis à demeure, ils ne purent jamais abandonner le système militaire, entourés comme ils l'étaient d'ennemis. C'est pourquoi le mot exercitus désignait la nation; exercitalis, le Longbard libre, qui, à la manière teutonique, s'appelait ahriman (heermann). Tous les ahrimans devaient se réunir en armes à l'appel du roi, même les évêques, sous peine de vingt sous d'amende. En conséquence, nul ne pouvait, sans encourir la peine capitale, changer de domicile autrement qu'avec sa fare, comme un soldat qui ne peut déserter son régiment. Tous pouvaient intervenir à l'assemblée générale, où les principaux discutaient et délibéraient sur les intérêts publics. Il n'y avait aucune distinction entre les personnes libres.

Propriété.

Il ne faut pas confondre néanmoins cette organisation avec le système féodal. Le roi, les ducs, les ahrimans, avaient la disposition libre et absolue de leurs terres. Ce n'était pas d'elles que dérivait pour eux l'obligation du service militaire, mais de leur qualité d'hommes libres; si bien qu'elle n'aurait pas cessé quand ils n'auraient plus été propriétaires. Si le roi ou le duc confiait un domaine qui leur appartînt à quelqu'un de leur dépendance, c'était en récompense d'un service, non à titre féodal. Parfois le propriétaire accordait à quelqu'un l'honneur, c'est-à-dire, le droit de gouverner une terre de son domaine, en lui abandonnant la jouissance des revenus; mais, bien que le

Ainsi appelés de fahren, engendrer, racine vieillie de vorfahren, ancêtres. Ce mot correspond à γένος et yens des anciens.

<sup>(2)</sup> Paul Discre appelle les Saxons amici vetuli Alboini, et dit que le vêtement des Lou bards ressemblait au leur.

bénéficier fût tenu à la fidélité et au service militaire envers le concédant, sa condition ne différait pas de celle des gastalds et des officiers ordinaires de l'armée. En un mot, les ducs, les sculdasques, les dizeniers, possédaient les terres comme officiers

de la nation, autrement dit de l'armée longbarde.

nt

els

œ.

ou

en

.90

dix

raci-

me

1 56

oup

ner

nis.

alis,

elait

r en

ingt

ourir

ec sa

ent.

inci-

n'y

ec le

spo-

que

leur

cesse

duc

leur

titre

eur.

163 163

, an -

vête-

Les domaines de la couronne, qui étaient nombreux, avaient pour surintendants des gastalds, investis en outre de l'autorité judiciaire et militaire sur les Romains, et peut-être aussi sur les ahrimans domiciliés dans la ville qui leur était conflée. Si nous avons employé le mot ville, c'est qu'en effet quelques-unes faisaient partie des propriétés royales : Côme, par exemple pendant qualque temps, Suze, Sienne, Pistoia, Toscanella, Arezzo, volterna, et peut-être Pise. A Milan, le gastald siégeait avec le due, et c'était, selon nous, parce qu'une partie de la ville appartenait au domaine du roi; dans les autres villes, il est probable que le gastald avait pour mission de garantir les droits des habitants libres, et les priviléges qui leur avaient été accordés lors de la reddition de la place.

Le droit principal et le fondement des autres droits parmi jugement les Longbards, comme chez les autres peuples germaniques, était la fatda (1), c'est-à-dire la faculté de tirer vengeance d'un outrage, soit pour son propre compte, soit pour celui de ses parents ou amis. Quand le gouvernement se fut consolidé, il chercha à substituer à la faïda l'action juridique, et des tribunaux furent introduits pour garantir la vie et la propriété. Mais, comme tout le reste, ils furent organisés militairement, simples et expéditifs. Tout différend soulevé entre les membres de la centurie ou de la décurie était débattu devant le chef, qui percevait les amendes. Dans les affaires plus importantes, la centurie assemblée jugeait sous la présidence du sculdasque; ou, pour ne pas réunir tous ses membres, on choisissait une dizaine de bons hommes, c'est-à-dire, de Longbards de race, qui examinaient le fait après avoir prêté serment, en s'en remettant au magistrat de l'application de la loi. Il n'y avait poursuite d'office que dans les cas où le fisc avait part à l'amende; dans les autres, il devait y avoir instance de l'offensé ou de son heritier.

Quelques faits particuliers, tout embellis qu'ils soient par l'imagination du narrateur longbard, révèlent les mœurs du

Mœurs.

<sup>(1)</sup> En anglais fewd, on allomand feude .

peuple dominant. Authoris envoie demander la main de Théodelinde, fille de Garibald, duc de Bavière, de la race des Agilofinges. Elle lui est accordée; mais la conclusion se faisant attendre, le prince longbard, impatient de connaître sa fiancée, se rend inconnu à sa cour avec ses ambassadeurs, en feignant d'être chargé par Autharis de lui rendre compte des attraits de sa future compagne. Théodelinde s'étant offerte à ses yeux et lui ayant plu, il la salua reine d'Italie, et la requit d'accomplir le rite national, en offrant une coupe de vin à ses futurs sujets, ce qu'elle fit; mais Autharis, en lui rendant la coupe, toucha furtivement sa main, et fit en sorte qu'elle vint lui effleurer le visage. Quand Théodelinde raconta à sa nourrice ce qui était arrivé, elle l'encouragea à avoir bon espoir, puisque nul autre que le roi lui-même n'aurait été si osé. Cette pensée lui sourit, attendu que l'ambassadeur lui avait paru un beau jeune homme, d'une taille bien proportionnée. Le prince partit; et arrivé à la frontière, lorsqu'il fut sur le point de prendre congé de l'escorte bavaroise, il se dressa sur son cheval, et lançant de toute sa force une hache contre un arbre : Voilà, dit-il, les coups que lance le roi des Longbards!

Le mariage fut célébré peu après à Vérone; mais au bout d'un an Autharis mourut. Théodelinde 's'était concilié à tel point l'affection des Longbards, qu'ils s'en remirent à elle du soin de se choisir un époux et de leur donner un nouveau roi. Son choix tomba sur Agilulf, duc de Turin, non moins distingué par les avantages de sa personne que par son courage belliqueux. La reine l'invita donc à un banquet; et avant fait verser du vin, elle but la première, puis elle lui présenta la coupe à vider. Il l'en remercia en lui baisant la main; Théodelinde ajouta : Pourquoi baises-tu sur la main celle que tu as le droit de baiser sur la bouche? Ce choix, rendu public de la sorte,

fut sanctionné et applaudi par l'assemblée nationale.

La piété de Théodelinde venait exercer une influence trèsopportune sur les Longbards et adoucir leur caractère farouche. Ils avaient embrassé le christianisme avant d'entrer en Italie; mais, indépendamment de certaines pratiques idolàtres (1) qu'ils avaient conservées, ils étaient imbus des erreurs de l'arianisme. La religion du pays fut donc d'abord persécutée

<sup>(1)</sup> Quarante citoyens romains furent torturés pour n'avoir pas voulu adorer le crâne d'une chèvre immolée par les Longbards, Gréc, M., Dialog. III, c. 28.

héodes isant ncée, mant traits yeux mplir ujets, oucha rer le était autre ourit, mme, arrivé gé de ant de -il , les

u bout
à tel
elle du
au roi.
stingué
belli—
verser
oupe à
delinde
le droit
. sorte,

e trèsère fa-'entrer idolâerreurs sécutée

u adorer H, c. 28. par eux; ils chassèrent les évêques catholiques, et les remplacèrent par des ariens. Ils tolérèrent ensuite deux évêques dans chaque ville, tout en opposant maintes contrariétés à celui des catholiques pour sa nomination et pour la reconnaissance de son titre. Autharis, qui avait abandonné l'idolâtrie pour l'arianisme, craignant la prépondérance que l'accroissement des catholiques donnait aux évêques et au clergé, ennemis de la domination étrangère, défendit de baptiser selon leur croyance les enfants des Longbards. Sa mort prématurée passa pour un châtiment de ce décret, qui ne fit que redoubler le zèle des catholiques. Le pape Grégoire le Grand y contribua beaucoup en les soutenant en quelque lieu que ce fût, et en les encourageant, surtout durant les malheurs publics, à convertir les ariens. « Que votre fraternité, « disait-il, exhorte partout les Longbards à rallier à la véri-« table foi, en présence d'une si grave mortalité, leurs enfants « baptisés dans l'arianisme, afin d'apaiser la colère du Tout-« Puissant; entraînez par la persuasion à la véritable foi tous « ceux que vous pourrez; prêchez-leur sans relâche la vie « éternelle, afin que vous puissiez, quand vous paraîtrez en « présence du Juge, lui montrer le fruit de votre zèle (1). »

Il écrivait aussi à Magnus, prêtre milanais, d'exhorter le peuple et le clergé à élire un évêque pour succéder à Honoré. Magnus se rendit à Rome porteur d'une lettre non signée, annoncant que les suffrages se réunissaient sur Constance; et le pape sanctionna ce choix, en dispensant l'élu de venir recevoir l'ordination à ses pieds, selon le privilége de l'Église ambroisienne, mais en recommandant de consulter aussi les Milanais réfugiés à Gênes. Ceux-ci ayant donné leur assentiment, Constance fut reconnu évêque; et lorsqu'il mourut il eut pour successeur Dieudonné. Mais comme Agilulf voulait en imposer un autre de son choix, Grégoire écrivit aux Milanais de demeurer fermes; que jamais il n'accepterait un évêque élu par des non-catholiques et par des Longbards. D'un autre côlé, ajoutait-il, vous ne vous trouverez pas amenés à céder par la nécessité, puisque les biens affectés aux clercs qui desservent Saint-Ambroise sont en Sicile et en d'autres lieux indépendants.

Cet illustre pontife gagna la confiance de Théodelinde, sou-

Longbards convertis. tint son zèle par des lettres fréquentes, et fit si bien qu'elle amena son époux à la foi véritable. A leur exemple, la nation entière abandonna l'idolâtrie et l'arianisme. Les Longbards, devenus catholiques, se montrèrent pleins de zèle pour le culte, et multiplièrent les églises, qui dans certaines villes se comptaient par centaines. A toutes, sauf aux églises paroissiales, étaient joints soit des monastères, soit des hôpitaux pour les malades et les voyageurs. Théodelinde leur fit restituer leurs biens, et les augmenta par de nouvelles libéralités. Elle fit construire à Monza, pour elle, son époux, ses fils et ses filles et pour tous les Longbards de l'Italie, la basilique de Saint-Jean-Baptiste, qu'elle décora d'un grand nombre d'ornements en or, et où elle déposa une couronne (1).

Elle avait aussi dans cette ville un palais enrichi de peintures représentant des usages nationaux, ce qui prouve que les arts n'avaient pas péri. La tradition populaire attribue une infinité de fondations à la pieuse reine, dont la mémoire est

n

₽€

bi

la

vi H

ar

V

fill

pu

ral

il 1

tro

céo

ess

que

cu

déf

ces

sul

n'o

tro

encore bénie par le peuple des environs.

Le règne d'Agilulf fut troublé par quelques ducs qui se mirent en rébellion ouverte, soit pour réagir contre la dynastie bavaroise, soit en haine du catholicisme. Il usa de clémence avec les uns et de rigueur avec les autres, surtout envers ceux qui avaient favorisé l'étranger, comme il le fit à l'égard de Minulf, duc de l'île d'Orta, qui s'était prêté à une invasion des Francs, et de Maurice, qui avait livré Pérouse à l'exarque romain.

Insurrection de Rome.

A cette époque, les empereurs iconoclastes voulurent contraindre les Romains à renoncer au culte des images. Ceux-ci, voyant qu'ils ne pouvaient assurer autrement la liberté des consciences et celle du culte, se décidèrent à se révolter et à secouer le joug. Grégoire le Grand, qui maintes fois avait élevé la voix contre les abus des ministres grecs en Italie, encouragea les Romains dans cette entreprise; bien loin ce-

(1) On lit autour de cette couronne, qui est d'or et garnie de pierreries, avec une croix suspendue à une chaînette : AGILULF GRAT. DI. VIR. GLOR. REX TOTIUS ITAL. OFERET. SCO. JOHANNI BAPTISTE IN ECLA MODICIA.

La formule par la grâce de Dieu, inusitée jusque-là et introduite plus tard par Pepin en tête des diplômes, est à observer, ainsi que celle de roi de toute l'Italie, qui, non sans un grave motif, fut ensuite employée par Charlemagne et par Napoléon. Il ne paraît pas que les Longbards couronnassent leurs rois; ils leur donnaient l'investiture en leur mettant une lance dans la main.

lle

on

s.

le

se

is-

ux

ti-

és.

: et

asi-

bre

in-

les

une

est

mi-

astie

ence

vers

gard

sion

rque

con-

x-ci.

des

et à

avait

en-

ce-

eries , . REX

plus

oi de

Char-

ssent

ans la

pendant de favoriser les Longbards, il les réconcilia avec l'exarque Callinique. Mais les Grecs ayant manqué à la foi jurée, et attaqué, en pleine paix, Parme, où ils surprirent et emmenèrent esclave la fille même du roi, Agilulf s'allia avec le kacan des Avares, perpétuels ennemis de l'empire d'Orient. Celui-ci envahit la Thrace, et, envoyant un corps de Slaves en Italie, contribua puissamment à faire tourner la chance en faveur du roi longbard, qui s'empara de Crémone, de Mantoue et de Padoue, et punit la perfidie de l'exarque en livrant ces villes aux flammes.

Cependant les Avares, alliés infidèles, se jetèrent à l'improviste sur le Frioul, où ils portèrent le ravage. Gisulf, duc de ce pays, périt en leur résistant. Romilde, sa femme, continua à se défendre dans Forojulium, où elle se renferma avec ses nombreux enfants. Mais ayant aperçu le kacan du haut des remparts, poussée soit par un sentiment lascif, soit par l'ambition, elle conçut la pensée d'obtenir son amour au prix de la trahison. Elle envoya donc lui proposer de lui laisser la ville et tout ce qu'elle possédait s'il s'engageait à l'épouser. Il promit; se fit livrer la ville, qu'il mit à feu et à sang; et, après avoir possédé Romilde durant une nuit, il l'abandonna à la brutalité de douze des siens, puis la fit empaler en disant : Voilà le mari qui te convient. Bien différentes d'elle, ses filles feignirent d'exhaler une odeur fétide pour sauver leur pudeur des attentats de l'ennemi.

Il y avait eu trêve avec les Francs, mais non une paix durable; Agilulf la conclut en se résignant a un tribut annuel de douze mille sous, qui continua à être payé jusqu'au moment où il fut racheté moyennant mille sous d'or comptés à chacun des trois ministres de Clotaire II.

Agilulf s'était associé au trône son fils Adaloald, qui lui succéda sous la tutelle de Théodelinde, sa mère. Cette pieuse reine essaya en vain de dompter son caractère. Il se livra à de tels accès de cruauté qu'on en attribua la cause à un breuvage que lui aurait fait administrer l'empereur Héraclius. Plus occupé des intérêts des Romains que de ceux de sa nation, il défendait les incursions sur les territoires restés indépendants; ces motifs réunis le firent déposer par les grands, qui lui substituèrent Ariovald, duc de Turin. Son règne pacifique n'offre point d'événements remarquables, sauf toutefois les troubles excités par la rébellion de deux frères, ducs de Frioul,

Romilde.

615.

Ad: loold

Arioval I.

et le soupçon qu'ils agissaient d'intelligence avec Gundeberge, sa femme. Sœur d'Adoald, elle lui avait aplani la route du trône; et, à l'exemple de Théodelinde, sa mère, elle voulait peut-être s'immiscer dans les affaires de l'État, parce qu'elle se croyait soutenue par l'amour des Longbards. Ariovald, ne se sentant pas assez fort pour exterminer les deux rebelles, gagna un ministre de l'empire grec, qui les tua en trahison; il lui fit remise, en récompense, du tribut que payaient les exarques de Ravenne.

Rotharis

Après sa mort, Gundeberge parvint à faire élire pour lui succéder son nouvel époux, Rotharis, duc de Brescia; mais il ne lui resta pas fidèle, et prit plusieurs concubines. Comme elle avait un jour fait l'éloge de la beauté d'un courtisan longbard nommé Adaulf, celui-ci osa la prier d'amour, et, repoussé par elle, il l'accusa près de son mari de s'entendre avec le duc Tason pour l'empoisonner. Rotharis la fit alors renfermer dans le château de Lomello. Mais le roi des Francs, Clotaire, lui en adressa ses plaintes; et Rotharis alléguant le soupçon qu'il avait conçu, un des envoyés francs lui dit: Rien de plus facile que de t'assurer de la vérité. Ordonne à l'accusateur de combattre avec un champion de la reine, et que le jugement de Dieu décide. L'avis fut agréé, le combat livré; l'accusateur succomba, et Gundeberge fut rétablie dans ses honneurs (1).

d

d

il

de

de

ex

go

co

qι

lei

en

a

néc

qui

suls

XLI QVI DEPO POST

PER

11

Rotharis, quoique arien, se montra généreux envers les églises. Sous son règne, l'évêque de Pavie, sa capitale, embrassa la foi catholique et fit cesser le schisme. Pour réprimer les turbulents, Rotharis mit à mort plusieurs nobles longbards; il occupa ensuite le pays sur les rivages de la mer, depuis Luna jusqu'au territoire des Francs de Bourgogne. Nous verrons ailleurs ses luttes avec Rome, cause principale de la chute du

rovaume fondé par Alboin.

L'histoire longbarde de ce temps se réduit donc à deux faits : tentatives continuelles des dominateurs pour conquérir de nouvelles places sur les Grecs, et lutte intérieure entre le roi et les ducs, le premier exigeant la soumission, les autres s'obstinant à s'y refuser jusqu'à s'allier avec les ennemis de leur nation.

Que les Longbards qui envahirent l'Italie fussent peu nom-

<sup>(1)</sup> FRÉDÉCAIRE. Il attribue néanmoins le fait à Rodoald, ainsi que Paul Diacre; mais les temps ne s'accordent pas.

breux, c'est ce qui nous est attesté par Tacite, quand il raconte qu'ils s'applaudissaient de leur petit nombre; Procope ajoute que c'était la nation la moins populeuse parmi celles de leur voisinage (1). La preuve en résulte avec évidence de la nécessité où ils se trouvèrent de prendre avec eux trente mille Saxons auxiliaires, et de la résistance qu'opposèrent à leur premier choc non-seulement Pavie, Padoue, Monselice, Brescello, mais encore des places ouvertes comme celles des environs de l'île Comacine (2) dans le lac Lario, où les indigènes et la population qui s'y était réfugiée maintinrent durant vingt ans leur indépendance, en reconnaissant la domination impériale. Ils durent ensuite devenir moins nombreux encore dans les guerres presque incessantes qu'ils eurent à soutenir dans l'espace de deux siècles. Organisés qu'ils étaient sur le modèle d'une armée, ils se tenaient agglomérés à l'entour des villes, tandis que les campagnes éloignées, et surtout les montagnes, restaient abandonnées à la population indigène.

Si, d'une part, l'imagination épouvantée appelait torrents et déluges les invasions des barbares, la pitié exagérait aussi leurs exterminations : c'est ce qu'il ne faut pas oublier quand Grégoire le Grand dit que la population italienne, pressée naguère comme les épis dans un champ de blé, a été écrasée et anéantie; que tout le pays a été réduit en désert, et qu'il est peuplé seulement de bêtes féroces. Il n'y a pas à accorder une foi plus entière à Paul Diacre, panégyriste de la domination longbarde, « sous laquelle, dit-il, il n'était fait aucune violence : on ne ten-« dait aucune embûche; personne ne molestait et ne dépouil-« lait les autres injustement; il n'y avait point de vols, poin « de brigandages; chacun s'en allait sans crainte où il lui

« plaisait (3), »

(1) De bello gothico, II, 14; III, 34.

(2) L'histoire ne fait mention que de l'île; mais elle est si petite qu'on doit nécessairement comprendre sous cette dénomination le territoire voisin. Deux inscriptions, l'une de 571 et l'autre de 572, en font foi. Dans ces inscriptions, qui appartiennent à Lenno, sur le rivage, l'année se trouve datée des consuls, et Justin y est appelé notre Seigneur :

HIC REQUIESCIT IN PAGE FAMVLVS PERPETVI AUGUSTI ANNO VI.

HIG REQUIESCIT IN PACE BONE MEMO-XLI RAVRENTIVS VENERABILIS SACERDOS RIZO CYPRIANYS QUI VIXIT IN HOC S ECULO OVI VIXIT IN HOC SÆCULO ANNOS LV. PLYS MINVS XXXIII DEPOSITVS SVB DIE VII DEPOSITVS SVB DIE III NONAS JVLII KALENDAS OCTOBRIS INDICTIONE V POST POST CONSULATUM DOMINI NOSTRI JUSTINI CONSULATUM DOMINI NOSTRI JUSTINI PER-PETVI AVGVSTI ANNO VI.

(3) II, 16.

es

ıc-

it

le

lui ait mé le, 6011 hâssa

çu, asvec ide.

les mner ds; una ons du

> its: oui et bseur

m-

Paul

Si la domination des conquérants civilisés est loin d'apporter autant de bonheur, combien moins encore devait-il en être ainsi sous des conquérants barbares qui commencèrent par dépouiller violemment les indigènes d'une partie de leurs biens,

pour s'emparer ensuite de toutes les propriétés?

Les naturels.

Ce même historien, oubliant les phrases de rhétorique dont il se sert trop volontiers, dit de Cléfis qu'il extermina la noblesse; et il nous apprend que, sous les trente ducs, beaucoup de nobles romains furent « tués par cupidité; que les « autres furent répartis entre les hôtes de manière à devenir « tributaires, en payant un tiers des produits; que les églises « furent dépouillées, les prêtres égorgés, les villes renversées . « la population exterminée (1). » Voilà le traitement que subit l'élite de la population italienne.

Quelques-uns nient cette destruction totale des nobles, c'est-à-dire des propriétaires, parce que Grégoire le Grand fait plusieurs fois mention des nobles de Milan et des autres villes (2): mais ce pontife s'exprimait ainsi parce qu'il suivait les formules usuelles de sa curie (3), et ne reconnaissait ni l'occupation des Longbards ni la spoliation des vaincus; il agissait donc comme le ferait de nos jours une chancellerie qui continuerait à traiter en famille régnante la branche déchue des Bourbons.

On allègue encore comme preuve une jeune personne nommée Théodote, d'une famille sénatoriale, qui, n'ayant pu se soustraire à la passion brutale du roi Cunibert, alla pleurer sa virginité dans le monastère de Sainte-Marie de la Posterla à Pavie; puis on cite aussi les riches propriétaires se régissant par la loi romaine, c'est-à-dire les hommes d'origine italienne, qui reparaissent lorsque la domination étrangère a cessé. Mais il faut réfléchir que, même dans les pays conquis tout d'abord, beaucoup d'indigènes s'enfuirent dans les îles, sur les côtes, au

(3) Cela est si vrai qu'il s'en sert même avec les Thuringiens, qui jamais n'avaient eu de municipe.

<sup>(1)</sup> Populi aggravati per Longobardos hospites partiuntur. II, 32. Le manuscrit existant dans la bibliothèque Ambrosienne de Milan porte : pro Longobardis hospicia partiuntur. Il y a ambiguïté dans l'un et dans l'autre cas. Ne faudrait-il pas lire, multa patiuntur ρ Voyez Troya, vol. 1, cinquième partie, page 62 et suivantes.

<sup>(2)</sup> Dans plusieurs de ses lettres il est question de populus et ordo des villes longbardes. Dans une lettre adressée à Constance, évêque de Milan, il parle d'un certain Fortuné, dont il avait entendu per annos plurimos inter nobiles consedisse et conscripsisse. Ep. 1V, 29.

milieu des montagnes; ils purent sans doute avant de revenir traiter avec les vainqueurs, et conserver ainsi titres et possessions. Cela dut aussi avoir lieu pour les habitants des villes qui ne se rendirent qu'à des conditions stipulées, et pour ceux qui vinrent, des pays qui jamais n'avaient été soumis, se fixer sur les terres des Longbards, surtout lorsque ceux-ci se furent adoucis, et quand la domination passa aux Francs. Ces accidents suffisent pour expliquer la mention qui, dans les documents contemporains, se représente souvent, de nation romaine, de nobles, de sénateurs (1); ce dernier titre ne pouvait, dans tous les cas, indiquer autre chose qu'un rang personnel, et non pas d'origine.

Les lois longbardes ne parlent jamais de la nation vaincue (2), d'où quelques-uns ont voulu conclure qu'elles la laissèrent continuer à vivre sous la loi romaine. Mais quand l'esprit du statut longbard, qui, ainsi que nous le prouverons, repoussait la personnalité de la loi, laisserait admettre cette opinion, que signifierait cette faculté de vivre selon la loi romaine? Cette loi suppose des fonctions publiques et des attributions que la conquête avait effacées. Ce fait, que les naturels étaient devenus tributaires et dépendants d'un autre peuple, introduisait des relations tout à fait nouvelles : comment pouvaient-elles être réglées par la loi romaine? Comment celle-ci subsistait-elle quand ceux qui pouvaient la modifier selon les circonstances avaient disparu?

Il serait possible de croire, en voyant que les codes des barbares ne contiennent, en très-grande partie, que des dispositions criminelles, que la loi romaine était observée devant les tribunaux. Mais quels étaient les juges? Les peines se réduisant le plus souvent pour les barbares à l'amende et à la composition, comment les appliquer aux Romains, dont les lois sont tout autrement combinées? En outre, chez les barbares, le pouvoir judiciaire est constamment réuni à l'autorité militaire: comment les Romains, exclus de celle-ci, auraient-ils pu être investis de l'autre?

Le législateur longbard ne faisait donc pas acte de clémence,

(1) C'est l'opinion de Troya, contraire à celle de Savigny, V, 122.

enir lises ées , aubit

ter

tre

dé-

ns,

lont

no-

au-

les

oles, fait vil it les occudonc erait oons. nom sous-

rla à t par nne , Mais oord, s , au

er sa

32. Le : pro Pautre , cin-

s villes I parle er no-

jamais

<sup>(2)</sup> Rotharis punit d'une amende de vingt deniers la fornication avec une servante gentilem, de douze avec une Romaine; mais cela peut s'entendre de celles qui avaient été amenées esclaves en grand nombre, après la conquête de Gênes et d'autres villes romaines.

mais d'insouciance, quand il laissait le Romain vivre selon sa propre loi, puisque cela équivalait à le priver de tous les droits inhérents à la qualité de citoyen. C'est ainsi que les anciens Romains, en ne statuant rien sur les mariages des plébéiens et des esclaves, les considéraient comme de simples concubinages, sans légitimité civile. Il en était de même de ceux des Italiens sous les Longbards. L'Église seule, qui les bénissait, en tenait compte. On peut juger par là des autres contrats.

Ce qui subsistait encore des lois romaines ne pouvait donc toucher que le droit privé. Peut-être, dira-t-on, et précisément à cause de cette insouciance, le régime municipal continua-t-il de subsister, bien qu'altéré par l'organisation militaire des Longbards, et par la cessation du système des tributs, qui en était la base et le but sous les Romains (1). n le

se

ti

tr

u

de

ri

de

00

en

la

et

do

gn

Ai

vil

Siz

Mais nous avons vu déià combien ce système était déchu vers la fin de l'empire (2) : sous les Barbares, il ne resta plus d'autre attribution à la curie que d'enregistrer quelques actes, comme l'indiquent certaines formules des Francs; quant aux pays soumis aux Longbards, il n'y en a pas vestige. D'ailleurs il resterait toujours à expliquer, si les Longbards eussent laissé l'exercice de la loi romaine aux vaincus, comment ces derniers auraient pu faire appliquer à un vainqueur la peine qui atteignait l'homicide ou toute autre violence; comment le Longbard n'était passible que d'une amende, tandis que le Romain encourait des peines afflictives; comment le Romain pouvait tester, à l'exclusion du Longbard; comment la dame longbarde vivait sous une tutelle perpétuelle, dont les femmes des vaincus étaient exemptes; comment les procès romains étaient jugés sur des témoignages et des preuves, lorsque le duel ou le jugement de Dieu décidait de ceux des Longbards, et tout cela dans le même pays, sous l'autorité du même roi.

D'ailleurs un droit en vigueur suppose une force qui le pro-

<sup>(</sup>i) C'est ce que soutient Savigny, et ce que nient absolument Leo et Troya.

<sup>(2)</sup> Justinien ne cesse de le répéter... Nov. XXXVIII: Curiales... cæperunt se eximere curiw, et occasiones invenire per quas libert ab his efficerentur. Ita civitates diminutw... Decuriones facultatibus... et corporibus fraudare curiam voluerunt, rem omnium impiam adinvenerunt a legitimis nuptiis abstinentes, ut eligerent magis sine filits quam sub lege deficere... Transtulcrunt curialium facultates ad alias personas, nihil exinde habente curia... sub falsis causis facientes donationes... Vidimus quosdam sic adversos esse contra proprias patrias...

tége ; et depuis longtemps les Romains avaient perdu l'usage des armes ; et alors la constitution des vainqueurs leur inter-

disait le droit d'en porter.

sa its

ens

et

es,

ens

ait

onc

sé-

ıti–

ire

qui

chu

dus

es,

aux

urs

issé

iers

tei–

ard

en-

vait

rde

in–

lent

ou

out

ro-

et et

epeeffi-

pount sub

as,

\$5...

Les villes maritimes et celles de l'intérieur, où les Goths et les Longbards ne pénétrèrent que momentanément ou iamais, continuèrent à s'administrer comme au temps de l'empire. Il n'y avait pas là de magistrats barbares; les empereurs de Constantinople y exerçaient peu d'action, ne prenaient même pas toujours soin d'y envoyer des gouverneurs, et les communications demeuraient souvent interrompues avec l'exarque de Ravenne. Les municipes pourvurent donc par eux-mêmes à leur administration et à leur defense, en faisant servir à cet usage l'argent qu'ils avaient l'habitude de paver à titre de contributions. Ils eurent de la sorte à leur disposition trésor, armée, administration civile et judiciaire, en un mot une liberté de fait. Plus tard, l'empereur Léon abolit le nom de consul (890); les curies disparurent de même comme une institution onéreuse et vieillie, devenue inutile depuis que l'on s'en remettait pour toute chose à la sollicitude de l'empereur (1). Les villes ainsi constituées furent prises plusieurs fois, et se délivrèrent, d'elles-mêmes peut-être, du joug étranger. Les évêques, très-opposés aux Longbards, avaient conservé des richesses considérables et une grande puissance, surtout ceux de Ravenne et de Rome. Le siége de cette dernière ville étant occupé par un grand homme, le triomphe du parti national en devint plus facile. Déjà, à cette époque, les villes se font la guerre entre elles, les évêques combattent contre les papes et les exarques; symptômes de liberté qui reparaissent en Lombardie dans les onzième et douzième siecles.

Au lieu du chef que les empereurs déléguaient pour exercer l'autorité dans les villes, elles élisaient un citoyen : à mesure donc que les Grecs allaient dégénérant, les vertus républicaines se réveillaient en Italie; et l'homme y recouvrait sa propre dignité, avec tous les avantages qui en dérivent infailliblement. Ainsi, quelques siècles après la tourmente germanique, les villes de la Lombardie, de la Romagne et de la Marche, qu'elles eusser ! ou non subi le joug des barbares, se trouvèrent en

<sup>(1)</sup> Nunc (curix), eo quod res civiles in alium statum transformate sint, omniaque ab una imperatorix majestatis sollicitudine atque administratione pendeant; ne incassum circa legale solum oberrent, nostro decreto illinc submoventur. Nov. 94 et 96; Leonis.

état de former une ligue formidable. Or, en pensant que le gouvernement municipal de ces villes, presque identique partout, était à peu près le même qu'elles possédaient avant l'invasion, on est porté à croire que l'administration longbarde conserva ou laissa survivre quelque chose de l'ancien municipe.

Néanmoins c'est en vain qu'on en chercherait des traces, car on ne saurait découvrir dans les lois, qui concernaient uniquement les vainqueurs, ce que pouvait être la condition des vaincus, bien que les premiers fussent portés à respecter dans les autres la dignité du sacerdoce, la supériorité du savoir, et qu'ils se trouvassent même contraints de les employer pour leurs affaires ou pour la rédaction de leurs lois. Si l'on veut retrouver les indigènes, il faut les chercher dans les ateliers, dans les champs abandonnés à la population désarmée, dans les gittes (1) que formaient entre eux les indigènes pour se prêter réciproquement secours en cas d'incendie ou d'autres désastres et peut-être pour opposer parfois un obstacle à la tyrannie brutale des dominateurs.

La population italienne subsistait surtout et avait sa représentation dans l'Église. Elle se réunissait pour élire ses évêques et ses curés, s'attachant d'autant plus aux prêtres et aux religieux que, sortis eux-mêmes de la classe des vaincus, ils protégeaient, consolaient les opprimés. La loi romaine, en vigueur parmi eux, leur valait d'être soustraits à la juridiction du Longbard, qui, ne connaissant pas leurs coutumes, les laissait résoudre leurs différends devant les curies épiscopales. Les ecclésiastiques étaient les frères, les fils, les parents de ceux qui formaient la

(1) Quelques-uns croient que les gildes ou gildonies étaient simplement des confraternités religieuses; mais nous y voyons des associations du genre de celles dont le besoin se fait d'autant plus sentir que le ilen social est plus relâché. En effet, elles inspirèrent de la crainte aux forts. Charlemagne les prohiba par la treizième des lois ajoutées à celles des Longbards. « Que personne ne se permette de faire serment pour gildonie; que ceux qui veulent disposer de leurs aumones pour incendies ou naufrages le fassent d'une autre manière, mais non en jurant. »— Et Lothaire I<sup>er</sup>, plus rigoureusement encore, dans la quatrième de ses lois longbardes : « Que personne ne fasse une gildonie, ni par serment ni par obligation. Au cas où l'on oserait en faire une, que celui qui le premier en aurait donné le conseil soit banni en Corse par

le comte, et que les autres paient une amende. »

Il s'était aussi formé des guild en Angleterre, associations dont les membres s'imposaient un geld, argent consacré à l'industrie et au commerce.

Nous reparlons des gildes dans le livre XI, comme d'un des éléments dont se formèrent les communes.

Régime ecclé-

e le

que

ant rde

pe.

car

ue-

us.

tres

80

af-

iver

mps

que

ue-

eut-

des

en-

s et

eux

 ${f ent.}$ 

eux,

qui,

irs

ues

t la

ment

enre plus

les

per-

ilent

ntre

en-

une.

par

em rce.

t se

population indigène; et ils pouvaient leur insinuer les principes d'ordre qui les concernaient plus spécialement. « Le conquérant « n'a pas pris souci de vous? et bien! quand il s'élève quelque « différend entre vous, remettez-vous-en à notre méditation, et « nous le réglerons en équité. Le Longbard n'a pas pourvu à « l'organisation de la commune, aux mesures de police? pour-« voyez-y vous-mêmes d'après les coutumes dont vous avez la « tradition. Cette dénomination inquiète entrave tout commerce. « Eh bien! venez au couvent un jour de la semaine; et là, dans « l'enceinte sacrée, réunissez-vous pour acheter et vendre, « protégés par l'immunité ecclésiastique. Etes-vous poursuivis « par le glaive? réfugiez-vous dans les asiles que vous ouvrent les « lieux saints. Vous êtes, bien que vaincus, les vrais croyants, « tandis que ceux-là sont ariens. Vous êtes les fils de Dieu dans « le ciel et du pape sur la terre; et le pape vous bénit tandis « qu'il réprouve la race abjecte et détestable des Longbards. »

Aujourd'hui même en Irlande toutes les terres sont entre les mains des nobles, c'est-à-dire des anciens conquérants anglais, qui, bien que chrétiens et prêchant la liberté dans leur pays, ne se mêlèrent pas avec les vaincus, et continuent à tenir ce peuple nombreux dans la condition des colons sans industrie, en faisant servir à son oppression toute institution libérale et civile. Cependant le peuple a son gouvernement propre intérieur, indépendant du gouvernement anglais, en opposition même avec lui, né de la communauté de misères, de sentiments, de croyances, de passions, d'intérêts, qui a pour centre le clergé et trouve obéissance, quoique dépourvu de moyens de coercition.

Il en fut à peu près de même en Italic au temps des Longbards: l'autorité ecclésiastique, la seule qui eût survéeu, devint le point central autour duquel se réunirent les espérances et les droits de ce qui restait d'Italiens; et il en résulta une espèce d'organisation. Il n'y a rien là certainement qui indique une municipalité, le régime communal; mais le peuple subsiste, et se trouve rattaché à une classe respectée même des envahisseurs; il se relèvera si jamais celle-ci parvient à obtenir quelque droit de représentation.

Cet état de choses faisait grandir la puissance des évêques, défenseurs nés du partinational (1). Lorsqu'ensuite Théode-

<sup>(1)</sup> Grégoire le Grand écrivait à propos de l'évêque Constance : Quam fuerit vigitans in tuitione civitatis vestræ non habemus incognitum.

linde eut déterminé le triomphe du catholicisme, ce qu'ils avaient fait d'abord arbitrairement fut reconnu légalement; et ils continuèrent à prononcer sur les affaires de juridiction volontaire, sauf à porter devant le roi l'appel de leurs sentences. Ils n'acquirent jamais cependant le caractère public, et ne furent admis dans les assemblées qu'au temps de Charlemagne.

ne

ce

**es** 

roi

ď'a

au

sui

un

des

tur

chi

ou

un

ror

aux

ava

ave cha

per

dis

gie

vai

leu

mo

(1

seru

nih

(2

legi

Les monastères se multiplièrent à cette époque, et plusieurs d'entre eux obtinrent des immunités comme les propriétés des évêques. Ayant sous leur dépendance beaucoup d'individus colons ou autres, pour lesquels ils étaient tenus de fournir vadia ou garantie, ils acquéraient sur ceux-ci le mundium, tutelle longbarde, qui s'introduisit ainsi dans la législation romaine, conservée par le clergé. Quelques-uns donnaient la vadia aux villes, d'autres au roi lui-même, et c'étaient les plus considérés; cela est si vrai que leur abbé le cédait à peine en dignité aux juges et aux gastalds royaux. Le roi exemptait même parfois un monastère de la juridiction ordinaire, il en affranchissait d'autres du payement des impôts.

Ce que nous avons dit jusqu'ici est plus que suffisant pour indiquer les points sur lesquels nous différons complétement avec plusieurs historiens, très-estimables d'ailleurs, qui pensent que les Longbards et les Romains auraient formé un seul peuple jouissant de droits politiques égaux. Quel motif auraient pu avoir les Longbards maîtres du pays pour vouloir renoncer à leurs priviléges? Il faut donc regarder comme constant qu'ils restèrent durant deux siècles sur le sol italien, tels que les Turcs depuis pendant plus longtemps sur celui de la Grèce, tels que les seigneurs hongrois et polonais dans le Nord, ayant seuls des droits, et n'en reconnaissant aucun à la tourbe servile.

Afin d'empêcher que les priviléges des vainqueurs s'étendissent hors de leurs rangs, la loi défendait les mariages non-seulement avec les vaincus, avilissement qu'elle ne daignait pas même sanctionner, mais aussi avec les indigènes non subjugués. Car c'est à ceux-ci, selon nous, que se réfère le statut par lequel il est ordonné que, si un Romain épouse une Longbarde, celle-ci perdra ses droits, et que ses enfants suivront la loi du père (1); c'est-à-dire qu'ils ne jouiront pas du privilége de la nation dominatrice. Aussi les successeurs d'Alboin s'intitulèrent toujours

Fusion.

<sup>(1)</sup> Si romanus homo mulierem longobardam tulerit, et mundium ex ea fecerit... Romana effecta est; filii qui de co matrimonio nascuntur, secundum legem patris, Romani sint. Luipt., lex 74.

rois des Longbards : les Longbards seuls intervenaient lorsqu'il s'agissait de sanctionner les lois destinées à ne régir que les vainqueurs; preuve évidente que les vainqueurs et les vaincus ne furent jamais confondus.

'ils

et

VO-

es.

ne

ne.

urs

des

lus

dia

elle

æ.

шx

dé-

nité

ar-

iis–

in-

vec

que

ple

pu

r à

'ils

rcs

nue

des

is-

u-

Das

ės.

nel

-ci

l); lours

 $\frac{ex}{r}$ 

Quelques faits indiquent pourtant que la fusion put commencer à s'opérer. Les Longbards étaient accoutumés à enrôler les esclaves dans leurs armées (1). Ceux-ci, même d'origine romaine, avaient ainsi l'occasion de signaler leur courage et d'acquérir des grades militaires, bien qu'ils ne pussent atteindre aux plus élevés. S'il était constant que l'esclave émancipé devait suivre la loi de celui qui l'avait émancipé (2), ce devait être une autre voie ouverte aux vaincus pour entrer dans la société des vainqueurs; mais le texte sur lequel s'appuie cette conjecture ne comporte pas une telle interprétation. Quelques affranchis pouvaient obtenir des terres à titre de tenanciers libres, ou ils se livraient à une industrie non servile, ce qui formait un tiers état. Les ecclésiastiques, qui jouissaient des priviléges romains pour ce qui tenait au sacerdoce, étaient assimilés aux Longbards pour le droit civil, bien que nés Romains; ils avaient droit au guidregild, et pouvaient soutenir la vérité avec le glaive. Le Longbard lui-même en vint à affectionner le champ que le sort lui avait assigné; il accorda à ceux qui dépendaient de ce lot un guidregild plus élevé et la faculté de disposer de son pécule. Mais si l'antipathie nationale et religieuse, non moins que l'orgueil des conquérants, laissa aux vaincus quelque possibilité d'acquérir des avantages égaux aux leurs, ce ne fut qu'à l'époque de Luitprand, quand un droit moins farouche se fut introduit parmi eux.

<sup>(1)</sup> Longobardi, ut bellalorum possint ampliare numerum, plures a servili jugo ereptos ad libertatis statum perducunt; utque rata eorum possit haberi libertas, sanciunt more solito per sagiltam, immutantes nihilominus, ob rei firmitatem, quædam patria verba. PAUL WARNEFRIDE,

<sup>(2)</sup> Omnes liberi qui a dominis suis longobardis libertatem meruerunt legibus dominorum suorum et benefactorum vivere debeant, secundum qualibet a suis dominis propriis concessum fuerit. Rotharis, loi 239.

## CHAPITRE IX.

## LES PRANCS.

Nous avons vu ailleurs l'origine des Francs et leur subdivision en deux branches, celle des Saliens et celle des Ripuaires (1). Le nom des derniers leur vint de ce qu'ils occupèrent les provinces de la Gaule et de la Germanie sur les deux rives du Rhin, de Cologne à Coblentz, et à l'est jusqu'à Fulde, où ils partagèrent, peut-être, les terres avec les propriétaires primitifs; les Saliens possédaient une partie de l'île de Batavie et de la Toxandrie. Ils confinaient au nord avec les Tongres, sur les frontières desquels s'élevait Dispargum (2).

« Fiers et courageux jusqu'à la férocité, téméraires, man-« quant de foi, mais hospitaliers, ils sont, dit Libanius (3),

de

no

cc

l'a

gu

m

GRI

Hle

Hil

(1) Voy. livre VII, chapitre 2.

SIDONII APOLLINARIS Carmina et epistolæ.

GREG. TURONENSIS, Histor. eccles. Francorum.

Hist. epitomat. per FREDEGARIUM.

Gesta regum Francorum. Auteur incertain.

Almoin, De gest. reg. Francorum.

IDATH, PROSPERI TYRONIS, PROSPERI AQUITANI, MARII AVENTICENSIS, comitis MARCELLINI chronica, sans parler de celles d'Herman, de Sigebert de Gemblours, d'Ariule, de Hugues de Verdun, fondues dans les grandes chroniques de saint Denis; de la vie de saint Clotilde et d'autres saints; et des lettres d'Avitus Clovis, Remi et autres, à consulter dans le recueil de dom Bouquet. Hadriani Valesii Gesta Francorum.

Rotii, Ueber den bürgerlichen Zustand der Gallier zur Zeit der frünkischen Broberung; Munich, 1827.

PHILLIPS, Deutsche Geschichte.

H. G. Moke, Histoire des Francs; Paris, 1835.

LUDEN, Gesch, der Deutschen.

Sismond., Histoire des Français.

FAURIEL. Histoire de la Gaule méridionale.

Tunk, Forschungen auf dem Gebieth der Geschichte.

PERTZ, Gesch. der merovingischen Hausmeier; Hanovre 1819.

Aug. Therry, Lettres sur l'Histoire de France. — Récits des temps merovingiens.

MICHELET, Histoire de France.

(2) Dans Grégoire de Tours on trouve souvent : Disparagum in terminis Turingorum. J'adopte Tungorum.

(3) Orat. III.

« plus redoutables par leur valeur que par leur nombre; non « moins intrépides sur mer que sur terre, méprisant les intem-« péries, ils regardent la guerre comme leur élément, la paix « comme une calamité : vainqueurs, aucun frein ne les arrête ; « vaincus, ils reprennent l'offensive avant même que l'ennemi « ait eu le temps de les dépouiller de leur casque.

« Ils parlaient un dialecte teutonique : d'une stature colos—« sale, ils ramenaient sur le front leur chevelure rousse; ils se « rasaient la nuque et le visage, et ne gardaient que quelques « mèches de barbe, qu'ils peignaient soigneusement : la pupille « de leurs yeux d'un bleu clair était blanche et d'une trans—« parence brillante. Leur tunique de poils descendait à peine « jusqu'au genou; elle était serrée à la taille par un large cein—« turon d'où pendait une lourde épée : un grand bouclier les « protégeait, et ils se plaisaient à faire tournoyer et à lancer la « francisque; habiles à toucher le but, ils savaient de combien « elle pénétrerait dans le corps de l'ennemi, sur lequel ils s'é- « lancaient alors en bondissant. »

Dispargum était la résidence de leurs chefs militaires, élus parmi les familles les plus distinguées et désignés sous le titre de rois par des historiens et des poëtes. Le premier dont le nom soit indiqué est Pharamond, fils de Théodemir ou de Marcomir, qui, s'il exista jamais, dut régner de 420 à 428, quand l'autorité passa à Clodion le Chevelu. Ce chef sortit de Dispargum pour marcher sur Cambrai, et s'avança jusqu'à la Somme; mais, battu par Aétius à Héléna (vieux Hesdin), il se retira sur la Meuse et sur le bas Rhin (1).

Mérovée, qui lui fut donné pour successeur, vainquit les Huns à Méry-sur-Seine, et donna son nom à la première race des rois francs, si toutefois ce n'était pas une dénomination commune à tous les petits rois des différentes villes (2).

(1) Francus Germanum primum, Belgamque secundum Sternebat; Rhenumque, ferox Alemanne, bibebas Romanis ripis, et utroque superbus in agro, Vel civis, vel victor eras. (Sid. Apoll., in in it Paneg.)

(2) Meer-wig, héros de la mer. — Voici la signification des noms francs, selon les racines de l'ancien allemand, d'après la Deutsche grammatik de Grimm. Goëttingue, 1822.

Hlodio, Hlod, célèbre. Miro-wig, guerrier éminent. Hild-rik, brave dans la bataille. Hlodo-wig, guerrier fameux. Dago-bert, lumineux comme le jour.
Rod-bert, brillant par la parole.
Land-rick, puissant dans le pays.
Berto-ald, splendide et ferme.

Clocion.

s me-

vi-

ıai-

ent

ves

ils

ifs:

e la

les

ian-

(3),

milis

Gem-

iaues

ettres

OUET.

frän-

minis

On dit (c'est ainsi que s'exprime Grégoire de Tours) que Méroyée, de la famille de Clodion, avait laissé depuis deux ans le commandement royal des Francs dans la Gaule à son fils Childéric, quand celui-ci se fit hair en séduisant les filles des guerriers, et fut déposé. Voyant qu'on lui tendait des embûches. il s'enfuit dans la Thuringe, laissant dans les Gaules Viomade, son fidèle, afin qu'il cherchât à ramener les esprits, et il lui donna pour signe la moitié d'une pièce d'or, qu'il devait lui renvoyer au moment où il pourrait revenir sans danger. Les Francs élurent à sa place Égidius (1), maître des milices romaines et comte de Soissons. Mais celui-ci étant resté fidèle à l'empereur Majorien. Récimer le prit en haine, et conféra le titre des milices à Guntéric, roi des Bourguignons, en laissant occuper par Théodoric Narbonne, barrière placée entre Égidius et l'Italie. Théodoric, non content de cela, envoya vers la Loire son frère Frédéric avec les Alains mercenaires. Dans ce péril imminent, Égidius crut bien faire en rappelant Childéric, que les Francs regrettaient. Alors Viomade lui fit parvenir la demipièce d'or. Childéric, étant revenu, régna avec Égidius, et ils écrasèrent près d'Orléans les derniers Alains qui fussent restés dans les Gaules.

Childéric.

463.

459.

4C2.

Égidius étant mort d'une épidémie ou par le poison, Childéric affermit son autorité sur les Saliens en les conduisant à des expéditions aventureuses jusque sur les bords de la Loire, que se disputaient alors les Romains, les Visigoths, les Saxons et les Bretons. Durant son exil, Basine, femme du roi de Thuringe, près duquel il s'était réfugié, s'était éprise de lui; et lorsqu'il fut retourné parmi les siens elle s'enfuit et vint le rejoindre, en lui disant : Si j'avais connu un homme plus vi-

Theode-rik, brave ou puissant sur le Warna-her, éminent par protection. peuple.

Hlodo-mir, chef célèbre.

Hild-bert, éclatant dans le combat. Erkino-ald, ferme dans la sincérité.

Hlot-her, célèbre et éminent. Theode-bert, resplendissant parmi le Wert, digne.

peuple.

Theode-bald, hardi parmi le peuple.

Theode-ald, ferme parmi le peuple.

Hari-bert, éclatant dans l'armée. Gont-hram, fort dans la bataille.

Hilpe-rik, puissant à secourir.

Sighe-bert, brillant par la victoire.

(1) Il est probable qu'il ne fut pas fait roi, mais qu'il prit seulement à son service les Francs, habitués à combattre à la solde des Romains.

Ega . subtil.

Grimo-ald, ferme dans la fierté.

Ebro-in ou win, vainqueur rapide.

p

de

ri

le

'n

di

ne

ric

tan

que

uti

un

Raghen-fred, protecteur puissant.

Karle, robuste.

Karlo-man, homme robuste.

Ode, riche ou heureux.

Rad-ulf, prompt au secours.

Hug, intelligent.

goureux que toi, je lui aurais donné la préférence (1). De cette union adultère naquit Hlodowig ou Clovis, qui succéda à son père à l'âge de quinze ans comme chef de la tribu salique, et qui est considéré comme le fondateur de la monarchie francaise.

481-511. Clodwig.

La Gaule était alors partagée entre six nations. Les Visigoths dominaient dans les provinces méridionales, ayant pour confins la Loire, l'Ardèche et le Rhône; ils possédaient aussi le midi de la Provence. C'était, depuis les conquêtes d'Euric en Espagne, le peuple le plus puissant parmi les barbares.

Visigoths

Bretons.

Le mépris plus que l'esprit de rébellion avait déterminé les

provinces armoricaines ou maritimes à refuser obéissance aux débiles empereurs d'Orient, et elles avaient formé une confédération de villes libres qui tenaient des troupes sur pied pour la défense commune. D'autres Bretons, échappés de leur patrie insulaire lorsqu'elle fut envahie par les Anglo-Saxons, étaient venus se réfugier dans la troisième Lyonnaise, au milieu d'une population qui parlait comme eux la langue celtique. Les traces de l'antique vaillance se conservaient à l'extrémité de l'Armorique chez les Osismiens, qui se distinguaient par leur audace, leur agilité, leur fidélité envers leurs chefs héréditaires. Ils n'avaient pas abandonné le culte druidique, et souvent encore, en dépit des lois, ils versaient le sang humain pour apaiser les dieux. Quelques-uns d'entre eux, après avoir passé leur jeu-

par une vie pénitente d'être mis au rang des saints.

Les Burgundes ou Bourguignons s'étaient établis, de 406 à Bourguignons.

413, entre Bâle et la Méditerranée, Nevers et les Alpes; ils embrassaient la Provence septentrionale, le Dauphiné, les Cévennes, le Lyonnais, la Bourgogne, la Franche Comté, Lan-

nesse au milieu du pillage et des dévastations, touchés de re-

pentir, embrassaient le christianisme, et plusieurs méritèrent

ue

ins

fils

les

es,

de.

lui

lui

Les

ro-

e à

a le

ant

lius

oire

éril

que

emi-

t ils

estés

hil-

int à

ire,

kons

Րhu-

: et

t le

s vi-

ction.

érité.

pide.

nt.

SOII

<sup>(1)</sup> His ergo regnantibus simul, Basinia, relicto viro suo, ad Childericum venit, cui, quum sollicite interrogaret qua de causa ad eum de tanta regione venisset, respondisse fertur: Novi, inquit, utilitatem tuam, quod sis valde strenuus; ideoque veni ut habitem tecum. Nam noveris, si in transmarinis partibus aliquem cognovissem utiliorem te, expetissem utique cohabitationem ejus. At ille gaudens eam sibi conjugio copulavit. Or, Novi utilitatem tuam, quod sis valde strenuus... si aliquem cognovissem utiliorem te, ont été traduits: Je vous connais pour un homme d'honneur, courageux et digne de mon affection... s'il y avait au monde un homme de plus de mérite que vous. La différence entre le texte et la traduction est bien grande.

gres, la Suisse française, le Valais, la Savoie; Lyon était leur capitale.

Allemans.

Les Allemans possédaient l'Alsace et la Lorraine; et hors de France, à la gauche du Phin, tous les pays jusqu'à la Moselle; à la droite, la contrée qui s'étend de Constance à Bâle et à Mayence, c'est-à-dire la Souabe, le Darmstadt et une bonne partie de la Franconie.

Francs.

Le reste de la France septentrionale, avec les Pays-Bas, le grand duché du bas Rhin, la Hesse et Nassau sur la droite du Rhin, était occupé par les Francs Ripuaires, qui, voulant avoir des résidences fixes comme leurs frères, s'emparèrent de Cologne et de Trèves, en s'étendant ainsi de Coblentz à Clèves. Il était à prévoir qu'ils ne resteraient pas longtemps sans avoir la guerre avec les Bourguignons, et que les dernières possessions romaines seraient englouties dans le conflit. D'autres pays étaient occupés par les Francs Saliens, sous différents chefs, dont les plus connus résidaient à Cambrai, à Thérouane, à Tournay et au Mans. Les Francs, païens encore, qui, devenus ennemis des autres depuis peu, occupaient la partie la moins civilisée de la Gaule, étaient plus barbares que les Bourguignons et les Goths.

Gaulois.

Au milieu de ces différents dominateurs étaient répandus les Gaulois. Supérieurs en nombre, ils conservaient les institutions nationales, comme nous l'avons dit des Italiens; mais leur patrie se trouvant, pour ainsi dire, serrée entre le monde romain et le monde germanique, ils se faconnaient davantage aux mœurs de la nation dont ils se rapprochaient le plus. Syagrius, fils du comte Égidius dont nous venons de parler, main tenait encore, même après la clute de l'empire, l'autorité romaine sur les villes de Beauvais, Soissons, Amiens, Troyes, Reims et leurs dépendances : cette ombre de pouvoir était considérée pourtant comme la seule autorité légitime dans les Gaules, avant pour elle la sanction de cinq siècles, tandis que les pouvoirs nouveaux ne s'appuyaient que sur le glaive. L'empire représentait donc pour les Gaulois l'indépendance nationale; et c'est pour lui qu'ils auraient agi s'ils se fussent levés pour secouer le joug. Syagrius, d'autre part, élevé dans les habitudes de l'ancienne civilisation et parlant purement la langue germanique, apparaissait aux barbares comme un Solon ou un Déjocès, lorsqu'il leur rendait les oracles de la justice romaine.

a

el

fr

G

pa

at

dé

rit

ur

de

le:

t à

me

, le du

ant

ent z à

nps

ler-

flit.

ous

i, à

ore.

ırtie

e les

dus

itu-

nais

nde

tage

sya-

ain orité

ves,

con-

les

que

em-

atio-

evés

s les

t la

olon stice

Pour faire un grand État de ces pays morcelés et entraîner les Gaulois dans ses intérêts, il importait donc de mettre à l'écart, avec les débris de la domination romaine, le prétexte d'une fidélité honorable. Clovis, qui, ne pouvant se contenter de son royaume héréditaire de Tournay, aspirait à devenir le chef unique de sa nation, et ne reculait devant aucun moven, comprit que c'était là le premier à mettre en œuyre. A la tête de cinq mille braves, seule force de son petit État, il traverse la forêt des Ardennes, et vient sous les murs de Soissons offrir la bataille à Syagrius. Ce général, qui commandait à tous ceux qui au nord de la Seine s'appelaient encore soldats romains, soit légionnaires, soit alliés, est vaincu par le roi franc. Il passe le fleuve, et, ne trouvant pas les villes de la Loire en état de se défendre, il se réfugie à Toulouse, près d'Alaric II, roi des Visigoths; mais ce prince, pour se concilier celui que la fortune favorise, livre son hôte à Clovis, qui le fait mettre à mort, s'empare des villes romaines et transporte sa résidence à Soissons. Les Gaulois, séparés par une si longue distance de la cour de Byzance, ne pouvaient espérer d'en être secourus; ils n'hésitèrent pas à se soumettre.

Ces premiers succès encouragent Clovis; le butin qu'il a fait et la confiance qu'il inspire grossissent le nombre de ses troupes; il n'en maintient pas moins parmi ses compagnons d'armes une discipline rigoureuse; et malheur à celui qui aurait arraché un brin d'herbe sur le territoire ami! Après la victoire il partageait entre eux les dépouilles. On les voyait, lorsqu'il les passait en revue au champ de Mars, fiers et joyeux de se montrer, en armes et dans leur beauté vigoureuse, aux regards du héros chevelu qui les conduisait à la victoire.

La discorde qui se mit entre les princes bourguignons lui offrit une nouvelle occasion de conquêtes. Gundécar avait laissé quatre fils: Chilpéric, Godémar, Godégisile, qui régnaient à Genève, à Vienne, à Besançon, et Gondebaud, roi de Lyon et patrice romain, plus puissant que les trois autres. Ce dernier attaqua ses frères de Genève et de Vienne, qu'il vainquit; Godémar, qui s'était réfugié dans une grotte, y périt étouffé par la fumée; Chilpéric fut jeté dans un puits avec ses deux fils et sa femme; Gondebaud et Godégisile se partagèrent leur territoire.

Chilpéric avait laissé une jeune fille nommée Clotilde, dont on vantait la beauté et qui cultivait dans la solitude la foi véritable et la charité. Clovis la demanda en mariage. Si on la lui refusait, il avait un prétexte de guerre; si on la lui accordait, elle lui apportait des droits à faire valoir sur Genève. On n'osa repousser sa demande. Il envoya donc à Clotilde un messager qui lui remit, selon le rite national, avec l'anneau nuptial, un sou et un denier, comme symbole de l'achat qu'il faisait d'elle. La fiancée du roi franc se rendit ensuite de Genève à Soissons sur un chariot traîné par des bœufs, dont le pas lent semblait plus majestueux que le galop des chevaux; mais en route, elle se souvint qu'elle était barbare, et fit mettre le feu par les soldats de son escorte à plusieurs villages de la Bourgogne, pour donner quelque satisfaction à sa haine contre un roi fratricide.

Cette union fut un événement d'une haute importance; car, à partir de ce moment, tous les Gaulois eurent les regards fixés sur la reine, seule catholique parmi les princes de cette contrée; ils nourissaient l'espoir qu'elle saurait amener Clovis à embrasser avec la religion chrétienne une politique sage et humaine. Des évêques se rendaient fréquemment au palais, ainsi qu'on appelait, en style de courtisan romain, la tente du roi franc; mais il n'en pillait pas moins les églises et les biens du clergé : ce fut même un vase enlevé par les Francs à la cathédrale de Reims qui le mit en rapport avec saint Remi, pour lequel il concut ensuite de l'amitié. Cet évêque, le plus illustre des Gaules, avait écrit à Clovis, lorsqu'il était monté sur le trône, pour le féliciter. « Accomplis, lui disait-il, les desseins de la Providence; « montre-toi modéré dans le pouvoir, juste dans les récompen-« scs, bienveillant envers les pontifes et docile à leurs conseils; « si tu trouves bon d'agir d'accord avec eux, les peuples se-« ront heureux. Maintiens la discipline militaire, élève tes com-« pagnons d'armes et n'opprime personne; secours les infor-« tunés ; nourris les orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de « te servir, et tu remplaceras ainsi la crainte par l'affection. Oue la droiture de tes jugements mette le faible et l'étranger

Saint Remi.

« à personne, et que nul n'en sorte mécontent. Tu possèdes les « biens paternels : si tu t'en sers pour acheter les prisonniers, « fais en sorte de leur restituer la liberté entière. Que les étran-

« gers établis sur tes domaines ne s'aperçoivent pas qu'ils ap-« partiennent à une nation différente. Que les jeunes gens inter-

« à l'abri de la rapacité. Que l'accès de ton palais ne soit refusé

« viennent à tes fêtes, les hommes âgés à tes conseils. »

Mais le chef barbare devait être amené à la foi véritable bien

mi

it,

sa

(er

un

le.

ns

lait

elle

ol-

our

de.

r, à

xés

ée;

as-

ine.

ı'on

nc;

gé :

e de

on-

iles.

e fé-

ce;

en-

eils;

se-

om-

for-

e de

ion.

iger

fusé

s les

ran-

ap-

ter-

pien

moins par des raisons que par l'amour de la victoire. Les Allemans, désireux de marcher sur les traces des Francs et d'imiter leurs succès, passèrent le Mein, et, descendant jusqu'à Cologne, assaillirent Sigebert, roi des Ripuaires; Clovis, son neveu, marcha à son secours à la tête de ses Saliens; et ayant rencontré les ennemis à Zulpich, dans le pays de Juliers, les contraignit à battre en retraite en lui cédant leurs possessions entre la Moselle et le Rhin, et sur la droite de ce fleuve les terres placées entre le Mein et le Necker, contrées qui reçurent depuis le nom de France rhénane. Le reste fut gouverné par un duc d'Allemagne tributaire du vainqueur, à l'exception de l'ancienne Vindélicie, qui préféra se soumettre à Théodoric, roi des Ostrogoths, dont la médiation fit conclure la paix.

Bataille de Tolbiac.

Le merveilleux ne pouvait manquer dans de pareils temps à une victoire aussi éclatante. On raconta donc que les Francs pliaient déjà en désordre quand Clovis se souvint du Dieu dont Clotilde l'avait entretenu maintes fois, et qu'il fit vœu, s'il triomphait des adorateurs de Wodan, d'embrasser la foi du Christ. En effet, le jour de Noël venu, il fut baptisé à Reims par saint Remi avec sa sœur Aldaflède, dans le baptistère qui sc conserve encore comme monument d'une des plus importantes révolutions. Rien ne fut négligé de ce qui pouvait flatter l'imagigination d'une nation barbare : des tapis et de riches étoffes de diverses couleurs couvrirent les murailles, et s'étendirent de l'une à l'autre; le parfum des fleurs se mêla à celui de l'encens de l'Arabie. Clovis, étonné, demanda à Remi, qui marchait à côté de lui en habits pontificaux éblouissants d'or : Mattre, rest-ce là le royaume des cieux que vous m'avez promis (1)?

Bapteme de Clovis.

Remi lui dit en le baptisant : Courbe ton front, Sicambre désormais civilisé; adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré (2). La foule pressée empêchait d'approcher le clerc qui apportait le saint chrême : le saint évêque pria, et soudain une colombe plus blanche que la neige lui apporta une autre fiole pleine d'une huile ou parfum si suave que les assistants le respirèrent avec délice (3). Un ange apporta à Clovis une bannière

196

(1) Patrone, est hoc regnum Dei? - Gesta Reg. Franc.

(2) Milis depone colla, Sicamber: adora quod incendisti, incende quod adorasti. Greg. de Tours, 11, 31.

(3) Grégoire de Tours raconte en détail le baptème de Clovis, sans faire mention de la sainte ampoule. Il n'en est pas parlé non plus dans une longue lettre d'un contemporain sur les miracles de saint Remi. Le premier qui en

fleurdelisée, et Remi lui donna un flacon d'un vin exquis pour qu'il lui servit dans ses expéditions. Quand elles devaient avoir un heureux succès, le roi et l'armée pouvaient boire de cette liqueur sans qu'elle diminuât. L'imagination se plut à entourer de récits merveilleux le berceau de la plus brillante monarchie des temps modernes.

Dès lors les Francs furent comptés parmi les nations civilisées; le pape Anastase accorda à leurs rois le titre de très-chrétiens et de fils aînés de l'Église : car à cette époque les autres princes d'Occident professaient les erreurs d'Arius, et l'empereur celles d'Eutychès. Trois mille des principaux Francs se firent chrétiens avec Clovis, et les autres successivement par imitation, par condescendance, par amour de la nouveauté, avant de savoir ce que c'était que le baptême. Le caractère et la conduite de leur chef ne font pas supposer que lui-même eût beaucoup approfondi les principes du catholicisme ni compris sa morale : mais, de même qu'au récit de la passion de Jésus-Christ il s'était écrié : Si j'avais été là avec mes Francs, j'aurais vengé sa mort(1), il voyait dans sa conversion un expédient politique (2). Les effets ne s'en firent pas attendre, car aussitôt les villes de l'Armorique se soumirent à lui, et tous les Gallo-Romains le considérèrent comme leur libérateur contre les Visigoths et les Bourguignons, qui professaient l'arianisme. Les milices romaines et les cohortes impériales, cantonnées encore dans quelques villes entre la Seine et la Loire, mirent leurs armes au service du christianisme, conservant jusqu'aux enseignes romaines au milieu des guerriers couverts de peaux.

finerre avec les Bourguiguons.

Fort de ces nouvaux auxiliaires, l'habile Clovis, qui ne faisait jamais un pas sans avoir bien pris toutes ses mesures, jugea que le temps était venu de tirer vengeance des Bourguignons. Déjà, lors de son mariage avec Clotilde, il avait réclamé l'héritage de cette princesse; la demande ayant été rejetée, il avait gardé

parla fut Hincmar, archevêque de Reims au neuvième siècle, en s'appuyant toutefois sur des traditions et des écrits antérieurs. L'ampoule, conservée jusqu'à la révolution, fut alors brisée en morceaux par un nommé Rühl de Strasbourg, jacobin fanatique, qui se tua plus tard.

Si ego ibidem cum Francis meis fuissem, injurias ejus vindicassem.
 FREDEG., Epit. 13.

(2) Cela est si vrai qu'il associait, pour indiquer les années de son règne, les titres de conquérant et de chrétien. On lit en effet dans la charte de fondation du monastère de Réomé: Primo subjugationis Gallorum et susceptæ christianitatis nostræ anno.

le silence jusqu'à ce que, voyant Godégisile mécontent de la part qui lui était échue pour prix de sa complicité dans une spoliation fratricide, il pût l'engager à se joindre à lui contre Gondebaud. Alors il tomba à l'improviste sur la bourgogne. Le rois des Bourguignons réunit un concile: Si vous professez la religion véritable, dit-il aux évêques cathoniques, que ne refrénez-vous l'ambition de Clovis? La foi se concilie-t-elle avec la cupidité et avec la soif du sang? Ce à quoi Avitus, évêque de Vienne, répondit: Nous ignorons les intentions du roi des Francs; mais souvent Dieu renverse les royaumes qui abandonnent sa loi. Reviens-y avec ton peuple, et il te donnera une paix assurée.

Mais le clergé voyait d'un œil favorable le triomphe de Clovis, qui, marchant en avant, défit son ennemi et le poursuivit jusqu'à l'extrémité de ses États, en l'assiégeant dans Avignon. Les oliviers et les vignes, qui de tout temps ont fait l'ornement et la richesse de la Provence, furent dévastés par les Francs; mais leur vaillance, à laquelle l'art était étranger, se heu tant inutilement contre les remparts d'une place fortifiée, un traité fut conclu, par lequel Gondebaud s'engagea à céder à Godégisile Vienne et Genève et à embrasser le catholicisme. Quoiqu'il s'y résignât à contre-cœur, les Gaulois, qui recouvraient par là le libre exercice de leur culte, en conçurent de la reconnaissance à l'égard de Clovis.

Mais à peine s'est-il retiré que Gondebaud, altéré de vengeance, assiége Godégisile dans Vienne, dont il s'empare, et, l'arrachant de l'église, l'égorge sans pitié. Il respecte les Francs à sa solde, mais il les livre au roi des Visigoths, et, se confiant dans son alliance ainsi que dans l'accroissement de forces que lui procure l'extension de son royaume, il refuse à Clovis le payement du tribut. Celui-ci prit donc les armes de concert avec Théodoric, son beau-frère, roi des Ostrogoths. Mais nous ignorons quel fut le résultat de cette guerre; nous voyons seulement que Théodoric occupe la seconde Narbonnaise, cédée précédemment à Gondebaud par les Visigoths, et que ce dernier, s'étant allié avec Clovis, resta très-puissant jusqu'à sa mort.

L'assistance prêtée par Alaric II (1) aux Bourguignons

60%

isait igea ons. tage

ardé

our

oir

ette

rer

hie

ies;

ens

ces

lles

ıré-

on,

sa-

uite

oup

ale:

s'é-

é sa

(2).

s de s le

is et

s roiuel-

ser-

yant jus-1 de

sem.

sus-

<sup>(1)</sup> Cette indication numérique ajoutée au nom des princes est récente. On les distinguait d'abord par quelque surnom, emprunté le plus souvent à leurs

fournit à Clovis un prétexte pour déclarer la guerre aux Visigoths, guerre qu'Alaric avait cherché jusque-là à éviter en se conformant en tout aux volontés du roi franc. Le clergé catholique, irrité de l'intolérance arienne, entretenait des intelligences avec Clovis, dont il sollicitait le secours (1); et celui-ci ne manquait pas d'exciter encore ses dispositions hostiles. Bien que le roi d'Italie cherchât à maintenir l'harmonie entre son beau-frère et son petit-fils, bien que le roi des Francs et Alaric eussent eu une conférence dans une île de la Loire et se fussent assis à la même table, en échangeant des protestations d'attachement fraternel, l'inimitié éclata. Clovis, s'adressant à ses braves dans le champ de Mars, où les Francs discutaient les affaires d'intérêt général, leur dit : Combien je suis affligé de voir les plus belles contrées de la Gaule en la possession de ces ariens? Allons avec l'aide de Dieu, et soumettons-les à notre obéissance (2).

Après avoir donné cette apparence de religion à son entreprise, il se mit en marche avec toutes les tribus franques, qui avaient juré de ne pas se raser la barbe que l'expédition n'eût été menée à bonne fin, tandis que lui, lançant avec vigueur sa francisque, faisait vœu d'élever un temple aux saints apôtres à l'endroit où elle tomberait. Il défendit à son armée de porter la main sur les vases sacrés des églises, et de faire la moindre insulte aux vierges et aux veuves vouées au Seigneur. En passant dans le voisinage de Tours, il interdit à qui que ce fût de prendre autre chose que de l'eau et de l'herbe, par respect

qualités physiques; s'il y en avait deux du même nom, on appelait l'un l'aucien, l'autre le jeune. Il était peu rationnel de dire d'un roi qu'il était le premier du nom sans savoir qu'un prince de ce même nom régnerait jamais après lui.

(1) « L'évêque Volusien, soupçonné par les Goths de vouloir se soumettre au pouvoir des Francs, fut envoyé en exil près de Toulouse, où il mourut. L'évêque Vérus, suspect pour son zèle en faveur de la même cause, finit sa vie dans l'exil. Grécoire de Tours, liv. X. Il fait aussi mention, liv. XI, de Quintianus, évêque de Rodez, chassé de son siége pour avoir voulu se soumettre aux Francs. Lorsque la guerre fut déclarée, Galactorius, évêque de Lescar, se mit en marche avec une pe..te armée pour se joindre aux Francs; mais il fut défait et tué à Mimisan. Gaule chrétienne, I, 1285. Le même Grégoire dit des évêques chrétiens : Omnes eos (les Francs) amore desiderabili cuperent regnare.

et

(3) Valde moleste fero quod hi ariani partem tencant Galliarum optimam. Eamus cum adjutorio Dei, et, superatis eis, redigamus terram in ditionem nostram. GRÉG. DE TOURS, II, 37.

507.

pour le bienheureux saint Martin. Comme un soldat prit du foin à un pauvre homme en disant, Ceci est de l'herbe, le roi le fit mourir en s'écriant : En qui mettrons-nous notre confiance pour obtenir la victoire, si l'on offense saint Martin?

En entrant dans l'église de ce thaumaturge des Gaules, il interpréta comme un présage de victoire le passage du psaume que l'on chantait en ce moment. Lorsqu'il arriva sur le bord de la Vienne, il en trouva les eaux gonflées; mais un cerf blanc vint lui indiquer un gué. Sa marche nocturne fut éclairée par un météore éclatant qui brilla sur la cathédrale de Poitiers. Ces divers prodiges, auxquels les Francs prétaient une foi entière, ajoutaient à leur valeur l'enthousiasme religieux. Alaric cût agi prudemment en évitant le premier choc, pour attendre l'arrivée du roi d'Italie: il vint au contraire offrir la bataille à l'ennemi près de Poitiers; et, malgré la valeur dont firent preuve tant les Goths que les fidèles sénateurs de l'Arvernie, la victoire lui échappa, et il fut tué de la main de Clovis.

Le clergé et le peuple accoururent alors de toute l'Aquitaine au-devant du nouveau roi, qui para les églises catholiques des dépouilles des temples ariens, s'empara des trésors accumulés dans Toulouse, et respecta les terres des Gaulois, ne distribuant à ses soldats que celles qui appartenaient aux dominateurs. Thierry, son fils aîné, fut envoyé par lui contre les Arvernes et les Albigeois, chez lesquels s'était réfugié Gésalic, fils naturel du roi dont la francisque avait tranché les jours.

Mais l'armée du roi d'Italie, qui s'était mis en marche pour soutenir son petit-fils et qui maintenant s'avançait pour le venger, rencontre Thierry dans les plaines d'Arles, le défait, s'empare de toute la Provence, et'réunit la province d'Arles à celle de Marseille, qu'il possédait déjà. Clovis ajouta à son royaume la troisième Aquitaine, tandis que la première Narbonnaise, qui reçut alors le nom de Gothie et de Septimanie, demeura aux Visigoths, dont Narbonne devint la capitale au lieu de Toulouse.

Les chefs bretons, réfugiés sur la pointe qui s'avance dans l'Atlantique, n'avaient jamais voulu fléchir devant le roi franc; et bien que Clovis eût changé de vive force le titre de roi que portait Budic en celui de comte tributaire, Rioval, fils de ce dernier, ne tarda pas à secouer le joug, et les Armoricains restèrent constamment hostiles à la domination franque.

La renommée de Clovis avait retenti si loin qu'à son retour à Paris, où il établit alors sa résidence, il reçut de l'empereur KOS

optim in

isi-

en

rgé

des

; et

ons

nie ncs

t se

ons

sant

ient Rigé

ı de

otre

rise.

ient

été

r sa

es à

orter

ndre

En

fût pect

l'ait-

it le mais

ettre

urut.

nit sa 1 , de

sou-

e de

ancs:

nême *era* - de Constantinople la pourpre et la couronne d'or, emblèmes du patriciat romain. Clovis s'en revêtit, et fit sous ce costume son entrée à Tours, en jetant de l'argent des deux mains; car il comprenait que ces emblèmes, sans valeur réelle, légitimaient l'obéissance des Gaulois, encore attachés aux traditions romaines.

Son ambition cupide se tourna alors contre ses parents, les rois de Thérouane, de Cambrai, du Mans et de Cologne, Sigebert, qui gouvernait dans cette dernière ville les Francs Ripuaires, était boiteux d'un pied, par suite d'une blessure recue à la journée de Tolbiac. « Le roi Clovis, dit Grégoire de Tours. « envoya en secret vers Clodéric, fils de Sigebert, en lui faisant a dire: Ton père est vieux et boiteux: s'il mourait, son royaume a et notre amitié te reviendraient de droit. Clodéric, séduit par « cette espérance, résolut de tuer son père. Sigebert, étant sorti « de Cologne et ayant traversé le Rhin pour se promener dans « une forêt, s'endormit à midi sous sa tente. Son fils y envoya a des assassins, et le fit tuer, dans l'espoir de posséder le « royaume; mais il tomba, par le jugement de Dieu, dans la « fosse qu'il avait creusée à son père. Il envoya dire à Clovis : « Mon père est mort, et j'ai dans mes mains ses trésors et son « royaume. Expédie-moi quelqu'un des tiens, et je lui remettrai a volontiers ce qui te plaira de ces richesses. Clovis lui répondit : « Je te remercie de ta bonne volonté : qu'il te plaise montrer à « ceux que je t'adresse les trésors de ton père. Tandis que ceux-« ci les examinaient, le prince dit : C'est dans ce coffre-fort que « mon père était dans l'usage d'accumuler ses pièces d'or. Ils lui « dirent alors : Enfoncez la main jusqu'au fond, pour trouver a tout. Il le fit; et comme il était baissé, un des envoyés leva a sa francisque et lui fracassa la tête. Le fils recut ainsi la mort « dont il avait frappé son père.

aı

li

ď

to

A

di

lu

ta

"

po

ne

tou

pe

tor

Inf

ďI

ma

vis

mo

COL

la l

« Clovis, informé que Sigebert et son fils étaient morts, vint « à Cologne; et ayant convoqué le peuple, lui parla en ces « termes : Apprenez ce qui est arrivé. Tandis que je naviguais « sur l'Escaut, Clodéric, fils de mon parent, tourmentait son « père en lui disant que je voulais le tuer. Pendant que Sige- « bert s'enfuyait à travers une forêt, Clodéric envoya contre lui « des assassins qui le tuèrent; puis lui-même fut tué, je ne sais « par qui, au moment où il ouvrait les coffres de son père. Je « n'ai aucune part en ccei, et je ne verserais pas le sang de mes « parents, attendu que la chose est défendue. Mais puisque le fait

a est consommé, je vous donnerai un avis : acceptez-le s'il vous a convient; ayez recours à moi, et mettez-vous sous ma protec-« tion. Le peuple répondit en applaudissant des mains et de la a bouche; Clovis, élevé sur le pavois, fut proclamé roi, et il eut « le royaume et les trésors de Sigebert, qu'il ajouta aux siens. »

Ayant attaqué ensuite Cararic, roi de Thérouane, il s'empara de lui par trahison, lui fit couper les cheveux, et l'envoya avec son fils dans un couvent, où il s'en débarrassa peu de temps après. Quelques grands, qui approchaient Regnacar, roi de Cambrai, se laissèrent corrompre par des présents de vases en or, et livrèrent à Clovis et ce prince païen, que ses débauches

avaient rendu odieux, et son frère Ricar.

Comment peux-tu avilir notre race au point de le laisser lier? dit Clovis au roi prisonnier; et il le frappa de sa masse d'armes. Puis, se tournant vers Ricar : Misérable! si tu avais fait ton devoir, on n'aurait pas lié ton frère; et il le tua à son tour. Alors les grands qui les avaient livrés se plaignirent que les vases qu'on leur avait donnés étaient d'or faux; mais le Franc répondit que des traîtres ne méritaient pas mieux, et qu'ils devaient lui savoir gré de ce qu'il leur laissait la vie.

Rignomer, roi du Mans, dernier des princes mérovingiens, ne tarda pas à subir le sort des autres. « C'est ainsi, conclut l'histo-« rien (toujours, sans qu'il s'en doute, peintre fidèle des mœurs a et des événements), c'est ainsi que Dieu faisait chaque jour « tomber les ennemis sous la main de ce prince, et augmentait « son royaume, parce qu'il marchait d'un cœur droit devant a le Seigneur, et faisait les choses qui sont agréables à ses

« yeux. »

du

son

r il

ent

ro-

. les

ige-

Ri-

euc

urs.

sant

14 m C

par

sorti

lans

vova

er le

s la

vis:

son

ttrai

idit :

rer à

eux-

t que

s lui

uver

leva

mort

vint

n ces

ruais

son

Sige-

e lui

e. Je

mes

e fait

Ceux qui ont une intelligence plus saine de l'Évangile et une politique plus humaine que l'évêque contemporain de ces événements ne peuvent savoir que médiocrement gré à Clovis de toutes les fondations pieuses à l'aide desquelles il se flattait peut-être d'expier cette sèrie de crimes. Il était encore dans Mort de Clayi. toute sa vigueur quand il mourut à l'âge de quarante-cinq ans. Inférieur pour le génie et pour la vertu à son beau-frère le roi d'Italie, il l'emporta sur Théodoric en activité et en ambition: mais, tandis que le royaume du roi goth était destiné à être divisé et asservi, le roi franc posa les premiers fondements de la monarchie moderne la plus illustre, en réunissant en un seul corps les membres épars de la démocratie militaire, sans éteindre la liberté native.

Les Francs, n'avant pas émigré en corps de nation, ne se trouvèrent pas dans la nécessité d'exproprier les Gaulois; mais si quelque vétéran voulait se reposer, il demandait une terre au roi, ou bien il en tuait le propriétaire, et l'occupait; crime qu'au pis-aller il expiait moyennant cent sous d'or. Quelques-uns se rendirent très-puissants de cette manière, et s'emparèrent d'immenses domaines, cultivés par des esclaves et par des tributaires; leur audace s'en accrut d'autant, et ils opprimèrent les pauvres, même ceux qui étaient d'origine franque. Ceux-ci avaient, il est vrai, recours aux assemblées provinciales; mais les grands, forts de l'appui de leurs leudes, imposaient silence à la justice. Ils furent bientôt les seuls à se rendre aux assemblées générales et à commander aux guerriers appelés sous les armes; leurs richesses leur fournissaient le moyen d'en acquérir de nouvelles; il résulta de là que la turbulente démocratie militaire se trouva, en moins d'un siècle, remplacée par la tyrannie d'une aristocratie territoriale.

La longue chevelure qui distinguait les Mérovingiens tendait à consolider l'hérédité de la couronne; car un usurpateur n'aurait pu se la procurer de suite, et ceux qui se seraient avisés de laisser croître leurs cheveux auraient fait soupçonner leurs projets.

Chez les peuples teutoniques, le droit de succéder à la couronne n'avait pas encore été restreint aux fils aînés. Il en était du royaume comme des biens patrimoniaux, on le partageait également entre tous les fils; ce fut là une source de longs malheurs, et ce qui causa la ruine des deux premières dynasties (1).

L'héritage de Clovis fut donc divisé entre ses quatre fils, non par provinces entières, mais par villes et par districts, comme la

di

d' de pa

T

| (1)                                                                  | R                                         | ois mérovingiens<br>CLOVIS.                | i.                                                                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thierry,<br>roi d'Austrasic.<br>511-534.                             | Clodomir,<br>roi d'Orléans.<br>511-524.   | Childebert I,<br>roi de Paris.<br>511-528. | Clotaire I,<br>roi de Soissons.<br>511-561.<br>unit la monarchie e                  | n 558.                                                                                                                                       |
| Théodebert I.<br>534-548.<br>Théodebald ou<br>Thiébault.<br>548-555. | Cartbert I ,<br>roi de Paris,<br>561-568, | Gontran,<br>roi de Bourgogne.<br>861-899,  | Clotaire II,<br>roi de Neustrie.<br>584-628.<br>Il reunit la monar-<br>chie en 613. | Sigebert, roi d'Austrasie. '861-876, Childebert II, roi d'Austrasie, 876-896; et de Bourgogne, 898-61, Thierry II, roi de Bourgogne. 898-619 |

on le ferait d'un patrimoine privé. Thierry eut l'Austrasie (1) ou France orientale, habitée presque uniquement par des Germains, avec l'Auvergne, et fit de Metz sa capitale; la Neustrie ou pays occidental, habitée par les Gallo-Romains, fut partagée entre les trois autres fils: Clodomir domina sur l'Anjou. le Berri, le Maine et l'Orléanais; Childebert, sur l'Île de France et sur les provinces maritimes de la Somme aux Pyrénées, et fixa sa résidence à Paris; le reste du pays au nord appartint à Clotaire, qui fit de Soissons le siège de sa puissance.

Ce partage bizarre n'avait pas eu pour règle les convenances du gouvernement, mais l'importance des tributs et des domaines, chacun des rois ayant voulu avoir sa part des vignobles du Midi, des prairies et des forêts du Nord. La nation, c'est-à-dire l'armée franque, restait encore une; les rois ne conservaient presque aucune autorité en temps de paix; dans les expéditions particulières, chaque leude suivait son seigneur ; dans les expéditions générales, le chef qui leur inspirait le plus de confiance.

Les Frisons et les Saxons du Wéser furent soumis à la suprématie de Thierry, peut-être même aussi les Bavarois, qui con- Thierry 1er. tinuèrent jusqu'à Charlemagne d'obéir à des ducs de la race d'Agilulf; Vitigès lui céda la Provence, que Théodoric s'était réservée. Amalberge, petite-fille de ce roi de l'Italie, avait épousé Hermanfred, qui, avec ses frères Baldéric et Pertarius, gouvernait les Thuringiens. Uu jour elle ne couvrit que moitié de la table sur laquelle il devait manger; et comme il lui en demandait la raison : Comment pourrais-tu te plaindre, répondit-elle, d'avoir seulement la moitié d'une table quand tu te contentes de la moitié d'un royaume? Hermanfred, excité de la sorte par sa femme, tue Pertarius, et défait Baldéric avec le secours du roi d'Austrasie; mais celui-ci le précipita lui-même du haut d'un rempart, et obtint l'obéissance des Thuringiens.

Tels étaient les moyens employés pour vaincre. Peu après. Thierry invita Clotaire à une conférence; mais son frère, ayant vu sortir de dessous la tente les pieds de quelques soldats qui s'y tenaient cachés, entre suivi d'une bonne escorte. Alors Thierry dissimule, et le renvoie comblé de présents. Clotaire se tint pour averti; et s'alliant contre lui avec Childebert, son

511 334.

523.

530

528.

ndait à 'aurait le laisrojets.

e se

mais

e au

u'au

as se

l'im-

ribu-

t les

ux-ci

mais

lence

sem-

us les

guérir

ie mi-

rannie

a coun était tageait s males (1). s, non

omme

<sup>(1)</sup> Oster-rike, royaume oriental, Austrifrancia, Austria, Austrasie. Neoter-rike, royaume occidental, Neustria, Neustrie.

autre frère, ils lui suscitèrent tantôt des soulèvements dans son armée, tantôt des révoltes dans l'Auvergne.

Ils profitèrent de ce qu'il était occupé de ce côté pour tenter une conquête plus importante, celle des contrées occupées par les Bourguignons. Clotilde était sortie de sa pieuse solitude pour venir à Paris, et elle avait dit à ses trois fils : Faites que je n'ais point à me repentir de la tendresse avec laquelle je vous ai élevés : que l'injure qui m'a été faite il y a trente-trois ans excite votre courroux, et venges la mort de mon père et de ma mère.

Ils jurèrent de la satisfaire; et ayant attaqué Sigismond, successeur de Gondebaud, ils le vainquirent, puis l'arrachèrent du couvent de Saint-Maurice dans le Valais, où il s'était réfugié, et le précipitèrent avec sa femme et ses enfants dans un puits près d'Orléans; on le vénéra ensuite comme martyr. Clodomir, auteur de cet assassinat, continua seul la guerre contre les Bourguignons; mais Gondemar, successeur de Sigismond, le défit et le tua.

Clotilde fit venir près d'elle pour les élever ses trois jeunes fils, Théodebald, Gonthaire et Clodoald: mais, huit années après, leurs oncles, jaloux de l'amour qu'elle leur portait, convinrent entre eux de les tuer ou de couper leur chevelure, ce signe distinctif de la race royale. Feignant donc de vouloir se les associer dans l'exercice du pouvoir, ils les envoient demander à leur aïeule, qui, satisfaite de ce projet, leur donne à manger et les congédie en leur disant : Je ne croirai pas avoir perdu mon fils si je vous vois régner à sa place.

Son illusion fut courte. Bientôt un messager se présente à elle avec une épée et des ciseaux, afin qu'elle choisisse pour eux la mort ou le cloître : J'aime mieux les voir morts que tondus, s'écrie-t-elle dans un premier transport. A peine Clotaire en est-il informé qu'il étend l'aîné sans vie ; à cette vue, Gonthaire, bien qu'enfant encore, se précipite aux pieds de Childebert et le conjure d'une façon si touchante que celui-ci intercède en sa faveur, mais en vain; il est égorgé de même par l'impitoyable Clotaire. Le troisième parvint à s'enfuir dans un couvent, et fut vénéré depuis sous le nom de saint Cloud.

soumissiondes Hourguignous, 534.

Childebert et Clotaire, après s'être partagé les États de leur frère, recommencèrent à faire la guerre à la Bourgogne, dont ils finirent par s'emparer. Ils la divisèrent entre eux en y laissant subsister les anciennes coutumes, et en la faisant gouverner en

523.

526.

la SO Ch en

m

re

ai

fil

rit

de

ra

se

le

ď av

sei

ler vei tric tor le : et

fils enf

tair sar ils nat

cur

pai

son

nter

par

tude

que

le je

trois

re et

ond.

èrent

t ré-

os un

. Clo-

ontre

ond.

eunes

nnées

, con-

e, ce

oir se

t de-

onne

avoir

à elle

r eux

ndus,

re en

aire.

ert et

rcède

impi-

cou-

leur

nt ils

ssant

er en

63C.

547.

BAS

SEO

leur nom par un patrice que choisissaient les grands du pays, presque toujours Gaulois d'origine. Cette conquête assura la prédominance des Francs dans les Gaules. Les Bourguignons de la plaine s'assimilèrent peu à peu avec leurs vainqueurs; mais les pêtres de l'Helvétie Teutonique ne dépouillèrent jamais leur caractère national.

Thierry avait eu pour successeur Théodebert, le plus grand Théodebert le roi de la première race après Clovis. Il s'éprit en Bourgogne d'une femme nommée Deutérie, belle et pleine de vivacité, quoique d'un âge déjà mûr, et l'épousa, bien qu'elle fût mariée ainsi que Théodebert. Deutérie, devenue jalouse de sa propre fille, corrompit le conducteur du chariot qui la portait : il irrite les taureaux, qui la font tomber dans un précipice. Théodebert, saisi d'horreur, revint à sa première femme.

Recherché tour à tour par les Goths et par les Impériaux durant la guerre que les uns et les autres se faisaient pour la possession de l'Italie, il passa trois fois les Alpes, en saccageant le pays sur lequel il se jetait, et en payant son butin du sang d'un grand nombre des siens. Puis, irrité de ce que Justinien avait pris le titre de Francique, il s'unit à d'autres peuples septentrionaux por la guerre à Constantinople; mais la mort vint l'arrelles dans ses projets.

Théodebald ou 'Thiébauld, son fils unique, dont la légitimité était douteuse, ne laissant pas de descendants, le roi de Soissons, sans attendre les partages ordinaires, occupa l'Austrasie. Childebert en concut un vif courroux, bien qu'il parût adonné entièrement à la piété; et, pour s'en venger, il favorisa Chram, fils rebelle de son frère : mais le roi de Paris mourut sans enfants mâles, et Clotaire, s'étant emparé de Chram, le fit brûler dans une cabane avec sa femme et ses enfants. Il avait ouvert la campagne en invoquant le Dieu qui donna à David le triomphe sur Absalon; il la ferma par des dons généreux au tombeau de saint Martin de Tours, et se trouva maître de tout le pays qui s'étend des Pyrénées aux montagnes de la Bohême, et de la Méditerranée à l'embouchure du Rhin. Les Francs, répandus sur un si grand espace, occupaient les domaines militaires échus à chacun d'eux, ce qui procurait aux rois une puis sance plus grande qu'ils n'en pouvaient avoir dans les camps : ils n'étaient plus en effet des généraux d'armée, mais les dominateurs du pays. Leurs soldats, devenus propriétaires, s'occupaient de l'économie domestique, et ne se détachaient du

sol de la patrie adoptive qu'au moment où l'hériban les appelait au combat et au butin; les assemblées nationales restant ainsi livrées aux fidèles et aux convives du roi ou aux grands propriétaires; l'autorité royale s'en augmentait (1).

Clotaire régna cinquante ans; vers ses derniers jours, il se rendit au tombeau de saint Martin avec des dons considérables, s'y confessa de ses fautes, et implora la miséricorde de Dieu.

Tous ces rois en a sient grand besoin.

Pris de la fièvre à la chasse, il mourut en s'écriant : Combien le Roi du ciel doit être puissant, lui qui fait périr quand il lui platt les plus grands de la terre! Son royaume fut de nouveau partagé entre ses quatre fils : Caribert, le plus intrépide, qui tenta en vain de s'emparer de tout, à l'aide des trésors paternels, eut Paris; le bon Gontran, Orléans; Sigebert, l'Austrasie: Chilpéric, Soissons, L'Aquitaine et la Bourgogne furent morcelées entre tous les quatre, afin peut-être de les engager également à défendre les frontières méridionales. Caribert, qui avait déjà une femme, épousa en outre une suivante de celleci, puis encore la fille d'un gardien des écuries royales; et, au moment même où l'évêque Germain le reprenait d'un pareil libertinage, il tira du couvent la sœur de l'une de ses femmes. qu'il épousa encore (nous ne parlons pas ici de ses amours secondaires): mais il cultivait les lettres, parlait bien le latin, était puissant chez lui et influent au dehors. La mort le frappa de bonne heure, et nouveau partage fut fait. Gontran, qui résidait à Châlons-sur-Saône, s'intitula roi de Bourgorne; l'Aquitaine, éloignée de ses maîtres, s'affranchissait chaque jour davantage de la domination des Francs; Paris resta indivis, et aucun des trois rois ne pouvait y entrer sans le consentement des autres.

le

al

bi

ju

ď

la

éti

ell

po

Fr

ca

de

sa

La France se trouva alors divisée comme en deux camps, selon la différence d'origine; l'Austrasie était toute germanique, la Neustrie et la Bourgogne restaient gallo-romaines; ce qui fait que la guerre, tout en ne paraissant que le résultat d'ambitions fratricides, acquérait l'importance et l'acharnement d'une guerre de nation à nation. Le bon Gontran fut vénéré comme un saint pour le zèle qu'il déploya contre les ariens et les simo aques, et Grégoire de Tours fut témoin de ses miracles. Austrigilde, sa femme, lui dit en mourant : Ce sont les médecins qui me tuent, tires-en vengeance; et il les fit mourir. Chundon, un de

Ronveau partage, 561.

565

<sup>(1)</sup> DESMICHELS, Hist. générale du moyen âge.

ap-

res-

aux

l se

les', ieu.

om-

uand

ıt de

ntré-

tré-

bert ,

ne fu-

enga-

bert.

celle-

t, au

oareil

mes,

rs se-

était

ba de

sidait

aine .

ntage

n des

itres.

mps.

igue,

ni fait

itions

uerre

saint

jues,

ilde , *i me* un de ses serviteurs, fut lapidé par ses ordres pour avoir tué un buffle; et des quatre frères c'était là celui qu'on appelait le bon (1) : que devaient donc être les autres? On les vit en effet, durant un demi-siècle, se signaler à l'envi par des assassinats et des forfaits, se faire la guerre entre eux ou la porter au dehors, sans autre résultat que de rendre les peuples malheureux.

Les Thuringiens ayant appelé les Avares à leur secours pour secouer le joug des Mérovingiens, Sigebert défit les deux nations près de Ratisbonne; mais, quatre ans après, les Avares revinrent se jeter sur la France, et firent prisonnier Sigebert, qui se tira de leurs mains moyennant une grosse rançon. Ils finirent par s'unir aux Longbards pour la ruine des Gépides.

Chilpéric, plus cultivé et plus pervers que ses frères, profita de la captivité de Sigebert pour envahir son royaume et s'emparer de Reims par surprise. Mais quand celui-ci fut de retour il chassa les Neustriens, se rendit de plus maître de Soissons, et fit prisonnier le fils de Chilpéric; puis il rendit l'un et l'autre par amour de la paix. Le mariage des deux frères avec les deux filles d'Athanagild, roi des Visigoths, sembla devoir affermir entre eux la concorde. Sigebert, réputé homme de bien, eut Brunehaut, qui, pour être agréable à la nation, abjura l'arianisme. Galsuinde fut unie à Chilpéric. Ce roi avait pour concubine Audovère et pour maîtresse Frédégonde, fille d'un serf de la Picardie, qui réussit à s'insinuer dans les bonnes grâces de sa rivale; mais, non contente de partager avec elle la couche royale, elle lui tendit, pour l'en chasser, un piége étrange. Comme elle venait de donner le jour à une fille, Frédégonde s'arrangea pour que la marraine se fit attendre; puis elle pria Audovère de tenir elle-même l'enfant sur les fonts, pour ne pas retarder le baptême. Audovère y consentit. Alors Frédégonde dit au roi : Vous n'avez plus de femme, car les canons déclarent illicite l'union d'un homme avec la marraine de ses enfants. Et; sans trop discuter sur le cas, Audovère dut se renfermer dans un couvent.

Galsuinde, à qui Chilpéric avait promis, avant de recevoir sa main, de ne pas mettre à côté d'elle une autre reine, le voyant continuer ses relations avec Frédégonde, s'en plaignit

16

562.

507

<sup>(1)</sup> Il faut dire néanmoins que chez plusieurs écrivains bonus équivant parfois au divus des Latins et à notre feu, pour indiquer une personne morte. Voyez la préface de la Vie de saint Louis, par Jonville.

573.

dans l'assemblée des Francs. On la trouva morte peu de jours après, et Chilpéric épousa Frédégonde. Devenue l'Ame des conseils de son mari, elle sut fixer son inconstance, exciter son ambition, soutenir ses projets; avide, orgueilleuse, sanguinaire et lascive, elle se montra féconde en ressources et ferme sans obstination. Sa fille Rigonte, qu'elle reprenait de ses déportements, lui avant reproché la bassesse de sa naissance, Frédégonde feignit de se réconcilier avec elle, et la conduisit vers un grand coffre pour qu'elle y choisit autant de joyaux qu'elle voudrait, mais au moment où elle se baissait pour les prendre, elle lui laissa tomber le couvercle sur le cou; et Ragonte n'échappa qu'avec peine à ce guet-apens. Elle disait aux assassins qu'elle chargeait de ses vengeances : Allez; si vous revenez, je vous récompenserai magnifiquement vous et votre race ; si vous succombez, je ferai de larges aumônes aux tombeaux des saints pour le salut de votre âme.

La haine qui s'alluma entre elle et Brunehaut et les mit aux prises avec tout l'acharnement d'une rivalité de femmes et de barbares bouleversa le royaume en renouvelant les horreurs de l'antique famille d'Atrée. Gontran avait assoupi la guerre que se faisaient ses deux frères, en obtenant que les villes assignées à Galsuinde seraient cédées à Brunehaut. Cet accord dura peu. Sigebert, vainqueur de Chilpéric, s'empara même de Paris. Mais, au moment où il était élevé sur le pavois dans l'assemblée de Vitry, il tomba sous le poignard de deux assas-

sins envoyés par Frédégonde.

L'armée, privée de son chef, est mise en déroute, et Brune-haut tombe entre les mains de son ennemie. Un de ses fils, qui parvient à s'échapper, est proclamé à Metz roi d'Austrasie, sous le nom de Childebert II; sur ces entrefaites, Brunehaut épouse, dans la ville où elle est retenue prisonnière, Mérovée, fils du premier mariage de Chilpéric. Mais Frédégonde fait condamner ce prince au sacerdoce, puis le persécute à tel point qu'il demande à mourir. Prétextat, évêque de Rouen, qui avait béni cette union, est relégué par sentence d'un concile dans l'île de Jersey. Plus tard, le couteau de Frédégonde le frappe à Rouen en pleine église, sans que personne ose s'opposer à l'assassin. Elle eut l'audace de se rendre près de lui en feignant de le plaindre et de vouloir le venger; mais l'évêque, ne se laissant pas abuser, lui reprocha ses forfaits, en lui promettant l'exécr ation de la postérité en ce monde et les châtiments éternels

dans l'autre. Gontran envoya interroger l'assassin; c'était un esclave, qui déclara qu'il n'avait agi qu'à l'instigation de Frédégonde et de celui qui aspirait à succéder au siége épiscopal de la victime désignée à ses coups. L'impunité des principaux coupables prouve encore plus que les forfaits eux-mêmes le malheur des temps. L'évêque de Bayeux fit seulement fermer toutes les églises de Rouen et suspendre les saints offices jusqu'à

ce que le coupable fût découvert.

118

n-

m-

ire

ns

te-

lé-

ers

elle

re,

řé-

as-

ez,

ous

nts

aux

de

urs

erre

as-

ord

me

ans

sas-

ne-

qui

sie,

naut i fils

am-

u'il

véni

e de

uen

sin . e le

ant

ra-

iels

C'est là le premier exemple d'interdits généraux (1), souvent mis en usage depuis pour réprimer les mauvaises actions, mais dans maintes occasions aussi par vengeance. François, évêque d'Aix, dépouillé d'un domaine par Sigebert, se rend au tombeau de saint Merry, en protestant que les psaumes ne seront plus chantés ni les cierges allumés tant que les biens de l'Église ne seront pas restitués; il jette des épines sur ce tombeau, et en ferme les portes. Léon, évêque d'Agde, sous les Goths, se transporte pour un motif semblable dans l'église de Saint-André; et, après avoir passé la nuit dans les larmes et la prière, il frappe de sa crosse sur toutes les lampes qui y sont suspendues, en disant: Elles ne s'allumeront plus que Dieu ne soit vengé de ses ennemis (2).

La société nouvelle ayant été principalement organisée en France par le clergé, qui déploya une grande puissance civile, le pays dut se trouver bouleversé quand cette puissance cessa de se manifester par le pervertissement de ceux qui obéissaient et de cenx-là même qui devaient donner l'exemple. Afin d'obtenir de l'argent et de se faire des partisans, les rois commencèrent à conférer les dignités ecclésiastiques non aux plus méritants, mais à ceux qui les payaient davantage. Les évêques ainsi nommés ou revendaient les choses sacrées, ou se jetaient dans la mêlée du siècle. Bodegisile, évêque du Mans, laissait à peine passer un jour sans s'approprier quelque chose du bien de ses vassaux, ou sans leur susciter quelque nouvelle querelle (3). Salonius, évêque d'Embrun, et Sagittaire, son frère, évêque de Gap, combattaient avec le casque et le bouclier, puis se livraient à tous les vices durant la paix (4). Grégoire le Grand avait beau se récrier et menacer, il n'était pas écouté de ces

<sup>(1)</sup> Daniel, Hist. de France, tome I, p. 423.

<sup>(2)</sup> GRÉC. DE TOURS, De gl. Confess., 71. - De gl. Martyrum, I, 79.

<sup>(3)</sup> Id., VIII, 39.

<sup>(4)</sup> Id., IV, 43; V, 5, 21, 37.

barbares mitrés, qui se sentaient protégés par une cour vicieuse, à laquelle ils prétaient en retour leur appui. Saint Colomban s'en vint d'Irlande pour réformer la discipline ecclésiastique et les mœurs du peuple; mais les évêques réunis en synode trouvèrent moyen de le condamner comme hérétique. Qui donc parmi eux aurait été capable de réprimer les déportements et les perfidies de la cour? Or, comme c'était sur elle que se modelaient les grands, il n'y eut bientôt que

turpitude et délovauté.

Brunehaut réussit à s'enfuir à Metz près de son fils; mais celui-ci n'avait pas la force nécessaire pour tenir le pouvoir d'une main ferme : aussi les seigneurs austrasiens, relevant audacieusement la tête, faisaient gouverner la France orientale au profit de leur aristocratie par le duc Gogon, qu'ils avaient nommé maire du palais; de leur côté, les ducs allemands, bavarois et les autres s'affranchissaient de toute dépendance. Chilpéric ayant envahi une bonne partie de l'héritage de Childebert, Gontran, qui voyait avec inquiétude l'agrandissement de son frère, lui enjoignit de la restituer; puis, ses fils étant venus à mourir, il fit venir le jeune Childebert, et', le prenant dans ses bras en présence de l'armée, il s'écria en lui mettant dans la main sa propre javeline : Désormais mon neveu est mon fils; que le même bouclier nous couvre, que la même lance nous défende.

Frédégonde avait déjà fait périr deux femmes de son mari et deux de ses beaux-fils; il ne restait plus que Clovis qui pût disputer le trône à ses enfants. Redoutant de sa part un éloignement qu'il ne dissimulait pas, elle trouva moyen de le faire accuser d'avoir, par suite de ses amours avec la fille d'une magicienne, obteru de celle-ci des philtres qui avaient causé la mort des trois tils de Frédégonde, moissonnés par la peste. La jeune fille fut horriblement mutilée; la mère, s'étant avouée coupable au milieu des tortures, fut envoyée au supplice; le prince fut trouvé mort, et l'on dit qu'il s'était tué de sa propre main.

Un jour Chilpéric entra, au moment de partir pour la chasse, dans la chambre de Frédégonde, qui était au bain, et, s'approchant d'elle par derrière, la toucha légèrement de son fouet. Elle de s'écrier alors sans se retourner: Ah! c'est toi, Landry? le roi est-il parti? Landry était le maire du palais; et le ton dont la reine s'était exprimée révéla à Chilpéric une

intrigue que lui seul ignorait. Frédégonde, lorsqu'elle se fut aperçue de sa méprise, sentit qu'elle était en danger de la vie si elle ne prévenait son mari; et le soir, lorsqu'à son retour de la chasse il descendait de cheval en s'appuyant sur l'épaule d'un courtisan, elle lui fit donner le coup mortel par un assassin (1).

es

iit

ue

iis

oir

int

ale

nt

S,

ce.

ıil-

ent

nus

ans

ans

non

nce

hari

pût

loi-

aire

une

msé

ste.

uéc

; le

pre

sse,

'ap-

son toi, ais:

une

Chilpéric avait prétendu s'immiscer dans les choses religieuses; et, comme Justinien, il publia un édit pour défendre de nommer les personnes de la Trinité; il n'y avait que Dieu dont le nom pût être prononcé. Décision de grossier bon sens, qui trouva de l'opposition chez les évêques. Lorsqu'il envoya sa fille Rigunte en Espagne pour s'y marier, il fit enlever un grand nombre de colors des domaines royaux, destinés à l'accompagner; mais beaucoup d'entre eux se donnèrent la mort; les autres partirent en le maudissant (2). Le poëte Fortunat fut le seul qui combla ce prince de louanges, peut-être parce qu'il favorisa les lettres, ayant lui-même écrit en prose et composé des vers dans lesquels il avait égard uniquement au nombre des syllabes, non à la quantité : il introduisit même quatre lettres nouvelles dans l'alphabet.

La légitimité de Clotaire, le seul fils qu'il laissât et qui était encore en bas âge, fut d'abord contestée; puis trois cents nobles et trois évêques affirmèrent par serment, aux termes de la loi, ce qu'ils ignoraient absolument; savoir, que Frédégonde l'avait engendré de son mari : il fut donc reconnu pour roi sous la tutelle de sa mère. Mais Gontran éloigna celle-ci, et l'emporta sur les autres rois francs, dont les ministres songèrent alors à lui susciter un rival. Gondovald, frère adultérin du premier Clotaire, vivait réfugié à Constantinople lorsque le duc Gontran Boson et Mummolus, patrice d'Avignon, l'envoyèrent inviter à venir soutenir ses droits au trône. L'empereur Tibère lui fournit l'argent nécessaire pour porter le désordre parmi les Francs. A peine fut-il arrivé qu'un grand

nombre de seigneurs se réunirent à lui.

Ceux qui voient dans les premiers rois des Francs des monarques à la manière de Charlemagne ou de Louis XIV et dans leurs assemblées le germe des parlements ou des chambres législatives ne se souviennent pas que Clovis *priait* ses

<sup>(1)</sup> Gesta reg. Francorum, 35.

<sup>(2)</sup> Grégoire de Tours, VI, 45.

compagnons d'armes; et si le plus souvent il en était obéi, c'était parce qu'il avait sous lui un plus grand nombre d'hommes dont l'exemple pouvait exercer de l'influence sur les autres. Après le sac de Soissons, Clovis disait aux siens: Compagnons, je vous prie de me laisser ce vase en sus de mon lot. — Tu l'auras s'il te revient, lui répond un soldat; et il brise le vase, afin qu'il suive le sort commun du butin. Ce fut en de pareils termes qu'il consulta les siens avant de se faire chrétien; et quand il persuada aux Ripuaires de l'élire pour roi il le fit en s'offrant à eux comme un défenseur (ut sitis sub mea defensione).

Quant aux assemblées, celle qui fut convoquée par le bon Gontran, pour discuter les droits de Childebert, est digne d'attention. On y vit comparaître, comme envoyés de l'Austrasie, Égidius, évêque de Reims, Gontran Boson et Sigivald, qui administraient le royaume au nom du jeune Childebert, accompagnés de plusieurs autres seigneurs austrasiens. Lorsqu'ils furent entrés, l'évêque dit: Nous remercions le Dieu tout-puissant, qui, après tant de traverses, t'a rendu, roi Gontran, à tes provinces et à ton royaume.

En effet, répondit Gontran, nous devons rendre grâces au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il a fait ces choses selon sa miséricorde, non pas toi qui, dans un dessein perfide et en usant de parjures, as porté la flamme dans mes provinces; toi qui jamais n'as gardé ta foi à personne, toi qui étends partout tes artifices, non en prêtre, mais en ennemi de notre royaume.

La colère empêcha l'évêque de répondre; mais un autre des députés prit la parole: Ton neveu Childebert te prie d'ordonner que les villes possédées par son père lui soient rendues.

Sur quoi le roi reprit : Je vous ai déjà dit qu'elles sont à moi d'après nos conventions, et que je ne veux pas les restituer.

Un autre ajouta : Ton neveu demande que tu remettes entre ses mains Frédégonde, afin qu'il venge la mort de son père, de son oncle, de ses cousins.

Mais Gontran répondit : Je ne le pourrais, attendu qu'elle a pour fils un roi. De plus, je ne crois pas vrai ce dont vous l'accusez.

Alors Gontran Boson s'avance pour parler; mais le bruit s'étant répandu que Gondovald avait été proclamé roi, Gontran l'apostrophe ainsi : Ennemi du pays et du royaume, pourquoi

884

es-tu passé en Orient pour appeler ce Ballomer (surnom qu'il donnait au prétendant) et l'amener dans nos États? Tu as toujours été perfide, et jamais tu n'as su tenir la parole.

ėi.

105

65.

ns,

Tu

ise.

cils

et

fit

fen-

bon

gne

us-

ald .

ert,

ors-

Dieu

roi

u Roi

relon

rfide

pro-

qui

nemi

e des

d'or-

dues.

ont à

tuer.

entre

nère,

r'elle

vous

bruit ntran

rquoi

Tu es roi et seigneur, répliqua Boson; tu es assis sur le trône; et personne n'ose contredire ce que tu avances. Mais je me déclare innocent de ce que tu m'imputes. Que si quelqu'un de mon rang m'a accusé secrètement de quelques torts, qu'il se présente actuellement en plein jour, et qu'il parle; et toi tu soumettras la cause au jugement de Dieu, en champ clos.

Chacun se taisant, le roi reprit: Tous devraient rivaliser d'ardeur à repousser cet étranger, en pensant que son père faisait aller un moulin. Oui, je vous le dis en vérité, son père tenait les cardes et épluchait la laine.

Un des députés osa faire remarquer au roi la contradiction de ses paroles: Comment donc! d'après ce que tu dis, il aurait eu deux pères, l'un meunier, l'autre ouvrier en laine. Prends garde, o roi! car on n'a jamais oui dire, sauf en matière spirituelle, que personne pût avoir deux pères à la fois.

A ces mots, l'assemblée éclata de rire; enfin un autre député conclut en ces termes : Nous prenons congé de toi, o roi! Mais puisque tu n'as pas voulu restituer à ton neveu ses villes, nous savons que la hache qui a frappé la tête de tes deux frères a encore un tranchant, et bientôt elle abattra aussi la tienne.

Ils partirent ainsi en menaçant, et le roi, courroucé, fit jeter sur eux du fumier et des balayures d'écurie; de sorte qu'ils partirent leurs habits souillés et grandement honnis (1).

Voilà ce qu'étaient les assemblées d'alors. Irrités de cet affront, beaucoup d'Austrasiens s'unirent aux Aquitains pour soutenir Gondevald. Les choses en vinrent au point que Gontran, se voyant abandonné même des ecclésiastiques dont il se croyait sûr, dut se rapprocher des seigneurs austrasiens. Il adopta alors Childebert; et, ayant réuni des forces considérables, il réduisit l'usurpateur à se renfermer dans Comminges, où il fut trahi par les chefs même de la révolte. Mummolus se vendit à l'ennemi; d'autres, se tournant contre Gondovald, le chassèrent hors des remparts : Boson, qui, dès son arrivée, s'était emparé de ses trésors, lui jeta une pierre sur la tête; la ville fut détruite, et tous ses habitants passés au fil de l'épée.

<sup>(1)</sup> GRÉGOIRE DE TOURS, qui était présent.

M80.

Gontran s'en va avec son armée victorieuse attaquer la Septimanie; mais il est repoussé. Ge fut la dernière fois que les Francs et les Goths en vinrent aux mains. Les Longbards et les Saxons firent aussi plusieurs incursions en France, comme les Francs en Italie, tantôt poussés par la cupidité, tantôt à l'instigation des empereurs, jusqu'au moment où un traité conclu avec le roi Agilulf établit que les Alpes formeraient la frontière entre les successeurs d'Alboin et ceux de Mérovée.

vi

de

le

de

er

vr

trı

à i

ch

né

fic

en

go

to

ve

sai

réc roy

de

em

en

son

« E

mo

mei

rest

ven

elle

Childebert, plus énergique que ne l'avaient été depuis un certain temps les descendants de Clovis, poussé d'ailleurs par Brunehaut, ne tarda pas à se montrer cruel et desnote. Il concut de l'ombrage contre les seigneurs austrasiens, qui, après s'être agrandis en usurpant les terres échues à leurs anciens compagnons d'armes, cherchaient à attirer à eux les prérogatives royales, et, appuyés par leurs leudes, avaient rendu héréditaires les duchés, qui d'abord étaient électifs. Childebert mit en œuvre contre eux tantôt les secours que lui fournit Gontran pour les combattre sur le champ de bataille, tantôt le poignard qui venait les frapper au milieu des fêtes de la cour. Un jour, assistant à un combat de taureaux, il provoque les rires bruyants du duc Magnevald, tandis que s'avancent derrière ce seigneur les bourreaux, qui font rouler sa tête dans l'arène. Ce guet-apens excita l'indignation et une révolte que Frédégonde ne manqua pas d'encourager; mais les supplices en firent raison.

Traité d'Andelot. 887. Un traité ayant pour but de mettre un terme à ces troubles sanglants fut conclu près de Langres entre Gontran, Childebert, Brunehaut, les seigneurs austrasiens et bourguignons. Il fixa les limites des deux royaumes, assura à Childebert l'héritage de son oncle; Brunehaut dut restituer la dot et le morgengab de Galsuinde, et les terres que les leudes avaient reçues des rois comme bénéfice leur furent laissées à titre héréditaire.

**893.** 

Childebert occupa donc à la mort de Gontran les royaumes d'Orléans et de Bourgogne; mais Frédégonde prétendit alors en obtenir une portion pour son fils, et une guerre commença, dans laquelle les Austrasiens eurent le dessous. Puis Childebert, à la vie duquel il avait été maintes fois attenté, vint à mourir à l'âge de vingt-cinq ans; le bruit courut qu'il avait été empoisonné. Brunehaut prit en main la tutelle de ses deux petits-fils Théodebert II et Thierry II, dont le premier eut l'Austrasie, l'autre la Bourgogne.

596.

les

es

les

13-

clu

n-

un

par

. 11

rès

ens

ga-

hé-

ert

on-

le

ur.

les

ler-

lans

que

ices

bles

ldes. Il

éri-

ror-

cues

ire.

mes

lors

ıça,

hil-

nt à

été

eux

us-

Les Francs se trouvaient donc avoir pour rois trois mineurs, sous la tutelle de deux femmes sanguinaires et rivales. Les Neustriens, presque tous Gaulois, étaient gouvernés par le Franc Landry, tandis que le Gaulois Protadius, créature de Brunehaut, commandait aux Austrasiens de race teutonique. La paix était-elle possible? Frédégonde s'empare tout à coup de Paris, et, rencontrant les Austrasiens près de Soissons, elle parcourt les rangs des siens avec son fils, pour les exciter à la victoire; mais, vaincue elle-même, elle voit son fils dépouillé de ses meilleures provinces. Enfin, après avoir vécu au milieu des poignards, des poisons, des supplices, elle meurt tranquillement dans son lit. Dieu ne punit pas toujours ici-bas.

Brunehaut, plus belle peut-être et moins criminelle que Frédégonde, mais à coup sûr d'un esprit plus cultivé, sans lui céder en rien pour la pénétration et la fermeté, se trouva ainsi délivrée de sa terrible rivale. Elle put alors s'occuper de faire construire à grands frais de magnifiques édifices, et donner carrière à son ambition, en réprimant les seigneurs austrasiens, qu'elle cherchait à civiliser à la romaine. Bien que déjà vieille et généralement haïe, elle conserva une autorité dont il serait difficile de déterminer la cause (1). Enfin les seigneurs la firent enlever et deposer, seule, à pied, sur les frontières de la Bourgogne. Accueillie par Thierry, elle fomenta ses passions, l'entoura de maîtresses (2), éleva par ses intrigues ou renversa par vengeance les patrices et les maires du palais. Elle fit chasser saint Colomban, qui était venu annoncer au roi, comme saint

<sup>(1)</sup> La mémoire de Brunehaut (Brunechilde, héroïne brune) a été défendue récemment par M. Huguenin jeune, dans une dissertation lue à l'Académie royale de Metz, et insérée dans le recueil de ses Mémoires. Elle a pour objet de montrer que cette reine voulut appliquer à la société des Francs des lois empruntées à la jurisprudence romaine, et l'administrer à la manière ancienne, en réparant les routes, en élevant des édifices, qui sont encore désignés par son nom, surtout dans la Flandre, dans le Hainaut et dans le Cambrens. « Brunehaut voulait faire, parmi les Austrasiens et les Burgundes du sixième siècle, ce que Théodoric le Grand et Charles le Grand firent avec des hommes moins barbares. Mais pour adoucir les Francs, pour les habituer au sentiment de l'ordre, la loi était impuissante avec sa rigueur; le seul moyen qui restat était l'influence souple et pénétrante du clergé. C'est cette influence qui transforma le peuple franc dans les deux siècles qui suivirent, et le prépara au gouvernement de Charlemagne. Brunehaut succomba, et avec elle le souvenir du bien qu'elle avait voulu faire : ainsi, loin d'être Brunehaut la Grande, elle ne fut que la rivale de Frédégonde et la persécutrice des Francs. »

<sup>(2)</sup> Ut regia proles ex lupanaribus videretur emergere. Frédéc.

Jean-Baptiste à Hérodiade, la colère divine, et tuer Di der, évêque de Vienne, qui voulait ramener Thierry à sa femme légitime. Toujours préoccupée de ses désirs de vengeance contre les Austrasiens, elle excita Thierry à la guerre contre Théodebert. La victoire s'étant déclarée en sa faveur. Thierry fit décapiter son frère, écrasa la tête de son neveu, et se trouva ainsi maître des deux royaumes. Il s'apprêtait à signaler sa valeur. son seul mérite, contre le fils de Frédégonde, lorsqu'il mourut inopinément.

Brunehaut voulait que les leudes austrasiens rendissent hommage à l'un des quatre fils naturels de Thierry; mais, craignant de retomber sous le joug détesté de cette femme, ils appelèrent Clotaire. Vainqueur sans coup férir, Clotaire fit égorger les jeunes enfants. Puis il s'empara de Brunehaut, et l'accusa de mille forfaits en présence de son armée. Déclarée coupable, elle fut promenée sur un chameau, livrée aux outrages de la soldatesque, puis attachée par les cheveux, par un bras et par un pied à la gueue d'un cheval indompté. Ses lambeaux sanglants furent enfin jetés au feu.

Si ces deux dernières reines furent la honte de leur sexe, Radegonde, leur contemporaine, laissa en revanche une mémoire sans tache. Fille de Bertaire, roi des Thuringiens, elle était encore enfant quand elle fut faite prisonnière par Clotaire Ier. Il la fit instruire dans la religion chrétienne, et l'épousa; mais les austérités qu'elle continuait de pratiquer et le cilice qu'elle portait sous ses vêtements dorés le dégoûtèrent d'elle; puis, lorsqu'il eut tué son frère, elle se sauva dans une église, où saint Médard la consacra diaconesse. Elle redoubla alors de pénitences, fonda des monastères, se mit en quête de reliques. et fit bâtir à Poitiers un couvent dont les gens du pays disaient : Voilà l'arche construite près de nous contre le tourbillon des passions et le déluge des crimes. Elle y accorda sa protection au poëte Vénantius Fortunatus (1), qui lui adressait. ainsi qu'à Agnès, des épigrammes sur des fleurs, des fruits, des œufs, des friandises et autres amusettes de nonnes, sur ces riens naïfs du cloître qui font un singulier contraste avec les mœurs farouches et les sanglantes catastrophes du dehors. Là du moins l'innocence avait un refuge, à en juger par les humbles et tranquilles occupations que ne dédaignait pas l'ancienne reine.

Mort de Grunebaut.

612.

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessous, chapitre XX.

·, évé-

e légi-

contre

éode-

it dé-

a ainsi

aleur.

ourut

hom-

, crai-

ils ap-

gorger

accusa

pable,

s de la

et par

k san-

sexe.

émoire

ait en-

Ier. Il

iais les

gu'elle

puis.

e, où

ors de

liques,

vs di-

tour-

rda sa

essait,

ts, des

s riens

mœurs

moins

les et

reine,

et que le poëte décrit avec une minutie qui peut faire pitié quand on ne considère que l'art, mais qui touche celui qui sent le besoin de respirer au milieu de tant de massacres et d'assassinats (1). Ses accents devenaient, au reste, plus doux et plus profonds lorsqu'il exprimait les plaintes que la pieuse Radegonde exhalait sur l'honneur perdu de sa nation (2). Il est à

(1) Suis viribus scopans monasterii plateas vel angulos, quidquid erat fædum purgans, et sarcinas quas alii horrebant videre non abhorrebat evehere... Credebat se minorem sibi si non nobilitaret servitii vilitate, ligna supportans brachiis, et focum flatibus et forcibus admovens... Ipsa cibos decoquens, ægrotis facies abluens; ipsa calidam porrigens... Illud quoque quis explicet quanto fervore excita ad coquinam concursitabat, suam faciens septimanam... Aquam de puteo trahebat et dispensabat per vascula, olus purgans, legumen lavans, focum flatu vivificans... Hinc consummatis conviviis, ipsa vascula diluens, purgans nitide coquinam, quidquid erat lutulentum ferebat foras in locum designatum.

La religieuse Beaudouine, en racontant les vertus de Radegonde, nous la montre occupée de soins plus élevés: Semper de pace sollicita, semper de salute patrix curiosa, quandoquidem inter se regna movebantur, quia totos diligebat reges, pro omnium vita orabat, et nos sine intermissione pro eorum stabilitate orare docebat; ubi vero inter se ad amaritudinem eos moveri audisset, tota tremebat, et quales litteras uni tales dirigebat alteri, ut inter se non bella nec arma tractarent, sed pacem firmarent patrix ne perirent. Similiter et ad eorum proceres dirigebat, ut præcetsis reginus consilia ministrarent, ut eis regnantibus, populi et patria salubrior redderetur.

(2) Hinc rapitur laceris matrona revincta capillis, Nec laribus potuit dicere triste vale. Oscula non licuit captivo infigere posti, Nec sibi visuris ora referre locis. Nuda maritalem calcavit planta cruorem, Blandaque transibat, fratre jacente, soror... Quod pater exstinctus poterat, quod mater haberi, Quod soror aut frater, tu mihi solus eras... (son cousin Amalafred) Prensa piis manibus, heu! blanda per oscula pendens, Mulcebar placido flamine, parva, tuo... Si pater, aut genitrix, aut regia cura tenebat, Quum festinabas, jam mihi tardus eras. Anxia vexabar si non domus una tegebat, Egrediente foras te, pavitasse vocas... Vos quoque nunc oriens et non occasus obumbrat, Me maris Oceani, te tenet unda Rubri... Crede, parens, si verba dares, non totus abesses, Pagina missa loquens pars mihi fratris erat... Quæ loca te teneant si sibilat aura requiro;

Nubila si volitent pendula, posco locum.

DE EXCIDIO THURINGIÆ.

613-628.

regretter que l'indigne Frédégonde ait été aussi, de la part du poëte évêque, l'objet d'éloges sans fin (1).

Unité monarchique.

Clotaire II, prince rempli de la crainte de Dieu, débonnaire et d'une douceur incrovable envers tous (2), se trouva, par l'assassinat de ses proches, à la tête de toute la monarchie franque. Afin d'affermir son autorité avec l'aide des lois et de la religion, il convoqua à Paris une assemblée où les évêques siégèrent pour la première fois avec les seigneurs. Tandis que ceux-ci représentaient la nation dominante, ceux-là protégeaient les vaincus et le peuple, en faisant usage du savoir ou de l'autorité pour obtenir des lois opportunes ou pour les faire observer, pour tempérer la rudesse farouche des guerriers. La constitution perpétuelle décrétée dans cette assemblée fut dictée par la sagesse et la prévoyance. La paix publique fut garantie sous peine de mort pour quiconque la troublerait. Défense fut faite aux juges de condamner sans entendre l'accusé, qu'il fût libre ou esclave. Le mode d'élection des évêques fut déterminé. et la juridiction temporelle leur demeura attribuée, conformément aux anciens canons. Les leudes obtinrent la restitution des biens qui leur avaient été enlevés durant les guerres civiles. Le peuple reçut promesse d'être écouté quand il demanderait l'abolition de nouveaux impôts.

Une meilleure organisation s'introduisit de la sorte; la discipline ecclésiastique se rétablit, et quinze années de paix suffirent pour cicatriser les plaies de la France. Mais un nouveau mal, la faiblesse des rois, se substitua aux maux précédents; le soin des affaires fut de plus en plus abandonné aux maires du palais, dont la dignité devint héréditaire dans la famille la plus puissante parmi les leudes; et la famille de Clovis finit par être renversée du trône.

 Conjuge cum propria quæ regnum moribus ornat, Principis et culmen participata regit.
 Provida consiliis, solers, cauta, utilis aulæ, Ingenio pollens, munere larga placens.
 Omnibus excellens meritis, Fredegundis opima, Atque serena suo fulget ab ore dies.
 Regia magna nimis, curarum pondera porlans, Te bonitate colens, utilitate juvans.
 Qua pariler tecum moderante, palatia crescunt, Cuius et auxilio floret honore domus.

(2) FRÉDEGAIRE.

des con épr con les roy; dor dan avai

nier

bata

I frèr nob arie se l les dép à la emp Thé frèr join

(1 était gers Bicl mod M

0

part

naire l'asrande la eques s que

rotéir ou
faire
s. La
lictée
cantie
e fut
c'il fût
miné.

rmén des es. Le derait

discisuffiiveau lents; naires ille la it par

## CHAPITRE X.

LES VISICOTHS EN ESPACNE.

Le nom des Goths, qui en Italie exprimait la barbarie et la destruction, était répété par les Espagnols avec une sorte de complaisance nationale; mais ce fut lorsque de grands désastres éprouvés sous la domination arabe leur eurent fait regretter les conquérants de race germanique (1). Wallia, après avoir soumis les divers États qui s'étaient formés en Espagne, fonda le royaume des Visigoths, dont la capitale fut Toulouse. Théodoric, son successeur, repassa les Pyrénées pour faire rentrer dans l'obéissance les Alains, les Suèves, les Vandales, qui avaient relevé la tête. Il vainquit à Châlons Attila, que ces derniers avaient appelé contre lui; mais il perdit la vie dans la bataille.

Thorismond, son fils, fut bientôt tué par Théodoric II, son frère, qui lui succéda. Ce prince se montra humain et d'un noble caractère; observateur des pratiques religieuses selon les ariens, rendant la justice et accordant facilement audience, il se livrait assidûment aux exercices du corps, était sobre dans les repas et affable avec ses amis. Les Suèves, qui, après le départ des Vandales, s'étaient établis dans la Galice, aspiraient à la possession de toute la Péninsule, ce qui avait déterminé les empereurs romains à envoyer des troupes pour les contenir. Théodoric déclara donc la guerre à Réchiar, leur roi, son beaufrère, et passa les Pyrénées avec les siens, auxquels s'étaient joints les Francs et les Bourguignons; mais il était convenu que

(1) L'Espagne n'eut pas d'historiens à cette époque; et, séparée qu'elle était du reste de l'Europe par sa position comme par ses intérêts, les étrangers s'occupèrent peu d'elle. Isidore de Séville, Victor *Thununensis*, Jean *Biclariensis* nous ont laissé des chroniques arides et imparfaites. Parmi les modernes, indépendamment des historiens de la France, voyez :

MASDEU, Hist. critique d'Espagne; Madrid, 1787.

K. ASCHBACH, Gesch. der Westgothen; Francfort, 1827.

FERRERAS, Hist. générale d'Espagne.

CH. ROMEY, Hist. d'Espagne,

Ouvrage assez estimable; mais parfois on y désirerait plus d'impartialité en ce qui concerne les papes.

A19.

584.488

les conquêtes à faire au delà des monts lui appartiendraient exclusivement. Il entra victorieux dans Braga, capitale des Suèves; et, tout en épargnant aux vaincus le massacre et le déshonneur, il ravagea le pays, fit mettre à mort Réchiar, qui avait été arrêté, puis s'avança jusqu'à Mérida; quoiqu'il mît en avant le nom de l'empereur, il n'avait en vue que son propre

l'or

« I

a ti

« te

« ne

« di

« al

« de

« ne

« le

« ch

« si

« Pá

« so

« ar

« m

au p

(1)

Lε

agrandissement.

L'évêque Sidoine Apollinaire (1), auquel il rendit sa patrie et son siège, chanta ses louanges; dans une lettre qu'il écrivait de Narbonne à son beau-frère Agricola, il s'exprime ainsi : « Ce « prince fut comblé, par la volonté de Dieu et par la nature, de « tant de dons que l'envie elle-même ne lui refuserait pas des « éloges. Ses cheveux sont disposés sur son front comme une « nappe arrondie; il a les sourcils épais, les cils longs, le nez « gracieusement courbé, les lèvres minces, la bouche petite, les « dents blanches et bien rangées; il a soin de faire couper par « le barbier les poils qui croissent dans ses narines, et raser « sa barbe jusqu'aux tempes, en y laissant seulement pousser « deux rièches. Il a la peau blanche, les joues colorées, les « épaules larges, la taille mince, les cuisses vigoureuses, les « jambes nerveuses, le pied petit; » qualités qui, suivant le poëte, devaient le faire passer pour moins barbare aux yeux des Romains, si vains de leur élégance. Il poursuit en ces termes: « Le prince sort avant le jour, avec une suite peu « nombreuse, pour assister aux réunions matinales de ses « prêtres. Il prie à voix basse avec beaucoup d'exactitude, bien « qu'on voie qu'il le fait plus par habitude que par religion ; le « reste du jour, il s'occupe de l'administration. Le comte « écuyer se tient près de son siége ; on fait entrer des gardes « vêtus de peaux, afin qu'ils soient présents; mais pour qu'ils « ne gênent pas, ils doivent se tenir à quelque distance des « rideaux et en dedans des balustrades, où ils jasent tant « qu'ils veulent devant les portes. Alors sont introduits les « envoyés des nations; et il écoute attentivement, puis répond « avec brièveté. Si la chose demande à être examinée, il sur-« soit; il expédie les affaires pressées. Il se lève à la seconde de heure, inspecte ses trésors et les écuries. S'il a ordonné une « chasse, il se met en mouvement : ne trouvant pas qu'il con-« vienne à un roi de suspendre l'arc à son côté, lorsqu'il voit

<sup>(1)</sup> Voy. tome VI, chap. VIII.

t ex-Suèdés-, qui nît en ropre

trie et
ait de
« Ce
re, de
as des
e une
le nez
te, les
er par

raser
ousser
es, les
es, les
cant le
x yeux
en ces
te peu
de ses
e, bien
on; le

gardes qu'ils ce des t tant its les

épond il surconde hé une

il con– 'il voit « un oiseau ou une bête, il tend la main derrière lui, et un
« page lui présente son arc la corde pendante, car il lui sem« blerait agir comme une femme s'il le recevait tout tendu...
« Il demande où l'on veut qu'il frappe, et sa flèche se trompe

« moins souvent que l'œil qui la suit. »

Ses repas étaient simples; la conversation y était grave, et l'on y trouvait réunis « l'éloquence grecque, l'abondance gau-« loise, la promptitude italienne, l'appareil de la représenta-« tion, le soin d'une table particulière, un ordre royal.... « Après diner, s'il dort, ce n'est que pour un moment. Quand « l'heure du jeu est venue, il ramasse lestement les dés, les « examine avec attention, les secoue légèrement, les lance ré-« solûment, les annonce avec vivacité, les attend avec patience. « Il se tait aux coups favorables, rit quand ils sont mauvais, « ne s'irrite pas, et prend le sort en philosophe. Il dédaigne de « craindre ou d'exiger une revanche, néglige les occasions « qui s'offrent, est supérieur aux contretemps, perd sans se « troubler, gagne sans railler : vous croiriez que, même au jeu, « il croit livrer une bataille, tant il ne pense qu'à vaincre. Dé-« posant alors quelque peu sa gravité royale, il exhorte à jouer « gaiement d'égal à égal; il craint d'inspirer la gêne, il aime à « voir son adversaire ému, et pense, en remarquant sa tris-« tesse, qu'il ne lui a pas cédé la victoire par flatterie. Vers « nones, recommencent les soins de la journée, et l'affluence « du monde affairé, qui ne se dissipe qu'à l'annonce du souper : « alors on se rend chez les courtisans, où chacun veille près « de son maître jusqu'à minuit. Quelquefois, par extraordinaire, « les facéties des mimes sont admises pendant le souper, sans « néanmoins qu'aucun des convives puisse être en butte à « leurs épigrammes. Point d'orgues hydrauliques, point de « chants étudiés, de joueur de cithare, de chanteurs, de mu-« siciens; car le roi n'aime que les accords qui repaissent « l'âme autant que l'oreille. Sa table levée, les gardes du tré-« sor commencent leurs veillées nocturnes, et se tiennent « armés à l'entrée du palais, durant les heures du premier som-« meil (1). »

Le poète cherchait ainsi à habituer les Gaulois à la domination des Visigoths : c'est à quoi tend notamment cette allusion au peu de dévotion de Théodoric, qui se montrait arien par

<sup>(1)</sup> SIDOINE APOLLINAIRE, Ep. 1-2.

habitude et non par conviction. «Je vois à la cour, disait encore « Sidoine, le Saxon aux yeux d'azur respecter les rivages d'un « roi qui n'a pas de vaisseaux, mais qui ne craint pas les flots « de la vaste mer; le vieux Sicambre, rasé après sa défaite, « laisse de nouveau croître sa chevelure; l'Hérule aux joues « verdâtres comme l'Océan, dont il habite les golfes les plus « reculés, circule librement; le Bourguignon, haut de sept « pieds, courbe le genou et implore la paix. » Bien plus, si nous l'en croyons, il n'est pas jusqu'au roi de Perse qui ne consultât le héros de l'Occident.

rec

lai

àı

m

po

for

les

G# 1

chi

s'ac

cod

cet

pri

des

grit

lova

fair

inte

des

mer

peu

fut :

mar

bata

vire

nier lario

se r

Pyro des

une

enva

les 1

cont

Tou ces r

vain

511-531.

C

Théodoric fit faire le premier recueil des coutumes des Visigoths; mais, de même qu'il avait acquis le royaume par un fratricide, il le perdit par la main de son frère Euric (1).

Ce prince, qui fut le plus puissant des rois visigoths, agrandit ses États lors de la dissolution de l'empire d'Occident. Après avoir poussé les Ostrogoths contre Byzance, il entreprit de soumettre tout ce que Rome avait possédé de la Gaule et de l'Espagne. Les previnces au midi de la Loire et à l'ouest du Rhône ne lui opposèrent point de résistance, à l'exception de l'Auvergne, qui, sous Ecdicius, îls de l'empereur Avitus, se détendit jusqu'au moment où il se la fit céder par Jules Népos. Lorsque ensuite Odoacre eut renversé l'empire, il passa les Pyrénées, et, avec l'aide de l'Ostrogoth Widimer, il soumit toute la Péninsule, à l'exception de la Galice. Il en fit autant de la Provence, encore fidèle à l'empire. Le sénat romain, par le conseil ou par l'ordre d'Odoacre, exerça un vain acte de son autorité en confirmant à Euric la possession de tout ce qu'il avait conquis des Alpes au Rhône et à l'Océan.

Mais Euric persécutait violemment le clergé catholique, qu'il

(1) Rois visigoths de la famille des Battes.

1. Alaric I. 382-412.

2. Ataulphe. 3. Sigéric. 4. Wallia. 415-419.

5. Théodoric I. 419-491.

6. Thorismond. 7. Théodoric II. 8. Euric. 468-484.

9. Alaric II. 481-507.

Euric.

redoutait beaucoup. Il fit mettre à mort plusieurs évêques, en laissant leurs siéges vacants. Les haines ordinaires de vainqueurs à vaincus s'envenimaient, et c'était un grand obstacle à la formation d'un royaume puissant.

Ce prince, étant mort après dix-neuf années de règne, eut pour successeur au trône de Gothie Alaric II, son fils, dont la force n'égalait pas la bonté. Il mit fin aux persécutions contre les catholiques, dont il laissa les évêques reprendre leurs siéges et vounir des synodes. Une commission, réunie dans Adura, fut chargée par lui de choisir celles des lois romaines qui pouvaient s'adapter avec les coutumes des Visigoths, et d'en former un code pour les Gallo-Romains ses sujets. Il fit ensuite sanctionner cette compilation dans une assemblée de la noblesse et des principaux membres du clergé.

Alaric ne sut opposer à la puissance redoutable de Clovis que sa condescendance aux volontés de l'orgueilleux Franc, condescendance poussée jusqu'à lui livrer le comte romain Syagrius, qui s'était réfugié près de lui; mais, en manquant à la loyauté, il s'attira le mépris, et déjà Clovis s'apprêtait à lui faire la guerre, quand Théodoric, roi d'Italie, son beau-père, interposa sa médiation.

Comme il s'aperçut que le clergé de ses États entretenait des intelligences secrètes avec le Franc converti, il recommença la persécution. Les haines s'accrurent, parce que le peuple suivait toujours le parti des évêgues expulsés; et Clovis fut appelé pour délivrer le pays des hérétiques et des tyrans. Il marcha donc contre Alaric, et lui enleva le trône et la vie à la bataille de Vouillé près de Poitiers. Bientôt les Visigoths se virent repoussés de toutes parts. Gésalic, fils naturel du dernier roi, qui avait recueilli son héritage au préjudice d'Amalaric, son successeur légitime, mais âgé de cinq ans seulement, se retira, d'accord peut-ître avec Clovis, de l'autre côté des Pyrénées. Il no serait donc plus rien resté aux Goths en deçà des monts, si Théodoric, roi d'Italie, n'eût envoyé Ibbas avec une armée pour soutenir l'autorité de son petit-fils contre les envahisseurs et contre l'usurpateur. Ce général vainquit sous les murs d'Arles le fils de Clovis et le roi des Bourguignons, qui continuaient la guerre et soumit tout le pays, à l'exception de Toulouse, depuis le l'il ne jusqu'aux Pyrénées. Il passa ensuite ces montagnes, e' adablit partout l'audorité d'Amalaric; Gensalic, vaincu sous Barcelone, se sauva en Afrique chez les Vandales.

Alaric II.

507.

kae

509

T. VII.

ore

'un

lots

ite,

ties

olus

sept

, si

con-

Visi-

r un

ran-

près

t de

et de

t du

n de

s, se

épos.

a les

umit

nt de

bar le

e son

qu'il

qu'il

17

Théodoric d'Italie fut alors, bien qu'il régnât au nom de son neveu, le véritable roi de l'Espagne, réunissant ainsi les Visigoths et les Ostrogoths sous une seule domination. Mais, lorsqu'il eut cessé de vivre, le Rhône marqua de nouveau la limite entre eux; et Amalaric se trouva à l'âge de vingt-quatre ans à la tête des premiers. Il demanda à Clovis son alliance et la main de sa fille Clotilde; mais comme cette princesse restait fermement attachée à la foi catholique, son mari, arien, la maltraitait brutalement. Pour informer son frère Childebert du sort qu'en lui faisait, elle lui envoya un linge imprégné de son sang. Aussitôt le roi de Paris conduisit une armée sur Narbonne, vainquit et tua Amalaric, puis emmena sa sœur après avoir ravagé la Septimanie.

nois électifs.

Theudès.

543.

543.

La race des Amales se trouvant éteinte par la mort de ce prince, la monarchie des Goths devint entièrement élective (1). Theudès, qui n'avait rien négligé, lorsqu'il était tuteur d'Amalaric, pour se faire, avec une habileté égale à son ambition, des partisans nombreux, et n'avait pas été peut-être étranger à sa mort, en profita pour lui succéder. Prodigue de priviléges envers les seigneurs goths, il protégea la religion catholique. Il transféra sa résidence de Narbonne à Barcelone, et eut à soutenir, tant en deçà qu'au delà des Pyrénées, la guerre contre les Francs, qui mirent même le siége devant Saragosse, mais qui furent repoussés. Lorsque les Grecs inquiétèrent les Ostrogoths d'Italie, il traversa le détroit pour opérer une diversion en attaquant Ceuta, qui obéissait à l'empereur de Byzance. Mais il fut vaincu dans une sortie que firent les habitants, et assassiné à son retour en Espagne.

d

é

n'

ci

bl

le

av

go

pie

de

la
fen
pre
vie
ass.
par
Lés
de
volt
ire
d'ei

I héodégisil, 548. Aglia 549. Athanagild,

Théodégisil mérita par sa bravoure d'être élu à sa place; mais sa violence et ses débauches lui valurent de périr sous le poignard après dix-sept mois de règne. Agila lui succéda pour

| (1) | Rois électifs d'Espagne.                                                                      |                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ol> <li>Theudés, 831-548,</li> <li>Théodégisff. 848-549.</li> <li>Agifn. 859-884.</li> </ol> | <ol> <li>Athanagild. 554-867.</li> <li>Liuva. I. 867-872. (Avec son frère.)</li> <li>Leovigitd. 569-586.</li> </ol> |
|     | Saint Herménégild. 7. Récarède l <sup>ez</sup> le Catholique. 586-601.                        |                                                                                                                     |
|     | s. Liuva H. 601-608.<br>9. Vitteric. 610.                                                     | 16. Tulga. 642.<br>17. Chindasyind. 652.                                                                            |
|     | 10. Gundemar. 612.<br>11. Sisebut. 621.                                                       | 18. Récesvind. 672.<br>19. Wamba, 680.                                                                              |
|     | 12. Récarède II. 621.                                                                         | 20. Ervige. 687.                                                                                                    |
|     | 13. Suintila et son fils. 631.<br>14. Sisenand. 636.                                          | 21. Egizā. 700.<br>22. Witiza. 710.                                                                                 |
|     | 4º Chintile Cio                                                                               | Oh Dudnima Std. / Departure stoll scinforcia                                                                        |

peu de temps. Les seigneurs, dont l'orgueil s'était accru, ne sachant pas se plier à l'obéissance, mirent à leur tête Athanagild, qui, secondé par Justinien, attaqua le roi; et les partisans eux-mêmes d'Agila le massacrèrent pour mettre fin à la guerre civile.

Athanagild, reconnu de tous pour roi, paya cher les secours que lui avaient fournis les Grecs, obligé qu'il fut de leur céder plusieurs forteresses et villes maritimes, d'où ils inquiétèrent durant quatre-vingts ans ses successeurs.

A sa mort, les grands n'ayant pu se mettre d'accord, la Liuva et Leu-Septimanie fut attribuée à Liuva, et l'Espagne à son frère Léovigild; ces deux princes vécurent en bonne intelligence. Léovigild, à la mort de son frère, eut tout le royaume. Il fit heureusement la guerre aux Byzantins, qu'il chassa de Cordouc; il les resserra dans quelques places sur la côte. Afin de mettre un terme aux troubles sans cesse renaissants, il limita l'autorité des seigneurs. S'entourant d'un appareil royal, il ne se montra qu'assis sur le trône et revêtu de la pourpre, au milieu de sa cour, où il introduisit un nouveau cérémonial. Aussi économe que vaillant, il mit l'ordre dans les finances, où il n'avait trouvé que confusion, et s'occupa de remédier aux principaux défauts du gouvernement goth. La discipline fut rétablie dans l'armée, ce qui lui permit de dompter les Cantabres et les autres montagnards.

Il aurait pu accroître ainsi sa puissance et son autorité, s'il n'eût donné lui-même naissance à de funestes divisions. Il avait eu de sa première femme Théodosie, fille de Sévérien, gouverneur de Carthagène, Herménégild et Rékared, que leur Saint Hermen pieuse mère avait préparés à la foi orthodoxe. Ingunde, fille de la reine Brunehaut et femme de l'aîné, se montrant fidèle à la vraie croyance, fut prise en haine par Gosvinde, seconde femme du roi, arienne zélée, qui la maltraitait au point de la prendre aux cheveux, de la battre et de la jeter nue dans un vivier. Léovigild crut couper court à ces dissensions intérieures en assignant Séville pour résidence à son fils. Mais celui-ci, entraîné par l'exemple de sa femme, et aussi par les conseils de l'évêque Léandre, embrassa la religion maternelle: ne voyant plus alors de chance de réconciliation avec son père, il appela à la révolte les catholiques du pays, fit alliance avec les Suèves, les Irecs, les Basques, les Francs, et tout ce que l'État comptait d'ennemis.

17.

on 8iesite s à

la

erıalort ng. ne,

voir

e ce (1). l'Ation.

nger éges que. eut à ierre osse, nt les

e dir de ha-

ace; us le pour

goth .

Son père gagna les Grees à prix d'argent, ce qui lui valut la victoire, et s'empara par trahison de Cordoue, dernier asile du rebelle, qui, s'étant réfugié dans une église, en sortit sur la promesse du pardon. Il fut relégué à Valence; mais soit qu'il se rendit réellement coupable de nouvelles tentatives séditieuses, soit que son père von l'it le contraindre à revenir aux croyances ariennes et qu'il les répoussât, il fut arrêté et décapité à Tarragone, La constance avec laquelle il refusa de communier avec les ariens lui valut les titres de martyr et de saint. Ingunde, que les Grecs firent embarquer pour lui procurer un asile à Constantinople, mourut dans le trajet.

394.

Alors Léovigild songea à punir ceux qui avaient "vorisé la Boyanne des rébellion de son fils. Le royaume que les Sueves avaient fondé dans la Galice, et qui s'étendait sur une partie de la Lusitanie. était resté indépendant des Visigoths: Théodoric II était parvenu à le sommettre un moment, mais il avait été relevé par Rémismond, qui y introduisit la croyance arienne. On ignore les événements qui s'y accomplirent durant quatre-vingts ans; mais, vers la moitié du siècle suivant, nous voyons apparaître Cariaric, qui le ramena à la foi catholique. Il avait, dit-on, un fils malade, dont désespérait la science humaine. Comme il demandait un jour : De quelle religion était ce Martin qui a fait tant de miracles dans la Gaule? on lui répondit : C'était un évêque qui enseignait à son troupeau que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit. - Eh bien! ajouta le roi, allez à son tombeau avec beaucoup de présents; et si l'on obtient la guérison de mon fils, je croirai comme lui.

Il envoya donc à Tours autant d'or que pesait son fils; mais le malade n'éprouvant pas pour cela d'amélioration, le roi fit élever une église et envoya demander quelques reliques du saint. Comme il n'en était pas donné d'autres que des morceaux d'étoffes déposés et laissés un certain temps sur son tombeau, les envoyés y mirent un drap de soie, et prièrent le saint, en signe d'intercession, de le leur faire trouver plus pesant. Il en fut ainsi le lendemain matin; et, de plus en plus convaincus alors, ils remportèrent la relique vénérée. Le fils guérit, et le père revint à la vraie foi, ainsi que son peuple (1).

p à

Cette conversion fut aidée particulie ment par un autre saint Martin, venu de la Pannonie, qui avait fait le pèlerinage

<sup>(1)</sup> Grécoire de Tours, Miracles de saint Martin.

de la terre sainte, et fondé le célèbre couvent de Duma près de Braga. L'arianisme fut ensuite extirpé entièrement dans le royaume des Suèves par Théodomir, successeur de Cariaric, lorsque le clergé, réuni en concile à Braga, fit publiquement profession d'orthodoxie.

La fusion des Suèves avec les habitants primitifs devint dès lors plus facile; mais une guerre civile ne tarda pas à éclater entre eux, Andéca ayant détrôné Euric, son cousin, fils et successeur de Mir. Léovigild saisit cette occasion pour les châtier de l'assistance prêtée à son fils; il envahit et ruina le royaume des Suèves, qui avait duré cent quatre-vingts ans.

Il déclara aussi la guerre aux Escaldunacs, que nous appelons Basques ou Gascons, race cantabre, dont les Romains ni les barbares n'avaient encore pu dompter l'énergie. Il les vainquit, et détruisit Victoria. Alors beaucoup d'entre eux résolurent d'abandonner une patrie où ils ne pouvaient demeurer libres; et, passant les Pyrénées, ils cherchèrent un asile dans l'Aquitaine, où les fils de Childebert leur permirent de s'établir dans le Lampourdan, à la condition d'obéir au duc Génial. Ce fut là le commencement du duché de Gascogne (602).

Gontran, roi de Bourgogne, voulant venger son neveu Herménégild, attaque l'Espagne par terre et par mer; Léovigild lui oppose son fils Rékared, qui non-seulement repousse l'ennemi, mais pénètre dans la Gaule, et ne s'arrête qu'à la nouvelle de la more de son père. Appelé à lui succéder, il conclut la paix avec les Francs. Alors il répand le bruit que son père, avant abjuré ses erreurs au lit de mort, lui a enjoint de revenir à la véritable croyance. Un concile de soixante-dix évêgues et des grands du royaume, tant ariens que catholiques, est convoqué par lui à Tolosa, et il y déclare que sa croyance est conforme à celle de Rome, en invitant ses sujets à en faire autant. A la place des preuves abstraites, qui ne convenaient pas à l'intelligence grossière de ce peuple, les arguments décisifs mis en avant furent le consentement général, tout le monde étant désabusé de l'arianisme, et les miracles qui, en attestation de la vérité catholique, s'opéraient tant sur le tombeau de saint Martin qu'aux fonts baptismaux d'Osset dans la Bétique, qui chaque année, la veille de Pâques, se remplissaient spontanément. Les livres ariens furent jetés au feu ; des délégués furent envoyés à Grégoire le Grand pour lui rendre hommage et réclamer ses conseils; et, en retour des dons précieux qu'ils 383

Rekared I.

autre inage

dut

sile

sur

soit

sé-

enir

é et

a de

de

pro-

sé la

ondé

mie,

par-

par

nore

ans:

aître

t-on,

mme

qui

'était

égal

allez

btient

mais

roi fit

es du

ceaux

beau,

t , en Il en

incus

et le

lui portèrent, ils recurent du pontife plusieurs reliques, parmi lesquelles se trouvaient un morceau de la vraie croix, quelques cheveux de saint Jean-Baptiste, et de la limaille des chaînes de saint Pierre.

La conversion de Rékared, qui sut tenir en bride les ariens mécontents, rendit son nom cher et presque sacré aux Espagnols. Il fut le premier parmi les rois de ce pays qui songea à se faire couronner solennellement, ce qui accrut la puissance du clergé. Les conseils de Léandre, évêque de Séville, le mirent à même de bien organiser l'Église nationale, et d'établir, avec l'approbation du pape Grégoire, de bonnes règles de discipline ecclésiastique. Il repoussa une nouvelle incursion du roi de Bourgogne Gontran, et s'entendit avec l'empereur Maurice au sujet des places qui demeuraient encore au pouvoir des Grecs dans la Péninsule. Quant au reste du pays, Visigoths, Suèves, Gallo-Romains et Hispano-Romains n'y formèrent bientôt plus qu'une seule nation, n'ayant qu'un roi, une foi, une loi.

Mais la splendeur du royaume visigoth s'éclipsa avec Rékared. Dix-huit mois après que le jeune Liuva II eut été élevé au trône, il fut pris et tué par l'arien Vittéric, qui mit tout en œuvre pour rétablir l'arianisme; mais il fut égorgé dans un banquet. Gundemar, son successeur, dont le règne ne dura que deux ans, exerca sa valeur contre les Grecs et les Gascons, qui, se répandant dans la Biscaye, dans la Cantabrie et la Navarre, commencèrent des excursions contre la Gaule et l'Espagne.

Sisebut, qui fut élu pour le remplacer, se rendit illustre comme prince, comme guerrier, et, chose rare à cette époque, comme littérateur. Il nous reste de lui, en effet, une Vie de saint Didier, plusieurs Lettres et soixante et un hexamètres sur les éclipses de lune, assez bons pour avoir été attribués par un érudit à Varron Attacinus.

Il réprima plusieurs soulèvements au nord du pays, fit avec succès la guerre aux Grecs, et soumit les Gascons de la Cantabrie. Les Juifs, qui, suivant une tradition, avaient été transportés dans ce pays dès le temps de Nabuchodonosor, mais qui plus vraisemblablement v furent envoyés par l'empereur Adrien après l'insurrection de Barcocébas, s'étaient énormément multipliés en Espaçae quand Sisebut, par un zèle immodéré, ordonna qu'ils fussent baptisés ou mis à mort. En vain le clergé s'opposa à ce qu'il fût usé de violence à leur égard, représentant

mois de considé lui en el Grees de sous le Sisebut. quemen siastique

> furent r méconte rois prise il dema quatrièm

> > La co

laissant

dans sa

que Di

vingt-di

Réka

tême.

l'adminis s'était su l'armée : féraient l les canon que poli l'empire les ecclés lité dans l par les A réunis (4 avait son termes: « tent l'E

« serviter « osseme

« les forc

« vent ch « ce fléat

(1) Conce

Linva 11-601. Vitteric. Gundemar

si ebut

que Dieu tolère et prend en pitié qui il veut (1) : quatrevingt-dix mille d'entre eux furent soumis par la force au bap-

Rékared II, son fils et son successeur, mourut après quelques Rékared II. mois de règne, et fut remplacé par Suintila, que l'on peut suintila et Ri considérer comme le premier roi de toute l'Espagne. Ce tut lui en effet qui subjugua entièrement les Gascons et chassa les Grecs de cette langue de terre sur l'Atlantique, désignée depuis sous le nom d'Algarves, où ils avaient été resserrés par Sisebut. Enorgueilli du succès de ses armes, il régna despotiquement, cessa de convoquer à Tolède les assemblées d'ecclésiastiques et de seigneurs, et associa au trône son fils Ricimer, laissant entrevoir la pensée de rendre la couronne héréditaire dans sa famille. Les grands qui en témoignèrent leur déplaisir furent mis à mort; mais le Goth Sisenand, avant réuni les mécontents dans la Septimanie, passa les Pyrénées, fit les deux rois prisonniers: et, sa révolte une fois justifiée par la victoire, il demanda dans l'attitude d'un suppliant l'approbation du quatrième concile de Tolède.

La constitution germanique s'était conformée en Espagne à constitution. l'administration romaine, de même que la langue romaine s'était substituée à l'idiome gothique. Les rois commandaient l'armée avec une autorité absolue, battaient monnaie, conféraient les emplois, convoquaient les conciles et en approuvaient les canons, parce que c'étaient des assemblées moins religieuses que politiques. L'unité du gouvernement avant cessé avec l'empire romain, et celle du territoire ne faisant que de naître. les ecclésiastiques posèrent les premières bases de la nationalité dans la Péninsule. Déjà, lorsqu'elle était encore ensanglantée par les Alains, les Suèves, les Vandales, dix évêques s'étaient réunis (411) dans Sainte-Marie de Braga, et Pancratien, qui avait son siège dans cette église, s'était exprimé en ces termes: « Vous voyez, mes frères, comme les barbares dévas-« tent l'Espagne entière. Ils abattent les temples, égorgent les « serviteurs du Christ, profanent le souvenir des saints, les « ossements des morts, les tombeaux, les cimetières; ils brisent « les forces de l'empire, et dispersent toutes choses comme le « vent chasse devant lui des brins de paille. Au moment où « ce fléau plane sur votre tête, j'ai voulu vous réunir, afin que,

(1) Concile IV de Tolède, année 633, c. 57, 59.

« chacun et tous ensemble, nous cherchiors un remède à la « calamité commune de l'Église. Fournissons des consolations « aux àmes, de crainte que l'excès des maux et des souffrances « ne les entraîne sur les voies des pécheurs, aux chaires des « hérésiarques, ou dans les rangs des apostats de la vraie foi. « Offrons à notre troupeau l'exemple de notre constance à « souffrir, pour le Christ, une partie des maux qu'il a soufferts

re

te

ui

Ils

do

ce

ďa

Ré

ten

alo

cer

le

ávo

ďe

pri

ne

ils

se

ten

me

ma

que

« pour nous. »

Il se mit alors à réciter le symbole de la foi, que tous répétèrent, d'accord dans la croyance comme dans l'espoir qui les rendait constants avec simplicité, en face du martyre. Ce fut ainsi qu'en attendant les ennemis comme des frères, ils réussirent à les gagner à la civilisation. L'arianisme s'opposait encore à l'union; mais cet obstacle une fois enlevé, le catholicisme devint une forme et un moyen de liberté. En Espagne comme ailleurs, la nationalité s'abrita sous l'aile du clergé. Celui-ci, pur des déportements dont il s'entacha parmi les Francs, put parvenir, en sachant se rendre respectable parce qu'il se respectait lui-même, à posséder une grande puissance. Il intervint dans les affaires du royaume, et se réunit si souvent, que l'on connaît seize conciles de Rékared à Witiza. Les archevêques de Tolède, de Séville, de Mérida, de Bragance, de Tarragone, de Narbonne, y siégeaient par droit d'ancienneté, avec les évêques et les abbés. Après avoir traité dans les premières séances de c qui était relatif au dogme et à la discipline ecclésiastiques, ils admettaient les grands officiers du palais, les ducs et comtes des provinces, les juges et les nobles, par le suffrage desquels ils faisaient valider leurs délibérations, en tant qu'elles touchaient à l'État. Quiconque avait à se plaindre d'un évêque ou d'un laïque pouvait se présenter devant le concile, et invoquer le droit contre la violence. Celui qui refusait de comparaître, après une citation dans les formes, était conduit par force à ce tribunal, pour être jugé par les évêques, dont les arrêts, sanctionnés par le roi, étaient exécutoires. Dans les six mois qui suivaient la clôture du concile, les évêques étaient tenus de convoquer le peuple et le clergé pour leur communiquer les décisions qui avaient été prises.

Ainsi, tandis qu'en France les assemblées du champ de mars ou de mai prenaient parfois un caractère ecclésiastique, les conciles eurent toujours en Espagne le caractère politique. Le vaincu, grâce à l'habit d'évêque ou de prêtre, y siégeait à côté du vainqueur, et le chef de l'armée devenait peu à peu le roi du territoire.

Dans ces assemblées générales, l'humeur farouche des barbares était tempérée par la prudence et la mansuétude d'une classe désarmée; et les évêques, qui avaient contribué par leur suffrage à l'élection du roi, affermissaient son pouvoir en recommandant la fidélité aux sujets. Ils empêchaient en même temps les abus du pouvoir souverain, soit en exigeant du roi un serment lors de son couronnement, soit en veillant à ce qu'il ne transgressât pas la loi.

Dans le troisième de ces conciles, le roi dit aux évêques: Etablissez ce qui est à faire et à éviter, et je m'y conformerai. Ils déclarèrent donc que les évêques devraient se réunir chaque année, et que les juges locaux, ainsi que les intendants des domaines royaux, assisteraient à ces assemblées pour apprendre à gouverner les peuples. Il y fut ordonné aussi que toutes les églises des Visigoths suivraient la même liturgie, c'est-à-dire celle qui plus tard reçut le nom de mozarabique (mistarabica).

Le clergé se montra assez influent, dans le quatrième, pour pouvoir changer la constitution du pays. Les rois avaient été d'abord élus et détrônés par le seul suffrage des grands : quand Rékared eut fait triompher le catholicisme, les conciles prétendirent au droit de confirmer les élections, et ils établirent alors que nul ne parviendrait au trône sans le consentement des évêques et des officiers palatins; qu'ils seraient réunis à la mort d'un roi, pour lui donner un successeur; que le roi ne prononcerait aucun jugement capital sans leur avis; qu'il maintiendrait le clergé exempt de toutes charges; que les évêques pourraient évoquer l'appel devant leurs assemblées, dont ils seraient libres d'exclure qui ils voudraient.

Le sixième concile de Tolède ajouta que le roi serait toujours pris parmi l'ancienne noblesse gothique, et que nulle élection

ne pourrait avoir lieu du vivant du prince régnant.

S'ils ne négligeaient rien pour que les sujets restassent fidèles, ils ne menaçaient jamais les rebelles de la peine capitale, et ils se réservaient de présenter au roi des suppliques, à l'effet d'obtenir leur grâce. « Souvent (concile IV, ch. 31) les princes remettent aux prêtres l'examen et le jugement des crimes de lèsemajesté. Institués par le Christ pour remplir un ministère de saut, nous ne consentirons jamais à devenir des juges, à moins que nous n'ayons l'assurance, sous la foi du serment, que le

erts erts épéles fut

éus-

. la

ons

ces des

foi.

sme nme -ci, put resrvint l'on ques e, de

ntes, mtes quels toue ou quer itre,

es de

à ce ancqui s de r les

mars , les e. Le côté supplice sera remis. Si un prêtre se mêle à quelque procès qui compromette la sécurité d'autrui, il répondra devant le Christ

C

C

lie

fil

ď

co

co

pr

pa

da

pla

lèr

de

rei

pr

vic

élu

nat

tair

vei

pro

Vis

l'id

cie

par

ďo

légi

en

Ro

ta 1

fair

des

êtro

du sang versé, et perdra son rang dans l'Église. »

La monarchie était donc élective et représentative, grâce aux conciles, assemblées aristocratiques nationales qui réunissaient les prélats et les grands. Lorsque l'Espagne eut été dotée par le christianisme d'une seule foi et d'une loi unique, il lui resta à opérer la fusion des vainqueurs et des vaincus; ce fut l'œuvre accomplie par la nécessité de repousser l'invasion musulmane, entreprise dans laquelle les Espagnols furent encore encouragés et soutenus par la religion, qui avait dirigé les premiers pas de la monarchie.

Le royaume était divisé, pour l'administration, en duchés et en comtés. Mais, à la différence des autres pays germaniques, les duchés, au lieu de constituer des fiefs à vie, étaient révocables au gré du roi. Néanmoins celui qui une fois avait été duc en conservait toujours le nom, comme cela se pratique en Allemagne: s'il obtenait ensuite quelque office élevé, il prenait le titre de comte, propre à tous les dignitaires; de là la qualité de comte-duc, attribuée particulièrement à quelques familles d'Espagne.

Il y avait autant de duchés que de métropoles, ou, pour mieux dire, de provinces; savoir : Carthagène, Bétique, Lusitanie, Galice, Tarragonaise et Septimanie, dont les capitales étaient Tolède, Séville, Mérida, Braga, Saragosse, ou Tarragone, et Narbonne. Le comte de Tolède portait le titre de duc, en considération de la ville où le roi faisait sa résidence. Les ducs étaient choisis parmi tous les hommes libres, et non parmi les nobles seulement, et l'on entendait par nobles tous les grands propriétaires anciens. La justice était rendue dans chaque district par le comte, par l'évêque et par le garding (1), qui, peut-être, siégeaient ensemble.

L'Espagne se trouvait ainsi, comme les autres pays, partagée entre deux grandes fractions qui avaient des intérêts divers : le clergé et le peuple d'un côté, désireux de conserver l'autorité royale, et par elle la sécurité publique; de l'autre, les grands, s'efforçant de la saper pour n'avoir plus d'obstacles à leurs projets ambitieux ou violents. La faveur des premiers éleva au trône

<sup>(1)</sup> Gardings, de garda, bien, fonds de terre. Les historiens les appellent proceres.

qui ırist

aux ient ar le ta à uvre

ane, agés is de

és et ues, évoduc Allenit le té de l'Es-

nieux anie, aient e, et onsiaient obles

prié-; par être , tagée

s : le orité inds , protrône

pellent

Chintila et son fils Tulga, mais les nobles les inquiétèrent sans cesse, jusqu'au moment où ils y firent monter Chindasvind. Plein d'énergie et opposé au clergé, il l'exclut des affaires séculières durant les onze années de son règne, et ne requit son consentement ni lors de son élévation, ni lorsqu'il s'associa son fils, quoiqu'il se montrât libéral envers les églises; mais son bras s'appesantit aussi sur les nobles, dont il fit périr plusieurs; d'autres, qui se sauvèrent en pays étranger, furent punis de la confiscation, et menacés par des lois sanguinaires.

Les grands, qu'il voulait priver du droit d'élire le roi, s'étaient concertés avec les villes, dépouillées elles-mêmes de plusieurs priviléges; et un orage était prêt à éclater, quand il fut dissipé par la douceur de Récesvind son fils, qui promit, en lui succédant, de jeter un voile sur le passé et de faire droit à toutes les plaintes. Il convoqua en conséquence le huitième concile de Tolède, un des plus nombreux et des plus importants, qui, sur la demande du roi lui-même, modifia les ordonnances rigoureuses rendues contre les perturbateurs de l'ordre public, accorda au prince le droit de grâce, et remit en vigueur la sévérité des dispositions antérieures contre quiconque aspirerait au trône par la violence ou par des moyens illicites. Il décida que le roi serait élu au lieu où serait mort son prédécesseur; que ses héritiers naturels ne recueilleraient que les biens dont il était propriétaire lors de son avénement à la couronne; que le nouveau souverain jurerait de ne favoriser ni les hérétiques ni les juifs, et de protéger la croyance catholique.

Déjà Chindasvind avait fait recueillir et traduire les lois des Visigoths dans le dialecte né du mélange de la langue latine avec l'idiome teutonique, et les débris qui avaient survécu de l'ancien langage ibérien et phénicien. Cette tâche fut menée à fin par Récesvind, qui forma un code en douze livres, sanctionné par l'assemblée des grands (proceres). Il fut composé de lois d'origine teutonique, avec quelques additions empruntées à la législation romaine : il tendait à donner de l'unité à la nation en supprimant la défense de contracter mariage entre Goths et Romains, ainsi qu'en abolissant toute autre législation, même la loi romaine; seulement les marchands étrangers pouvaient se faire juger par leurs consuls, selon la coutume de leur pays.

Le règne de Récesvind fut pacifique; mais après lui le royaume des Goths marcha rapidement à sa ruine. Douze familles peutêtre avaient successivement occupé le trône depuis l'extinction

Chintila et Tolga. 636. Chindasvind. 642.

Becesyind

Wamba.

pli

ava

ľé

fils

W

qu

gile

SOI

rec

s'e

sop

les

les

gne

il n

sur

ball

une

sera

se c

de '

à la

l'ar

hér

que

de '

ne l

en

d'ex

tion

Wai

ven

son

cone

C

de celle des Amales, et chaque vacance avait amené des troubles ou des intrigues de la part de la famille du prince défunt. Dans le but d'entraver l'élection nouvelle, celle-ci, ne voulant pas se soumettre à une autre, s'opposait à tous les choix proposés, et cherchait à faire une révolution pour se soutenir (1). Ce n'était donc pas sans motif que Wamba ne pouvait se résoudre a accepter le trône, qu'il méritait d'occuper par ses vertus et par la noblesse de sa race. Il consentit à la fin à y monter; mais bientôt Hildéric, comte de Nîmes, fit évolter les Goths de la Septimanie, qui refusèrent de le reconnaître parce qu'ils n'avaient pas donné leur suffrage. Hildéric fut secondé par le clergé du Languedoc, et Paul, général grec, envoyé par Wamba pour réprimer ce soulèvement, ayant gagné pour son compte les provinces situées entre l'Èbre et les Pyrénées, se fit proclamer lui-même.

Wamba défendit avec vigueur une couronne acceptée avec répugnance; et, après avoir vaincu les Gascons, qui favorisaient les rebelles, il soumit la Catalogne, se rendit maître de Narbonne et des villes de la Septimanie; enfin Nîmes elle-même tomba entre ses mains, et Paul, qui s'y était réfugié dans l'ancien amphithéâtre, fut pris et condamné à une prison perpétuelle.

Wamba, voyant le clergé mettre en danger, par l'accroissement de son pouvoir, l'autorité royale, et venir en aide à l'aristocratie, au lieu de lui servir de contre-poids, s'occupa de remédier au mal. Entre autres mesures, il ordonna que les ecclésiastiques seraient astreints au service militaire comme les séculiers. Il paraissait juste, en effet, quand les meilleurs domaines leur appartenaient, qu'ils supportassent les charges attachées aux autres propriétés, et dont le service de guerre était la principale. Mais cela entraîna la ruine de la discipline ecclésiastique, surtout parmi le clergé du second ordre; et cette moralité digne et sévère des ecclésiastiques, à laquelle nous avons attribué la force du pays, venant à manquer, il fut entraîné dans le précipice.

Le clergé, irrité des réformes de Wamba, conspira contre lui. Un certain Ardobaste, qui, exilé de Constantinople, était venu

<sup>(1) «</sup> Les Goths ont pris cette agréable coutume (hanc delectabilem consuetudinem), que, si quelque roi ne leur convient pas, Ms le tuent et en élisent un à leur gré. » GRÉCOIRE DE TOURS, III, 30.

plusieurs années auparavant chercher un asile à Tolède, où il avait été accueilli avec bienveillance par Récesvind, était devenu l'époux d'une proche parente de ce prince. Il en avait eu un fils, nommé Ervige, qui vivait honorablement à la cour de Wamba, dont il était bien vu. Cet Ervige fit courir le bruit qu'Ardobaste n'était rien moins que le fils de saint Herménégild, qui s'était réfugié à Constantinople après le martyre de son père et la mort de sa mère. La faveur populaire, dont il fut redevable à ce conte, fixa sur lui les yeux des mécontents, qui s'entendirent avec lui pour qu'il versât à Wamba un breuvage soporifique. A peine ce prince fut-il plongé dans le sommeil, que les évêgues le revêtirent d'une robe de moine et lui coupèrent les cheveux, ce qui le rendait, comme clerc, incapable de régner; et ils donnèrent immédiatement l'onction royale à Ervige.

Quand Wamba eut repris ses sens et appris ce qui s'était passé, il ne put que se résigner et se renfermer dans un monastère. Il survécue as ez longtemps pour n'avoir pas à envier ceux que ballotta la tempête, sur cette mer dont il avait atteint le rivage.

Le confirma à Ervige la royauté, et décida qu'un prince une fois revêtu de l'habit monastique, fût-ce même à son insu. serait obligé de le garder, sans pouvoir régner davantage. Ervige se concilia la bienveillance du clergé, en autorisant l'archevêque de Tolède à nommer aux évêchés vacants. Mais il enleva ainsi à la royauté l'unique moyen qui lui restait pour lutter contre l'aristocratie, depuis qu'elle avait rendu les grandes dignités héréditaires entre ses mains.

Cependant Ervige, soit remords, soit crainte des conséquences que pouvait avoir son crime, détermina le quatorzième concile XIVe concile de Tolède à déclarer inviolables sa femme et ses filles, afin qu'il ne leur arrivât rien de funeste après sa mort. Ce concile décida en outre que les veuves royales ne pourraient plus, sous peine d'excommunication, se remarier, fût-ce à un roi.

N'ayant pas d'enfants mâles, il maria, soit à titre de réparation, soit par prudence, une de ses filles à Egiza, neveu de Wamba, après lui avoir fait jurer qu'il ne songerait point à la vengeance; puis, sentant sa fin approcher, il le désigna pour son successeur, et revêtit l'habit de pénitence.

Une élection faite de cette manière était contraire au sixième concile; mais le clergé confirma celle d'Égiza dans le seizième. Le nouveau roi soumit un doute à cette assemblée : « J'ai juré. « dit-il, à Ervige de ne pas venger l'injure faite à Wamba;

Ervige.

682. Janvier

de Tolède.

Égiza.

e lui. venu

bles

Dans

as se

s, et

'était

a ac-

ar la

entôt

epti-

aient

é du

pour

e les

amer

avec

aient

Nar-

nême

dans

per-

rois-

de à

cupa

ie les

mme

lleurs

arges

uerre

ipline

e; et

melle

il fut

i conélisent « puis en prenant la couronne, j'ai juré de ne pas apporter « d'entraves au cours de la justice. Des deux serments, quel « est celui auquel je suis tenu? » L'assemblée répondit que le serment était inviolable, mais qu'il était sans valeur quand il

tendait à protéger le crime.

Nous ignorons l'usage qu'il fit de cette réponse; nous savons seulement qu'il restitua aux partisans de Wamba les biens et les honneurs dont ils avaient été dépouillés. Son règne s'écoula au milieu de troubles continuels et de conspirations contre sa vie. Mais le plus grand mal de l'Espagne provenait de la dépravation des mœurs, qui des plus hauts rangs de la noblesse et du clergé descendait jusqu'aux dernières classes. Au milieu de ces désordres les juifs réfugiés en Afrique nouèrent des intelligences avec leurs frères qui étaient restés dans la Péninsule en feignant d'être convertis, mais qui, en ne se mariant pas avec des Goths, évitaient la rusion désirée par les lois. Cela fit craindre qu'ils ne vouluscent introduire les étrangers dans le pays; et un autre concile. proscrivant tout ce qui restait de juifs en Espagne, confisqua leus biens, et ordonna que leurs enfants au-dessous de sept ans leur fussent enlevés pour être élevés dans le christianisme, puis mariés à des chrétiens. De là cette distinction de nouveaux et de vieux chrétiens qui subsista dans le pays jusqu'au quinzième siècle, et les traits judaïques que l'on prétend reconnaître chez beaucoup d'Espagnols.

Witiza.

Égiza nomma pour lui succéder, sans consulter l'assemblée, son fils Witiza, et, afin de le préparer à régner, lui confia le gouvernement de la Galice, ancien royaume des Suèves. Il demeura dans cette province jusqu'au moment où il remplaca son père; mais il ne tint pas dans un État plus vaste les espérances qu'il avait données sur un petit théâtre. Son époque est tellement obscure, qu'on ne peut guère y distinguer qu'une chose : c'est que l'Espagne était entraînée vers l'abîme par l'affaiblissement de l'autorité royale par l'ordre absurde de succession au trône, par l'ambition inquiète des grands, par les intrigues d'ecclésiastiques intolérants, et par leur influence excessive. Ils s'étaient tellement écartés des sentiments dont le clergé était animé aux premiers temps, que dans le dix-neuvième et dernier concile ils secouèrent toute dépendance à l'égard de Rome, défendant d'en appeler à elle, autorisant les personnes engagées dans les ordres à se marier, et les juifs à rentrer dans le royaume. Peut-être ces dispositions furent-elles inspirées par l'archevêque

Ro sio nin et e san clu per

rel

qu

par Wit neu hon leur sièc

Lo des : laqu

(1) comm (2) New Geo

BED sis, — Chr HEN GUII Plus rter de To quel Sévil ne le à ses nd il No

vons
et les
emiMais
edes
edres
eurs
con-

ulusncile, isqua et ans puis et de zième chez

aient

blée ,
ia le
l dea son
ances
tellehose :
iblis-

ession rigues re . Ils était der-

toine, agées iume. vêque de Tolède, dans l'intention de contrarier le métropolitain de Séville, qui voulait, en recourant à Rome, mettre des limites à ses prétentions toujours croissantes.

Nous ne pouvons que ranger au nombre des fables les traditions relatives au règne de Witiza, à sa cruauté, à la guerre civile qu'elle fit éclater, ainsi que celles qui pèsent sur la mémoire de Rodrigue, dernier roi des Visigoths. Sous son règne, les divisions des différentes familles qui prétendaient au trône s'envenimèrent encore: d'un côté, étaient les descendants de Léovigild et de Rékared; de l'autre, ceux de Chindasvind; enfin, les partisans de Wamba et ceux d'Ervige, unis aux fils de Witiza exclus du trône par Rodrigue. Oppa, archevêque de Séville et peut-être aussi de Tolède, frère de Witiza, était à la tête du parti hostile à Rodrigue; il était secondé par Julien, beau-frère de Witiza et gouverneur de l'Andalousie, et par Réquil, gouverneur de la Mauritanie Tingitane (1). Ces ambitieux n'eurent pas honte d'appeler de l'Afrique les Arabes, pour les aider dans leurs projets, sans se douter qu'ils préparaient à leur patrie huit siècles de servitude et de souffrances, mais non de lâcheté.

Rodrigue.

## CHAPITRE XI.

ANGLETERRE ET IRLANDE. - ANGLO-SAXONS (2).

Lorsque Rome, menacée dans ses foyers, rappela les légions des frontières, il lui fallut abandonner cette Bretagne, sur laquelle maintes fois elle s'était vantée de triomphes qui jamais

(1) La Mauritanie Tingitane dépendait jadis de l'Espagne romrine ; mais comment était-elle passée au pouvoir des Visigoths, c'est ce qui n'est pas dit.

(2) Voyez Gildas, Liber de excidio Britannix. — Epistolx; Nennius, Hist. Britanum, sive Eulogium Britannix;

GEOFFROI DE MONMOUTH, Hist. Britonum;

Chronicon Wallia.

Ces historiens sont Bretons.

En voici qui sont Anglo-Saxons :

Beda, De sex mundi viatibus, — Historia morasterii Wearthmouthensis, — Vita sancti Cuthberti;

Chronica saxonica, en langue saxonne;

HENRIGUS HUNTINGDONENSIS, Wist. Anglorum;

GUILL. DE MALMESBURY, de Gest. reg. Anglorum ;

Plusieurs vies de saints.

n'avaient été complets. Quelques-unes des quatorze villes principales de cette île avaient fait des progrès dans les arts, dans la civilisation, dans le luxe. Londres était florissante par le commerce, et se gouvernait en municipe, de même que York, Cantorbéry et Cambridge; mais l'influence étrangère et la défense d'avoir des armes les privaient des avantages du régime républicain. Quand Honorius les invita à se confédérer et à pourvoir par elles-mêmes à leur sûreté, elles sentirent qu'on ne reçoit pas l'indépendance d'un tyran étranger, et sesoucièrent peu du don qui leur était fait.

le

le

ja

рŧ

le

gé

le

se

Lε

Le

ST

et

ro

Br

ľu

des

àI

éta

ins

sive

l'île

les

Car

san

ent

celi

cor

che

aux

et n

pro

BREI

Les Pictes et les Scots descendirent alors des montagnes où ils avaient mis à l'abri leur liberté, et, franchissant la muraille élevée pour s'opposer à leurs incursions, ils se précipitèrent avec toute l'ancienne animosité sur les habitants de la plaine. En même temps les côtes étaient désolées par des pirates; la population cherchait dans les forêts un asile pour ses biens, pour les femmes et pour les enfants, en laissant les campagnes en friche : aussi la famine se joignit bientôt à tant d'autres maux, et à sa suite vinrent les guerres fraternelles. Dans de si cruelles extrémités, les malheureux insulaires eurent encore recours à l'empire, et adressèrent au consul Aétius les soupirs des Bretons, en lui disant : Les barbares nous poussent vers la mer, la mer vers les barbares; il ne nous reste donc que le choix entre deux genres de mort : être submergés ou massacrés.

Aétius, trop occupé à défendre le centre de l'empire, laissa les suppliques sans réponse. Alors une partie des habitants passa dans l'Armorique, d'autres se soumirent aux Pictes et aux Scots; quelques-uns, se confiant en Dieu et dans leur courage, assaillirent l'ennemi, le repoussèrent, et purent de

Sur tous ces auteurs consultez la préface de Lappenberg, à sa Geschichte von Angland: Hambourg, 1838.

Parmi les modernes :

WITHAKER, Genuine history of the Britons; Londres, 1772;

SHARON TURNER, Hist. of the Anglasaxons; ib., 1828;

F. Palsgrave, The rise and progress of the english commonwealth; analosaxon period; ib., 1832;

PHILIPS, Angelsächsische Rechtsgeschichte; Goëttingue, 1825;

Lingard, History of England.—Antiquities of the Anglosaxon Church; Newcastle, 1806;

Aug. Thierry, Hist. de la conquête de l'Angleterre par les Normands.
RAINOLO SCIMITZ, Gesetze der Angel-Sachsen.

rincins la comfork , et la gime

et à qu'on èrent

es où raille tèrent laine. es; la biens, agnes autres de si encore oupirs

laissa bitants etes et ns leur

it vers que le

chichte

ent de

wealth;

Church;

rmands.

nouveau cultiver leurs champs. Alors les Calédonien se trouvèrent divisés en deux sections par les monts Grampians: les Scots occupaient le nord-est, les Hébrides et les Orcades; les Pictes, le sud-est et la basse Écosse.

Toute autorité ayant cessé de la part des magistrats romains, les chefs des anciennes tribus représent celle qui était exercée jadis par leurs pères; car la répression des dominateurs n'avait pas empêché les indigènes de conserver avec un soin religieux le souvenir de leurs généalogies jusqu'à la sixième et septième génération (1), attendu que la plénitude des droits civils dans le canton natal antique, propriété d'un clan, c'est-à-dire d'une seule famille, ne reposait que sur cette tradition généalogique. Les habitants des campagnes, qui avaient continué à parler la langue celtique, avaient aussi conservé l'énergie nationale. Les riches, comprenant qu'ils ne trouveraient de salut qu'en s'unissant au peuple, reprirent son langage et ses habitudes, et l'on n'aperçoit pars chez eux de traces de la servitude romaine lorsqu'ils commencent la lutte avec leurs voisins.

Un gouvernement de clan se trouva ainsi rétabli; et les Bretons, confédérés entre eux, instituèrent, pour se donner de l'unité et de la force contre les invasions extérieures, un chef des chefs (penteyrn, pendragon), ou roi du pays. Il résidait à Londres; mais comme les Logres, sur le territoire desquels était cette ville, avaient plus de facilité à s'élever à ce rang, ils inspirèrent de la jalousieaux Cambriens, qui prétendaient exclusivement à la dignité royale pour leur race, la plus ancienne de l'île selon cux, toutes les autres y étant venues plus tard : à les en croire, elle avait reçu son nom de Prydain; fils du Cambrien Aood, qui avait eu l'île tout entière sous son chéissance.

Les discordes s'envenimèrent, comme il arrive à ordinaire entre des tribus barbares; le plus fort était choisi pour roi, mais celui qui montrait quelques sentiments d'humanité était renversé comme lâche (2). Jamais les pendragons ne parvinrent à être les chefs de la nation entière, ni à substituer des forces régulières aux légions romaines pour la sûreté du pays. Quand la dissolu-

<sup>(1)</sup> Genealogiam quoque generis sui etiam de populo quilibel observat; et non solum avosatavosque, sed usque ad sextam vel septimam, et ultra procul generationem, memoriter et prompte genus enarrat. GIRAL 11/8 CAMBRENSIS, Itiner. Wallix.

<sup>(2)</sup> GILDAS, cap. 15-19.

tion de l'empire d'Occident ne permit plus aux Bretons de se reposer que sur eux-mêmes, Vortigern, prince de Cornouailles, alors chef des chefs, chercha à réunir dans une seule assemblée les différentes tribus, afin de concerter ses moyens de défense; mais le défaut d'harmonie et de confiance fit échouer ses projets, et le réduisit à appeler des étrangers qui, moyennant une somme d'argent et des concessions de terres, protégeassent la contrée désarmée.

le

81

vi

de

lu

V

Pe

lo

ac

la

ro

m

de

Ce

pu

na

SOI

pe

Ta

oce

sié

Be

Ce

vii

vei

Lo

Sa

ils

ép

hé

Ca

sie

Ra

et

Sur le même rivage où César avait jadis effectué avec facilité son débarquement, venaient d'aborder précisément trois navires montés par des Jutes ou Gètes, appartenant à cette nation qui, désignée par le nom de Saxons, s'était répandue du Holstein sur toute la côte de l'Océan, depuis l'Eider jusqu'à l'embouchure de l'Ems. Ces aventuriers, habitués à faire la course sur de frêles embarcations de cuir, faciles à manœuvrer soit à la voile, soit à la rame, venaient tomber, en bravant les tempêtes, sur les rivages britanniques, pillaient ce qu'ils trouvaient, et s'enfuyaient aussitôt.

Conquête saxonne.

Vortigern fit donc des ouvertures à Henghist et à Horsa, fils de Vitigisil, descendant de Vodan, chefs des Saxons débarqués, leur offrant, en retour de leurs services militaires, l'île de Thanet, entourée par la mer. On concoit que des gens habitués au métier de pirates se trouvèrent heureux d'obtenir à ce prix un établissement où ils pourraient se mettre à l'abri des tempêtes et déposer tear butin; d'autant plus qu'une prophétie, répandue parmi eux, leur promettait le pillage d'un pays où ils seraient appelés, et dont ils deviendraient par deux fois les maîtres. On vit donc bientôt arriver dix-sept bâtiments, montés par quinze cents braves qui arborèrent dans l'île le dragon blanc, et s'y organisèrent d'après leurs coutumes nationales, recevant des Bretons tout ce dont ils avaient besoin, et tenant en respect les montagnards, intimidés par leurs lourdes haches et par leurs lances redoutables. Après avoir abattu nos ennemis, dit un ancien poëte, ils se mélaient avec nous aux réjouissances de la victoire, et nous nous félicitions à l'envi de leur arrivée. Mais malheureux le jour où nous nous primes à les aimer! malheureux Vortigern, honte à toi et à tes lâches conseillers!

Il n'y avait pas à espérer, en effet, que l'harmonie pût durer longtemps. Les forts devinrent de plus en plus exigeants, et menacèrent ceux qu'ils étaient venus défendre, dès qu'ils eurent reconnu leur faiblesse. Ils appelèrent de la Germanie d'autres tribus et s'allièrent avec les Pictes, pour gagner du terrain dans l'intérieur. Les Bretons invoquèrent les traités et les conventions, faible recours contre la violence. Ils prirent aussi les armes; mais Vortigern ne sut pas réparer par la victoire les maux dont sa funeste pensée était cause, et il fut obligé de résigner le commandement à son fils Vortimer : celui-ci défit les envahisseurs à Aylesford, et tua Horsa; mais il mourut lui-même à l'instant où son courage était le plus nécessire. Vortigern, qui reprit l'autorité, fut impuissant à l'ennemi; poursuivi par les reproches des siens, loin pour cacher sa honte. Henghist, dont les foi accrues, occupa une vaste étendue de pays sur la r la Tamise, où il fonda, conjointement avec son fil royaume des hommes de Kent (Kent-wara-rike).

Vingt-deux ans plus tard, OElla amenait d'autres Saxons au midi de Kent; et, malgré l'opposition des Bretons, guidés par le vaillant pendragon Ambroise, il y établissait l'autre colonie des Saxons du sud (Suth-Seawna-rike, Sussex). Peu après, Cerdic et son fils Cynric débarquèrent, avec une armée plus puissante que les précédentes, à l'ouest des Saxons méridionaux; ils s'unirent avec eux, et, soutenus par d'autres corps sous la conduite de Port, repoussèrent les Bretons, tuèrent le pendragon Nazaléod, occupèrent tout le pays entre la haute Tamise et l'île de Wight, et fondèrent le royaume des Saxons occidentaux (West-Seaxna-rike, Wessex), en établissant le siège de l'autorité souveraine dans l'ancienne capitale des Belges (Venta Belgarum, Winchester). Les compagnons de Cerdic s'étendirent de plus en plus, et de nouvelles migrations vinrent les appuyer. Abordant sur la côte à l'est, ces nouveaux venus occupèrent la rive droite de la Tamise avec la ville de Londres; et Erkenwin fit de cette contrée le royaume des Saxons orientaux ( East-Seaxna-rike, Essex ).

Maîtres alors de toute la côte qui appartenait aux Logres. ils arrivèrent à la Saverne, frontière des Cambriens. Mais ils éprouvèrent une résistance énergique de la part d'Arthur, le héros des romans du moyen âge. Ce prince des Silures de Caerléon, ayant réuni en masse les indigènes, remporta plusieurs fois la victoire sur les Saxons, notamment au mont Radon, près de Bath, où il sauva l'indépendance des Cambriens, et durant trente années il opposa une digue à l'invasion. Arthur

\c\*hur

oitués prix des nétie.

e se

lles.

blée

nse:

ses

nant

sent

faci-

trois

ette

e du

gu'à

e la

vrer

it les

ju'ils

, fils

rués,

le de

vs où is les ontés ragon ales. enant aches

auxl'envi rîmes láches

s en-

durer its, et qu'ils

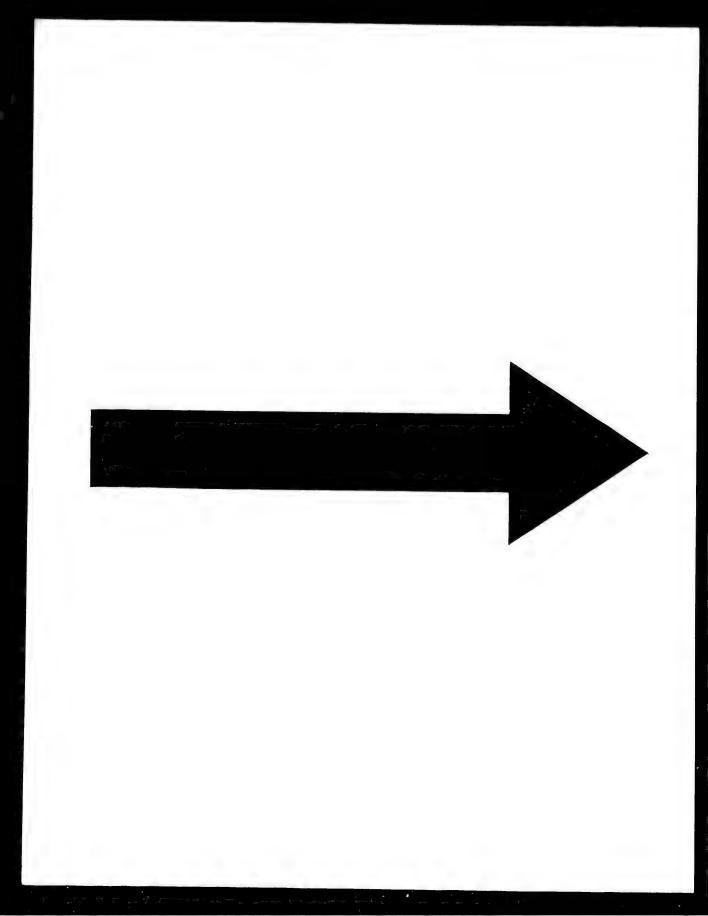

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STIME STATE OF THE STATE OF THE



fut contraint de tourner ses armes contre les Bretons euxmêmes, qui entravaient ses succès. Blessé grièvement en combattant contre son propre neveu, il fut transporté dans l'île que forment plusieurs fleuves près de Glastonbury (insula Avallonia), et il y rendit le dernier soupir. Aussitôt la poésie s'empara de son nom, exagéra ses exploits, chanta douze victoires signalées dues à son courage; elle nia qu'il fût mort, et prétendit qu'il était endormi avec ses fameux chevaliers de la Table ronde: grâce à elle, les Bretons conservèrent durant plusieurs siècles l'espoir de le voir reparaître et brandir encore cette épée qui seule était capable de vaincre les Germains.

On lui associa inévitablement Merlin, archidruide du culte des chênes, dont la voix avait prophétisé ces désastres. « Vortigern était assis sur le bord d'un lac desséché, quand « soudain en sortent deux dragons, l'un blanc, l'autre rouge, et « le rouge chasse le blanc. Le roi demande à Merlin ce que « cela veut dire, et Merlin pleure : le blanc est le Breton, le « rouge le Saxon. Le sanglier de Cornouailles foulera leur tête « sous ses pieds; les îles de l'Océan lui seront soumises, et il « possédera les rochers escarpés des Gaulois ; il sera célébré « par la voix des peuples, et ses actions fourniront matière à a qui les répétera. Mais viendra le lion de la justice, dont le « rugissement fera trembler les terres des Gaulois et les dragons « des îles. Viendra aussi le bouc aux cornes d'or, à la barbe « d'argent; et le souffle de ses narines sera si fort, qu'il cou-« vrira de vapeurs toute la face de l'île. Les femmes auront « l'allure du serpent, et le pas plein d'orgueil. Les flammes « du bûcher se changent en cygnes qui nagent sur la terre « comme dans un fleuve. Le cerf dont le bois sera dix fois « ramifié portera quatre diadèmes d'or : quatre autres se chan-« geront en cors de bouvier, dont le fraças inouï assourdira « les trois îles; la forêt en frémit, et crie avec l'accent humain : « Viens, Cambrie; ceins Cornouailles à ton côté, et dis à « Guintonis : La terre t'engloutira! Alors il y aura un carnage « des étrangers, les fontaines de l'Armorique se réjouiront, la « Cambrie sera remplie d'allégresse, les chênes de Cornouailles « reverdiront. Les pierres parleront, le détroit des Gaules « deviendra plus étroit. Trois œufs seront couvés dans le nid, « dont sortiront un renard, un ours et un loup. Le géant de « l'iniquité, dont le regard glacera le monde d'épouvante. « survivra. »

d

Ces prophéties nourrirent les espérances des Cambriens, et ils ne crurent pas plus à la mort de Merlin qu'à celle d'Arthur. Viviane, dont il était épris, lui demanda en preuve de son amour pour elle de lui révéler la parole fatale qui pouvait le faire enchaîner; bien qu'il connût l'usage qu'elle en voulait faire, il ne sut pas la lui refuser, et se coucha lui-même dans le tombeau, où il reste enfermé en attendant de nouveaux destins.

Le premier sang répandu n'était pas encore étanché, que le bruit des conquêtes attirait d'autres peuples aux mêmes bords. Les Angles, partant en masse des rivages de la Baltique, sous la conduite du vaillant Idda et de ses douze fils, se dirigèrent sur la Bretagne septentrionale, encore intacte, et débarquèrent à Flamborough, entre les embouchures du Forth et de la Tweed. Ils s'allièrent avec les Pictes, et répandirent une telle épouvante, que leur chef fut surnommé le Tison de feu (Flamddwyn). Cependant Urien, chef des Bretons septentrionaux. s'écriait, en s'adressant aux siens : « Fils d'une même race, « unis pour la défense d'une même cause, élevons notre « étendard sur les montagnes et lançons-nous dans la plaine; « lancons-nous sur le Tison de feu, et taillons en pièces lui, ses « compagnons et ses alliés. »

Les Bretons résistèrent, en effet, avec courage, tuèrent Idda lui-même, et bien que Urien périt sur le bord de la Clyde, ils ne cessèrent de combattre qu'après une journée décisive, dans laquelle les Angles et les Pictes défirent et massacrèrent nombre de chefs au collier d'or. Ceux qui survécurent au carnage se réfugièrent dans le pays des Cambriens, aujourd'hui la pro-

vince de Galles.

eux-

t en

l'île

ısula

oésie

louze

nort.

rs de

urant

ncore

culte

stres.

quand

ige, et

e que

on, le

ur tête

s, et il

elébré

tière à

dont le

ragons

barbe

il cou-

auront

ammes

a terre

ix fois

e chan-

burdira

ımain:

t dis à

arnage

ront, la

**buailles** 

Gaules

le nid.

eant de

ivante,

Les conquérants se répandirent dans le pays, en distinguant leurs colonies par les anciens noms géographiques, s'appelant hommes du nord de l'Humber (Northan-Hymbra-menn, Northumbriens), hommes de Deihr, hommes de Brynich, tous réunis ensuite dans le royaume de Northumberland. Le nom d'Anglie (East-englaland, Estanglie) resta à un petit espace de pays sur la côte orientale, où ils avaient d'abord fermé une faible colonie, et où Offa prit ensuite le titre de roi de l'Estanglie.

Les Coraniens, ancienne nation qui jamais n'avait fraternisé avec les Bretons, s'unit alors avec les Anglo-Saxons, comme elle l'avait fait avec les Romains; mais le pays qu'elle habitait Angles.

817-859.

précédemment, entre l'Humber et la Tamise, fut appelé Marche (merk), parce qu'il servait de frontière du côté des Bretons libres. Crida y fonda un septième royaume, qui reçut le nom de Mercie.

Les communications entre la Bretagne et le reste du monde civilisé se trouvèrent rompues depuis lors, à tel point que Procope en parle comme d'une île éloignée, dans laquelle une grande muraille sépare le pays de la réalité de celui des fictions. « Tandis que dans sa partie orientale, dit-il, des eaux limpides et des brises salubres font prospérer un peuple policé, à l'occident l'air mortel ne laisse multiplier que les serpents; on y voit errer les ombres des morts qui y sont transportés du bord opposé dans de fortes barques, par des pêcheurs qui obéissent aux Francs, et, pour cela, sont exempts de tribut. Appelés tour à tour au milieu de la nuit pour cette tâche mystérieuse, ils n'entendent que les paroles échangées par les esprits invisibles qui passent. » Croirait-on qu'il s'agisse là de cette Bretagne si bien connue de César, et sur laquelle les Romains avaient dominé pendant tant d'années?

Les Saxons, nation barbare, tuaient leurs prisonniers; abandonnaient le châtiment à la vengeance privée; vendaient leurs compatriotes aux marchands du continent, jusqu'à leurs enfants mêmes; apaisaient, par des sacrifices humains, le courroux de leurs dieux, devant lesquels il n'y avait d'autre péché que la lâcheté. La religion sanguinaire d'Odin excitait encore chez eux l'instinct farouche de la conquête, et leur imagination de l'idée d'un carnage qui étau commandé et récompensé par le ciel. Ils étaient distribués en compagnies (fruborg) de dix hommes libres, dont chacun s'obligeait à obtenir réparation de celui qui violerait la paix commune. Chaque dizaine avait pour chef un tungéréfa, dix compagnies formaient la centurie ( wapen-taece ) sous un comte ( géréfa ), et plusieurs centuries formaient une division (shire) commandée

par un shirgéréfa.

Les vainqueurs étaient divisés en trois classes : la noblesse, composée d'eoris et de thanes; les individus libres ou ceoris, s'appliquant à l'agriculture et au commerce; enfin, venaient les esclaves ou dewes. Après la famille royale, ceux qui occupaient le premier rang étaient ealdorman, qui, de même que les comtes chez les Teutons, rendaient la justice dans les cantons (shire) et commandaient les troupes.

rche etons nom

onde t 'que e une tions. pides l'ocon y ı bord eissent ppelés rieuse, isibles etagne

vaient

abant leurs enfants urroux péché encore rrissant mandé pagnies geait à nmune. pagnies éréfa), mandée

blesse. ceorls, ient les upaient comtes (shire)

Les royaumes anglo-saxons (1) étaient confédérés entre eux par l'intérêt commun : ils avaient, en conséquence, une assemblée générale appelée wittenagemot, ou diète des sages. Mais que Organisation peuvent les sages au milieu d'une nation aux mœurs grossières. et qui n'obéissait qu'à la force? Le plus souvent des passions farouches se donnaient libre carrière; et la soif du pillage, l'amour des conquêtes, mettaient les alliés en guerre. Leurs rois (koning) se dépravèrent bientôt, et, abandonnant la navigation qui faisait leur puissance, ils ne songèrent qu'à s'exterminer mutuellement. Les Cambriens saisissaient ce moment pour tomber sur eux, ce qui fit que, pour réprimer les

(1) Les royaumes germains furent au nombre de huit dans le principe. puis de sept, ensuite de six, et se trouvèrent ramenés à huit par différentes révolutions. Mais le nom d'heptarchie saxonne prévalut, bien que ces États ne fussent pas sept; d'ailleurs ils ne se composaient pas de Saxons seulement. Voici le tableau de cette heptarchie :

| RACES.                  | nonis.             | Capitales. | FONDATEURS. | ABNÉES.      | COMTÉS<br>d'aujourd'hui.                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| saxons.                 | 1. Kent            | Cantorbéry | Henghist    | 455          | Kent.<br>Sussex.<br>Rssex.<br>Middlesex.                                                                                                                                            |
|                         | 2. Sussex          | Chichester | OBlia       | 491          | Sussex.<br>Surrey.                                                                                                                                                                  |
| Quatre royaumes saxons. | 8. Wessex          | Winchester | Cerdic      | 516          | Hamps. Dorset. Wilts. Berks. He de Wight. Sommerset.                                                                                                                                |
| Quat                    | 4. Essex           | London : . | Erkenwin    | 8 <b>2</b> 6 | Essex.<br>Middlesex.<br>Hertford.                                                                                                                                                   |
|                         | 8. Northumberland. | York       | idda        | 847          | Northumberland,<br>Durham,<br>Westmoreland,<br>York,<br>Lancastre,                                                                                                                  |
| Trois royaumes angles.  | 6. Estanglie       | Norwich    | Offa        | 571          | Cambridge. Saufolk. Norfolk. Norfolk. Ile d'Ely. Glocester. Worcester. Leicester. Northampton. Bedford. Buckingham. Derby. Nottingham. Hereford. Warwich. Lincoln. Oxford. Chester. |
|                         | 7. Mercie          | Lincoln,   | Crida       | 884          |                                                                                                                                                                                     |

incursions du dragon rouge, Offa, roi de Mercie, éleva un retranchement avec un fossé, de l'embouchure de la Dée au confluent de la Wye dans la Savenne.

Les bretwalds.

Les Saxons, mieux inspirés, choisissaient pour bretwald ou chef des forces nationales un de leurs rois. Il était nommé à vie, mais son pouvoir ne s'étendait pas toujours sur tous les rois germaniques; les élections n'avaient rien de régulier, ni même de continu; et toute cette époque est tellement confuse, qu'il serait impossible de suivre le fil des événements.

le

n

bi

cc

to

pr

en

an

pr

co

ap

all

rec

ign

dea

de

Éti

da

apı

de

che

acc

ten

voi

le

voi

HEN

901

Le premier bretwald fut Œlla, roi de Sussex; puis nous en voyons quelques—uns mentionnés dans l'espace de près d'un siècle, jusqu'à Ceawlin, successeur de Cynric dans le royaume de Wessex. Ceawlin soumit Éthelbert, roi de Kent, et défit plusieurs fois les Bretons; mais ses sujets, qui s'étaient révoltés, s'allièrent avec ces derniers et avec les Scots, le vainquirent et le déposèrent. Le roi de Kent fut alors élu bretwald; et une princesse chrétienne, Berthe, devenue son épouse, disposa les Saxons à recevoir le baptême.

A4A 1

Redwald, roi de l'Estanglie, qui fut élu pour lui succéder, avait été converti au christianisme dans la cour de son prédécesseur; mais il retomba ensuite dans l'idolâtrie; et, afin de tout concilier, il érigea un autel au Christ dans le temple de Vodan. Edwin, fils d'Œlla, premier roi de Déira, détrôné par Édilfrid, neveu d'Idda et roi de Bernicie, battit et fit prisonnier son ennemi près d'Odda, avec le secours du bretwald des Estangles. Il réunit ainsi les deux royaumes sous le nom de Northumbrie. Devenu ensuite bretwald, il étendit son autorité sur presque toute l'île, et rendit les princes bretons ses tributaires. Il conquit les îles d'Anglesey et de Man, et sut établir un tel ordre dans le pays, qu'une femme pouvait, disait-on, traverser de son temps l'île entière, son enfant au cou, sans être exposée à aucune insulte (1).

L'Évangile, apporté de bonne heure dans cette contrée, y avait fait beaucoup de progrès; mais la conquête des Anglo-Saxons en effaça tout vestige. Les Bretons, réfugiés dans la Gaule, le conservèrent; mais comme ils se tenaient séparés civilement des Francs, ils ne voulurent pas relever de leurs évêques. Ils se virent donc excommuniés; et les erreurs de Pélage, leur compatriote, qu'ils adoptèrent, fournirent aux rois francs un

<sup>(1)</sup> BEDA, Hist. eccles., II, 16.

prétexte pour les assaillir de temps à autre, sans qu'ils parvinssent néanmoins à leur faire changer de croyance.

un

au e

d ou

vie.

rois

ıême

qu'il

is en

d'un

ume

défit

oltés.

ent et

une

sa les

avait

seur;

tout

odan.

ilfrid.

r son

Estan-Nort-

té sur aires.

ın tel verser

posée

rée. v

lo-Sa-

laule,

ment

ques.

, leur

cs un

Bien que la perte de la Bretagne fût pénible au clergé catholique, il n'avait jamais pu y raviver la foi, jusqu'au moment Conversion. où Éthelbert, roi de Kent, épousa Berthe, fille de Caribert, roi de Paris. Cette princesse catholique exerca sur son mari la même influence que Clotilde sur Clovis; plusieurs prêtres qu'elle avait emmenés avec elle prêchèrent à Cantorbéry, et donnèrent le baptême à un grand nombre de Saxons.

Grégoire le Grand, simple prêtre encore, se transporta un jour sur le marché aux esclaves de Rome; touché de la physionomie de quelques-uns, il demanda de quelle nation ils étaient : Angles, lui fut-il répondu. Dites plutôt Anges, reprit-il; et il est bien à regretter qu'ils soient au pouvoir de Satan. Et leur pays, comment l'appelle-t-on? - Déira. - Eh bien! le Seigneur tournera son IRE en miséricorde à leur égard. Et leur roi, comment se nomme-t-il? - Œlla. - Alleluia! repartit le prêtre, dont le cœur était meilleur que le goût; nous ferons en sorte qu'on chante chez eux les Alleluia du Scigneur.

Quand il fut assis sur la chaire de saint Pierre, il voulut amener les Angles au christianisme; il envoya donc pour prêcher quarante missionnaires avant à leur tête l'abbé Augustin. consacré par anticipation évêque de Cantorbery. Ces pieux apôtres partirent, non sans être effrayés des dangers qu'ils allaient courir; ils savaient aussi qu'il y avait peu de fruit à recueillir de leur sainte entreprise parmi des gens dont ils ignoraient le langage. Ils traversèrent les Gaules, où ils reçurent des encouragements des rois francs, et débarquèrent dans l'île de Thanet, destinée à accueillir des conquérants si divers. Là Éthelbert, roi de Kent et en même temps bretwald, voulut, dans la crainte de sortiléges (1), les entendre à ciel ouvert ; et, après les avoir écoutés : Ce sont là de beaux raisonnements et de précieuses promesses, s'écria-t-il; mais ce sont aussi des choses nouvalles et bien incertaines. Je ne saurais donc les accepter, en répudiant ce que les Angles croient depuis si longtemps. Mais puisque vous venez d'un pays si éloigné, et que vous voulez, ce me semble, nous persuader ce que vous jugez le mieux pour nous, je vous fournirai le nécessaire : employezvous à attirer à votre foi tous ceux que vous pourrez.

<sup>(1)</sup> Ne, si quid maleficæ artis habuissent, eum'superando deciperent. HENRICUS HUNTINGDONENSIS, Hist.

897

Ils se rendirent donc processionnellement à Cantorbéry, et firent des prosélytes, soit par la parole, soit par l'exemple de leur austérité, par les cérémonies et les miracles. Enfin le roi lui-même reçut le baptême au jour de la Pentecôte de l'année suivante avec dix mille Saxons. Il donna des terres aux missionnaires, afin qu'elles fussent pour eux comme une patrie, et qu'ils cessassent d'être être agers dans le pays. Son exemple eut tant d'imitateurs, que le troupeau d'Augustin devint bientôt nombreux, quoique le roi ne contraignit personne et se contentât de montrer plus de bienveillance pour ceux qui s'étaient associés à lui pour gagner le royaume des cieux.

d

el

S

ne

50

se

sa

ali

SO

ra

SOL

l'a

da

dis

La

Sa

cor

md

Le pape, joyeux de cet heureux succès, envoya de nouveaux missionnaires, auxquels il donnait ces instructions : « Il faut « s'abstenir de démolir les temples des idoles, mais les asperger « seulement avec l'eau bénite, en v placant des autels et des « reliques. La nation, en voyant subsister les lieux consacrés à « son ancien culte, continuera par habitude à s'y rendre pour « adorer le vrai Dieu. Il m'a été rapporté que ces peuples ont « coutume d'immoler des bœufs aux dieux. Que ce rite soit « transformé en solennité chrétienne; et aux jours de la « consécration des temples en églises, aux fêtes des saints, « laissez les nouveaux fidèles construire encore des cabanes de « feuillages à l'entour de l'église, comme c'est leur usage; « qu'ils y conduisent des animaux pour les tuer ensuite, non « comme offrande au démon, mais pour faire des banquets en « l'honneur de Dieu, à qui s'adresseront après le festin leurs « louanges et leurs actions de grâces. En accordant ainsi « quelque chose aux plaisirs extérieurs, vous les amènerez « plus facilement à goûter les joies intérieures. »

Ces nouveaux envoyés remirent à Augustin le pallium qu'il devait porter en qualité d'archevêque. Il reçut aussi d'eux les règles d'après lesquelles devait être organisé le royaume à mesure qu'il serait conquis à la vérité. Elles portaient institution de douze évêques, et établissaient qu'un métropolitain résiderait à Londres quand la ville serait devenue chrétienne. Néanmoins, à partir d'Augustin, ce métropolitain ne quitta jamais Cantorbéry. Un archevêque devait aussi se fixer dans la ville d'York.

Le pape Vitalien appela au siége de Cantorbéry Théodore, moine de Tarse en Cilicie, versé dans la connaissance du grec, du latin, de l'astronomie, de la musique et de l'art métrique, et qui emporta avec lui un Homère et un saint Chrysostome.

Il fut accompagné par Adrien, moine de Naples, originaire d'Afrique, non moins savant que lui et qui, ayant été deux fois en France, y avait laissé des moines dont la plupart savaient encore longtemps après parler le latin et le grec comme leur langue maternelle. Vers ce temps Benoît appela de France des ouvriers, et fit construire le monastère de Weremouth, dans le Northumberland, d'après l'architecture romaine. Les murailles furent ornées de peintures achetées à Rome, et les vitraux tirés de France. Un chanteur était venu de Rome pour enseigner la musique vocale. Théodore et Adrien eurent pour disciples Alcuin et Adelme, parent du roi Ina, le premier Saxon qui ait écrit en latin. Il allait lui-même chantant par les rues des chansons en langue saxonne (1). Ce fut ainsi que l'Angleterre dut sa civilisation première à ces pontifes, dont ensuite elle se plut longtemps à brûler annuellement l'effigie.

Les Cambriens-Bretons,' demeurés indépendants des Anglo-Saxons, avaient rompu tout rapport avec le saint-siège, auquel ils ne s'adressaient plus même pour demander le pallium archiépiscopal. Les évêques ne célébraient pas la Pâque avec les solennités prescrites par Rome; ils n'étaient ni vêtus ni tonsurés selon les canons. Dans leurs monastères, chaque religieux devait savoir un métier; et ceux qui priaient devaient être relevés alternativement par ceux qui venaient de travailler. Ils s'écartèrent de l'Église de Rome, au sujet de la grâce et du sort réservé aux enfants morts sans avoir été baptisés.

Grégoire recommanda en conséquence à Augustin les évêques bretons, afin que les ignorants fussent instruits, les incertains raffermis, les pervers corrigés. Augustin les rassembla donc sous un grand chêne au bord de la Saverne; mais eux, voyant l'archevêque de mauvais œil, parce qu'il était l'allié de leurs ennemis, et qu'il avait l'intention de les priver de leur indépendance, s'obstinèrent à refuser au pape une suprématie qu'ils disaient n'être due qu'à Dieu et à leur archevêque de Caerléon. La destruction du grand monastère de Bangor, dont tous les moines périrent peu après sous les coups d'une bande d'Anglo-Saxons païens, fut considérée, dans ces temps barbares, comme un châtiment de cette obstination.

L'apostolat continua dans d'autres provinces avec plus ou moins de succès. Édelburge, fille du roi Éthelbert, ayant épousé

e eut
entôt
contaient
veaux
i faut

et des

, et

e de

e roi

nnéc

mis-

e, et

crés à
pour
es ont
e soit
de la
saints,
nes de
1sage;
e, non
tets en

ainsi

ènerez

n qu'il oux les ume à itution iderait moins, Cantorl'York. odore, u grec,

trique, stome.

<sup>(1)</sup> WARTON, Diss. on the Introd. of learninginto England, I, CXXII.

tı

fil

su

ch

qu

ľu

ter

réu

arr

ton

bra de

sor la l

ton: réta

roy

qui

le b Ron

C

son

guei

com

repo M

attac

Coin

le d dom

il co

à so

bret

meu d'Os

Edwin, chef païen de la Northumbrie, porta dans ce pays la connaissance du christianisme. Edwin résista longtemps aux caresses de sa femme et aux instances du pape, qui lui envoya, au nom de saint Pierre, une chemise de lin brodée en or et un manteau de laine d'Ancône, avec un miroir d'argent et un peigne d'ivoire doré pour sa femme; mais il finit par se rendre lorsque l'évêque Paulin lui révéla une vision qu'il avait eue dans sa jeunesse, et dont il n'avait fait confidence à personne.

Ne voulant pas néanmoins violenter la conscience de ses sujets, il réunit la wittenagemot, et, comme Théodose dans le sénat de Rome, il demanda aux assistants quel dieu ils vou-laient adorer. Le grand prêtre dit: Personne n'a plus que moi révéré et servi les dieux; je ne suis pourtant ni le plus riche ni le plus honoré: ils sont donc impuissants. Un guerrier ajouta: « Lorsque nous sommes à nous chauffer dans la salle, ò roi, il entre parfois un oiseau qui se ranime à cet air tiède; mais bientôt il sort exposé au froid comme auparavant. Telle est la vie: court passage entre le temps qui précède et celui qui doit venir. Ce temps est ténébreux: si les chrétiens savent nous en dire quelque chose de certain, ils méritent d'être écoutés (1). »

La conclusion fut qu'on adopterait la foi nouvelle; et comme nul autre n'en trouvait le courage, le grand prêtre donna le premier coup aux images des dieux. Le prêtre Paulin, venu avec Édelburge, fut le premier archevêque d'York; mais la Bernicie conserva avec opiniâtreté son culte sauvage, ce qui empêcha la fusion stable des deux États.

Le trône de Mercie avait été occupé après Ceorl par Penda, fils de Crida. Son caractère belliqueux lui faisant préférer les anciennes divinités, il refusa d'embrasser le christianisme; et, se liguant avec Cedwalla, roi breton de Guynedh dans le pays de Galles, il défit et tua Edwin avec son fils Offrid, dans la bataille d'Heathfield. Les vainqueurs persécutèrent le christianisme et dévastèrent la Northumbrie, qui cessa de former un seul royaume. Enfrid, fils d'Éthelfrid, étant revenu de l'Ecosse, occupa de nouveau le royaume paternel de la Bernicie, tandis que celui de Déira revint à Osric, parent d'Edwin. Tous deux répudièrent le christianisme; mais leur règne fut court,

633

<sup>(1)</sup> HENRIC. HUNTINGDON., Historia.

469

691.

car Cedwalla, étant tombé de nouveau sur la Northumbrie, les tua l'un et l'autre.

Le paganisme avait été, au contraire, énergiquement combattu dans l'Estanglie, grâce à la conversion du roi Eorpwald. fils de Rodwald; grace surtout à Sigebert, son frère et son successeur, qui, ayant été exilé en France, y avait connu le christianisme et l'avait introduit dans son pays, ainsi que des écoles organisées sur le modèle de celles du continent. Mais quand Egric, le troisième frère, monta sur le trône, Penda, l'un des vainqueurs d'Edwin, l'attaqua, le vainquit et le tua dans une bataille. Il persécuta ensuite la religion, qui fut soutenue néanmoins par Anna, successeur d'Egric, et plus effica- vie bretwald. cement, après lui, par Oswald, fils puiné d'Éthelfrid. Ce prince réunit en Écosse, lorsque Enfrid eut cessé de vivre, une petite armée chrétienne, et vint assaillir, près d'Hexham, les Bretons qui mettaient la Bernicie au pillage. Cette poignée de braves se prosterna, avant l'attaque, devant une grande croix de bois, et rapporta à Dieu, après l'action, la gloire d'en être sortie victorieuse par la mort de Cedwalla. Alors Oswald réunit la Bernicie et le royaume de Déira, reçut l'hommage des Bretons, des Pictes et des Scots; et, prenant le titre de bretwald, rétablit partout le christianisme, qu'il propagea même dans le royaume de Wessex. Cynégil et Cwichelm, fils de Ceolrich, qui régnaient ensemble sur les Saxons occidentaux, reçurent le baptême des mains du prêtre Birin, venu récemment de Rome pour prêcher l'Évangile.

Cependant Penda, roi de Mercie, qui n'avait rien perdu de son animosité, réunit de nouvelles troupes; et, déclarant la guerre aux chrétiens, vainquit Oswald, qui périt dans le combat, et ravagea la Northumbrie, jusqu'au moment où, repoussé par la ville de Bamborough, il se décida à se retirer.

Mais, ayant rassemblé des forces plus nombreuses, il vint attaquer de nouveau ses voisins. Pour venger sa sœur, que Coinwalch, roi de Wessex, fils de Cynégil, avait répudiée, il le détrôna et dévasta le pays. Anna, roi de l'Estanglie, ayant donné asile au vaincu, il l'attaqua, le vainquit et le tua; puis il contraignit Ethelred, son successeur, à mettre ses forces à son service contre Oswin, frère d'Oswald, qui avait été élu bretwald et roi de la Northumbrie; le royaume de Déira demeura néanmoins indépendant sous un autre Oswin, fils d'Osric, et sous son fils Éthelwald.

vs la aux oya, or et et un endre

t eue per-

e ses dans voue moi riche errier salle, tiède:

Telle t celui savent d'être

omme onna le u avec ernicie echa la

Penda. rer les ne: et. e pays lans la chrisformer de l'Ernicie . . Tous

court,

at SA.

657.

689

Penda, n'osant d'abord affronter le bretwald en rase campagne, en était venu à un accord avec lui, et un double mariage l'avait cimenté, Cynéburge et Péada, enfants de Penda, ayant épousé Alfred et Alflède, enfants d'Oswin. Cela ne l'empêcha pas, lorsqu'il se sentit fort de ses récentes victoires et de son alliance avec Éthelwald, roi de Déira, et avec les Bretons, d'assaillir de nouveau la Bernicie.

Lefleuve Winead, près Leeds, fut témoin de la dernière grande bataille entre le christianisme et l'idolâtrie, qui succomba. La Mercie devint alors province de la Bernicie; puis elle fut donnée à Wulfer, fils de Penda, qui en accomplit la conversion, en même temps que son frère Péada répandait le christianisme parmi les Middle-Angles. Déjà Oswin avait pu ramener à la vraie foi Sigebert, roi d'Essex. Il ne restait donc plus à l'ancienne idolâtrie que le pays de Sussex, d'où elle fut extirpée

plus tard par l'évêque ¡Wilfrid.

Oswin, dans la pensée de mettre l'harmonie entre les chrétiens en faisant disparaître les dissidences entre le clergé breton et les prêtres anglo-saxons, convoqua à Whitby un synode sous la présidence de Wilfrid, évêque d'York, pour les Angles, et de l'évêque Colman, pour les Bretons. On y discuta sur l'usage établi chez les Bretons, les Scots et les Irlandais, de fêter Pâques à des époques différentes, et sur la forme de la tonsure. Tous consentirent à se conformer à ce qui se pratiquait à Rome. Cedwalla, roi de Wessex, reçut le baptême de la main du pape Sergius dans Rome même; son successeur, lna, y fonda une église et un hôpital pour les pèlerins de sa nation (Sancta Maria in Saxia), et un collége pour les jeunes ecclésiastiques anglo-saxons. Offa ordonna que tous ses sujets payassent le denier de saint Pierre (romescot), qui plus tard fut considéré comme un tribut.

La dignité de bretwald cessa avec Oswin, et par suite tout lien d'unité entre les royaumes anglo-saxons. Ceux de Northumbrie, de Mercie et de Wessex, devenus les plus puissants, se disputèrent la prééminence, jusqu'au moment où Egbert le Grand réunit l'île entière sous sa loi.

Que devenait cependant l'ancienne population? Les Bretons de la Logrie méridionale s'étaient enfuis, lors de la première invasion, sur le continent gaulois, où ils s'étaient établis sur la côte septentrionale, à partir de la petite rivière de Couesnon jusqu'à la capitale des anciens Vénètes (Vannes); ils se réufur ma tag Pov seu

la

116

de

Sc

ur

do Di

W

ou Br

75

Ca

saxe gne L en a

soci

vearele don thèr reve si t pers

A faisa était

tom

Bret

nirent ainsi à leurs frères, qui jadis s'étaient fixés dans l'Armorique, qu'ils appelèrent Bretagne, du nom de leur patrie, et ils y conservèrent durant plusieurs siècles leur liberté et la

D'autres se défendirent obstinément sur le sol même de leur tle, dans la contrée montagneuse et stérile qui s'étend au bord de la mer, depuis le golfe de la Saverne jusqu'à celui de Solway. Ce fut là que se réfugièrent tous ceux qui préféraient à un pays fertile et beau, mais esclave, la liberté même avec les douleurs et la misère. Ils y fondèrent les trois royaumes de Dumnonie et de Westwalie au sud-ouest, de Cambris ou de Walie à l'occident, et de Cumbrie ou Cumberland au nordouest. Là le dragon rouge, secouru de temps à autre par les Bretons de l'Armorique, se maintint indépendant jusqu'en 750. Alors les habitants de Cornouailles, confondus avec les Cambriens, devinrent tributaires des Saxons occidentaux, et furent réunis cinquante ans plus tard au royaume de Wessex, mais sans jamais payer de tribut. Ceux du pays de Galles, partagés entre les cinq principautés de Reynuc et Elyluc, de Powis, Margan, Guynhed, Dehenbarth, furent réunis en un seul État par Codéric le Grand en 843; puis, divisés de nouveau entre ses trois fils, ils survécurent même à la domination saxonne. Redevenus presque barbares dans leur isolement dédaigneux, les Gallois affrontaient demi-nus la furie de l'ennemi.

Leur courage était surtout excité par les bardes, qui n'eurent en aucune autre contrée autant d'importance, et qui étaient considérés parmi eux comme une des trois colonnes de la société. Ils accompagnaient les rois à la guerre, et le meilleur veau du butin était leur récompense. Les musiciens qui relevaient d'eux récréaient les loisirs de l'artisan et du clergé, dont ils sollicitaient la générosité. Leurs chants avaient pour thème perpétuel l'histoire de la patrie, dont ils déploraient les revers ou alimentaient les espérances. Ils s'y prirent du reste si bien, que ces faibles débris d'une grande nation ne se persuadèrent jamais qu'elle fût morte : ils crurent que, semblable à son roi Arthur, elle continuait à vivre au delà du tombeau, et qu'elle ressaisirait un jour la couronne de la Bretagne, pour s'élever de nouveau à de glorieuses destinées.

Aussi appelaient-ils pierre du destin la pierre sur laquelle ils faisaient asseoir leurs rois, et qui rendait un son clair si l'élection était approuvée de leurs aïeux. L'oracle disait que la nation prosBardes

issants, Egbert Bretons remière s sur la buesnon

se réu-

am-

ma-

ida. em-

s et

les

ande

. La

nnée

, en

isme

· à la

l'an-

tirpée

chré-

reton

e sous

les, et

usage

e fêter

nsure.

Rome.

u pape

da une

Sancta

stiques

sent le

nsidéré

te tout

e Nor-

pérerait, en quelque lieu que fût porté le trône fatal : il fut placé en Écosse; puis, en 1300, Édouard I<sup>er</sup> le transféra à West-

no

da

El

co

au

de

au

Pa

Pat

ver

tou

les

ľœ

et l

laie

dui

mei

puis

de s

des

pass

lise

ďui

env

l'hu

Py :

prêt

fait

pres

pas

lui

s'y

par

don

l'au

minster; mais la race celtique n'a plus de rois.

Ceux qui demeurèrent dans leur patrie eurent à endurer des maux ignorés des autres peuples subjugués à cette époque. Les barbares du reste de l'Europe n'avaient eu à lutter que contre les légions romaines ou contre les autres envahisseurs; mais les Angles firent la guerre à toute la population indigène, et, considérant les vaincus comme autant d'ennemis, ils ne pensèrent qu'à tuer et à détruire. Les villes et les villages furent donc réduits en cendres, et tout ce qui restait de la civilisation romaine ou de la vraie religion fut anéanti. Ceux qui, en petit nombre, échappèrent au fer, furent réduits en servitude pour cultiver sous le nom d'étrangers (Wales), au profit de nouveaux propriétaires, les champs où ils étaient nés.

Plus les Anglo-Saxons étendirent leurs conquêtes, plus la domination des Cambriens se trouva resserrée, jusqu'au moment où les Pictes et les Scots défirent Elfred, roi de Northumberland. S'avançant ensuite jusqu'à la Tweed, ils la prirent pour limite de leur territoire; l'île resta depuis lors divisée en deux parties,

l'Angleterre et l'Écosse.

L'ancienne langue kymrique continua d'être parlée dans les pays qui du nom de Wales, étrangers, furent appelés Galles et Cornouailles; et le reste adopta l'idiome anglais, mélange de danois et de saxon, ou de bas allemand. Il nous en est resté un monument très-ancien dans une version métrique de la Bible, faite par un nommé Cedmon, dans le septième siècle. Un vieillard de Cornouailles disait, en 1776: Nous sommes à peine quatre ou cinq qui parlons la langue du pays, et nous avons de soixante à quatre-vingts ans; nos jeunes gens n'en savent pas un mot. Le nom même de Bretagne fit place à celui d'Angleterre, pour ne plus reparaître jusqu'au dix-huitième siècle.

Les villes anglo-saxonnes étaient petites, les villages clairsemés, les campagnes dépeuplées à tel point qu'on avait un acre de la meilleure terre pour quatre brebis, et tout l'intervalle entre la Tyne et la Tees était une forêt déserte. La conversion des conquérants dut apporter un grand soulagement aux maux de la conquête, et contribuer à répandre parmi eux cette mansuétude qui succède naturellement à la première impétuosité, lorsque, la résistance ayant cessé, le maître veut conserver sur

ses terres des serfs aussi bien que des bestiaux.

eno:

irlande.

L'ancienne population survivait intacte dans l'Irlande, surnommée l'Ile des Saints, l'Émeraude de la mer, et qui, plus tard, donna naissance à de grands penseurs, à des patriotes fervents. Elle était divisée en tribus dont les chefs prenaient le titre de confinnies: plusieurs tribas formaient un État. Les États étaient au nombre de cing: l'Ultonie au nord, la Connacie à l'occident, la Momonie au midi, la Lagénie au sud-est, la Midie sur la côte orientale. Ce dernier État, le plus puissant de tous, avait pour chef l'ardriagh qui convoquait à Teamor tous les autres riagh pour y tenir conseil.

Le christianisme avait été de bonne heure prêché en Irlande. Palladius y fut envoyé de Rome comme évêque, en 431. Saint Patrice, Armoricain de naissance, l'aida puissamment à convertir les insulaires : peuples et rois brisèrent les idoles, et partout on vit s'élever des monastères, des églises, des écoles pour les pauvres. Des âmes ferventes continuèrent sans interruption l'œuvre de Patrice; et de ces monastères, refuge pour la science et les rigides vertus, sortirent souveat des missionnaires qui allaient porter au loin les lumières de la vérité.

L'Irlande fut la patrie de Colomban, qui, ne se laissant pas sée saint colomduire par les avantages d'un bel extérieur ni par les applaudissements donnés à un esprit cultivé, prit l'habit de moine à Bancor, puis s'en alla prêchant les Pictes et les Scots dans la simplicité de ses mœurs et de sa foi. Il fonda ant le rocher de lona, une des Hébrides, un couvent de pauvres et laborieux cénobites, et passa ensuite dans les Gaules avec dix d'entre eux pour évangéliser les bûcherons et les bouviers des Vosges. Il s'y établit près d'une source d'eau chaude du village de Luxeuil, et peupla les environs de monastères dont la règle, très-simple, avait pour but l'humilité et la mortification. Thierry II, roi de Bourgogne, vint l'y trouver; mais Colomban eut le courage qui manquait aux prêtres francs, et lui reprocha sa vie déréglée. Le roi lui ayant fait porter en don des mets délicats : Dien réprouve, dit-il, les présents des impies, et les lèvres du serviteur de Dieu ne doivent pas être souillées; et il mit les vases en morceaux. Brunehaut lui conduisit les fils naturels du roi pour qu'il les bénît; mais il s'y refusa en s'écriant : Non, aucun d'eux ne portera le sceptre, parce qu'ils sont nés dans le péché. Cette reine, craignant donc qu'il n'amenât le roi à prendre une femme légitime, qui l'aurait affranchi de sa dépendance, détermina un clergé avide et ambitieux à condamner comme hérétique le pieux solitaire.

T. VII.

fut

est-

des

Les

e les

is les

con-

èrent

duits

naine

abre',

sous

iétai-

la do-

oment

rland.

limite

arties,

ns les

Galles

nge de

esté un

Bible.

n vieil-

peine

**ons d**e

pas un

eterre,

s clair-

un acre

e entre

on des

aux de

nansué-

uosité.

ver sur

61**1-01**5.

Colomban passa alors dans les États de Théodellert, sur les bords du lac de Zurich, puis sur ceux du lac de Constance. Descendant de là en Italie, il fonda le monastère de Bobbio, où il mourut en odeur de sainteté.

bi

di

pe

CC

qι

ca

dυ

les

qui

me

prii

ent

La constitution héréditaire était établie en Irlande dès avant le christianisme; cependant on trouve quelques évêques ayant le titre de rois, ce qui montre moins l'accord entre le temporel et le spirituel, que la confusion de ces deux pouvoirs. D'autres motifs nuisirent au clergé: il était en dissidence avec Rome sur plusieurs points, par exemple sur le temps de la Pâque; l'esprit monastique le dominait, mais sans unité de règle; enfin, les migrations l'épuisaient, en lui enlevant le meilleur de sa substance.

Beaucoup de jeunes Anglo-Saxons allaient recevoir l'éducation dans les couvents de l'Irlande, où, avec des manières plus policées et des idées plus humaines, ils recevaient des

exemples de science et de piété.

Béda nous apprend qu'en 728 il y avait en Angleterre dixsept évêques : deux pour le pays de Kent, quatre dans la Northumbrie, un à Londres, deux pour les Saxons orientaux, autant pour les Anglais orientaux, deux pour les Saxons occidentaux, quatre pour les Merciens. Parmi les pays soumis à ces évêques, il faut comprendre un grand nombre de ceux qui forment aujourd'hui l'Écosse. Bien que l'évêque Colman et son clergé, qui intervinrent au conseil de Withby, se disent Scots, il n'y a point d'apparence que le clergé d'Écosse ait été constitué avant l'an 1057, époque à laquelle Malcolm III le divisa en six diocèses. Les moines étaient bien plus nombreux que les prêtres; c'est au point que même des évêques s'inscrivaient dans les communautés religieuses; et ces dernières n'en étaient que moins disposées à reconnaître la suprématie du pape. Même dans l'Angleterre proprement dite, les divisions de l'heptarchie empêchaient l'union des évêques dont le pouvoir augmentait ou diminuait, selon qu'ils appartenaient à tel ou tel royaume. Plus tard le pape Vitalien nomma Théodore archevêque de Cantorbéry et primat de toute l'Angleterre. Les Angles se prirent d'un tel zèle pour leur religion nouvelle, que plus de trente de leurs rois ou reines déposèrent la pourpre pour la bure. Nous voyons depuis lors quelques esclaves affranchis devenir hommes libres de la classe inférieure; puis Éthelbert donner, par le conseil des missionnaires, des lois écrites et une organisation judiciaire : Ina, législateur du Wessex,

857-860.

où il cant le ant le orel et es mone sur c'esprit es mitance. éduca-

nières

nt des

e dix-

ır les

Des-

lans la ntaux, ns ocumis à ux qui et son Scots, consdivisa que les rivaient étaient pape. e l'hepir augou tel

arche-

e. Les

uvelle ,

ourpre

affran-

Ethel-

écrites 'essex', règle la condition des relaves nationaux, et quatre seigneurs bretons occupent un : 23 élevé dans sa cour. On reconnaît dès lors une autorité différente de celle du glaive, une autorité à laquelle on peut recourir lors des graves dissensions entre le peuple et le roi, étrangère aux intérêts de parti, protectrice constante de la cause la plus généreuse, et capable d'imposer quelque frein à ceux qui n'en reconnaissaient aucun. Dans les conciles de Northumbrie et de Mercie, tenus par deux légats du pape Adrien, outre les canons relatifs aux ecclésiastiques, les dispositions suivantes furent arrêtées : « Il ne sera pas « permis que le roi soit créé par une seule faction. L'élection « se fera légitimement par les évêques et par les seigneurs du « pays. On n'élira aucun bâtard; car si l'homme entaché de « cette souillure ne doit pas être promu au sacerdoce, selon « les canons, personne ne peut non plus être l'oint du Seigneur, « le roi de tout un royaume, l'héritier de la patrie, s'il n'est « né d'une union légitime. Que le roi obtienne respect et obéis-« sance comme le prescrivent les saints apôtres Pierre et Paul « dans les Epitres (1): »

On trouve dans le Pontifical d'Egbert, archevêque d'York, qui vivait avant ces conciles, le cérémonial pour le couronnement des rois anglo-saxons, avec ce serment : « Je promets « au nom de la très-sainte Trinité, premièrement, que l'É-« glise de Dieu et tout le peuple chrétien jouiront d'une véri-« table paix sous mon gouvernement; secondement, que je « réprimerai toute espèce de rapines et d'injustice entre les « hommes, de quelque condition qu'ils soient; troisièmement, « que j'ordonnerai de réunir dans tous les jugements la misé-« ricorde et la justice, afin que Dieu, très-bon et très-misé-« ricordieux, puisse nous pardonner à tous par son éternelle « miséricorde. »

Lorsque l'huile sainte avait été versée sur la tête du roi, les principaux thanes, ainsi que les évêques, mettaient le sceptre entre ses mains, et l'archevêque disait : « Seigneur, bénis ce « prince, toi qui gouvernes les royaumes de tous les rois. « Puisse-t-il vivre toujours soumis envers toi avec crainí:! « puisse-t-il te servir! puisse son règne être tranquille! puisse- « t-il avec ses ministres être protégé par son bouclier! puisse- « t-il être victorieux sans répandre de sang!

<sup>(1)</sup> LABBE, t. VI, col. 1866 (édit. de 1671).

« Qu'il vive magnanime au milieu des assemblées des na-« tions , signalé par l'équité de ses jugements!

« Accorde-lui de longues années, et que la justice règne

a dans toute sa vie.

« Que les nations lui soient fidèles; puissent ses nobles jouir « de la paix et aimer la charité!

« Sois sa gloire, sa joie et son bonheur; son soutien dans « les revers, son conseil dans les dangers, son consolateur

« dans les chagrins.

« Qu'il cherche tes conseils et apprenne de toi à régir l'em-« pire, afin que sa vie soit une vie de prospérité, et qu'il puisse

« encuite jouir de l'éternelle félicité! »

Chaque fois les assistants répondaient Amen.

De semblables formules attestent un changement extraordinaire, et nous montrent le dragon farouche enchaîné et apprivoisé au pied des autels.

re

U. Er

ge se

fe:

co

m

da

gu

en

ou

et il

## CHAPITRE XII.

INVASION. - CONDITION GÉNÉRALE DES BARBARES.

Nous avons vu (liv. VII, chap. 1<sup>er</sup>) comment vivaient les Germains dans leurs forêts natales. Le nom même de Germain signifie peut-être homme de guerre; tant on considérait comme une distinction le droit de porter les armes, privilége glorieux de l'homme libre. Quand la patrie était en danger, tout Germain était convoqué à l'hériban (1). La bande guerrière différait de l'hériban : elle se composait d'hommes libres non proprié-

(1) Heerbann, de heer, armée, et bann, ordre, bande. Quelquefois on trouve heerbann dans le sens de landwehr, de land, pays, et wehren, défendre. Ce genre d'organisation militaire s'explique par ce qui est en usage de nos jours. En Prusse, le citoyen est soumis au service de vingt à vingt-quatre ans, sans pouvoir s'en exempter; il est exercé au maniement des armes par des sous-officiers attachés à l'armée et qui ne parviennent jamais à des grades supérieurs. Après ces trois années, le citoyen entre dans la landwehr, où il reste jusqu'à l'âge de trente-deux ans; il reste dans ses foyers, mais tous les deux ans il est tenu à un service d'au moins trois semaines, dans sa circonscription, et il doit marcher en cas de guerre. De trente deux à quarante ans il fait partie de la seconde levée; il est exempt d'exercices, et ne marche que

règne s jouir

es na-

n dans olateur

r l'empuisse

raordiappri-

ient les lermain comme glorieux out Gerdifférait proprié-

on trouve fendre. Ce nos jours. ans, sans des sousdes supéoù il reste is les deux a circonsarante ans harche que taires, réduits à se mettre au service des riches, pour cultiver leurs terres ou les suivre hors du pays dans des expéditions. Comme la culture était réputée une occupation ignoble, les jeunes gens préféraient la dépendance militaire; ils s'attachaient donc à quelque chef distingué, et s'obligeaient à lui obéir sans réserve non comme des esclaves mais comme des compagnons qui s'efforçaient à l'envi de lui plaire. Méditait-il quelque entreprise, il la leur proposait, et l'amour des dangers et des aventures leur faisait suivre ses traces : de bons et loyaux services leur valaient le renom de braves; dans le cas contraire, le déshonneur leur était réservé (1). Primitivement ces associations n'avaient lieu que pour une entreprise; puis quelques Germains se dévouèrent pour toute la vie à un chef, sans obligation ni serment; l'honneur était leur seule garantie. Ils entouraient le chef dans la mêlée, regardant sa gloire et ses triomphes comme les leurs : c'était à lui de les nourrir et de les enrichir, ce qui entraînait des guerres sans cesse renaissantes. Un chef tirait gloire du grand nombre de ceux qui le suivaient. En temps de paix, lui et les siens se soutenaient et se vengeaient réciproquement. Il recevait des ambassades, donnait des secours, déclarait la guerre, allait enlever des troupeaux, des femmes, et piller des domaines. Lorsqu'ils connurent les Romains, ces chefs leur prêtèrent le bras de leurs guerriers, pour combattre où besoin serait, fût-ce contre leurs compatriotes. movennant une solde. Si quelqu'une de ces compagnies, qui comptaient jusqu'à mille combattants, était vaincue ou forcée de lâcher pied, elle se jetait sur les terres voisines, comme nous l'avons vu au temps de César, puis sous l'empire.

La bande guerrière contribua à altérer et à renverser la constitution et la liberté du peuple. Les hommes libres avaient établi cà et là leur cour dans les campagnes; les chaumières des serfs étaient à l'entour; là, si ce n'est dans les réunions publiques, ils se tenaient isolés, n'ayant entre eux d'autres liens

si la première levée est insuffisante. Tous les hommes, de dix-sept à cinquante ans forment la landsturm, qui n'est appelée que lorsque la patrie est en danger, et ne dépasse pas la frontière.

(1) Il se pourrait que Gesellschaft fût le nom tudesque de la baude guerrière que Tacite appelle comitatus, comme il nomme comites ceux qui en font partie; de là le mot comte, en allemand graf, contraction de gereffa, ou gefährte, compagnon. On les appelait aussi gasindi, de senden envoyer, et degene, de dienen servir. César trouva aussi des comites chez les Gaulois; il les appelle ambacti: ambgt, en flamand, veut dire serviteur.

que ceux de ce droit éternel qui prescrit le respect de la vie et de la propriété d'autrui. Dans cet état, l'égalité se conservait; mais depuis que les richesses donnaient le moven de se procurer une suite, à l'aide de laquelle on se trouvait pouvoir entreprendre ce qui n'était possible qu'à plusieurs chefs ligués, on vit quelques familles exercer une prépondérance marquée, et. par transmission héréditaire de leurs priviléges, transformer leurs richesses en moyens de domination. Ce gouvernement militaire était bien plus fort que celui des assemblées populaires libres, mais tumultueuses, et le sentiment de l'obéissance à un chef se substituait à celui que tiraient les prêtres de l'interprétation des sorts. C'est ainsi que l'ancienne liberté vint à s'absorber dans une constitution fondée sur la gradation des services. Cet attachement aux chefs, et la force que donne la discipline, furent la cause principale des migrations et de la réussite de quelques-unes.

de

SU

no

to

Da

Quelquefois les bandes se formaient d'étrangers; en effet, les peuples du Nord, de même que les Sabins, au ver sacrum, faisaient émigrer leur population surabondante, sous le nom de outlaws ou de wargr (loups). On rapporte que, tous les cinq ans, les Scandinaves éloignaient du pays les fils adultes, à l'exception de ceux qui étaient destinés à perpétuer les familles. Le wargr jette de la poussière sur son père et sa mère, lance de l'herbe derrière ses épaules, et franchissant la clôture de son petit champ, il s'éloigne pour aller chercher au loin des

aventures.

Nombre des barbares,

Quelques écrivains croient donc à tort que d'innombrables essaims de barbares sortirent réellement de la Scandinavie et de la Germanie pour inonder l'Europe. La Scandinavie suffit à peine à contenir cinq millions d'habitants, aujourd'hui qu'elle a lutté énergiquement contre la nature ingrate d'un terrain stérile et pierreux. Des recherches approfondies, que l'obstination peut repousser et la légèreté tourner en ridicule, mais que le raisonnement aurait peine à écarter, démontrent que l'ancienne Germanie devait nourrir au plus un dixième de la population actuelle. Pouvait-il en être autrement dans une contrée couverte de forêts interminables, d'étangs immenses et de fleuves dont rien n'arrêtait la violence? Jamais les peuples qui l'habitaient n'avaient su se plier à une vie agricole; des chasseurs et des pasteurs ne peuvent se multiplier beaucoup, leur subsistance mal assurée exigeant un territoire trop étendu.

vie et

rvait:

curer

entre-

s, on

e, et,

rmer

ment

popu-

sance

l'in-

vint à

n des

nne la

de la

effet.

crum.

nom

us les

dultes, milles.

lance

ure de

oin des

orables

avie et

suffit

au'elle

errain

bstina-

, mais

nt que

e de la

ne con-

s et de

euples

e; des

icoup.

tendu.

Ajoutez à cela que plusieurs d'entre eux aimaient à voir de vastes déserts autour de leurs villes; que d'autres laissaient une année en jachère les champs qu'ils avaient cultivés dans le cours de l'année précédente.

Ce ne fut donc pas l'excès de la population, mais l'àpreté du climat, l'incertitude ou le manque des récoltes, qui chassèrent quelques hordes de la Scandinavie (1).

Souvent, en Germanie, un chef réunissait la bande guerrière de ses fidèles, et s'en allait avec elle chercher des aventures. Le succès des premières entreprises l'encourageait à en tenter de nouvelles; des gens avides d'exploits et de butin se joignaient à lui, et il arrivait ainsi avec des forces redoutables sur le territoire ennemi. D'autres fois c'étaient des tribus entières à qui les pâturages venaient à manquer, ou qui se trouvaient refoulées par des forces supérieures, ou qui préféraient les périls momen-

(1) Voy. Savieny, Gesch. Römischen Rechts in Mittelalter; Heidelberg, 1814-1826.

EIGHHORN, Deutsches Rechts und Staats Geschichte.

PHILIPPS, Deutsche Geschiehte-Angelsächische [Rechts Gesch.; Goëttingue.

MONTAG, Gesch. der Deutschen staatsbürgerlichen Freyheit; Bamberg, 1812.

GRIMM, Doutsches Rechts Altherthumer. Suivi souvent par Michelet dans ses Origines du droit français.

RAYNOUARD, Hist. du droit municipal en France.

Guizor, Hist. de la civilisation en France.

CANCIANI, Barbarorum leges antiquæ; Venise, 1781.

BALUZE, Capitularia regum Francorum; Paris, 1680.

WALTER, Corpus juris germani antiqui; Berlin, 1824.

LEGRAND D'AUSSY, Mémoire sur l'ancienne législation de France. (Mémoires de l'Acad. des inscript., t. III.)

NAUDET, Sur l'état des personnes en France, sous les rois de la première race. (1bid., t. VII.)

Poncelet, Précis de l'histoire du droit français; 1839.

LABOULAYE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident; 1839.

MAURER, Gesch. des Gerichtsverfahrens. Gesch. des altergermanischen und namentlich altbairischen offentlichmundlichen Gerichtsverfahrens; Heidelberg, 1824.

Bernard, Origine et progrès de la législation française.

Montlosier, De la monarchie française.

Mösen, Osnabruck Geschichte;

NIKLAS, Rheinise Geschichten und Sagen'; Francfort, 1817.

G. D. MEYER, Esprit, origine et progrès des Institutions judiciaires dans les principaux États de l'Europe; La Haye, 1818.

KOLDERUP-ROSENVING, Danische Rechts Geschichte; traduit en allemand par Homeyer.

tanés de la guerre à la fatigue continuelle de faire des digues, de défricher des montagnes, de dessécher les marais. Les marches pénibles, les combats sur la route, la diversité du climat, le changement dans la manière de vivre, éclaircissaient d'ailleurs leurs rangs avant qu'elles fussent parvenues dans le pavs vers

ric

pr

DO

CO

qu re

lo

in

co et

gn

ses

ses

su

gu

po

l'ai div

eni

au: sép

tion

à la

vig

de

par

mo

ava affa

sou

tra

civ.

sai

sais ces de

lequel elles se dirigeaient.

Lors donc qu'on nous parle de torrents de peuples, il faut faire une large part à la terreur des contemporains, qui s'exagéraient facilement un péril inconnu, et cherchaient, en le grossissant, une excuse ou un motif de comparaison. Les chroniqueurs écrivirent sous l'impression de cette épouvante, ou d'après les récits de gens effrayés et souffrants; puis ils nous transmirent, entassées presque l'une sur l'autre, des incursions et des expéditions entre lesquelles s'étaient écoulées des années, des siècles même. Parfois, néanmoins, ils laissent percer la vérité; car ils nous apprennent que les forces des Bourguignons ne dépassaient pas soixante mille hommes, de même que celles des Alemans; que les Vandales étaient au nombre de quarante mille guerriers, les Francs Saliens, de six mille à peine. Nous avons déjà parlé des Longbards (1) : qu'on admette un chiffre beaucoup plus élevé pour les autres nations, et surtout pour les Goths, il restera toujours évident que le nombre des barbares était énormément inférieur à celui des habitants des pays où ils venaient s'établir. Rien ne le prouve mieux que de voir le latin prévaloir sur l'idiome longbard en Italie, sur la langue franque dans les Gaules, et sur les autres dialectes teutoniques en Espagne et ailleurs, au point d'être adopté par les vainqueurs eux-mêmes. La langue imposée jadis par Rome aux nations vaincues n'emprunta aux idiomes du Nord qu'un petit nombre d'expressions uniquement relatives peut-être à des choses de guerre. C'est ainsi que l'on trouve à peine dans la langue de la péninsule ibérique quelques termes d'origine gothique.

Il est important que ce fait demeure constant pour ceux qui veulent comprendre les changements produits par le mélange des nouveaux venus avec les anciens habitants. L'état de sujétion dans lequel les conquérants purent placer de vastes contrées n'est point à objecter, car nous avons vu tout récemment encore le dey d'Alger dominer, à la tête de douze cents janissaires, sur cinq millions d'hommes ayant son joug en horreur, en

<sup>(1)</sup> Voy, ci-dessus, chapitre VIII.

tenant serrée autour de lui dans sa capitale cette bande guerrière, puissante par son union et par ses armes, contre des propriétaires dispersés et désarmés; nous voyons encore une poignée d'Anglais, à une immense distance de leur patric, commander à leur gré à des millions d'Indiens.

Les invasions commencèrent par les courses partielles de quelques bandes qui, arrivant à l'improviste, pillaient et se retiraient. La contrée, troublée par cet ouragan, reprenait, lorsqu'il était passé, une tranquillité apparente; mais les individus avaient pâti, et les souffrances de l'homme ne se concentrent pas en lui seul : elles opèrent sur la société entière et sur un avenir lointain. Affligé du préjudice souffert, craignant à chaque instant qu'il ne se renouvelle, l'homme restreint ses relations, limite son genre de vie, ses spéculations, son industrie; il ne prend plus souci du lendemain, de l'avenir de ses enfants, et tombe dans l'isolement.

Telle fut la condition des habitants des provinces lorsque subsistait encore l'empire romain. Les communications régulières de pays à pays étaient interrompues; plus de sécurité pour le présent, plus de confiance dans l'avenir. Ces liens, à l'aide desquels Rome avait laborieusement réuni des nations si diverses, se trouvaient relâchés: postes, routes, travaux publics; enfin tout le système d'administration qui rattachait le centre aux extrémités. Il n'en survivait que ce qui pouvait exister séparément, comme le système des municipes. Les dénominations et les dignités romaines se conservaient, mais restreintes à la cité, élément primitif du monde romain, reprenant quelque vigueur à mesure que l'oppression suprême et centrale perdait de la sienne.

Mais la civilisation romaine avait déployé une énergie terrible partout où elle était parvenue, faisant la guerre aux lois, aux mœurs, à la religion, à la langue des différents pays; aussi avait-il suffi de quelques siècles de domination pour effacer ou affaiblir toute trace des institutions primitives des peuples soumis et assimilés à leurs vainqueurs. Les Germains, au contraire, subissent peu l'ascendant exercé naturellement par une civilisation organisée sur une barbarie désordonnée: ils méprisaient les Romains individuellement; mais ils devaient être saisis sinon de respect, au moins d'étonnement, à l'aspect de ces superbes édifices, de ces aqueducs, de ces amphithéâtres, de la hiérarchie régulière des pouvoirs. En s'établissant à

Inv asion.

e quelaux qui élange ujétion ontrées encore saires, ur, en

es, de

rches

at, le

illeurs

vers

t faire

raient

ssant.

s écri-

récits

entas-

litions

nême.

us ap-

nt pas

s; que

rs. les

lé des

élevé

ra tou-

ent in-

tablir.

ur l'i–

Gau-

et ail-

es. La

prunta

nique-

nsi que

lo

tai

les

au

de

po

ch

ble

ha

de

et

cie

pre

tôt

vai

bu

de

col

eu:

par

rer

da

leu

cha

sys

cus

tur

leu

rar

per

do

COL

ho

qu

ter

demeure sur le territoire romain, en devenant propriétaires, en acquérant des relations plus variées et plus durables qu'auparavant, ils sentaient la nécessité de règles nouvelles et plus étendues, et la législation romaine les leur fournissait; aussi, tout en renversant l'ordre politique, ils se rattachaient à l'ordre social; et même en détruisant leurs ennemis, ils s'avouaient inférieurs à eux en cherchant à les imiter.

Si les barbares, lorsqu'ils se jetèrent sur l'empire, fussent venus se heurter contre l'obstination patriotique opposée par les Romains aux efforts d'Annibal et de Pyrrhus, une guerre d'extermination s'en fût suivie, dans laquelle l'un des deux partis aurait dû succomber. Lequel des deux? Il n'est pas difficile de prononcer, si l'on songe que la grande migration du Nord continua durant plusieurs siècles sans s'épuiser. L'Europe aurait donc éprouvé le sort que les Arabes firent subir plus tard à l'Asie et à l'Afrique, où ils anéantirent jusqu'au dernier

germe de la civilisation antérieure.

Dans l'Occident, au contraire (en exceptant toujours les Huns, qui apparurent, détruisirent et se dissipèrent), les barbares arrivèrent, presque tous, déjà chrétiens; ils se trouvèrent ainsi. par la communauté de religion, introduits dans une fraternité qui conférait des droits et imposait des devoirs. Au milieu de la société européenne avait surgi le clergé, ordre supérieur, recruté parmi tous les autres, sans distinction de libre ou d'esclave, d'étranger ou de Romain. Ces mêmes hommes que le barbare avait vus affronter d'obscurs périls pour lui annoncer la vérité au sein de ses forêts natives, il les trouvait devant les villes assiégées pour les protéger avec la croix, ou, à côté du prisonnier, du blessé, de l'opprimé, pour alléger ses peines; il les entendait parler au nom d'une puissance inaccessible à la haine et supérieure à la force. Les prêtres contribuaient donc, avec leurs droits, avec leurs bienfaits, avec leurs usurpations même, à diminuer les douleurs sur la terre, à améliorer la vie sociale et domestique; ils rendaient également des services aux Romains et aux barbares, intervenant entre les deux partis comme des médiateurs utiles : ce fut ainsi qu'en réunissant les deux puissances qui fondent et maintiennent les États, la force et l'intelligence, ils sauvèrent l'Europe d'une barbarie absolue.

Quelque malheureuse qu'ait donc été la condition à laquelle furent réduits les vaincus en Europe, elle n'est pas comparable à celle dont eurent à gémir, par exemple, les provinces d'Asie

Les vaincus.

lors de l'irruption des Turcs, ou l'Amérique à l'arrivée des Espagnols.

Dans les pays envahis, les provinciaux étaient divisés, sans parler du clergé, en haute noblesse, artisans, petits propriétaires, colons et esclaves. Le bas peuple accueillit généralement les barbares avec plaisir, comme lui apportant un soulagement aux misères sous lesquelles il succombait. Une grande partie des esclaves fut enlevée dans les premières incursions; peu importait, au reste, à celui qui était voué à la souffrance, de changer de mattres; on en peut dire autant des colons. La noblesse patricienne avait disparu dans les proscriptions, les Barbares en exterminèrent les restes : la trouvant ignorante des choses dont ils avaient besoin, ils se dispensèrent à son égard des ménagements qu'ils étaient forcés d'avoir pour les artisans et les cultivateurs; de sorte qu'il ne reste aucune trace de l'ancienne conquête. Une noblesse nouvelle s'était formée dans les provinces; quelques-uns de ces nobles récents trouvèrent bientôt moyen, par leurs intrigues, de s'attacher à la fortune des vainqueurs, et firent en sorte de se procurer quelque part du butin; les plus maltraités, privés de leurs dignités, dépouillés de leurs biens en totalité ou en partie, gardèrent rancune aux conquérants. Ils trouvèrent parfois à exercer leur haine contre eux en s'emparant de l'administration, surtout dans la curie; parfois aussi en se soulevant contre les oppresseurs, comme firent les Italiens sous les Goths; les plus désespérés se retiraient dans leurs vastes domaines, au milieu de leurs colons et de leurs clients', jusqu'à ce que les envahisseurs vinssent les en chasser pour accomplir leur destruction à l'aide d'une barbaric systématique. Si cependant les Germains enlevaient aux vaincus la liberté politique, ils ne les privaient pas de la liberté naturelle, les rendant serfs et non pas esclaves; peut-être même ne leur ravissaient-ils pas tout à fait la liberté civile, générosité rare chez les anciens, provenant peut-être de ce que les deux peuples exerçaient deux rôles différents, les vainqueurs s'adonnant aux armes, les vaincus à la culture des champs, aux arts, à l'étude.

Souvent les barbares employèrent les talents des Romains, comme fit Théodoric avec Cassiodore, Boëce et Symmaque, hommes les plus distingués de leur temps. Clovis employa en qualité d'ambassadeurs deux Romains, Aurélien (481) et Paternus (507); Avidius donnait des conseils à Gondebaud; Asté-

t plus aussi, 'ordre uaient ussent ée par

guerre

aires .

ıu'au-

s deux lifficile u Nord Europe ir plus lernier

Huns,

arbares t ainsi. ternité lieu de érieur. ou d'esque le noncer devant , à côté peines; ssible à buaient usurpanéliorer services x partis

x partis
sant les
la force
absolue.
laquelle
uparable
es d'Asie

Biens.

rac

pai

prè

si I

ver

bar

cet

rev

pite

attı

et /

cur

tem

per

Au

vin

put

que

de 1

plu

ava

étai

cilii

glée la c

leur

qu'i

été

tair

vait

mai

(1

(2 S

qui:

pri

Loi

en e

riolus et Sécundinus, hommes de savoir, versés dans les lettres et dans la rhétorique (1), furent en crédit près de Théodebert. Gontran employa Félix comme ambassadeur, et Flavius comme référendaire (2); Claudius fut chancelier de Childebert II, et en général les ministres des princes de cette époque portent des noms romains. Le système financier, trop compliqué pour les barbares, est refondu par ces ministres; ils rédigent aussi les lois qui, par ce motif, sont écrites dans la langue des vaincus. On en agissait ainsi par besoin, non par considération; car la vie des Romains était moins prisée que celle des barbares, et, se trouvant exclus du service militaire, ils ne prenaient part ni à l'administration de la cité ni à celle de la justice : on croyait leur accorder une grâce signalée en les admettant parmi les vainqueurs (3), et en leur concédant le titre de convive du roi (4).

Quant aux biens, ils furent répartis dans une proportion différente entre les vainqueurs et les vaincus (5). Les Visigoths prirent aux propriétaires les deux tiers des champs, des esclaves, des animaux domestiques et des instruments de travail (6). Dans la Bretagne, les Anglo-Saxons s'emparèrent de tout, comme les Vandales en Afrique: les Bourguignons s'adjugèrent moitié des cours et jardins, deux tiers des terres labourées, un tiers des esclaves, en laissant les forêts en commun (7). Les autres Bourguignons, venus ensuite, eurent moitié des terres sans les esclaves; puis un tiers fut assigné à ceux d'entre eux qui avaient été

<sup>(1)</sup> GRÉGOIRE DE TOURS, III, 33.

<sup>(2)</sup> Id., VIII, 13; V, 46.

<sup>(3)</sup> Vos ergo, Euspici et Maxime, desinite inter Francos esse peregrini, et sint vobis in locum patriæ in perpetuum possessiones quas vobis damus. Charte de Clovis en 508. Mabillon, de Re diplomatica, VI, nº 2.

<sup>(4)</sup> La loi salique distingua, parmi les Romains, conviva regis, possessor tributarius, et capitatio.

<sup>(5)</sup> ED. LABOULANE, Histoire du droit de propriété foncière, etc.

<sup>(6)</sup> Nec de duabus partibus Gothi, aliquid sibi Romanus præsumat aut vindicet; aut de tertia Romani, Gothus sibi aliquid and advantation pare. Loi des Visigoths, 10, 1, 8.

Les Romains s'emparaient aussi souvent d'une partie des veuce des veuces. Trre-Live, liv. II: Cum Hernicis fædus ictum agri partes duæ ademptæ. Livre X: Truinates tertia parte agri damnati. Mais il paratt qu'au lieu de partager avec chaque propriétaire, ils prenaient la moitié ou le tiers du territoire.

t. Populus noster mancipiorum tertiam, et duas terrarum parles acces. Loi Gombette, tit. 54.

rachetés de la servitude (1). Rien n'indique comment en usèrent les Suèves et les Francs; mais il paraît que ces derniers ne se partagèrent pas les terres, et qu'ils maintinrent les impôts d'après le système romain (2). Nous voyons que la capitation était si lourde, que beaucoup s'abstenaient de se marier; d'autres vendaient leurs enfants, et les Juifs en trafiquaient avec les barbares, ce à quoi pourvut la reine Bathilde (655) en abolissant cette taxe.

Peut-être les domaines qui avaient appartenu aux empereurs revenaient-ils aux rois, comme biens allodiaux; et à leurs capitaines les vastes propriétés des sénateurs, dont une part était attribuée aussiaux autres guerriers, en proportion de leur grade eu d. Purs besoins; mais c'est une matière extrêmement obscure. Les auxiliaires des empereurs demandèrent un tiers des terres en Italie; sur leur refus, ils déposèrent le dernier empereur d'Occident, et Odoacre leur accorda ce qui avait paru à Augustule une prétention trop élevée. Les Ostrogoths qui survinrent en firent autant. Mais ce tiers fut-il pris sur le domaine public ou sur les propriétés privées? Si ce fut sur ces dernières, que veut dire Théodoric quand il déclare qu'un Goth opulent va de pair avec un Romain pauvre? Les envahisseurs qui vinrent plus tard occupèrent-ils les mêmes terres que ceux qui les avaient précédés? Mais il faut alors supposer que les Goths étaient précisément égaux en nombre aux Hérules et aux Turcilinges d'Odoacre, et admettre une propriété exactement réglée, avec cadastre, mesures et plans, chose inconciliable avec la condition des barbares. Puis, s'ils prenaient leur part aussitôt leur arrivée, pourquoi ces nouvelles expropriations à mesure qu'ils faisaient de nouvelles conquêtes? Si la mesure n'avait pas été juste, quels moyens aurait eus pour sa défense le propriétaire primitif, et devant qui les eût-il fait valoir? Comment pouvait-il garantir ses limites?

Qu'advint-il ensuite de ces propriétés quand les nouveaux maîtres eurent été vaincus par les Grecs, surtout de celles

n difféhs priclaves, . Dans nme les itié des ers des

Bour-

s escla-

ent été

ettres

bert.

mme

et en

at des

ur les

ssi les

incus.

car la

s, et,

oart ni

rovait

mi les

ive du

se pere-

as vobis VI, nº 2. possessor tc.

mat aut surpare.

demptæ. l'au lieu tiers du

n partes

<sup>(1)</sup> Tit. 54-57 addit. II. Mais où trouvait-on des terres disponibles , pour en donner aux affranchis?

<sup>(2)</sup> Lex salica emendata, tit. XLIII, §§ 6, 8.

Sans aucun doute, parmi les Francs existaient des propriétaires romains. Si quis romanus homo possessor, id est qui res pago, ubi remanet, proprias possidet, occisus fuerit.— Si quis romanum tributarium occiderit. Loi salique, XLIV, 15 et 7.

m

ro ho

tai

re

SO

mi l'ir

ma

ces

fur

do

que

tud

le p

ban

ne i

sèd

prie

suc

La qu'e

qu'i

pou

qui

trui

chez

tion alors

en p

trèslica

(2)

des Goths tombés dans une guerre meurtrière? Peut-on imaginer que dans un tel bouleversement elles aient été restituées à leurs anciens possesseurs? auraient-elles fait retour au fisc? Mais la pragmatique de Justinien ne dit pas un mot sur un objet aussi important.

Le Longbard occupe aussi un tiers, mais il le fait d'une manière moins équitable : en effet, quand les Goths contribuaient aux dépenses de culture des champs envahis, les Longbards prélevaient, sans se soucier des frais, le tiers des fruits, moyen assuré de réduire le plus grand nombre des propriétaires à se

faire serfs, si déjà ils ne l'étaient par mesure générale.

Prendre moitié ou un tiers des terres à une nation décimée par la guerre, et la dégrever avec cela du tribut, qui, sous les Romains, était si lourd qu'il faisait souvent abandonner au fisc le fonds lui-même, ne paraît pas un abus de la victoire. Quelques-uns même ont pensé, vu la répugnance des Germains pour les travaux des champs, que ce tiers ne s'entendait que des fruits : ce qui, à leur gré, changerait cette oppression en un régime plus doux que celui qui est admis aujourd'hui dans maints pays policés. Mais un partage fait entre des conquérants et une population désarmée, et n'ayant aucun moyen de représentation pour protéger ses droits, ne peut inspirer d'autre idée que celle d'une grande violence exercée partiellement par chaque chef dans la ville ou dans la bourgade où il plantait sa lance. Quand les Francs au service du roi, ou faisant partie de sa suite, traversaient une contrée, ils y exerçaient des dégâts de tout genre; or, que devait produire le passage d'une armée? De quelque manière au surplus que les choses se soient passées dans les premiers moments, les peuples subjugués n'eurent pas seulement ensuite à céder au conquérant une portion des territoires formant les cours seigneuriales et libres, ils perdirent encore la propriété de ce qui leur était resté, n'en conservant qu'une possession précaire, exempte de tributs (1).

Il demeura donc peu de personnes libres dans les campagnes occupées de la sorte, les propriétaires étant réduits à la condition de colons, et les colons à celle de serfs de la glèbe. Il en survécut un plus grand nombre dans les villes, où les individus libres, étant distribués en écoles ou communautés d'artisans, ne tombèrent pas isolément sous la domination de particuliers,

<sup>(1)</sup> EICHHORN, Origine de la constitution des cités en Allemagne.

ima-

tuées

fisc?

r un

e ma-

ıaient

s pré-

en asà se

cimée

ous les

au fisc

Ouel-

mains

ait que

en un

i dans

ngué-

ven de

d'autre

ent par

ntait sa

e de sa

de tout

ée? De

bassées

eurent

on des

ls per-

en con-(1).

pagne s

la con-

e. Il en

dividus

ans, ne

euliers,

mais furent distribués par grosses masses entre des ducs et des rois. Qu'importait au propriétaire d'un champ de conserver les hommes qui y étaient attachés? S'ils mouraient, le fonds restait, et il pouvait lui trouver d'autres cultivateurs; tandis que la destruction des artisans diminuait ou même anéantissait le revenu que tirait d'eux celui dont ils dépendaient. Il devait donc songer aux moyens de les conserver; mais nous savons seulement que sous les Longbards les habitants des villes furent soumis à deux impôts, l'un portant sur leurs personnes, l'autre sur l'industrie.

On appelait hôtes (1) ceux qui prenaient la place de l'ancien mattre du sol, et sortes barbaricæ les lots qui leur étaient échus; ces lots reçurent ensuite le nom d'alleu (2) ou d'ahrimannie, et furent exempts de tous impôts et servitudes. L'alleu constitue donc la véritable personnalité du citoyen, c'est-à-dire du conquérant, qui jouit, en tant qu'il est propriétaire, de la plénitude des droits. Dans tout pays où il n'y a pas d'impositions régulières et de dépenses publiques, la première obligation et le premier privilége de l'homme est de servir à ses frais (heribannum). Celui-là n'a point part aux honneurs de la cité, qui ne peut figurer parmi ses défenseurs, c'est-à-dire qui ne possède pas assez pour suffire à son entretien sous les armes : propriétaire, guerrier, citoyen, ont alors la mème signification.

En conséquence, les lois barbares s'étudient à conserver la succession dans la main des mâles au détriment des femmes. La législation bourguignonne défend d'aliéner |l'alleu, bien qu'elle permette de l'échanger; celle des Francs ne veut pas qu'une terre salique tombe aux mains des femmes. Nous ne pouvons pas dire que cette condition d'immobilité soit née de la conquête, puisque nous la retrouvons chez des Germains qui jamais ne sortirent de leur pays pour envahir celui d'autrui (3). Elle ne tend pas à perpétuer l'orgueil d'un nom en

Biens des

Alleu

(1) Gast avait, pour les peuples teutoniques, la même valeur que hospes chez les Latins; il équivalait à étranger.

(3) La loi thuringienne dit : Hereditatem defuncti filius non filia susci-

<sup>(2)</sup> Quelques-uns ont déduit alleu d'allohd, possession entière: mais il n'y avait pas alors de propriétés bénéficiaires auxquelles ce mot pût faire oppotion; d'autres, de a privatif et de leodes ou lodis, vassal: mais c'était aussi alors une condition inconnue. Il vaut mieux admettre la dérivation d'an-loi, en partage, en lot; ou bien celle d'al-oud, qui, en hollandais, signifie encore très-ancien, pour exprimer une propriété patrimoniale (lerra patris avia-lica), à la différence des acquisitions nouvelles.

assurant à l'aîné la plus forte part du patrimoine, puisque les propriétés étaient, au contraire, divisées à l'infini entre les mâles, par tête et non par représentation. La faïda ou guerre privée étant l'unique moyen de garantie contre les violences et l'oppression, l'héritier était obligé, selon la loi longbarde, de soutenir par les armes les querelles du défunt, jusqu'au septième degré. Les femmes, incapables de livrer bataille et de poursuivre une vengeance, demeuraient en conséquence exclues de l'hérédité.

HUITIÈME ÉPOQUE.

Lorsqu'ensuite', à mesure que la féodalité se constitue, les fortunes, moins disséminées, commencent à s'accumuler entre les mains d'un petit nombre de leudes, la profession des armes cesse d'être la première prérogative civile; et cette rigueur envers les femmes se ralentit, sans pour cela que le principe

de la défense publique soit négligé.

Comme par la propriété on contribuait à la sûreté publique, le tenancier ne pouvait s'éloigner du royaume; au cas contraire, la terre revenait à ses héritiers (1). Les sociétés étant fondées sur la garantie réciproque (borg), soit pour la défense commune en temps de guerre, soit pour les amendes durant la paix, s'en détacher c'était se soustraire à l'une et à l'autre obligation, et se donner l'apparence de déserteur. La loi salique (2) défend au citoven de s'établir hors de l'endroit où il est né, à moins d'avoir le consentement de chacun des membres de la ville qu'il entend abandonner. Si celui qui en a recu licence s'arrête trois nuits dans la ville à laquelle il n'appartient plus, le comte, sur l'avis qui lui en est donné, doit l'expulser et le condamner à trente sous d'amende; de plus, les constructions qu'il a faites deviennent propriétés communes. Douze mois de résidence non interrompue dans une ville sont exigés pour y devenir citoven.

Ces dispositions législatives ne se rapportent donc ni aux

piat. Si filium non habuit qui defunctus est, ad filiam pecunia et mancipia, terra vero ad proximum paternæ generationis consanguineum pertineat; tit. VI, art. 1. — Cette loi est d'autant plus remarquable, qu'elle indique l'origine du droit, en adjugeant à l'héritier les armes et la vengeance du mort: Ad quemcumque hereditas terræ pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica, et ultio proximi, et solutio leudis debet pertinere. Art. 5, CANCIANI, Leg. Barb., tit. III, p. 31.

(1) La loi longbarde de Luitprand, liv. III, art. 4, prononce la peine de mort contre celui qui tente de sortir du royaume.

(2) Titre XLVII.

fu l'a

to

he

er

le

an de cel des

son

ave

bie

de les ferr elle pui Les n'él

raie

trib

tair

Si l' logu rom pren gine ces s terres concédées pour services rendus à l'État, ni à celles qui sont acquises par la guerre, par vente ou par succession, mais seulement à une espèce de propriété qui pourrait correspondre à l'ager (1) des Latins, conférant la plénitude des droits de citoyen. C'est pour cela que les femmes, qui ne pouvaient en hériter, étaient exclues du trône. Ainsi les fils des rois francs, en partageant cette propriété entre eux, partageaient de même le pouvoir, comme ils continuèrent de le faire sous la première et la seconde race.

Les alleux, occupés au nom de Dieu et par le droit du glaive, furent donc la pierre fondamentale de la société barbare et de l'aristocratie féodale, qui commençait.

Les conquérants primitifs, soit rois, soit capitaines, ont des amis ou des fidèles; pour récompenser leurs services, ils leur assignent, soit à vie, soit même héréditairement, des portions de domaines, sous certaines obligations, principalement sous celle du service militaire: ce sont les bénéfices, aussi différents des alleux que celui qui reçoit l'est de celui qui donne.

La terre est donc répartie en raison de l'importance des personnes, de manière qu'elle tire sa valeur de l'homme; puis, avec le temps, c'est l'homme qui tira sa valeur de la terre; si bien qu'on ne dit plus la terre de tel homme, mais l'homme de telle terre. La chose fut même poussée au point que, dans les dixième et onzième siècles, la terre elle-même vint à renfermer justice, juge, justiciable et bourreau, emportant avec elle les droits seigneuriaux, jusqu'à celui de vie et de mort; puissance immorale, en ce qu'elle attache le droit à un lieu. Les fiefs naquirent donc de ces premières propriétés, mais elles n'étaient pas encore des fiefs.

Une troisième espèce de propriété, ce sont les censives ou terres tributaires, cultivées par des colons tenus envers le propriétaire d'une redevance annuelle en argent ou en nature.

On peut retrouver aussi chez les Anglo-Saxons, qui différaient en plusieurs points des autres barbares, des distinctions

Alleux.

Rénéfice .

e les

e les

ierre

es et

, de

sep-

et de

cclues

e, les

entre

armes

gueur

incipe

olique,

s con-

s étant

léfense

es du-

ne et à

ur. La

endroit

eun des

rui en a

il n'ap-

é, doit

dus, les

munes.

lle sont

ni aux

iet manguineum le, qu'elle

rengeance

um vestis

pertinere.

a peine de

<sup>(1)</sup> Ou aux res mancipi, propriétés des seuls citoyens, domaine quiritaire. Si l'on rencontre chez les Germains et chez les Romains des institutions analogues, il ne faut pas dire avec Zacharie (Programma de originibus juris romani ex jure germanico; Heidelberg, 1817) que ceux-ci les ont prises des premiers, ni le contraire; mais on peut attribuer cette ressemblance à l'origine commune et à l'analogie des circonstances dans lesquelles se trouvèrent ces associations guerrières sur l'Oder et sur le Tibre.

semblables entre les terres franches (boklands), les bénéfices (folklands) et les biens tributaires. Celui qui possède un bokland peut le mettre sous la protection d'un seigneur dont il devient l'homme, l'adhérent (thane), sans perdre la propriété: à la différence du folkland, qui est donné par le roi ou par un riche propriétaire à un individu qui lui soumet même ses biens libres, et ne peut dès lors en disposer par testament sans le consentement du seigneur, et sans lui en laisser une partie (heriot). Les terres tributaires peuvent être reprises au propriétaire libre, au cas seulement où il manque à ses obligations (1).

Dans un temps où le commerce et l'industrie n'existent pas ou sont au berceau, la richesse ne pouvant venir que des terres, c'est de leur nature diverse que naît la distinction des personnes. Tout membre de la bande guerrière, ayant obtenu un alleu après la conquête, était libre. Mais, dans toutes les lois barbares, nous rencontrons trois classes graduées par des proportions exprimées en chiffres pour les amendes et pour les peines, qui toujours se mesuraient au rang (2).

de

u

SE

SO

sal

qu

co

nit d'ı

n'e

de

qui

ne

leu

pre

COL

rin

line

sun

On

nes

ma

voc

ling

jud

Parmi les Bourguignons, dont les lois, relativement à celles des autres barbares, sont douces, la limite de l'indemnité à payer pour la mort d'un noble est de cent cinquante sous (3),

(1) Voy. Lingard, Hist. d'Angleterre, premier supplément au tome le<sup>v</sup>.
(2) On retrouve chez les Romains les traces de ce principe si commun parmi les barbares. L'édit prétorien dit : Secundum gradum dignitatis, vitæque honestatem, crescit aut minuitur æstimatio injuriæ.

(3) Même avant Constantin, le denier romain avait été remplacé par le sou d'or. Sous son règne, la livre d'or était composée de 84 onces; sous celui de Valentinien le Vieux, de 72, ou 6,000 deniers de cuivre, et le denier s'évalue à 60 centimes. Sous la première race des rois francs, le sou d'or pesait 85 grains et 1, et il équivalait à 40 deniers d'argent du poids de 21 grains. La livre d'or se divisait en 72 sous, et pesait 6,144 grams, ou 10 onces et 3 de marc; de sorte qu'aujourd'hui elle aurait une valeur de 1,104 francs 80 centimes, et le sou d'or, de 15 francs 35 cent. Le denier d'argent valait 7 sous et 8 deniers. Le sou des Francs Saliens était de 60 deniers. Grégoire le Grand (Ép. 38, IX) et Isidore (Orig., 16) évaluent la silique 1/14 du sou, c'est-à-dire, 1/6 de scrupule, ou 1/20 d'once. Le sou des Ripuaires était de 12 deniers. On ignore si le sou des Longbards était d'or ou d'argent, ou seulement idéal. Leur tremissis était certainement réel, et formait la troisième partie d'un sou. Cum die quodam (Alachis) super mensam numeraret, unus tremissis de eadem mensa cecidit; quem filius Aldonis adhuc puerulus, de terra colligens, eidem Alachi reddidit. (P. WARNEF., v. 39.) Ces monnaies, que l'on trouve dans les musées, ayant d'un côté saint Michel, de l'autre le buste d'un roi, seraient-elles des tremissis? Elles sont tellement rongées qu'il est impossible d'en indiquer le poids. Leur grandeur n'excède pas celle du sequin.

Personnes.

ices and

ient

à la

iche

res,

ente-

. Les

bre,

t pas

e des

n des

btenu es lois

pro-

ur les

celles

nité à

us (3),

ome 1<sup>er</sup>.

ın parmi

vitæque

ır le sou

pus celui

s'évalue

85 grains ivre d'or

: de sorte

et le sou niers. Le

. 38, IX)

de scru-

ignore si

r tremis-Cum die

le eadem

colligens,

on trouve

d'un roi,

mpossible

de cent pour l'homme de classe moyenne, de soixante-quinze pour une personne inférieure. Dans la loi des Alemans, le meurtre d'un homme libre est expié moyennant deux cent soixante sous; celui d'un homme de classe moyenne, par deux cents; et dire moyenne, c'est indiquer une classe au-dessous. Dans un capitulaire qui y est annexé, l'homme de bas étage (baro de minoflidis) est évalué à cent soixante-dix sous, celui de la première à deux cent quarante; la gradation est la même pour les femmes. Chez les Angles et les Thuringiens, le meurtre d'un adaling est payé six cents sous, celui d'un homme libre deux cents. La loi des Frisons fixe la composition à payer pour un noble à quatre-vingts sous, pour un libre à cinquante-trois sous un denier, pour un lite à vingt-sept sous un denier. Le Saxon évalue le noble au double du lite. Il en est de même dans les lois des Northumbriens et des Anglo-Saxons, sous Alfred. Les lois des Ripuaires et des Saliens exigent six cents sous pour l'antrustion, deux cents pour l'homme libre de loi salique ou ripuaire, moitié pour le lite. Faisant ensuite (ce qui est le caractère de la législation barbare) la différence des conditions selon le prix assigné pour chacune, diverses indemnités sont déterminées pour trouble apporté dans la demeure d'un homme évalué à douze cents sous, dans celle d'un qui n'est évalué qu'à six cents, ou pour le meurtre d'un homme de deux cents, d'un de douze cents.

On pourrait appeler la première classe celle des nobles, bien qu'ils n'eussent pas de titres héréditaires et transmissibles. Il ne paraît pas que ceux qui appartenaient à cette classe dans leur tribu, avant de s'expatrier, eussent conservé quelques prérogatives; tandis que ceux qui ne sortirent pas de leur pays conservèrent les leurs, comme les Frisons, les Saxons, les Thuringiens, les Bavarois (1). La seule noblesse chez les Francs

Nobles

<sup>(1)</sup> Elles existaient parmi les Saxons. Voici un passage de Nithard, qui écrivait, dans le neuvième siecle: Sunt inter illos qui ethilingi, sunt qui frilingi, sunt qui lazzi eorum lingua dicuntur. Latina vero lingua hoc sunt nobiles, ingenuiles, serviles. En allemand, edel signifie encore noble. On nomme les nobiles dans les lois des Frisons, et parmi les Angles et les Varnes, les adalingi, tit. I, art 1. Quant aux Longbards, Paul Diacre, en nommant les adalingi, ajoute: Sic enim apud eos quædam nobilis prosapia vocabatur. Dans une charte du Frioul de 1280, on rencontre aussi les edelingi: Savigny, Gesch. des Rom. Rechts, etc., t. II, préface Mayer, Instit. judiciaires, 1,7, prétend que des] familles nobles existaient chez tous les peuples barbares.

consistait à être reçu en la foi et protection du roi (1) : quelle que fût l'origine de l'individu, il était dès lors tiré de la condition commune; il se trouvait l'égal des grands et supérieur à tous les autres. Tout bénéficier, tout individu au service de la maison royale était noble, comme tenant du roi une terre à titre de don ou de bénéfice. Les enfants n'avaient pas d'existence civile tant qu'ils étaient mineurs; ceux des nobles étaient recommandés au roi par leur père, preuve de plus qu'ils n'étaient pas leudes par droit de naissance. Les évêques seuls paraissent devoir la noblesse à leur propre rang, bien qu'euxmêmes généralement fussent détenteurs de biens royaux.

q

pi

V(

po

et

qu

rie

ro

me au

ľa

de

bie

se

qu

sig: d'a

Rei ghi

dic

Do

voc

éta

cell

les l'er

lita

De même, parmi les Anglo-Saxons, les nobles (ethel, eorls, iarls) étaient les thanes royaux; et chez les Visigoths, ceux

qui étaient attachés au service royal.

La noblesse n'était donc autre chose que le vasselage (2), dont l'origine est très-ancienne chez les nations germaniques et gauloises. Il avait pour effet de mettre un homme sous la sujétion d'un autre, de telle sorte que, quand celui-ci était envoyé au loin pour une mission royale, tout procès non-seulement contre lui, mais contre ses amis et ses vassaux, demeurait suspendu. Les hommes libres de la première classe, nés sur leurs propres terres, composaient l'assemblée qui tenait les assises (mallus). Ils participaient à l'administration comme assesseurs des magistrats et comme juges. Peut-être élisaient-ils les magistrats inférieurs au juge, ou confirmaient-ils leur nomination. Ils n'étaient pas mis à la torture ni emprisonnés en cas d'accusation, mais on les confiait à un de leurs pairs,

(1) Les nobles étaient appelés en France leudes, antrustions, vassaux ; chez les Longbards masnadieri (\*); en Angleterre, mesnelords ou thanes royaux ; et dans les lois latines ils étaient désignés par les mots fideles, optimates, seniores. Comme ce dernier titre était aussi donné aux Romains à raison de leur richesse, on pourrait supposer que la fortune suffisait pour faire monter ou descendre dans telle ou telle classe, comme cela arrivait certainement chez les Anglo-Saxons.

(2) L'étymologie de ce mot n'est pas certaine. Les uns le font dériver du celtique gwass, qui veut dire serf; d'autres, de vassen, qui, en ancien allemand, signifie lier, s'attacher (fassen); wal-vassor signifierait aussi trèsattaché. Nous inclinons à le déduire de gessel, qui, en allemand et en holandais, équivaut à compagnon; on le traduirait donc exactement par le mot comes, que Tacite applique précisément aux vassaux. Les gentilshommes polonais s'appellent szlacheic; et à Nuremberg, ge-schlechter signifie race, famille, à la manière des gentes chez les Romains.

<sup>(\*)</sup> Ce nom, en italien, a fini par devenir synonyme de brigands, bundits.

pour être gardés sans rigueur et protégés au besoin. Ils se réunissaient chaque année, au printemps, au champ de mars ou de mai, atin de pourvoir aux besoins du royaume, et extraordinairement lorsqu'il s'agissait de succession royale, de guerre, de paix, du gouvernement de l'État.

Dans ces assemblées, les Francs étaient avertis de se tenir prêts au premier signal, pour marcher où le roi l'indiquerait; quiconque ne répondait pas à l'hériban était passible d'une amende, un congé spécial du roi pouvant seul exempter de prendre les armes. Les nobles étaient tenus d'héberger les envoyés du roi en voyage, de leur fournir des moyens de transport, d'aider le comte et le centenier à arrêter un coupable, de venir à l'assemblée, de contribuer à la réparation des routes et des ponts. Toutes les dignités leur étaient dévolues, bien que le roi pût y appeler même des personnes de la classe inférieure. Exempts de toute imposition foncière, ils offraient au roi des tributs volontaires; enfin ils avaient droit de guerre privée, la plus précieuse des libertés germaniques.

La seconde classe était formée des hommes libres proprement dits, ou ahrimans (1), propriétaires n'ayant point entrée aux assemblées générales, aux mâls, et n'ayant point part à l'administration de la justice, mais dépendant de la juridiction de celui sur la terre duquel ils habitaient. Leur liberté et leurs biens étaient sous la protection de la loi. Ils devaient porter les armes ou s'en exempter à prix d'argent; fournir des vivres à l'armée et au roi, envers lequel ils étaient tenus aussi de services personnels. Cette classe plébéienne grandit à mesure que les nobles allèrent décroissant. Les barbares se livraient à

(1) Liberi, ingenui, ingenuiles, plus tard bont homines: parmi les Longbards, ahrimanni ou herimanni; parmi les Francs, rachimburgi. Ehre signifie honneur; heer, armée; ahriman veut dire donc homme d'honneur ou d'armes. Troya fait remarquer que le mot àchavi; se trouve dans Arrien. Rek en allemand ancien signifie grand, puissant; parmi les Saxons, frybensi; parmi les Anglo-Saxons, thanes inférieurs. Othon 1°, en 967, fait don à un monastère d'un bourg, cum liberis hominibus qui vulgo herimanni dicuntur. (Antiquités italiennes; 1, 717.) L'empereur Henri IV, en 1074: Donamus insuper monasterio... liberos homines quos vulgo arimannos vocant (Ibid., 739). Sismondi se trompe lorsqu'il croit que les ahrimans étaient des laboureurs libres, qui, outre leurs propres terres, cultivalent celles des grands en payant une redevance, et pouvaient seuls intervenir dans l'erreur quand il prétend que l'ahrimann chez les Longbards était le chef militaire du bourg.

Libres

royaux;
mates,
aison de
monter
ent chez
river du
cien allessi très-

en hol-

ar le mot

shommes

fie race,

elle

on-

ieur

e de

erre

exis-

aient

n'é-

s pa-

eux-

corls.

ceux

(2),

igues

ous la

était

-seu-

, de-

e, nés

tenait

omme

saient-

s leur

sonnés

pairs,

x ; chez

la débauche avec toute l'imprévoyance propre à des hommes ignorants, et dissipaient leurs biens; l'alleu, d'après la loi, se partageait à l'infini entre leurs fils, ce qui, joint au manque d'industrie, réduisait considérablement les patrimoines. Il en résultait que les propriétaires, appauvris, ne pouvant plus répondre à l'hériban, renonçaient aux droits civils, et se mettaient sous la protection d'un plus riche (mundebund).

Tributaires.

C'étaient ces hommes qui constituaient probablement la troisième classe, c'est-à-dire celles des colons tributaires ou censiers (1), qui, ne pouvant défendre par eux-mêmes leur liberté, réclamaient la protection d'un seigneur en lui cédant leurs biens, sauf le droit d'en user moyennant un cens (2), la prestation de services personnels, quelquefois des actes de respect, et souvent l'obligation de ne pas se marier hors des domaines du seigneur. Berthamn, évêque du Mans, émancipe par son testament plusieurs esclaves romains et barbares, en

Coloni pagenses; chez les Longbards, Aldit; chez les Anglo-Saxons, Ceorls.

<sup>(2)</sup> Dans les Acta fund. Murens. Monast. (HERRGOTT, Genealog. Habsburg, t. 1, 324), on lit: « En Suisse, dans le bourg de Wolen, près de « Bremgarten, canton d'Argovie, habitait un homme puissant et riche, nommé « Gontran, qui convoitait ardemment les biens de son voisinage. Des hommes « libres du même bourg, jugeant qu'il serait bon et clément, lui offrirent leurs « terres, à condition, d'une part, qu'ils lui en payeraient le cens légitime, et, « de l'autre, qu'ils en jouiraient paisiblement sous sa protection et tutelle. « Gontran accepta leur offre avec joie; mais il travailla sur-le-champ à leur « oppression. Dans les commencements, il leur demanda toutes sortes de « choses à titre purement gratuit; ensuite il voulut tout exiger d'eux avec « autorité; enfin, il prit le parti d'en user à leur égard comme envers ses « propres serfs. Il leur commandait des corvées pour le labour de ses champs, « pour la récolte de ses foins et pour la moisson de ses blés : c'était, de sa « part, une suite continuelle de vexations. Comme ils réclamaient et jetaient « les hauts cris, il leur signifia, pour toute réponse, que rien de ce qu'ils « possédaient ne sortirait de chez eux , s'ils refusaient de défricher ses tera rains incultes, d'enlever les mauvaises herbes de ses champs et de faire « la coupe de ses bois. Il exigea de chacun de ceux qui habitaient en deçà du « torrent deux poulets de cens annuel pour leur droit d'usage dans la forêt, « et un seul poulet de ceux qui habitaient au delà. Les malheureux ha-« bitants, sans défense, furent obligés de faire ce qu'on leur demandait. Ce-« pendant', le roi étant venu au château de Soleure, ils s'y transportèrent et « se mirent à pousser des clameurs, en implorant du secours contre l'oppres-« sion. Mais les propos inconsidérés de quelques-uns d'entre eux, et la foule « des courtisans, empêchèrent leurs plaintes d'arriver jusqu'au roi; de sorte « que, de malheureux qu'ils étaient venus, ils s'en retournèrent plus mal-« heureux encore. »

les plaçant sous le patronage de l'abbaye de Saint-Pierre de la Couture, sous condition qu'ils se réuniront, tous les anniversaires de sa mort, dans l'église de ladite abbaye, et déclareront, au pied de l'autel, comme quoi ils ont obtenu la liberté; puis, durant le jour, qu'ils s'acquitteront des emplois remplis précédemment par eux comme serfs, pour être le lendemain traités dans un banquet donné par l'abbé (1); saturnale chrétienne, tendant non à constater l'inégalité des conditions, mais à perpétuer la reconnaissance.

Le patron auquel ces censitaires devaient hommage et fidélité leur fournissait parfois non-seulement des terres, mais encore des instruments ruraux, du bétail, et tout ce qui était nécessaire à la culture. De là vint qu'il put, à la mort du fermier, prélever partie de ses meubles ou quelques têtes de bétail (2).

Les nobles jouissent donc de la liberté, de la propriété, de la juridiction; les ahrimans, de la première et de la seconde, à l'exclusion de la dernière; il ne reste aux censitaires que la liberté, telle qu'on pouvait l'entendre, sans obligation de service militaire, et pour des hommes qui étaient aliénés avec le fonds sur lequel ils vivaient (3).

Les hommes vraiment libres étant seuls admis dans l'armée, les femmes, les enfants, les serfs ne dépendaient pas des chefs militaires, mais du seigneur, qui devait les protéger. Cette protection où tutelle était appelée mundium chez les Longbards; celui qui en était exempt s'appelait amund; celui à qui elle appartenait sur d'autres, mundwald.

Ce mundwald était obligé de défendre et de protéger son pupille, de demander satisfaction pour lui; mais il profitait des amendes qui lui étaient dues. La femme ne sortait jamais du mundium, ayant pour tuteur son père, sononcle, son frère, tant qu'elle était en cheveux; puis son mari; et lorsqu'elle était veuve, le plus proche parent de celui-ci (4). Si la femme n'avait pas de

mmes

oi, se

anque

Il en

us ré-

met-

a troi-

ı cen-

eur li-

cédant

(2), la

tes de

rs des

ancipe

res, en

Saxons,

. Habs-

près de

, nommé

hommes

rent leurs

itime, et, t tutelle.

np à leur

sortes de

eux avec

avers ses

s champs, ait, de sa

et jetaient

ce qu'ils

r ses tert de faire

a decà du

s la forêt.

ıreux ha-

ndait. Ce-

rtèrent et

l'oppres-

et la foule ; de sorte

plus mal-

Tutelle.

<sup>(1)</sup> Brequigny, p. 113.

<sup>(2)</sup> Ce droit, qui s'étendit dans toute l'Europe germanique, était appelé, en France, de meilleur cattel.

<sup>(3)</sup> Pepin donne, en 755, à saint Denis la maison de Saint-Michel avec les biens qui en dépendent, y compris les ecclésiastiques et les serfs. En l'an 1000, Antelme donne aux moines de Cluny une terre avec deux hommes libres et leur patrimoine. Voy. une dissertation de B. Guerard dans la Revue des Deux Mondes, 13 juillet 1839.

<sup>(4)</sup> Nulli mulieri liberæ sub regni nostri ditione lege Longobardorum viventi, liceat in suæ potestatis arbitrio, id est sine mundio vivere, nisi

parents de son sang; si, devenue veuve, elle s'était rachetée en restituant moitié de sa dot; si le tuteur l'avait accusée d'impudicité, s'il avait voulu la contraindre à un mariage qui lui répugnait; ou, avant qu'elle eût atteint l'âge de douze ans, s'il avait attenté à sa vie et à son honneur; enfin s'il l'avait appelée sorcière, elle était mise sous la tutelle du roi, dont le gastald percevait, au cas où elle se remariait, le prix compté par le nouvel époux, ou prenait une partie de son héritage si elle venait à mourir.

Afin que les mundwalds n'abusassent pas de la faiblesse du sexe, Luitprand établit, pour le cas où une femme vendrait quelque bien lui appartenant, que deux ou trois de ses parents interviendraient au contrat, de manière à empêcher la fraude ou la violence.

Colons.

Or voit combien était restreint le nombre de ceux qui jouissaient d'une entière liberté. Nous avons vu quelle était celle des censitaires. Les colons enchaînés à la glèbe en étaient entièrement privés. Cette classe avait eu plus que toute autre à souffrir des invasions; elle avait été pillée, transplantée; la condition de ceux qui la composaient alla donc empirant, tandis que celle des esclaves s'améliorait au point que bientôt ils furent confondus entièrement avec les colons. Ils devaient, en général, trois journées dans la semaine à leur maître; mais l'abus de pouvoir, si commun dans ce temps, exigeat pic a u delà. Théodoric repoussa toutes plaintes des colons contre les maîtres, soit par action civile, soit par la voie criminelle.

se ce

de

no

sie

do

Il f

II e

du

san

d'ei

biei

dan

rela

les l com

en e

(1)

Esclaves.

Les serfs appartenaient à la quatrième classe, soit qu'ils fussent nés esclaves, soit qu'ils eussent été dégradés. Celui qui naissait d'un père ou d'une mère esclave suivait leur condition. L'individu libre devenait esclave par obnoxiation volontaire ou forcée: volontaire si lui-même se vendait pour subvenir à ses besoin ou à ses vices, ou faisait offrande de sa personne à un monastère ou à une église (ablati); forcée quand, n'étant pas en état de payer une composition, il se livrait à la merci de ceux qu'il avait offensés ou de celui qui lui prêtait la somme nécessaire: il en était de même du vaincu durant la guerre et de celui qui se mésalliait. Selon la loi ripuaire, on présentait à la femme libre

semper sub potestate viri, aut potestate curtis regiæ, debeat permanere; nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus, sine voluntate ipsius in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi; Rhotaris, § 205.

qui épousait un serf une quenouille et une épée : si elle choisissait la quenouille, elle restait esclave avec lui; si elle prenait la seconde, elle devait le tuer (1). Mais les lois s'adoucirent à cet égard.

La misère produite par le déréglement des mœurs et par la mauvaise administration; les vexations des grands et des puissants', qui envahissaient les terres des hommes libres peu aisés; la rigueur brutale du droit public, la multiplicité des crimes, qui épuisait les patrimoines par les compositions à payer, furent autant de causes qui augmentèrent le nombre des esclaves; il devint si considérable en France, qu'à la fin de la seconde race on ne rencontrait presque plus de cultivateurs libres. Les invasions des seigneurs rebelles, et les expéditions des princes qui voulaient étouffer les révoltes, dépeuplèrent des cantons entiers, punis, soit pour avoir résisté, soit pour avoir cédé trop promptement. Il paraît qu'on envoyait des bâtiments sur les côtes pour enlever des hommes et les vendre. Saint Bersciaire et saint Éloi parcouraient les routes pour racheter ces infortunés : l'un en délivra seize dans une journée, l'autre cent, tant Romains que Gaulois, Bretons, Saxons et Maures.

Outre les esclaves ou serfs proprement dits, il y avait des serviteurs attachés à la demeure pour les soins domestiques; ce n'était pas, comme chez les Romains, une tourbe nombreuse destinée à satisfaire les voluptés du maître; ils étaient en petit nombre, en proportion des besoins limités d'un peuple grossier, et de rangs divers selon le maître auquel ils appartenaient et dont la dignité se reflétait sur eux. Les plus considérés étaient donc ceux des églises (ecclesiastici) et ceux du roi (fiscalini). Il fut même permis aux derniers de devenir comtes de district. Il en résulta que des personnes libres se mirent aussi au service du roi, ce qui forma la classe des domestiques libres. Ils étaient sans doute un peu déconsidérés; mais, néanmoins, le premier d'entre eux, appelé majordome, dirigeait l'administration des biens de son maître.

Les esclaves étaient choses en certains cas, et personnes dans d'autres. Ils sont compris comme choses dans les contrats relatifs aux biens-fonds; l'indemnité fixée par les codes pour les blessures ou les injures qui leur sont faites revient au maître, comme pour un arbre coupé ou un animal que l'on a tué. Si, en effet, la composition était le prix de la paix, l'esclave ne

Domestiques

ietée l'imi lui s, s'il pelée stald par le

i elle

sse du ndrait arents fcaude

jouiselle des ntièreà soufconditandis ils fu-, en géis l'abus u delà. maitres,

'ils fusui naisndition. aire ou ses beun moen état ux qu'il saire : il ui qui se me libre

permavoluntate aut alie-

<sup>(1)</sup> Titre 59, § 18.

pouvait poursuivre un homme libre les armes à la main. Le maître était responsable du préjudice occasionné parson esclave, comme de celui dont ses bestiaux étaient cause : mais les serfs pouvaient posséder; et, le cens une fois payé, ce qui restait de pur gain accroissait leur pécule : ils héritaient, achetaient, parfois même ils avaient des esclaves er propre; mais le tout par privilège.

Combien leur sort était pourtant amélioré! Si le barbare dans sa colère les battait ou les tuait, il ne les torturait pas par des supplices étudiés, il ne les faisait pas mourir de sang-froid comme les Romains; l'Église s'interposait d'ailleurs en leur faveur. Quand les Romains leur interdisaient de recourir au juge et à la protection des tribuns (1), les barbares viennent en aide à ces infortunés; le Bourguignon, qui tient du Romain, inflige toujours à leurs délits ou des coups de bâton ou la mort; le Salien, plus germanique, leur lai se le choix entre les verges ou le payement d'un denier par coup (2); peine afflictive et infamante qui diffère de celle infligée aux individus libres, mais déterminée au moins par la loi, et non pas abandonnée au caprice du maître. Ils pouvaient aussi avoir recours au jugement de Dieu, mais non demander le duel, attendu qu'il était dangereux de les habituer à l'usage des armes, privilége et signe distinctif des hommes libres.

111

de

as

es

pe

et

rè

do

80U

le

La loi de Rotharis est aussi rigoureuse que la loi romaine à l'égard des esclaves, qu'elle assimile aux choses (3). Mais les Longbards eux-mêmes enlevèrent par la suite aux maîtres le droit de vie et de mort sur leurs esclaves, sauf dans les cas déterminés par la loi. Le maître qui commet un adultère avec une alde perd tous droits sur elle et sur son mari. Celui qui fait violence à la fiancée d'un serf est tenu de payer l'indemnité légale au fiancé, qui peut même, s'il les prend sur le fait, les tuer tous les deux (4). L'offense faite aux serfs est payée par le quart de la somme que l'on donne pour l'offense faite à des personnes libres : celui qui prend par la barbe ou par les cheveux le paysan d'un autre doit lui payer un sou; le serf battu par son maître pour avoir porté plainte contre lui demeure

<sup>(1)</sup> Instit., IV: SÉNÈQUE, Contr. III.

<sup>(2)</sup> Lot bourg., tit. IV; Lot saliq., tit. XIII, XIV.

<sup>(3)</sup> Si quis res alienas, id est servum aut ancillam, seu alias res mobiles. Loi 332.

<sup>(4)</sup> LUITPRAND, I.VI. 36; ROTHARIS, I. 113.

affranchi (1). Si le mattre qui a promis sécurité à un serf réfugié dans une église ne tient pas sa parole, il est passible d'une amende de quarante sous (2). Astolphe veut (3) que, si le mattre meurt avec l'intention de donner la liberté à son esclave, celui-ci soit libre, sans même payer le launechild ou compensation. attendu, dit-il, qu'il nous semble très-méritoire d'amener les esclaves de la servitude à la liberté, notre Rédempteur ayant daigné se faire esclave pour nous donner la liberté.

> Partout le christianisme tend à améliorer la condition de l'esclave. Le Visigoth Égiza proclame que, l'esclave aussi étant fait à l'image de Dieu, on ne doit ni le mutiler ni le défigurer (4). Les Francs considèrent l'émancipation comme une œuvre méritoire aux yeux de Dieu. Chez les Anglo-Saxons, l'évêque est le patron des esclaves, dont il doit prêcher l'affranchissement.

Il y avait en Italie une foule d'esclaves, c'est ce qu'attestent les nombreuses lois qui les concernent; mais comme le travail volontaire paraissait plus commode et plus utile, on leur donnait parfois des terres moyennant une redevance, à l'exemple des églises, ce qui accroissait d'autant la classe des fermiers et des alditiens. Ceux-ci étaient au-dessus des esclaves, quoique assujettis à un maître ; ils pouvaient posséder des terres et des esclaves, mais non en propriété absolue; il ne leur était pas permis de vendre ni d'acheter, sans en obtenir licence du maître et sans lui payer le laudemium. Ils ressemblent donc aux colons des Romains, sauf qu'ils peuvent être vendus par le maître, même séparément de la glèbe. Les contrats de cens, de jouissance précaire, d'emphytéose, par lesquels un fonds était donné à vie ou à temps, moyennant une rétribution certaine, préparèrent en Italie la révolution qu'y subit la propriété dans le douzième siècle, lorsque la location temporaire remplaça l'emphytéose, et que le tenancier se changea en fermier, comme nous le voyons encore aujourd'hui.

(3). Mais k maîtres ns les cas tère avec

ain. Le

sclave.

es serfs

restait

etaient,

le tout

re dans

par des

ng-froid

en leur

urir au

viennent

Romain,

a mort;

es verges

ictive et

libres ,

ndonnée

ours au

ıdu qu'il

privilége

romaine

ii qui fait ndemnité fait, les payée par aite à des r les che-

s res mobi-

serf battu

demeure

<sup>(1)</sup> RACHIS, I. 3.

<sup>(2)</sup> ROTHARIS, I. 277. La valeur des serfs était en raison de leur capacité. D'après les chartes des archives de Saint-Ambroise, il en est vendu un en 721 pour trois sous d'or ; en 725, une femme vend un enfant mâle pour douze sous d'or; en 807, Toton en donne deux pour trente sous d'argent. D'après le document LIX du Code diplomatique de Brunetti, une femme est vendue avec son enfant vingt et un sous tant en argent qu'en bœufs.

<sup>(3)</sup> ASTOLPHE, I. 14.

<sup>(4)</sup> Ne imaginis Dei plasmationem deforment. Loi des Visigothis, 6, 13, 15.

Manumission.

Rotharis reconnaît deux sortes de manumission: la première lorsqu'un serf est déclaré amund, c'est-à-dire, hors de toute tutelle du maître (1); l'autre quand il est déclaré fulfreale (2), c'est-à-dire, exempté seulement de corvées: le premier était affranchi entièrement; l'autre restait obligé envers son maître comme envers un frère et un proche parent, si bien que le maître en était l'héritier.

C'était anciennement l'usage chez les Germains et surtout chez les Francs, d'affranchir un grand nombre d'esclaves, en cas de guerre. Les armes étant le signe de la liberté, les Longbards affranchissaient anciennement l'esclave en lui remettant une flèche et en murmurant à son oreille quelques mots de la langue maternelle (3); il en était de même chez les Angles, où on lui donnait la lance et l'épée (4); chez les Ripuaires, on lui ouvrait les portes (5). Rotharis introduisit la formalité romaine de confier l'amund à quelqu'un qui le conduisait dans un carrefour, et lui disait : Va où il te plaira (6). Le roi pouvait aussi donner la liberté. D'autres fois, enfin, on ne faisait qu'alléger la servitude en rendant l'esclave ald, et il suffisait pour cela d'un écrit. Aucune loi ne rendait à la servitude l'esclave ingrat; mais Astolphe (7) permit au maître de se réserver, sa vie durant, les services de l'affranchi.

Il en était qui s'affranchissaient en entrant dans les ordres ou dans un monastère; là (du moins selon la règle de saint Benoît) ils n'étaient en rien distingués des religieux nés libres. Le législateur prescrivit quelquefois certaines précautions, et traça des limites pour admettre les esclaves dans les ordres sacrés. Le serf n'acquérait qu'après la cérémonie de l'émancipation l'entière propriété de lui-même; mais alors même, s'il mourait sans famille, c'était l'ancien mundwald qui héritait de ses biens.

(1) ROTHARIS, l. 225.

fit

nai

mis

que

inté

asse

sou

les

dan

étai

qu'i

niss

exer

délil

nait

leur

men

chod

à ce

fois dant

l'hal

cons

cond

étaie

Er

<sup>(2)</sup> Aujourd'hui volvry, en hollandais, signifie tout à fait libre. Le simple affranchi s'appelait widerborn, comme s'il était né de nouveau widergeboren.

<sup>(3)</sup> PAUL DIACRE, J, 13.

<sup>(4)</sup> Leg. Henr., c. 78.

<sup>(5)</sup> Tit. 61.

<sup>(6)</sup> Bam pergat partem quamcumque volens canonice elegerit, habensque portas apertas, etc. Formulæ Lindemer, 101.

<sup>(7)</sup> Leg., 9.

emière e toute ale (2), er était maître que le

surtout
ves, en
s Longmettant
ts de la
gles, où
ires, on
alité roait dans
roi poue faisait
suffisait
ervitude
e se ré-

s ordres saint Bebres. Le et traça s sacrés. ncipation s'il mouit de ses

. Le simple ergeboren.

it, habens-

## CHAPITRE XIII.

CONSTITUTION POLITIQUE DES BARBARES.

Nous venons d'indiquer les altérations que la bande guerrière fit subir à la constitution germanique. Ainsi, au lieu d'une monarchie compacte, comme celle de la Perse, nous trouvons dans la Germanie une confédération d'hommes libres et nobles soumis à des princes héréditaires ou à des chefs électifs. En tant que nation, ils n'obéissaient point à un chef commun; mais ils se fractionnaient en groupes constitués par la parenté, et dans les agrégations de clients ou d'affidés, lesquelles réglaient leurs intérêts particuliers dans des assemblées générales (1). Dans ces assemblées, les chefs de famille, propriétaires, exerçaient la souveraineté; ils décidaient de la paix ou de la guerre, jugeaient les crimes d'État, conféraient le droit d'administrer la justice dans les bourgs, et celui de porter les armes à quiconque en était reconnu capable. Si les intérêts à discuter ne regardaient qu'une seule bourgade, les pères de famille de celle-ci se réunissaient seuls : pour les questions importantes, celles, par exemple, qui réclamaient les efforts de tous, la nation entière délibérait en assemblée et agissait. Le grand prêtre y maintenait l'ordre et le silence : le chef proposait, les grands exposaient leur avis, et le reste de l'assemblée témoignait son dissentiment ou son approbation par des frémissements, ou en entrechoquant ses armes. Le vote des clients donnait un grand poids à celui des chefs qui, forts de leur appui, parvenaient quelquefois à un pouvoir royal. Des guerres longues et lointaines, pendant lesquelles l'obéissance à un seul chef était nécessaire, l'habitude de ne rien entreprendre sans son assentiment, la part considérable qui lui revenait dans le butin, toutes ces causes concouraient à faciliter les empiétements du pouvoir.

En effet, quand les Germains s'établirent dans l'empire, ils étaient généralement gouvernés par des rois. Ceux-ci, élus par les plus illustres et dans certaines familles, étaient bien loin

<sup>(1)</sup> Gauding, de gau, canton, et dingen, délibérer; Grimm, p. 747.

lo

ti

h

dι

lit

po

pit

pro

pré

de

mo

asse

con

ban

mes

de d

le v

en c

des

ce q

bert

colle

cons

cert

Gerr

pror

Geri conf

est

oblig

(1)

(2)

que :

weri

geld.

D

d'avoir une autorité absolue; ils n'étaient que les premiers parmi leurs pairs. Il fallait qu'ils arrivassent à la renommée par leurs vertus, leur libéralité, leur valeur, et en maintenant! l'équilibre entre les grands et ceux qui relevaient d'eux. Ils vivaient de leurs biens propres, et recevaient à titre d'honneur des dons du peuple et des étrangers, ainsi qu'une partie des amendes sencourues et des dépouilles conquises. Juges suprêmes dans les causes civiles, les rois convoquaient l'assemblée publique dans les cas urgents, et faisaient exécuter les décisions; du reste, il n'administrait ni les affaires de l'État, ni la justice: parce que le peuple choisissait les juges parmi les grands, en leur adjoignant un conseil de la commune. Pour que la sécurité publique fût l'œuvre de tous, les membres de la commune étaient responsables des actes de chacun d'eux. L'injure faite à l'un devenait celle des autres (1). Comme compensation à cette charge, nul ne pouvait vendre ses biens sans le consentement de sa commune: la propriété n'étant point considérée comme personnelle, mais comme faisant partie d'une chose indivise. Si quelqu'un mourait sans héritiers, ses biens étaient partagés entre tous les membres de sa commune : il en était de même des amendes (2). Ce qui cimentait cette société, c'étaient la parenté, l'amitié et le voisinage.

Les serfs payaient les amendes pour leurs maîtres; le père de famille répondait de son hôte (3).

Lorsqu'on découvrait un délit, sans que le coupable fût convaincu, on convoquait les membres de sa commune pour déposer contre lui ou en sa faveur, devant la cour des propriétaires libres, présidée par des magistrats (4) élus dans l'assemblée du peuple. Nul ne peut être condamné avant d'avoir été entendu et convaincu (5). Les délits contre la société tout entière sont punis de peines corporelles (6); ceux contre la vie et la propriété peuvent être expiés par la composition, qui varie se-

<sup>(1)</sup> Suscipere tam inimicitias patris seu propinqui, quam amicitias nec esse est; Tacite, Mor. Germ., 21.

<sup>(2)</sup> Pars mulctæ regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur, vel propinquis ejus exsolvitur; Tacit., II, 12.

<sup>(3)</sup> Eichhorn, Deutsche Rechtsgeschicht e; tom. I, § 18, note C.

<sup>(4)</sup> Centeni singulis ex plebe, consilio simul et auctoritate adsunt; Tac., loc, cit., 12.

<sup>(5)</sup> Convicti mulctantur ; Ib.

<sup>(6)</sup> Proditores et transfugas arboribus suspendunt; ignavos et imbelles et corpore infames, cano ac palude injecta super crate, mergunt; lb.

lon le rang de la personne lésée (1). Celui qui refuserait la satisfaction déterminée, serait exclu de la commune, et en dehors de la protection légale: il pouvait même être appelé en duel (faida) par l'offensé.

La commune avait aussi une part dans les amendes pour délit contre la propriété, de même que celui dont la paix (freda) pouvait souffrir des conséquences du méfait (2).

Il est remarquer que, dans le seul cas entraînant la peine capitale, c'est-à-dire celui de trahison, la peine ne pouvait être prononcée par l'assemblée ni par le roi, mais par le grand prêtre, comme représentant du Dieu suprême, unique arbitre de la vie et vengeur du parjure.

Il y avait donc mélange de trois systèmes d'institutions : la monarchie héréditaire et sacrée ou élective et guerrière; les assemblées d'hommes libres qui délibéraient sur les intérêts communs; et enfin le patronage aristocratique du chef sur la bande, du maître sur ses gens et sur ses colons. Mais ces systèmes, quoique le caractère en fût sensible, manquaient encore de développement; l'homme ne s'assujettissant qu'autant qu'il le voulait ou qu'il y était contraint, sans qu'un pouvoir public en dirigeât les forces vers une même fin.

La rareté des documents nous laisse incertains sur bien des points, en ce qui touche la constitution des Germains; mais ce que nous en avons dit suffit pour expliquer en quoi leur liberté différait de celle des peuples classiques.

Dans la Grèce et à Rome, nous la trouverons essentiellement collective; là l'État était tout, le citoyen rien. Ce dernier ne conservait son individualité qu'à force d'héroïsme, et il adoptait certains vices pour grandir dans certaines vertus; tandis qu'en Germanie la personnalité domine, chacun jouissant de son droit propre et des franchises domestiques, en vertu desquelles tout Germain participe aux outrages faits à ses parents et à ses confrères.

La dépendance ne vient pas, comme ailleurs, de ce qu'on est né dans tel endroit plutôt que dans tel autre, mais d'une obligation contractée personnellement; elle naît de la volonté

le père

emiers

ée par

nt! l'é-

Ils vi-

nneur

ie des

suprê-

emblée

isions;

ustice;

nds, en

sécurité

mmune

e faite à

à cette

ntement

comme

ndivise.

partagés

e même

nt la pa-

fût conpour déopriétaissemblée été enit entière vie et la varie se-

amici tias

r , vel pro-

te adsunt;

et imbelles ergunt; lb.

<sup>(</sup>i)Luitur homicidium certo numero armentorum et pecorum; recipitque satisfactione: a universa domus; Tac., loc. cit., 21.

<sup>(2)</sup> Dans les cas de crimes contre les personnes, la composition se nommait werigeld; dans ceux contre la propriété, on l'appelait compensation, widrigeld. Deutsche Rechtsalterthümer, pag. 650-653; Grimm.

d'un homme libre qui engage sa foi à un chef. Dans de telles conditions, inconnues des peuples classiques, la succession n'a pas besoin d'être réglée par un testament; et dans les lois salique et ripuaire, elle a toujours lieu dans la ligne masculine.

e

fo

al

pa

be

ch

gr

vil

rai

né

qui

dis

ins

pot

cité

tale

ceu

que

soc

nor

rien

con

prin

que

can

sou

cou

cien

pag

un. les

vitè

La justice n'est pas non plus un principe extérieur social, positif, égal partout, qui concentre les sentiments des individus dans une idée générale; mais bien une disposition particulière du cœur: la pénalité n'est qu'un rapport d'homme à homme, d'où naît le droit de composition, sans que la société ait à s'occuper du coupable, dès que l'offensé est satisfait. De là aussi cette coutume, que plusieurs personnes attestent par serment la vérité d'un fait; origine de l'institution moderne des jurés, qui, peut-être, est appelée un jour à remplacer partout les tribunaux.

Jaloux à ce point de sa liberté, le Germain défend l'État, qui le défend à son tour, et cela suffit. Le chef de famille juge ses enfants et ses subordonnés, sans avoir à rendre compte à qui que ce soit; seulement, s'il doit sévir contre sa femme, il invite les parents de celle-ci à assister au jugement (1). L'injure personnelle est vengée par l'outragé et par ses fidèles et parents; mais ils perdent ce droit s'ils acceptent la compensation. Dans un litige, les juges sont pris dans la condition des intéressés. Les parties exposent l'affaire, sans avoir besoin d'avocats. Les juges décident dans leur sagesse selon l'équité et la coutume. Les femmes et les enfants, ne pouvant soutenir leur droit avec

l'épée, restent perpétuellement en tutelle.

Les institutions germaniques ont excité l'admiration de Tacite et d'un grand nombre d'écrivains modernes; pour nous, qui n'apprécions la liberté qu'avec l'ordre, nous nous bornerons à remarquer comment, dans les sociétés encore grossières, on ne s'occupe que des individus, lesquels ne diffèrent entre eux que par des variétés accidentelles. Égaux entre eux, il n'y a pas de raison pour qu'ils soumettent leur volonté à celle des autres : ce n'est ni une aristocratie, ni un gouvernement, mais une liberté capricieuse, violente et sans frein. Dans un tel état de choses, il ne reste que la passion de l'indépendance, portée à un degré qui rend la société impossible. Chacun s'estime libre en tant qu'il est fort : les citoyens isolés et armés ne respectent que les obligations volontaires; ils ne s'attachent pas au sol qu'ils cultivent, et se font justice avec l'épée.

<sup>(1)</sup> Tacite, loc. cit., 19.

Pøu à peu les inégalités sociales grandissent; les législations font des efforts continuels pour protéger l'individualité humaine et pour la resserrer dans la société civile. Enfin la force publique prévaut sur les volontés individuelles, et les soumet à une force supérieure. Mais, dans cette progression, l'aristocratie elle-même et le gouvernement deviennent oppresseurs; et alors l'effort social qui d'abord avait donné force au pouvoir, par amour de la paix, travaille à l'affaiblir par amour de la liberté.

Combien est différente de cette liberté, la liberté qui se cherche et qui s'acquiert! Dans leur premier état, les hommes grossiers, ignorants, ne pouvaient endurer la paix et la justice, si une main robuste ne les refrénait : aujourd'hui l'homme civilisé, devenu moins imparfait, éclairé par les progrès de la raison, sent que, pour le conduire au bien social, il n'est pas nécessaire que la force règle chacun de ses mouvements. Ceux qui exaltent les barbares n'ont point eu devant les yeux cette distinction : comme ils trouvaient parmi les Germains certaines institutions dont manquent les nations civilisées, ils ont rêvé pour eux une liberté que la diversité des tendances et la férocité des mœurs rendaient impossible.

Les Germains, dont les tribus restèrent dans leurs forêts natales, s'en tinrent à ce mode primitif de constitution; tandis que ceux qui s'établirent sur les terres de la conquête ne purent que s'en écarter. La bande guerrière, base de leur organisation sociale, changea nécessairement de caractère, lorsque la vie nomade eut cessé en même temps que l'égalité.

Compagnons libres d'un chef volontairement élu, qui ne peut rien décider sans leur consentement, ils marchent, font des conquêtes, deviennent propriétaires, se façonnent peu à peu à la vie agricole, et la propriété foncière constitue l'élément principal du nouvel ordre social. Chaque chef établi sur la terre que son goût ou le hasard lui a départie, y forme une tribu campée, non comme dans sa patrie, là où la forêt et le fleuve lui sourient, mais sur de vastes domaines, où il se voit bientôt courtisé par ses fidèles, et servi par des colons ou par les anciens propriétaires dépossédés. Il eût été peu sûr, pour les compagnons qui formaient la bande guerrière, de se disperser un à un. En outre, de même que les combats les avaient vus réunis, les primisirs de la paix, le jeu, la chasse, les banquets, les invitèrent à se serrer autour d'un chef. Mais celui-ci était de-

telles

on n'a

ois saine.

social,

lividus

culière

omme,

s'occusi cette

a vérité

, peut-

tat. qui

ıge ses e à qui

il invite

re per-

arents;

n. Dans éressés.

ats. Les

outume.

oit avec

tion de

ir nous,

rnerons

ères, on

ntre eux

n'y a pas

autres :

mais une

l état de portée à

me libre

espectent

s au sol

aux.

venu un très-grand propriétaire, ce qui mettait entre lui et ses compagnons une distance qui pouvait non-seulement faire disparaître l'égalité, mais faire tomber quelques-uns d'entre eux dans la condition de colons. Plusieurs reçurent de lui des terres à titre de bénéfice, ce qui fut tout à la fois une récompense et un lien. D'autres restèrent subordonnés aux bénéficiers, de manière qu'il en résulta une aristocratie territoriale et une hiérarchie le propriétaires, qui, bien qu'é-

loignée encore de la féodalité, la préparait déjà.

Une fois répandus sur de vastes provinces, comment aurait-il été possible de réunir tous les hommes libres pour délibérer sur la moindre affaire? Les assemblées qui faisaient l'essence de la liberté germanique devinrent donc plus rares, parce que l'on ne connaissait pas les combinaisons d'un système de représentation; et il fallut imposer comme une obligation aux hommes libres de venir y exercer un droit qu'ils regardaient jadis comme le plus précieux de tous. On suppléa aux assemblées, en désignant des *scabini* chargés d'expédier dans chaque canton les affaires, qui autrefois étaient discutées en présence de tous les ahrimans.

de

et

T

et

re

en

de

fai

c'e

rei

réi

sec

(co

les

tai

ou

md

pa

tor

bie

þυ

sei

fie

рц

un

la

Les institutions primitives de la tribu se trouvant ainsi bouleversées, la société dut se façonner différemment. Son premier pas fut l'agrandissement du pouvoir royal. Quand les Germains se jetèrent sur l'empire, ils étaient gouvernés par des chefs que les guerriers élevaient sur le pavois au moment d'entreprendre une expédition; mais s'ils étaient désignés par leurs libres suffrages, le choix tombait toujours dans certaines familles de héros ou de demi-dieux, dans celle des Amales pour les Goths, des Agilolfinges pour les Bavarois, ou sur les descendants d'Odin et de Mérovée pour les Saxons et les Francs. Quand ces familles s'éteignaient, l'élection redevenait entièrement libre, comme cela arriva chez les Goths d'Italie et d'Espagne, comme ce fut toujours la règle chez les Longbards.

Il ne faut pas cependant, quand nous parlons de rois germaniques, les comparer à nos souverains modernes, entourés d'une cour splendide, ayant à leurs ordres de grosses armées, une foule de fonctionnaires et un riche budget. Ces anciens rois n'étaient que les premiers parmi leurs égaux. Mais, juges durant la paix, chefs de l'armée en campagne, leur autorité s'accrut naturellement lorsque, sortis du pays natal, ils se trouvèrent engagés dans des guerres incessantes, ou campés

Rois

sur le territoire conquis, au milieu d'une population subjuguée, mais hostile.

faire

entre

e lui une

aux

terrigu'é-

rait-il bérer

sence

e que repré-

hom-

t jadis

blées ,

e can-

nce de

si bou-

n pre-

nd les 1és par

noment

nés par ertaines

Amales

sur les

Francs.

entiè-

et d'Es-

ois gerntourés

rmées,

anciens

s, juges

autorité

, ils se

campés

ds.

Ils trouvaient rarement l'occasion d'exercer le pouvoir législatif, les peuples conservant d'anciennes coutumes appropriées à leur caractère, et qui, sans restreindre la liberté ni régler les rapports civils, tendaient seulement à réprimer les délits: le petit nombre des individus libres, l'absence du tiers état et de tout commerce, excluaient ces complications qui réclament à chaque instant des réformes et des innovations.

Lorsqu'ils eurent connu les usages romains et cette administration impériale si bien ordonnée, les rois barbares tentèrent de se substituer au pouvoir central qui venait de disparaître, et de rajuster les ressorts de l'ancien gouvernement. Les deux Théodoric, Euric, Clovis, s'efforcent d'acquérir et les emblèmes et les droits impériaux; d'établir des comtes et des ducs, pour remplacer les personnages consulaires et les gouverneurs, employés autrefois à la perception des impôts, au recrutement de l'armée; de prendre par fractions l'héritage des Augustes, faute de pouvoir le saisir en entier. Bien que guerriers d'abord, ils cherchent à devenir peu à peu politiques, religieux; et c'est en suivant cette voie que l'un d'eux parvient plus tard à renouveler la dignité impériale.

Voilà le but de leurs efforts; mais, en attendant qu'ils y aient réussi, nous ne trouvons en eux rien de ce qui, dans nos idées, se rattache au mot de roi; point de lois organiques déterminant les limites du pouvoir; point d'autres ministres qu'un secrétaire expédiant toutes les affaires, et un juge du palais (comes palatinus) prononçant sur les causes portées devant lui : les domaines royaux eux-mêmes ne leur appartiennent pas en tant que souverains, mais comme acquisitions faites en guerre, ou enlevées à des princes par droit de victoire. On ne saurait même dire qu'ils eussent précisément des sujets, si l'on entend par là ceux dont le roi dirige les actions civiles en vertu de l'autorité suprême; car ces chefs ne disposaient des bras et des biens de ceux qui dépendaient d'eux qu'autant qu'ils les avaient pour vassaux, c'est-à-dire comme obligés par contrat à des services déterminés, en retour des terres reçues à titre de bénéfices. Désobéissaient-ils, ils perdaient le fonds, mais sans être punis comme sujets, selon les lois pénales souveraines. En un mot, l'autorité était réellement dans la main de celui dont la volonté était la plus ferme et la plus résolue, et la couronne, comme le dit Manzoni, était un cercle de métal n'ayant de valeur qu'en raison de la tête qui le portait.

Assemblées

L'autorité des rois était limitée en toutes choses par les assemblées de la nation (1), dans lesquelles on s'occupait de tout ce qui regardait le salut de la patrie et l'avantage commun. Ce n'étaient pas des réunions d'individus rachetés naguère de la servitude, et où chacun venait apporter sa parcelle de puissance particulière pour déguiser la faiblesse générale, mais des hommes courageux et indépendants, se croyant le droit de connaître tout ce qui concernait une société dont chaque membre était solidairement garant et ne pouvait être forcé d'obéir qu'à sa propre volonté, en ce qui avait été soumis à l'examen et à la délibération. Ces assemblées réunissaient en elles les trois pouvoirs qui constituent le gouvernement : elles étaient judiciaires, quand les membres jugeaient un de leurs pairs; législatives, lorsqu'elles décrétaient ou abrogeaient des mesures générales; souveraines, quand elles décidaient de la paix ou de la guerre. Elles devinrent de plus en plus rares, comme nous l'avons dit : cependant il s'en tenait généralement une par an, en mai ou en mars, quand le printemps était assez avancé pour assurer des fourrages aux guerriers qui suivaient immédiatement leurs chefs dans l'expédition qui y était décidée.

le

pe

si

de

br

ba

m

m

la

la

av

ru

ve

de

et

tre

No

m

pd

au

ch

tic

se

Finances.

Les finances, principal ressort de notre organisation moderne, n'avaient alors rien de compliqué; le trésor royal était alimenté par une partie des amendes, par les dons volontaires, par le revenu des alleux et des domaines du roi, que les confiscations augmentaient toujours; par les successions, par les taxes sur les étrangers, et par l'administration des biens des mineurs, dont les revenus étaient en grande partie consommés au profit des rois tuteurs.

Les finances acquirent une grande importance quand les contributions remplacèrent les services personnels et quand les rois eurent à entretenir des armées et des fonctionnaires; mais ils n'avaient alors ni culte, ni cours, ni enseignement, ni établissements publics dont la dépense fût à leur charge; les emplois et le service militaire étaient une obligation de leurs vassaux.

<sup>(</sup>t) On les nommait plaids ou mdls (placiti ou malli): chez les Francs, champs de mars ou de mai; chez les Visigoths, conciles; chez les Anglo-Saxons, witenagemot.

Chaque fois qu'une guerre nationale était proclamée (landwehr), tout homme libre était tenu d'obéir au ban (heribannum) et de suivre la bannière du comte, armé et s'entretenant à ses frais. Ceux qui n'étaient pas en étalue subvenir à cette dépense se réunissaient à plusieurs pour équiper un soldat. Mais le roi ne pouvait disposer, pour ses expéditions particulières et contre ses ennemis personnels, que de ses leudes et des vassaux relevant de lui.

Quant à l'art de la guerre en lui-même, tandis que les impériaux continuaient à dégénérer et suppléaient au défaut de valeur individuelle à l'aide de machines et de combinaisons ayant pour objet de tuer, sans trop de danger, le plus d'hommes possible, les barbares, au contraire, ne connaissaient que la force de leurs bras : ils affrontaient les légions avec l'arbalète, la fronde, la hache à double tranchant, et une cavalerie peu nombreuse, armée de flèches et de javelots; sans aucun ordre de bataille médité, sans aucune règle de discipline, sans équipement, sans exercices uniformes, attendu que chaque chef commandait à ses vassaux comme il l'entendait.

On désignait sous ce nom les fidèles auxquels le roi assignait la jouissance temporaire d'un domaine, à condition de lui garder la foi, et de le suivre en campagne pour un temps déterminé, avec un certain nombre d'hommes entretenus à leurs frais. Les seigneurs les plus puissants voulurent ensuite imiter le roi, en distribuant une partie de leurs terres à des gens d'une classe inférieure, sous les mêmes obligations (valvassori, vassi vassorum). Le roi avait eu pour compagnons d'autres chefs qui, venus avec lui, n'admettaient de supériorité de sa part que celle qu'ils lui avaient donnée en le choisissant eux-mêmes pour chef des chefs. Ils occupaient une partie du territoire conquis, ne s'y considérant comme dépendants que dans les droits politiques et dans les affaires communes; faisant du reste des lois, et entreprenant la guerre à leur gré, parfois même contre le roi. Nous avons vu cette constitution prévaloir chez les Longbards; mais chez les Goths et les Francs, par suite peut-être de la prépondérance personnelle des chefs, le roi paraît avoir exercé son autorité sur tout le pays.

Le pays était divisé en districts ou comtés (pagi, gauen), dans chacun desquels un comte (grafio, gaugraf) avait sous sa direction les affaires civiles, la police, la justice, les finances. Le duché se composait de plusieurs comtés; chacun de ces comtés était

Guerre.

Vassaux

Administra

aque forcé mis à nt en elles leurs nt des de la rares, ement

assez

vaient

it dé-

t de

88-

tout

a. Ce

le la

ouis-

s des

t de

n moll était taires, confisoar les ns des ommés

es conles rois nais ils etablismplois assaux.

Francs,
-Saxons,

distribué en centaines de familles, ou cantons formés de dizaines ou marches, subdivisées en manoirs ou manses (mansi), qui, réunies en certain nombre, constituaient un village (1). Les Longbards eurent des scultasques et des centeniers, au lieu de comtes; chez les Francs, les comtes ne furent pas bien distincts des ducs jusqu'au huitième siècle; le commandement des armées appartint plus tard aux derniers, comme les fonctions judiciaires aux comtes, et cela à vie pour les uns et pour les autres.

d

CI

de

na

co

ri

qu

ci

ro

po

de

da

Le

de

les

co

de

et

sei

de

ы

Il y avait ensuite dans chaque district certains lieux qui, tant pour la justice que pour l'administration, n'étaient pas assujettis au comte (*immunitates*): tels furent dans le principe les domaines royaux, puis les biens de l'Église, enfin les alleux

des communes libres.

Municipes.

Si les autorités supérieures disparurent avec la conquête, et si les comtes succédèrent aux administrateurs des provinces, peut-être la ruine des autorités municipales ne fut-elle pas aussi absolue. Les barbares imposèrent aux indigènes un proconsulat barbare; mais ayant les villes en haine, et se considérant toujours comme une armée en campagne, ils ne prirent aucun souci des municipes; d'où il résulta que ceux-ci conservèrent leur régime intérieur, indépendant du comte, qui du moins ne l'entravait pas, et laissant même les habitants plus libres que sous les empereurs. Ils sentent en conséquence la nécessité de pourvoir à la tranquillité et au bon ordre intérieur, choses que le comte ignore ou qu'il léglige. Le corps des décurions avant cessé d'être garant de la perception des impôts. on ne fuit plus cette dignité comme dans les derniers temps de Rome; les grands propriétaires ne sont plus les seuls qui fassent partie de la curie, mais toute personne notable, et même les riches marchands. Les lois des Goths font mention des curiales et des magistrats conservateurs de la paix (2); mais on sait que cette nation, qui fut longtemps en contact avec l'empire, avait adopté un grand nombre des coutumes romaines.

Dans le Bréviaire d'Alaric, on voit revenir à chaque instant les décemvirs, les défenseurs, et d'autres autorités municipales

<sup>(1)</sup> L'Italie a conservé assez longtemps-un vestige de l'organisation par dizaines. Jusqu'en 1500 la vallée de Cadore fut divisée en 10 cents; chaque cent avait un capitaine et armait deux cents hommes. En cas de danger, les capitaines élisaient un général, et celui-ci veillait avec le comte, c'est-à-dire avec le commandant vénitien, à la sûreté de la vallée.

<sup>(2)</sup> Edict. Theod, 27; Leg. Visigot., V, 4, 19, et II, 1, 16.

dont les attributions se sont accrues par la disparition des gouverneurs, des consulaires, des correcteurs, qui dominaient sur eux. - « Que les juges de la cité fassent maintenant ce que faisait jadis le préteur (1). » — « Que l'émancipation, qui jadis était dans les attributions du préteur, se fasse maintenant devant la curie (2). » — « Que les testaments soient ouverts dans la curie. » — « Que les tuteurs soient constitués par le juge, de concert avec les premiers de la ville (3). » Les décemvirs et le défenseur avaient dans leurs attributions tout ce qui ne concernait pas directement le pouvoir suprême, comme la levée des troupes, la perception des impôts, l'administration des biens communaux. Les curiales avaient part aussi à la juridiction supérieure en remplissant les fonctions de juges, ainsi que les évêques qui s'étaient mis à la place du défenseur, quand l'ancien municipe avait pris le caractère aristocratique, grâce à la constitution romaine, dans laquelle les magistrats supérieurs réunissaient le pouvoir politique et religieux. Au temps des barbares, au contraire, le défenseur n'agit plus de son chef, mais comme délégué de la curie, qui, concentrant en elle tout ce que les vaincus conservent encore de vie, de force, de splendeur, prépare la voie aux communes nouvelles.

Les choses se passent de même dans la Gaule méridionale et dans quelques parties de l'Italie; on ignore ce qui se fit ailleurs. Les lois bourguignonnes distinguent les magistrats de district de ceux de la ville; mais on ne trouve rien de semblable dans les pays longbards: Grégoire parle du jugement des citoyens, comme distinct du mâl tenu par le comte (4); les formules angevines font mention de magistrats choisis par le peuple; celles de Sirmond, d'un lieu destiné à traiter des affaires publiques (5); et celles de Lindenbrock, d'assemblées publiques et de défenseurs de la cité (6). Peut-être est-il vrai que les Germains, ayant augmenté en nombre et pris des habitudes pacifiques, formèrent des communautés sur le modèle des municipes romains, et qu'ailleurs ils se fondirent dans les municipes qu'ils trouvèrent établis, ce qui forma des deux éléments divers une association plus

ines

qui,

Les

u de incts

mées

aires

qui,

s as-

ncipe Illeux

te, et

inces,

e pas

pro-

nsidé-

rirent

nser-

wi du

s plus

nce la

rieur,

es dé-

npôts,

aps de

fassent

me les

uriales

ait que

, avait

instant

cipales

tion par

: chaque

nger, les

st-à-dire

<sup>(</sup>i) Interp. Pauli, I, 7, n; Interp. Cod. Thoed., XI, 4, u.

<sup>(2)</sup> In Gaio, I, 6.

<sup>(3)</sup> Interp. Cod. Theod., IV, 4, 1V; III, 17, 111.

<sup>(4)</sup> Grég. de Tours, VII, 47.

<sup>(5)</sup> Curia publica, apud Baluz., t. II.

<sup>(6)</sup> Mably, Obs. sur l'hist. de France.

étendue, dirigée par les scabins germaniques et par l'ordre des Romains; mélange qui produisit les nations nouvelles et l'Europe moderne (1).

co

qu

ne

roi

mé

ent

sen

sou

l'or

mis

gle

de.

la l

Fre

mu

Ale

cipe

vra

con

que loi de

par

tive

àq

les l

vari

dan

acci

un

dro

app

nati

mai

nast

Ron

omn

I of personnello. Un caractère particulier de certaines législations barbares est de suivre la personne sans distinction de lieux. Quiconque vit dans un pays est soumis d'ordinaire, quant à lui-même et à ses biens, aux lois de ce pays, la différence qu'elles font entre les nationaux et les étrangers étant légère, quand il en existe quelqu'une (2). Dans le moyen âge, au contraire, on conservait la loi nationale en quelque lieu qu'on se trouvât; tellement que l'évêque Agobard écrivait à Louis le Débonnaire: Sur cinq individus qui se trouvent réunis, souvent il n'en est pas deux qui suivent la méme loi.

Cette coutume scrait-elle née chez les Germains, avant leur migration, de leur amour de l'indépendance, et l'auraient-ils portée avec eux dans les pays conquis (3)? Nous avons peine à le croire. Quel motif, en effet, pouvait pousser un étranger à accorder ou à réclamer ce droit, tant qu'exista la division par tribus? Si un Goth avait par hasard habité parmi les Bourguignons, qui aurait pu lui rendre justice à la manière des Goths? Comment réunir un assez grand nombre de ceux-ci pour les

<sup>(1)</sup> C'est l'opinion de Savigny et de Raynouard; mais le dernier va trop loin : it néglige, dans son examen passionné des institutions de la France méridionale, les effets de la conquête barbare, au point de croire que l'organisation romaine se conserva sans altération. Il ne fait aucune distinction entre le midi et le nord de la France. Ce système est d'ailleurs repoussé entièrement par les partisans de l'origine germanique. Nous en reparlerons au livre XI.

<sup>(2)</sup> Les Juiss ont été jusqu'à nos jours, et sont encore dans certains endroits, régis par des lois personnelles, conservant, par exemple, le divorce là où il est aboli, etc. Dans les États où la juridiction ecclésiastique subsiste encore, vous trouvez deux législations en vigueur, l'une locale, l'autre personnelle. Les Suisses au service des souverains étrangers stipulent pour condition de n'être soumis, quant à la subordination et à la discipline militaire, qu'aux lois de leur patrie. Durant la guerre des Pays-Bas contre l'Espagne, le 15 mai 1587, le duc de Parme, gouverneur au nom du Roi Catholique, ordonna que les soldats ne seraient point soumis aux coutumes locales, mais devaient être jugés au civil, même pour les actions personnelles et pour les biens mobiliers, d'après les lois romaines et impériales. On peut voir combien de questions embrouillées résultèrent de là, dans Merlin, Répertoire universel de jurisprudence, au mot Coutume, § 11. Ceux qui servaient dans l'armée de Washington élevèrent aussi la prétention d'être jugés d'après les lois de leur pays.

<sup>(3)</sup> C'est l'opinion de Montesquieu, "Esprit des lois, XXVIII, 2.

constituer en juges; ou comment trouver des Bourguignons qui connussent la coutume étrangère?

des

'Eu-

ares

nque et à

entre

existe

rvait

t que *q in*-

x qui

leur nt-ils

eine 4

ger à

n par ırgui-

oths?

ur les

va trop

France ue l'or-

tinction

issé en-

rons au

ndroits, là où il

encore.

onnelle.

ition de

aux lois 15 mai

nna que

ient être

s mobide ques-

ersel de

l'armée

lois de

Il pourrait donc se faire que la loi ne fût devenue personnelle qu'au moment où les barbares occupèrent le territoire romain, quand, plusieurs nations se trouvant réunies sur le même sol par cela seulement qu'elles avaient concerté la même entreprise, il n'y avait pas de motif pour qu'elles renonçassent, l'une plus que l'autre, aux coutumes de leurs aïeux, et se soumissent à une loi commune. Ce qui le prouverait, c'est que l'on trouve dans chaque pays précisément autant de lois admises qu'on y rencontre de peuples envahisseurs. Ainsi, en Angleterre (bien que certains auteurs le nient), les lois des Saxons de l'ouest sont distinctes de celles des Merciens et des Danois; la loi salique, en déterminant les taxes, distingue seulement les Francs et les Germains des Romains; la loi ripuaire laisse simultanément en vigueur le droit des Bourguignons et celui des Alemans; en Italie, les Longbards ne tolérèrent dans le principe (quoi qu'on en dise) aucun autre droit que le leur : cela est si vrai, que les Saxons, qui ne voulurent pas s'y conformer, furent contraints de partir. Rotharis dit, en termes précis, que, si quelque Romain vient d'un pays étranger, il doit se soumettre à la loi longbarde, à moins qu'il n'obtienne dispense à cet égard de la clémence du roi. Les points de contact se multiplièrent par la suite, et les Longbards perdirent de leur sévérité primitive, surtout après leur conversion. Peut-être fut-il permis alors à quelques étrangers de vivre sous leur loi nationale (1); puis les Francs et les Alemans étant survenus, il naquit une si grande variété de droits, qu'il fut spécifié dans chaque contrat, comme dans tout jugement, sous quelle loi vivaient les parties ou les accusés. Il ne faut pas néanmoins entendre sous ce nom de lex un corps spécial et déterminé de statuts, mais en général le droit, les coutumes.

Le droit personnel une fois établi, de quelle manière était-il appliqué? Chacune jouissait du privilége de suivre celui de sa nation; le clergé suivait la loi romaine; la femme, celle de son mari; la veuve revenait à celle de ses parents (2); les affran-

<sup>(1)</sup> Mais la loi de Didier et d'Adelchis, rapportée dans une charte du monastère de Sainte-Julie, à Brescia, dit que, si un serf du palais épousait une Romaine de condition libre, celle-ci deviendrait elle-même esclave.

<sup>(2)</sup> Lege romana, qua Ecclesia vivit. Loi des Ripuaires, tit. LVIII, 1. — Ut omnis ordo ecclesiarum lege romana vivat. Loi des Lougbards de Louis le

chis, chez les Longhards, étaient régis par la loi de leur maître; chez les Bourguignons, par celle du lieu de leur naissance; chez d'autres barbares, par le droit romain. L'enfant naturel choisissait celui qui lui convenait, n'ayant pas de père certain (1).

Montesquieu, qui, en réfutant l'abbé Dubos, soutient aussi que les Francs changèrent le droit en vigueur dans la Gaule, affirme que chacun y pouvait choisir à son gré la loi sous laquelle il entendait vivre. Mais quel serait donc ce régime sous lequel le vainqueur permettait au vaincu de participer même à ses droits? De se mettre, par le seul effet de sa volonté, dans la classe des dominateurs? Le texte sur lequel Montesquieu s'appuie, répugnant à la nature des choses, ne peut donc qu'avoir été altéré (2). Mais parmi les lois longbardes il y en a une, de Luitprand, qui enjoint à quiconque fait un contrat de déclarer selon quelle loi il entend stipuler (3). Or quelques-uns ont voulu

Débonnaire, art. 55. - Eccard, en commentant un article de la loi des Ripuaires, fait mention d'une charte où deux prêtres longbards déclarent vivre sous la loi romaine, pour l'honneur du sacerdoce : Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longobardorum, sed nunc pro honore sacerdotii nostri, videmur vivere legem Romanorum. Cependant, en Italie, des ecclésiastiques vivaient parfois selon la loi longbarde. Nous trouvons dans Funagalli (Code diplomatique de la bibl. Ambroisienne, no 124, p. 502) que Théotpert, archiprètre de Saint-Julien, vivait, en 885, sous la loi longbarde. Lupi (Codex diplom. Bergomat., p. 225) dit que, dans les dixième et onzième siècles, cela était presque général dans le Bergamasque. Le monastère de Farfa ne suivait pas la loi romaine (Mabillon, Ann. Bened., t. IV, p. 129, 705). Peut-être en approfondissant davantage cette question, que l'érudition n'a pas encore éclaircie, parviendra-t-on à établir que, sous les Longbards, les ecclésiastiques eux-mêmes étaient forcés de subir la loi des vainqueurs, et que, seulement après la conquête des Francs, la faculté de choisir leur fut octroyée. Voy. Discorso intorno alla condizione de' Romani vinti dai Longobardi; Naples, 1841.

(1) Justum est, ut homo de adulterio (pris dans l'acception large du droit romain) natus, vivat qualem legem voluerit. Canciani, I, 244.

(2) La loi salique dit: Si qui ingenuus Francum, aut barbarum, aut hominem qui salica lege vivit, occiderit, etc. (tit. 44, § 1). Mais dans la même loi, rédigée sous Charlemagne, on lit plus correctement: Si quis ingenuus hominem francum aut barbarum occiderit, qui lege salica rivat, etc.

(3) Lutter, VI, 37. De Scribis: Perspeximus ut qui chartam scripserint, sive ad legem Longubardorum, stre ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputatur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniantur esse.

tra tur for pa pu sir

ado

per

co

V()

du

ter

son le i occ par teri ent

pui

la le

ďu

n'av aya lésé Pui étai étal cep

des (2 et e; cede cup ad (3

vig

naître :

; chez

hoisis-

t aussi

Gaule.

ous la-

ae sous

rême à

dans la

eu s'ap-

u'avoir

ne, de

léclarer

t voulu

oi des Ri-

ent vivre

umus ex

onore saen Italie,

vons dans

, p. 502)

loi long-

ixième et

e monasd., t. IV,

tion, que

sous les

la loi des faculté de

e de' Ro-

large du

rum, aut is dans la : Si quis

ege salica

n scripse-

rum, non

si unus-

aventiones

reputatur

qui tales

244.

(1).

conclure de là que chacun pouvait choisir à son gré la loi qu'il voulait suivre (1). Or, il faut réfléchir que, même sous l'empire du droit romain, il est des actes qui, n'intéressant pas directement l'État, peuvent s'accomplir avec des formules arbitraires. C'est précisément pour des contrats privés de cette nature que Luitprand ordonne que les notaires s'en tiennent à la formule acceptée par les parties. Cela est si vrai, qu'il n'accorde pas la même faculté pour les testaments qui sont de droit public. Lorsque le roi anglais Edgar permit aux Danois de choisir la loi qu'ils voulaient suivre, il déclara qu'il faisait cette concession aux vaincus, dans l'intention de les amener tous à adopter la coutume des Angles (2).

Des différends s'étant élevés entre le pape Eugène II et le peuple de Rome, Louis le Débonnaire envoya dans cette ville son fils Lothaire, « afin qu'il établit et consolidât la paix entre le nouveau pontife et le peuple. » Lothaire réforma dans cette occasion le statut du peuple romain, avec l'assentiment du pape (3). Un chapitre de ce statut ainsi modifié ordonne d'interroger le sénat et le peuple au sujet de la loi sous laquelle ils entendent vivre; puis il prescrit d'observer celle qui aura été choisie, avec menace du châtiment contre quiconque la violera.

Quelques-uns ont voulu tirer de là un nouvel argument à l'appui de l'opinion qu'il était permis, chez les barbares, de choisir la loi sous laquelle on préférait vivre. Mais d'abord il s'agit ici d'un cas spécial ne concernant que Rome et son duché, qui n'avaient jamais été conquis : les anciennes magistratures y ayant toujours subsisté, l'orgueil des barbares ne se sentait pas lésé quand les Romains renonçaient à vivre selon la loi barbare. Puis, ce choix ne fut probablement donné qu'au moment où il était question d'instituer une législation nouvelle, qui, une fois établie, obligerait les descendants de ceux qui l'auraient acceptée (4).

(1) Cette opinion est partagée aussi par Lupi, qui fut le premier à émettre des idées judicieuses au sujet des professiones.

(2) Deinde volo ut in usu sit apud Danos quam optima eligi possit lex; et ego illis dedi permissionem, et placare volo quamdiu vita mihi concedatur, pro vestra fidelitate quam mihi semper promisistis; et hoc cupio, ut unum jus in quolibet scrutinio nobis omnibus sit commune ad tutamen et pacem omni populo.

(3) ÉGINHARD, De G. Lud. Pii ad an. 824, apud Bouquet, tome VI, p. 184.
(4) Cette constitution est l'objet de réflexions judicieuses de la part de Savigny, III, § 45.

Ī

loi

me

cou

la p

mer

Il n

qui

de 1

lors

teri

ver

d'aj

par

en i

selo

con

par

mai

char per

leger

vive

Italie

Théo longi tume

naste

t. IV

que,

des '

bare

prés

légal

lois

Il est donc certain que les vaincus ne participèrent pas aux droits du vainqueur, sauf peut-être dans quelques circonstances et par privilége. Cela est si vrai que, dans toutes les occasions où la voix des peuples conquis peut arriver jusqu'à nous, elle nous fait entendre des plaintes de ce qu'ils ne sont pas admis à jouir en commun des priviléges des dominateurs. La loi distinguait entre le Gaulois et son seigneur, et la vie du premier était évaluée beaucoup moins que celle d'un Franc. Le vaincu s'efforçait en conséquence, comme en Grèce les Fanariotes sous les Turcs, d'acquérir, à force de bassesses et de services, quelques droits et quelques honneurs. Il devenait propriétaire romain, ou tributaire, ou convive du roi, en regardant comme le comble de la fortune la condition de Francs; si bien que ce mot finit par signifier libre (1).

Loi romaine.

Ainsi, lorsqu'il est dit que les barbares laissèrent à tel ou tel peuple la loi romaine, ce n'est pas une faveur qu'il faut y voir, mais une condamnation qui l'excluait des droits et des priviléges de la nation conquérante. Il en était autrement pour les ecclésiastiques, pour qui le caractère sacerdotal et universel prévalut en tout temps sur les conditions de la société civile et locale; et leurs lois, modelées sur celles des Romains, n'admettent aucune distinction de pays ou de race. Le clergé conserva d'ailleurs ses tribunaux propres, devant lesquels les causes qui le concernaient étaient discutées et décidées par ses membres, avec les moyens nécessaires à l'exécution des sentences rendues.

Peut-être aussi les clercs suivaient-ils généralement la loi de leur propre nation; et c'était seulement dans les matières ecclésiastiques, surtout en ce qui touchait les priviléges que leur avaient concédés les constitutions impériales, qu'ils suivaient la

loi romaine (2).

<sup>(1)</sup> Il est difficile d'accumuler plus d'inexactitudes que dans le passage suivant: « Les nations septentrionales avaient conservé un beau privilége aux citoyens en leur laissant le choix de se soumettre à la loi de leurs aïeux, ou à celles qu'ils trouveraient les plus conformes à leurs idées de justice et de liberté. Six législations se trouvaient en vigueur chez les Lombards: romaine, lombarde, salique, ripuaire, allemande et bavaroise; et avant de commencer leur procès les parties déclaraient aux juges qu'elles vivaient et voulaient être jugées selon telle ou telle loi. » Sismondi, Des Républiques italiennes, chap. II.

<sup>(2)</sup> Lege romana, qua Ecclesia vivit. L. Ripuaria, T. LVIII, l. Utomnis ordo ecclesiarum lege romana vivat. L. Long. de Louis le Débonnaire, art. 55. Eccard, en commentant cet article de la loi ripuaire, produit une

Dans les Gaules, depuis que le droit salique était devenu la loi du pays, même dans les affaires d'Église et de clergé, il est mention du duel judiciaire, d'aldii, etc., choses étrangères aux coutumes romaines. La preuve que les ecclésiastiques étaient soumis à la loi longbarde, se retrouve plus fréquemment encore en Italie (1).

Si l'on accepte la généalogie du droit personnel telle que nous la présentons, on trouvera moins de difficulté à s'expliquer comment il était possible d'appliquer tant de législations différentes. Il n'était pas nécessaire que les juges les connussent toutes, ce qui eût été pour des barbares une instruction superflue; il suffisait de prendre les scabins dans la nation des parties, chose aisée lorsqu'elles appartenaient à des peuples qui habitaient le même territoire.

Quand le différend existait entre des parties de nations diverses, nous ignorons la marche que l'on suivait. Mais il paraît, d'après les documents que nous possédons encore, que la réparation pour les délits se réglait d'après la loi de l'offensé : en matière civile, on prononçait d'après la loi du défendeur ou selon ce qual avrait été convenu, et pour actes certains, comme contrats. Chaments, serment judiciaire, d'après la loi de la partie qui les faisait dresser (2).

En Italie, le droit personnel fit place peu à peu au droit romain à l'époque où les communes établirent leurs statuts (3).

charte, où deux prêtres, originaires de Longbardie, vivent selon la loi romaine, per decorum sacerdotale: Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longbardorum, sed nunc pro honore sacerdotii nostri videmur vivere legem Romanorum. Mais quelquefois les ecclésiastiques snivaient en Italie la loi longbarde. Dans Fumagalli, Cod. dipl. S. Ambr., nº 1240, p. 502. Théodebert, archiprêtre de Saint-Julien, en l'année 885, professe la loi longbarde. Lupi, Cod. diplom. Bergomat. p. 225, dit que c'était une coutume générale dans le Bergamasque aux dixième et onzième siècles. Le monastère de Farfa ne reconnaissait que la loi romaine; Mabillon, Ann. Bened., t. IV, p. 129, 705. Peut-être même résulterait-il de recherches plus complètes que, sous les Longbards, les clercs, eux-mêmes ne pouvaient s'écarter de la loi des vainqueurs, privilèges qu'ils n'obtinrent qu'après la conquête des Francs. Ce point est resté obscur, malgré tout ce qu'en ont dit les érudits.

(1) Voyez Troya, De la condition des Romains vaincus par les Longbards § CXL et suiv.

(2) Dans une formule du code de Vérone, loi 182 de Rothaire, le comte préside; et, se tournant vers les juges, il leur demande d'exposer le point légal: Nunc dicite, vos judices, quid commendet lex.

(3) La constitution de Frédéric II, liv. II, tit. 17, abolit la personnalité des lois en Sicile. Elle y subsista donc jusqu'au treizième siècle. Lupi, Cod. di-

la loi de es eccléque leur vaient la

as aux

stances

casions

us, elle

s admis loi dis-

oremier

vaincu

tes sous

rvices,

roprié-

gardant si bien

l ou tel

t y voir, riviléges

cclésias-

valut en

cale; et taucune

l'ailleurs

conceravec les

gesuivant:
ix citoyens
ou à celles
de liberté.
aine, lomnencer leur
llaient être
taliennes,

. *Ut omnis* ébonnaire , **roduit** une

de

ré

rai

éta

sul

ve

sul

col

sup

que

Les

se

pro

fon

Ces

bou

fori

le r l'im

ľép

la n

fair

gue

(ins

touj

fair

pers les a

1 L

tout

ne

à m

pou

ne d

à au

aux

la ju

de l

aux

Chez les Francs, au contraire, il tomba de bonne heure en beaucoup d'endroits; mais le droit romain n'avait jamais été infirmé par un décret positif (1). Il faut donc chercher peut-être dans les premiers temps le motif pour lequel, jusqu'à la révolution, la France septent ionale fut régie par les coutumes, et les provinces au midi par la loi écrite. Quand les Franc pénétrèrent d'abord dans le nord de la Gaule, ils étaient nombreux, violents, tyranniques, et ils renversèrent entièrement le régime romain; mais lorsqu'ils s'étendirent au midi, leurs rangs s'étaient éclaircis, et ils étaient déjà plus policés, ce qui fit que les Romains conservèrent la prépondérance. Quand, plus tard, les anciennes races eurent perdu de leur vigueur et que les nations nouvelles sortirent d'éléments confus, il ne fut plus possible de maintenir le droit personnel fondé sur la différence d'origine. Dans la féodalité on ne s'enquit plus à quelle race l'homme appartenait, mais à quel fief; et les institutions germaniques s'enracinèrent dans le nord, non plus comme droit personnel, mais comme coutume locale.

Dans le Midi, au contraire, comme la population romaine prédominait, le droit romain conserva son ancienne forme et son unité. Lors même que cette population se confondit dans une nation nouvelle, ce droit, exempt de la roideur sauvage de celui des Germains, riche de science et d'idées, vaste et flexible, put s'adapter à des transformations, et suivre sans efforts la marche de la societé qu'il régissait.

Habitués que nous sommes à des gouvernements dont toute l'impulsion procède d'en haut, à des lois fixes, uniformes pour tout le royaume, à l'égalité des citoyens sous un chef, il nous est difficile de nous former une idée exacte de la société d'alors, si bizarrement assemblée, avec autant de maîtres qu'il se trouvait d'hommes ayant la force et la volonté de l'être, et avec

plom., 231, cite un statut bergamasque de 1451, où il est fait mention d'un Liber juris Longobardorum; et il est ordonné que ipsum jus vacet in tolum, et servetur jus commune.

<sup>(1)</sup> Une décrétale de 1220 dit: In Francia et nonnullis provinciis laici romanorum imperatorum legibus non utuntur; mais Charles le Chauve, en 864 avait dit: Super illam legem (romanam) vel contra ipsam, nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt, nec nos uliquid statuimus. Cependant il détermine très-nettement l'usage des deux lois. In ilaterra in qua judicia secundum legem terminantur, secundum ipsam legem judicentur. Et in illa terra in qua judicia secundum legem romanam non judicantur, etc.

des lois obligeant ceux-là seulement qui ne voulaient pas leur résister et variant d'homme à homme selon la nation ou le rang. On peut cependant se figurer jusqu'à un certain point cet état de choses, et juger de la tâche de ceux qui cherchèrent à substituer une règle fixe à un désordre systématique, si l'on veut jeter les yeux sur quelques-uns des gouvernements encere subsistants en Europe, dans lesquels le système primitif de la

conquête l'emporta même sur le régime féodal.

En Hongrie, plusieurs nations se trouvèrent successivement superposées ou rapprochées, sans pour cela s'assimiler, bien que les conquérants eux-mêmes aient été vaincus par l'Autriche. Les nobles, ou Madgyars, c'est-à-dire la race dominatrice, se divisent en magnats très-riches et dignitaires, en nobles propriétaires, et en gentilshommes ne possédant pas de biensfonds, mais qui, malgré leur misère, conservent leurs priviléges. Ces nobles, réunis au haut clergé, aux villes libres royales, aux bourgs privilégiés, et aux tribus des Kumans et des lazyges, forment le peuple hongrois, dans lequel réside le droit d'élire le roi, de concourir avec lui à la confection des lois, et de voter l'impôt dans la diète triennale, où les Hongrois siégent avec l'épée et les éperons, et discutent en langue latine. Le reste de la nation, dépouillé de tout droit politique, n'a autre chose à faire qu'à payer (misera contribuens plebs). Le roi fait la guerre et la paix, mais il ne peut ordonner la levée en masse (insurrectio) qu'avec l'assentiment de la nation, ce qui s'entend toujours de la noblesse; il jure de respecter la constitution, de faire exécuter les décisions des cours judiciaires, de ne destituer personne sans jugement, et il autorise les Hongrois à prendre les armes au cas où il violerait leurs priviléges.

Le noble, citoyen de l'État, peut posséder des terres dans tout le royaume; le bourgeois ou mieux le moins noble, seulement dans le territoire de la ville dont il est membre. Le noble ne peut être inquiété ni dans sa personne, ni dans ses biens, à moins qu'il ne soit convaincu d'un délit, ou pour crime d'Etat, pour flagrant délit, pour désertion de l'armée des nobles. Il ne dépend que du roi, et n'est soumis, non plus que ses biens, à aucune prestation. Il a seul droit aux magistratures suprèmes, aux emplois administratifs du comté et à ceux qui regardent la justice. Il est dispensé des logements militaires ; dans les cas de levée en masse, il sert dans l'armée à ses frais à l'intérieur; aux frais de l'État hors des frontières. Il est le premier juge

oit peromaine orme et lit dans sauvage aste et

re sans

ire en

jamais

ercher

l , jus-

par les

and les

étaient

rement

, leurs

ce qui

id, plus

et que

fut plus

férence

lle race

germa-

nt toute ies pour , il nous d'alors, qu'il se et avec

ation d'un in tolum,

nctis laici hauve, en ec anteceseid statuiis. In illa ipsam leem romade ses paysans et de ses serfs. Il peut s'opposer à ce qu'un individu non-noble possède des biens de noblesse (1).

Va

Zir

ch

et

les

me

tra

ďe

voi

div

par

réu

équ

Éta

des

sera

diff

crin

dus

l'ég

S'il

une

cha

de p

qui

les

cert

Thé

la g

gén Mac

âge

ľév

tion

seiz

qu'i

A l'extinction d'héritiers mâles, les biens immeubles font retour à la couronne, qui en est propriétaire unique. Le tenant peut les hypothéguer pour trente-deux années : ce qui constitue ungenre tout particulier d'hypothèque, puisqu'il y a consignation du fonds. Il peut encore les aliéner dans trois cas, mais l'acquéreur, soit temporaire, soit perpétuel, ne peut transmettre audessus du prix déboursé. La raison en est que le propriétaire primitif a toujours le droit de recouvrer son bien au prix de la vente. Ni l'époque, quelque reculée qu'elle soit, ni les incursions des Turcs et des Tartares, ni le nombre de familles qui ont possédé tour à tour, n'apportent de prescription à ce droit (jus aviticitatis); et l'on peut se faire une idée des embarras qui en résultent. Ainsi, une propriété subdivisée entre les héritiers, donnée à titre de dot, hypothéquée par l'un, affermée par un autre, hypothéquée par un troisième, reste toujours dans les conditions de l'usufruit : de là une multitude de procès. Si le détenteur d'un bien a perdu sa cause, il peut, comme dernier expédient, recourir aux armes. Le nouveau propriétaire qui, venant pour s'installer, ne céderait pas à la menace du glaive ou du bâton, se rendrait coupable du délit de violence.

Le paysan recevait du propriétaire une terre à cultiver moyennant certaines conditions et des services personnels : après quoi il a un droit sur le fonds d'où l'on ne peut le chasser, et ce droit il peut le donner ou le vendre. La plupart du temps, il s'oblige à livrer au seigneur un cinquième des fruits, autant au clergé; cinquante-quatre journées de travail avec une charrette à deux chevaux, et le double de ce temps s'il n'emploie pas de chevaux. Au surplus, le paysan peut posséder des biens meubles; s'il tombe dans la misère, le maître doit le soutenir et payer ses dettes. Les révoltes ont multiplié les serfs attachés à la glèbe municipale.

(1) C'est seulement depuis une époque récente que les juges peuvent être choisis par les nobles, pour leur mérite, et sans distinction de naissance. Dans quelques localités, on a concédé à tous les honorationen le droit de voter dans les nominations aux emplois du comté. Voyez Gustermann, Ungarisches Staatsrecht; Hofrath von Piringer, Ungarus Banderien, und desselben Gesetzmässige Kriegsverfasung; Gsraf Szechenyi Der credit.

Toutes ces institutions ont été altérées par la révolution de 1848 : l'Autriche, après avoir dompté l'insurrection, s'efforce d'introduire un droit unique pour

toutes les races.

font enant stitue nation cquére auétaire rix de incures qui e droit barras tre les fermée oujours

u'un

comme riétaire ace du olence. cultiver onnels : chasser, temps, autant harrette loie pas es biens soutenir erfs at-

procès.

nvent étre ince. Dans de voter igarisches desselben

l'Autriche, nique pour

Sur le même territoire vivent donc quatre millions de Madgyars ou Hongrois, cinq de Slaves, deux d'Allemands, de Valaques, de Grecs, d'Albanais, d'Arméniens, de Juifs, et de Zingaris ou Bohémiens. Le Madgyar s'adonne à la culture des champs et à l'éducation des bestiaux ; l'Allemand, au commerce et aux travaux des mines; les Valaques tiennent les auberges; les Esclavons et les Croates s'occupent d'agriculture et de commerce; les Juifs et les Arméniens sont trafiquants; les Zingaris travaillent le fer, jouent des instruments, et font le métier d'entremetteurs; les Slovagues sont mariniers, chasseurs, voituriers. Bien qu'il existe un recueil des lois rendues par les divers souverains, chacun de ces peuples conserve des coutumes particulières ou priviléges qui leur ont été garantis lors de leur réunion, et quelques-uns suivent le droit germanique, ce qui équivaut à vivre selon la loi romaine au moyen âge. Chaque État, chaque peuple ou civilisation, ayant des lois spéciales, a des magistrats spéciaux, et chacun est jugé par ses pairs. Il serait long et très-compliqué d'expliquer la composition des différents tribunaux dont ils relèvent, tant au civil qu'au criminel, selon leur origine; qu'il suffise de dire que tels individus de condition infime ne peuvent être jugés que par le roi, à l'égal des magnats, qui descendent de la même souche qu'eux. S'il se présente des contestations entre deux individus avant une juridiction différente, le magistrat choisit pour représenter chacun d'eux un assesseur, avec faculté d'y adjoindre autant de prud'hommes qu'il le trouve convenable.

Le roi doit donc avoir pour but de réprimer la noblesse, qui limite son pouvoir ; de relever en conséquence la plèbe et les esclaves, de leur garantir quelques droits à l'aide de lois certaines, et de les soumettre aux tribunaux royaux. Marie-Thérèse et Joseph II prirent à cœur de détacher les serfs de la glèbe; mais la noblesse s'opposa toujours à ce qu'une mesure générale leur permît de posséder, et à ce que les terres du Madgyar et de l'étranger fussent imposées également.

Voilà un exemple encore vivant des institutions du moyen âge.

En Russie, la classe des nobles est si nombreuse, qu'on l'évalue à huit cent mille individus : ce qui donne une proportion d'un noble sur soixante hommes; ils sont même un sur seize dans la Volhynie, et un sur dix en Podolie, c'est-à-dire qu'il y en a autant que de descendants de la race conquérante.

16

n

d

q

si

er

pi

dı Pa

pε

ve

m

ce

SO

cla

car

av

ind

Ils

me

na

ac

ra

âg

rie

П

Toutes les charges législatives, administratives et judiciaires leur reviennent; ils ont en partage les avancements rapides dans l'armée, sont exempts d'impôts personnels, de logements militaires, de taxes sur la vente de leurs produits, et de la conscription. Ils ne peuvent être jugés que par leurs pairs, même en matière contentieuse, et ils ne sont pas passibles de peines afflictives : seuls ils possèdent des esclaves et en font trafic. Le prince Charles Sangouschko, mort en 1840, a laissé des domaines de sept cent cinquante-six mille acres d'étendue, avec vingt-cinq mille paysans; plus six millions de florins en argent comptant.

Il y a dans chaque *gouvernement* une assemblée de députés (*dvorianskoyé sobranié*) qui veille aux intérêts de la noblesse, tient les listes généalogiques, et peut recourir directement à l'empereur. Les nobles ont aussi une cour particulière pour la tutelle des mineurs.

Le chef de l'État doit là aussi tendre à diminuer cette puissance démesurée de la race conquérante. Et d'abord le clergé put, grâce aux czars, partager tous les droits de la noblesse, à l'exception du droit de posséder des esclaves; tout individu libre eut donc cette voie ouverte pour devenir l'égal du seigneur. Vint ensuite Pierre le Grand, qui porta un grand coup à l'aristocratie territoriale en décidant que la noblesse s'acquerrait non-seulement par droit de naissance, mais encore par des services civil; ou militaires. Aussi, depuis lors des citoyens méritants, négociants, riches bourgeois, artisans, passent continuellement dans cette classe; le crédit de l'aristocratie diminue d'autant, mais elle empêche encore que le tiers état ne grandisse, en absorbant tous ceux qui parviennent à acquérir de l'influence ou de la richesse.

Quant aux habitants de la campagne, les uns sont cultivateurs libres, les autres sont attachés à la glèbe. Cependant le souverain a accordé des priviléges aux serfs de la couronne, qui constituent désormais une classe moyenne entre les esclaves et les individus libres; la plèbe russe sera appelée ainsi à jouir un jour des droits que la nature a conférés à l'homme. Huit millions de paysans environ sont dans cette condition nouvelle, et il en reste encore dix millions dans un véritable esclavage. Un ukase de l'empereur Alexandre, rendu en 1819, a permis à tout sujet russe d'exercer l'industrie en abolissant les exclusions.

iaires

pides

nents

de la

oairs .

sibles

et en

340, a

es d'é-

ns de

éputés

olesse ,

nent à

our la

puis-

clergé

olesse .

ıdividu

du sei-

d coup

e s'ac-

ore par

itovens

passent

tocratie ers état

acqué-

cultiva-

pendant

ronne,

htre les lée ainsi homme.

on nou-

le escla-

1819, a

ssant les

Nous pourrions citer encore et l'Irlande, pays où le peuple et l'aristocratie sont radicalement séparés, et la Pologne, où les conquérants étrangers (Szlacheic) s'unirent avec les Ziémianins ou propriétaires indigènes. Nous avons vu lors de la dernière révolution polonaise, les serfs de la glèbe s'effrayer quand le bruit courut qu'on voulait les mettre en liberté, comme si c'eût été les priver de leurs moyens d'existence que de les enlever à ceux qui sont obligés de les entretenir. Aussi l'un des premiers actes des insurgés, dont la défaite n'enlève rien aux droits qu'ils ont au titre de héros, fut la défense de proposer l'affranchissement des esclaves. L'insurrection étouffée, l'empereur de Rossie, en proscrivant les grands seigneurs et en confisquant des domaines immenses, améliora, sans le savoir, peut-être, la condition des serfs; ce qui est un pas véritable vers la liberté. C'est ainsi que la Providence fait tourner le mal à l'avantage de l'humanité. Il y a là un enseignement pour ceux qui s'étonnent que, dans le moyen âge, la servitude se soit conservée longtemps, quand le christianisme avait proclamé l'égalité naturelle des hommes entre eux (1).

Les Turcs demeurèrent aussi en Europe comme une armée campée, sans jamais, dans l'espace de tant de siècles, se fondre avec les vaincus. En général, ils s'implantèrent au milieu des indigènes, dont ils ne détruisirent ni ne remplacèrent la race. Ils arrêtèrent ses progrès, sans en faire eux-mêmes, en la soumettant à un gouvernement horrible et au système de la domination individuelle sur les rajahs, qui a duré jusqu'à l'époque actuelle, où il est enfin permis d'espérer de grandes améliorations.

Les nations sujettes (il en était ainsi des Romains au moyen âge), en même temps qu'elles deviennent de beaucoup inférieures dans l'ordre politique et social à la nation dominante, demeurent souvent supérieures aux vainqueurs en facultés et en savoir. Nous pouvons à peine nous figurer que ces envahisseurs farouches aient accordé quelques droits aux vaincus; et,

<sup>(</sup>i) En 1817, quand le roi de Wurtemberg abolit l'esclavage personnel, il s'éleva des plaintes graves, non-seulement parmi la noblesse, intéressée à conserver l'ancien ordre de choses, mais parmi les écrivains et les jurisconsultes. Il est curieux d'observer la marche que l'Autriche, lente à son ordinaire, a suivie pour arriver à l'affranchissement des serfs de la Hongrie, jusqu'à ce que la révolution de 1848 lui ait donné le moyen d'abolir toutes les servitudes personnelles.

en effet, ils ne les concédèrent pas, ils acceptèrent seulement quelque chose du passé. C'est ainsi que les rajahs régissent les affaires de leurs communes par des magistrats municipaux électifs, pourvoient à la répartition et à la perception des impôts, tout en étant exclus du service militaire et des emplois civils. Ils ne sont pas, dès lors, exterminés par les guerres, auxquelles ils ne prennent point part, et leur nombre s'accroît, en même temps que diminue celui de leurs oppresseurs; mais ils ne s'armeraient pas dans l'intérêt de ceux-ci en cas d'invasion étrangère, et les Turcs n'auraient pour se défendre que leurs propres bras, comme les Goths et les Longbards d'Italie. contre les Grecs et les Francs. Celui qui voudrait procurer quelque amélioration à ce pays devrait donc relever la condition des rajahs; c'est à quoi pensait Mahmoud, qui permit, en 1833, aux chrétiens même de faire partie de l'armée. Mais, comme ils ne pouvaient y obtenir des grades, il ne s'en enrôla qu'un petit nombre. Son grand ennemi, au contraire, Méhémet-Ali, créait, en Égypte, une armée arabe, dans laquelle les chrétiens pouvaient arriver jusqu'au grade de capitaine.

for

civ

loc

me

mi

C'é

me

nis

les

qui

rer

l'in

app

réu

ou

(fre

ou

etai

ava

con

inté

SHIV

dev

mu

mê

arn

cilir

curi

dece

fori

de

si f

face

Sans multiplier les exemples, nous pensons que ces indications suffiront ou aideront du moins à expliquer la condition des pays envahis dans le moyen âge, et les progrès qu'y firent les gouvernements réguliers (1). Nous continuerons donc à en

exposer la constitution.

Jucements.

Comment les barbares se rendaient-ils justice entre eux? Bien que nous ne voulions pas voir en eux, comme Sismondi, des espèces de bandits sans liens sociaux, l'absence de documents positifs ou dignes de foi ne nous permet guère d'exposer clairement leurs institutions et leurs usages. Des gens qui ignoraient l'art d'écrire, qui n'avaient pas de propriétés stables, qui ne faisaient pas usage de testaments, pouvaient-ils avoir beaucoup de lois? L'équité naturelle et certaines coutumes suffisaient pour résoudre la plupart des difficultés peu compliquées qui pouvaient naître de rapports extrêmement simples. Nous voyons encore la partie la plus notable et la plus importante de la législation anglaise consister en usages anciens,

<sup>(1)</sup> C. Troya, dans la conclusion de son discours sur la condition des Romains vaincus par les Longbards, réprouve toutes ces comparaisons de peuple à peuple, parce que, selon lui, les différences l'emportent sur les rapports : nous ne les avons pas supprimées, par la raison qu'elles nous paraissent jeter de la lumière sur les conquêtes des barbares.

en cas semblables et en décisions antérieures (précédents). qui ne sont en définitive que des débris améliorés de ces coutumes.

Les barbares n'étaient pas dépourvus néanmoins de toute forme de tribunal; car Tacite nous apprend que les affaires civiles de peu d'importance étaient portées devant les magistrats locaux, qui peut-être n'étaient que des arbitres choisis librement, et que les causes importantes, ainsi que les affaires criminelles, étaient soumises à l'assemblée de la tribu (gauding) (1). C'était là le tribunal suprême chez tous les peuples germaniques. La raison s'en trouve dans une institution commune probablement à tous les Germains; dans la garantie, ou wadia, que fournissait chaque tribu à la nation entière, les centuries à la tribu, les décanies à la centurie, enfin à la décanie les chefs des fare qui la composaient, de manière que tous se trouvaient solidairement responsables les uns des autres.

Cette organisation, qui fut plus tard la cause des progrès de Garantie récil'industrie et de la liberté individuelle et politique en Angleterre, apparaît plus clairement chez les Anglo-Saxons. Les hommes se réunissaient en petites communautés de dix familles (teodunge) ou de cent (hundrede), dans lesquelles tous les hommes libres (freoman) devaient être carôlés sous un chef de dix (tien heofod) ou de cent. Ces chefs étaient magistrats judiciaires; les associés étaient tenus solidairement de payer pour celui d'entre eux qui avait pu encourir une peine, de même qu'ils recevaient en commun ce qui était dû en réparation à un d'eux. Chacun était intéressé ainsi à empêcher le crime, à livrer le coupable, à poursuivre celui qui en avait offensé un autre (2); et les jugements devenaient une espèce d'affaire d'État que l'on traitait en commun, tous ayant les mêmes intérêts : tous concouraient de même, au besoin, à assurer l'éxécution des sentences par les armes contre l'offenseur et ses adhérents.

On est porté à croire que d'autres peuples germaniques furent

(1) Principes qui jura per pagos vicosque reddunt... Licet apud concilium accusare quoque, et discrimina capitis intendere.

des Rode peupports: raissent

nent

t les

aux im-

plois

res,

roit,

mais

nva-

que

alie,

nuel-

lition

833,

mme

m'un

-Ali, ehré-

lica -

dition

firent

à en

eux? ondi,

docu-

poser

igno-

ables,

avoir

tumes

-ilqmc nples.

mpor-

ciens,

<sup>(2)</sup> Ce système se trouve expliqué au chap. 20 des lois d'Édouard : Hac se curitas hoc modo fiebat; scilicet quod de omnibus villis totius regni sub decennali fidejussione debeant esse universi; ita quod si unus ex decem forisfecerit, novem ad rectum cum haberent; si aufugeret... capitalis de friborgo... Si, duodecimo existente, purgaret se, et friborgum suum si facere posset, de forisfacto et fuga supradicti malefactoris. Quod si facere non possit, ipse cum friborgo suo damnum restauraret.

organisés selon le système de garantie mutuelle, même après leur migration, lorsqu'on voit Clotaire II ordonner de former des compagnies de cent hommes pour poursuivre les voleurs nocturnes, voulant que chacun se lève pour les arrêter; qu'il y ait responsabilité pour la réparation due à l'offensé; et lorsqu'on trouve des centeniers non-seulement chez les Francs, mais chez les Allemands, et surtout chez les Longbards, qui avaient aussi des décans ou chefs de dix hommes.

L'étranger n'était pas admis dans cette assurance mutuelle; et tant qu'il demeurait sur le territoire, son hôte répondait pour lui. Il l'accompagnait même à son départ, en le dirigeant vers son nouveau gite, non par courtoisie, comme on le croit généralement, mais pour être sûr qu'il ne commettrait aucun méfait.

Les assemblées n'étaient donc pas seulement des réunions législatives, mais aussi des corps judiciaires. Tout homme libre, ayant le droit de porter les armes, y assistait; elles étaient dirigées par les chefs qui commandaient l'armée. Bien que ce fût là un des priviléges des plus précieux, il fallut nécessairement, quand la conquête eut étendu les juridictions et compliqué les rapports avec les vaincus, modifier ce système; or la difficulté de réunir fréquemment tous les nationaux obligea de s'en tenir à la convocation, dans chaque district, d'un certain nombre d'ahrimans, pour vaquer à l'enquête et prononcer le jugement.

De là trois sortes de tribunaux : la cour du roi (curia regis, hofgericht), présidée par le prince ou par le comte du palais, et composée de tous les leudes ou vassaux du roi et des fonctionnaires attachés à sa personne; la cour seigneuriale, tenue aussi par le roi, mais assisté d'un petit nombre de vassaux; la cour du comte, pour la composition de laquelle il réunissait quelques hommes libres de son district. Dans l'origine, le comte devait être élu par le peuple; mais lorsque la conquête eut affermi, parmi les barbares, le pouvoir royal, ils furent institués par le prince, qui leur délégua l'autorité civile. Il y avait, en outre, le centenier (tunginus), qui jugeait dans le canton, et le décan dans la marche; ces tribunaux n'étaient d'ailleurs ni subordonnés les uns aux autres, ni distincts quant à la compétence, et ils ne différaient que par une juridiction plus ou moins étendue. Cette institution, commune, sauf quelques variétés, aux Angles et aux Longbards, a pour caractère d'associer la juridiction civile au commandement militaire.

prome cita fit fair ord à fi

per rir fena ler mo me l'ar Not crè pée pou sau

jur

jur

fut

mod barl nati son les que lib. teu 180 de d'u la p

a point que de

Les douze scabins, qui le plus souvent intervenaient dans les Procedures. procès, étaient de la nation des parties, et appelés sous serment à prononcer sur le fait, non sur le droit. Quand l'offensé citait quelqu'un devant le mal des hommes libres, les juges, fit-ce le comte ou les duumvirs, n'avaient autre chose à faire qu'à déterminer le point légal, c'est-à-dire ce que la loi ordonnait au sujet du fait allégué, et à prononcer la peine ou à fixer la réparation.

Toute procédure devait naturellement être publique; toute personne libre, ayant le droit et même l'obligation de concourir au jugement, devait dès iors connaître la demande, la défense et les preuves. Jamais donc on n'avait imaginé de rien celer de ce qui regardait la procédure, les accusateurs, les témoins, le débat, le société étant intéressée à savoir qu'un de ses membres était entouré de toutes les garanties, à s'assurer que l'amende, payée en commun, avait été infligée avec justice. Nous verrons ailleurs comment s'introduisit la procédure secrète qui prévalut plus ou moins dans tous les systèmes européens, excepté en Angleterre (1). Mais si les hommes libres ne pouvaient être jugés que par l'assemblée de leurs pairs, les vassaux, les antrustions, les serfs, les colons, restaient soumis aux juridictions propres et territoriales du seigneur ou du maître; juridictions qui firent partie du fief dominant quand la féodalité fut devenue générale et héréditaire.

aussi telle: ndait geant croit

aucun

près

mer

leurs

u'il v

m'on

chez

ns lélibre, at dice fût ment, ué les Aculté 1 tenir ombre ment.

regis,

alais , fonctenue saux; nissait e , le nguête furent e. Il v ans le étaient quant

liction

quel-

actère

re.

<sup>(1)</sup> Filangieri, pour rabaisser les législations de son temps, a trop exalté le mode de procédure des barbares. « Il n'est pas de code, parmi ceux des barbares, qui ne règle mieux l'accusation judiciaire, que ne le fait aucune des nations modernes. Aucun ne refuse au citoyen le droit d'accuser, et n'a songé à combiner la liberté d'accusation avec la difficulté de calomnier. Dans les capitulaires de Charlemagne, il est établi que le juge ne peut juger qui que ce soit, si un des accusateurs légitimes fait défaut l'ap. C. et L., lib. V, c. 248. Edict. Theod., c. 20. L'édit de Théodoric condament le calomniateur à la peine du talion. Edict. c. 13, Cap. C. M., l. VI, cap. 329; 1, 7, cap. 180). Théodoric interdit l'accusation secrète (cap. 50). Dans les Capitulaires de Charlemagne, le texte porte que le juge ne doit pas décider dans l'intérêt d'une des parties (l. VII, cap. 145-168); que les Longbards qui ont donné la preuve de leur mauvaise foi soient exclus (Cod. Long., lib. XI, tit. 51, de Testib., § 8); de même que quiconque, par condition ou par son inconduite, a perdu la confiance de la loi (Cap. C. M. L., l. c. 455; l. c. VI, 144; l. VI, c. 298); que les témoignages soient déposés en présence de l'accusé. Le juge interrogeait les témoins, et pouvait leur interdire de répondre. - Il y a là de quoi faire rougir l'Europe qui enveloppe les procès de mystère. » Scienza della legislat. Lib. III, c. 2, 3.

Il fallait donc convaincre, non pas un juge ou un tribunal, mais tout le peuple; et la réalité du fait, la culpabilité du prévenu, devaient être discutées autrement que parmi nous. Les preuves par titres et par témoins étaient impossibles chez des peuples qui écrivaient peu et étaient étrangers à l'habileté nécessaire pour en apprécier sainement la valeur. Ces deux modes de procéder n'étaient donc en usage que dans les cas de flagrant délit, ou de violation d'une obligation contractée avec les formalités légales. La torture ne se trouve mentionnée que comme un débris de la loi romaine contre les esclaves (1).

Les preuves les plus ordinaires étaient donc les conjuratores (2), l'ordalie (3) et le duel. Le système des conjurateurs est fondé sur l'esprit de tribu et de garantie mutuelle dont nous avons parlé, qui faisait que les Germains se groupaient autour de leur parent ou leur coassocié dans cette lutte judiciaire, comme ils le faisaient dans un combat où il s'agissait d'une vengeance à exercer. L'accusé comparaissait entouré d'un certain nombre d'amis ou de parents qui juraient qu'il était innocent du fait mis à sa charge, ou qui déclaraient ajouter foi entière au serment qu'il avait prêté.

là

ľh

m

po

qu

de

Of

ses

ba

Quelque étrange qu'il puisse paraître d'accorder croyance à des personnes jurant dans une cause où ils ont intérêt, et plus encore d'admettre les témoignages négatifs sur un fait qui n'en comporte pas, il n'est pas moins vrai que tel fut l'usage de toutes les nations de race germanique. Il n'était pas question d'éclaircir ce qui était obscur, de faire des enquêtes et des interrogatoires; le serment était prêté, et cela suffisait : l'accusé était innocent, si une réunion d'hommes libres était disposée à le soutenir par sa parole et par son glaive.

Les conjurateurs étaient communément au nombre de douze, y compris le prévenu, bien que le choix n'en fût pas toujours laissé à ce dernier. Dans certains cas il en amenait cinq, et l'accusateur six, ce qui formait la douzaine requise. Rotharis ordonna que, dans les causes excédant la valeur de vingt sous, le demandeur jurât avec douze sacramentaux, six nommés par lui, un par le défendeur, et cinq par les deux parties réunies (4).

<sup>(1)</sup> Leg. Burgund., tit. 7.

<sup>(2)</sup> Conjuratores, collaudantes, purgatores, sacramentales, consacramentales. Chez les Longbards, aïdos, de eid, serment.

<sup>(3)</sup> Urtheil en allemand, Oordeel en hollandais, jugement.

<sup>(4)</sup> ROTHARIS, L. 364.

Mais quelquefois leur nombre s'élevait à vingt, à cinquante, à soixante-douze, jusqu'à cent, selon le rang du prévenu et la gravité de l'accusation. Trois cents témoins et trois évêques attestèrent par serment à Gontran de Bourgogne la légitimité d'un fils de Frédégende. Chez les Longbards, le premier sacramental posait sa main sur une chose sacrée, le second mettait la sienne sur celle du premier, et ainsi successivement pour les autres, jusqu'à l'accusé, qui, en appuyant sa main en dernier, prononçait le serment. Dans tous les cas, il ne pouvait être condamné ni absous définitivement si les conjurateurs n'étaient pas unanimes, comme cela se pratique aujourd'hui dans le jury anglais. Mais si nous Méchissons qu'une des conventions des gildes était qu'un associé ne déposerait jamais contre un autre, nous y reconnaîtrons un nouvel obstacle pour la justice, à laquelle on fournissait généralement plus de moyens d'excuse que de conviction. Il semblerait que l'on voulût par là offrir un appât à ces hommes farouches pour les attirer devant les tribunaux, et les détourner de recourir à la vengeance

L'Église sanctionna la preuve par le serment; il se prêtait en conséquence sur les reliques, sur des armes bénites, sur l'Évangile, où il est écrit: Tu ne jureras point, et parfois sur l'hostie consacrée, que l'on partageait entre l'accusateur et l'accusé. Dans les lois anglaises, la parole de l'évêque et du roi suffisait; le diacre en habit de cérémonic affirmait devant les autels qu'il ne mentait point, ce qui le dispensait également du serment; le clerc devait s'adjoindre quatre conjurateurs.

Ces ébauches d'un système judiciaire, quelque informes qu'elles fussent, constituent autant d'efforts faits par la société pour changer la vengeance privée en vengeance publique. Le barbare, jaloux de son indépendance personnelle, ne sait pas qu'il est nécessaire d'en sacrifier une partie pour la tranquillité de tous, et de transporter à un être idéal le droit de le venger. Offensé, il offense à son tour; amis, vassaux, parfois le burg ou la fara en totalité, solidairement responsable des torts de ses associés et supportant sa part des amendes, s'arment pour le soutenir; la guerre particulière s'engage, et c'est pour le barbare son droit le plus précieux. Le clergé et les rois, qui, durant tout le moyen âge, s'efforcèrent de réprimer cet abus, crurent avoir obtenu beaucoup lorsqu'ils eurent astreint la

Farda

et l'acaris orsous , le nés par

bunal .

u pré-

us. Les

hez des

eté né–

modes

flagrant

les for-

comme

iurato-

eurs est

t nous

ıtour de

comme

eance à

nombre

fait mis serment

yance à

et plus

jui n'en

de tou-

ion d'é-

interrosé était

sée à le

douze,

bujours

nes par nies (4).

onsacra-

O1

fo

po

m

jo

ni

en

de

801

hér

pab

qui

faida à certaines formalités et imposé un délai à l'offensé, en exigeant que la guerre fût déclarée quelques mois à l'avance, en même temps que des asiles s'ouvraient dans les églises et dans les lieux consacrés. Durant ce temps d'arrêt, on traitait de la paix ou de la réparation. Le prêtre se portait garant pour le pauvre, le seigneur pour son client, le roi pour son baron; peu à peu la passion s'apaisait, les excès se trouvaient conjurés, un accord devenait possible entre les adversaires; ou bien, au lieu d'en appeler aux armes, on s'adressait aux tribunaux, qui appliquaient les peines et déterminaient le prix d'une composition.

Mais l'objet et le motif unique de la peine son toujours la vengeance de l'offensé. La société ne prend point souci des attentats commis d'individu à individu; et si l'offensé pardonne à l'offenseur, celui-ci est assuré de l'impunité (1). Si parfois une amende publique est ajoutée au châtiment, elle est destinée à couvrir les dépenses.

Le législateur, ne pouvant repousser le droit qu'avait l'offensé d'obtenir vengeance, accorde à l'offenseur la faculté de s'arranger avec lui moyennant une amende ou une réparacomposition. tion (2). Dans le principe, il dépendait de l'offensé de l'accepter

(1) Encore aujourd'hui, en Angleterre, chacun a droit d'accuser le coupable devant le juge compétent (droit dérivé de l'association et de la garantie mutuelle); mais il n'y a point de magistrat pour poursuivre d'office le délinquant.

> à la chambre haute pour la réforme des lois pénales; et une des doléances principales portait précisément sur l'absence d'un magistrat investi du droit

d'agir au nom de la société.

(2) L'amende (fried) est la réparation publique; la composition (weregild) est la réparation privée. La composition est mentionnée par Homère, Iliade, Σ, 497: « On accepte le prix du meurtre de son fils eu de son frère, et le meurtrier, lorsqu'il a payé la peine de sa faute, demeure dans la même ville avec l'offensé apaisé. » Les lois d'Athènes l'admettaient dans certains cas. Elle est l'offensé apaisé. » Les lois d'Athènes l'admettaient dans certains cas. Elle est aussi très-ancienne chèz les Écossais, qui distinguaient le croo, ou composition, du gatnes ou amende. Elle était antérieure au Koran chez les Arabes. Montesquieu semble croire que l'idée de la pénalité n'entrait pas dans les compositions, mais seulement de protéger le coupable contre la vengeance de l'offensé (Esprit des lois, XXX, 19, 20). Nous pensons, au contraire, qu'elles avaient pour but de donner une indemnité à l'offensé, pour empêcher les inimitiés, et de détourner les autres d'offenser à leur tour, par la crainte de l'amende.

Lord Holland présenta en 1819, au nom de la cité de 1 endres, une pétition

Au mois d'août 1840, le Grand Seigneur, dans l'intention d'améliorer quelque peu la constitution ottomane, promulgua un supplément au code pénal dans lequel on lit : « Si un homme en tue un autre , et que les parents ou ou non. Quand plus tard le gouvernement eut acquis assez de force pour substituer la loi à la vengeance personnelle, il imposa l'acceptation comme obligatoire; et la taxe fut déterminée, quoiqu'une autre injustice la fit régler d'après la différence de valeur qui existait entre un homme et un homme.

Quelques-uns admirent dans cette peine de la compensation un caractère de liberté qui n'existe dans aucune de celles d'aujourd'hui. Les nôtres frappent le coupable, qu'il reconnaisse le mériter ou non. La composition supposant, au contraire, qu'il avoue son tort, lui permet de choisir entre la vengeance de l'offensé et une réparation; en même temps, l'offensé, en acceptant la compensation, s'oblige au pardon, à l'oubli, et reçoit une satisfaction que ne donne pas la pénalité moderne (1).

Dans l'application des peines on ne considérait donc ni l'effet ni les motifs; on s'occupait uniquement d'indemniser l'offensé en proportion de son rang et du préjudice souffert, et on descendait pour cela dans les détails minutieux que nous verrons ailleurs. Celui qui est surpris de nuit dans la maison d'autrui peut être tué, s'il ne veut pas se laisser arrêter; s'il se soumet, il doit payer quatre-vingts sous, quel que soit le motif qui l'a amené (2). S'il s'agit d'un dommage causé par des animaux, même par des choses inanimées, il faut également payer (3).

Dans les lois anglaises antérieures à Alfred, celui qui dérobe à Dieu ou à l'Église doit restituer douze fois la valeur de l'objet volé; ce chiffre descend à neuf, à six et à trois, suivant que le dommage atteint, un prêtre, un diacre ou un clerc (4). Celui qui se battait dans la maison du roi, perdait ses biens et la vie; si c'était dans la maison de Dieu, il pavait une amende de vingt sous (5). Le meurtrier d'un moine ou d'un clerc pouvait se sous-

héritiers de la victime ne demandent pas la mort du meurtrier, mais se contentent de recevoir le prix du sang, les autorités le condamneront seulement à huit ans de galères. Si les parents ou héritiers n'exigent ni la mort du coupable ni le prix du sang, les autorités condamneront le meurtrier à la peine qui parattra la plus convenable. Que si la résidence des parents ou héritiers du défunt est ignorée, le meurtrier gardera la prison jusqu'à ce que lesdits parents ou héritiers viennent à se présenter. »

ouci des ardonne parfois est des-

nsé , en

avance.

lises et

traitait

garant

oi pour

se trou-

adver-

dressait

aient le

ijours la

vait l'ofculté de réparaaccepter

e coupable rantie mulélinquant. le pétition doléances li du droit

weregild)
e, Iliade,
et le meurville avec
s. Elle est
mposition,
s. Montescomposice de l'ofre, qu'elles
her les fniinte de l'a-

iorer quelcode pénal parents ou

<sup>(1)</sup> Rogge, Essai sur le système judiciaire des Germains; Halle, 1820-

<sup>(2)</sup> ROTHARIS, 22.

<sup>(3)</sup> ROTHARIS, 138, 144, 330, 333. Il en était de même chez les Danois.

<sup>(4)</sup> L. Æthelb., I, 1.

<sup>(5)</sup> L. A. I, 6.

traire à la pénitence canonique, en se constituant serf de l'Église (1). Celui qui avait tué un prêtre ou un évêque, était au pouvoir discrétionnaire du roi.

Di el judi-

Le duel tendait encore à substituer des règles légales aux guerres privées, en soumettant la vengeance personnelle à certaines formalités déterminées. L'offensé s'obstine-t-il à vouloir la guerre, qu'il la fasse du moins dans de certaines limites, non pas en troublant la tranquillité générale, mais d'homme à homme, en présence de témoins. De là les combats judiciaires en usage dans tout le moyen âge pour décider les différends particuliers et publics. Il fallut que les codes s'occupassent au long de cette transformation de l'hostilité privée, pour déterminer quelles personnes pouvaient proposer le duel, dans quels cas et avec quelles règles on devait l'accepter. Les femmes, les enfants, les prêtres en étaient exempts, ce qui fit introduire l'usage des champions chargés de combattre en leur nom; mercenaires déconsidérés dans l'opinion et aux yeux de la loi, qui leur infligeait des peines en cas de défaite.

Des hommes pour qui la vaillance était la première vertu devaient se persuader facilement qu'il y avait perversité chez celui a qui elle faisait défaut, et que celui qui avait le dessous

devait être le moins méritant.

On n'a pas à s'étonner beaucoup de cette manière de voir tant que l'on fera le même raisonnement à l'égard de la guerre entre les nations, surtout dans un siècle où une école qui n'est point à dédaigner a entrepris de soutenir que, dans les grandes luttes, le résultat indique toujours la cause la meilleure.

Dès cette époque néanmoins Théodoric, ou plutôt Cassiodore, s'exprimait ainsi en écrivant aux barbares et aux Romains qui habitaient la Pannonie: A quoi sert la langue à l'homme, s'il plaide sa cause à main armée? Où sera la paix, si l'on combat sous la civilisation? Imitez nos Goths, qui ont appris à exercer au dehors leur courage dans les batailles, et à l'intérieur la modération (2). Luitprand trouvait le jugement du duel absurde; mais il n'osait l'interdire, comme trop enraciné dans les usages de sa nation (3).

L'Église n'adopta jamais cette preuve, les conciles ne ces-

sère dit les véne vide juste

prof l'idé facil chac avai nous qui, de D

> et l'odes l'ord pable le m

cond

cusa

E

diffé
sa vo
les b
ou u
sa ca
et de
gosie
les fe
coup

(f) En un pu elle su l'accu comm à mo

rab.,

<sup>(1)</sup> Capit. Théod., c. 31.

<sup>(2)</sup> Variarum, III, 24.

<sup>(3)</sup> Leg., VI, 64.

sèrent de fulminer contre elle; mais le roi Gondebaud répondit à Avitus, qui la réprouvait : N'est-il pas vrai que, dans les guerres des nations comme dans les combats privés, l'événement est dans la main de Dieu? Or, comment sa providence ne donnerait-elle pas la victoire à la cause la plus juste?

En effet, dans des siècles où le sentiment religieux était si profond, où couraient tant de légendes remplies de miracles, l'idée du jugement de Dieu, manifesté par le succès, trouva facilement des partisans : de là à soutenir que la Divinité faisait chaque fois un miracle pour le triomphe de l'innocence, il n'y avait qu'un pas. C'est d'ailleurs une opinion très-ancienne, et nous la trouvons en faveur chez des peuples très-différents, qui, pour éclaircir la vérité, avaient recours aux jugements de Dieu (1).

En outre, les Germains ne regardaient pas seulement le feu et l'eau comme des instruments de Dieu, mais comme étant des dieux eux-mêmes. Or les dieux qui peuvent changer l'ordre des lois naturelles, veulent le châtiment du coupable; il s'en suivait que le supplice était un sacrifice, et que le magistrat ou le prêtre sévissait au nom de la Divinité.

Les barbares, manquant d'institutions savantes et dans une condition sociale où l'établissement d'un système régulier d'accusation et de justification était impossible, eurent recours de différentes manières au jugement de Dieu, en faisant appel à sa volonté. Tantôt les deux parties adverses devaient rester les bras levés durant tout le temps que l'on chantait une messe ou un office, et celui qui les laissait retomber de fatigue perdait sa causc. Tantôt on leur donnait à avaler un morceau de pain et de fromage bénits, dans la persuasion qu'il s'arrêterait au gosier du coupable. D'autres, accusés de maléfices, surtout les femmes, étaient jetés dans une rivière, et considérés comme coupables s'ils surnageaient. Les épreuves les plus habituelles

Jugements de Dieu

(t) Voy., à la fin du volume, la note B sur les jugements de Dieu.

En Sicile, l'accusé écrivait son serment sur une lablette que l'on jetait dans un puits d'eau sulfureuse jaillissante, ouvert dans l'intérieur du temple. Si elle surnageait, il était absous; sinon il était précipité dans le gouffre. Ou bien l'accusaieur lisait des formules écrites sur une tablette; et si l'accusé, habillé comme une victime prête à être immolée, ne parvenait pas à les répéter mot à mot, on la noyait ou on l'aveuglait. DIODORE, XI, 89; ANISTOTE, Mirab., 58.

té chez dessous

de l'É-

tait au

es aux à cer-

vouloir es, non

mme à

iciaires

férends

sent au

déter-

ns quels emmes ,

roduire

n; merloi, qui

e vertu

de voir guerre lui n'est grandes e.

Cassionux Roangue à la paix, ths, qui atailles, it le jucomme

ne ces-

étaient celles de l'eau bouillante et du fer rouge. On mettait une balle au fond d'une chaudière en ébullition, et l'accusé devait l'en tirer avec sa main nue; ou bien on lui donnait à manier un fer brûlant, on le faisait marcher sur des barres rougies, puis on appliquait un sceau sur les bandes dont on enveloppait ses pieds ou ses bras; et s'il n'y apparaissait aucune lésion lorsqu'elles étaient enlevées au hout de trois jours, l'ac-

quittement était prononcé.

Maintes fois le feu fut mis avec grande solennité à deux bûchers très-rapprochés, et les adversaires ou leurs champions les traversèrent; il y avait gain de cause pour celui qui en sortait sans avoir été offensé par les flammes. Charlemagne ordonna dans son testament que toute difficulté pouvant naître entre ses fils fût décidée par le jugement de la croix. Lorsqu'il fallut relever les mars de Vérone pour résister aux incursions des Avares. et qu'il s'agit de savoir si un tiers ou un quart de cette reconstruction serait à la charge du clergé, un champion, qui tint les bras levés pendant qu'on lisait la Passion selon saint Matthieu, fit triompher les ecclésiastiques. Cunégonde, femme de l'empereur Henri II, marcha pieds nus sur des barres de fer rouge, en preuve de sa chasteté; il en fut de même d'Emma, reine d'Angleterre; l'innocence de Teutberge, femme de Lothaire, fut démontrée par un champion qui subit pour elle l'épreuve de l'eau bouillante. Jean, surnommé Igné, convainquit de simonie l'archevêque de Florence, et Luitprand, celui de Milan, en traversant impunément deux bûchers embrasés. Pierre Barthélemy en fit autant pour établir l'authenticité de la lance de Longin, qui avait été découverte à Antioche lors de la première croisade. Les reliques furent plus d'une fois soumises à cette épreuve, et parfois on les vit s'élancer d'elles-mêmes hors des flammes. On raconte que les missels ambrosiens sortirent victorieux de cette épreuve, quand Charlemagne voulut abolir le rite de ce nom, et que le rite mozarabique d'Espagne fut soutenu par le duel. Bien plus, des questions de droit civil furent débattues à l'aide d'arguments de ce genre. Pour savoir si la représentation devait être admise ou non en ligne directe dans les successions, un empereur désigna deux champions, qui combattirent en champ clos. Ce fut celui de la représentation qui l'emporta.

Voilà donc les jugements réduits à n'être que les combats, point de vue leue leur dénomination les les Grecs et

to le qu un Da

on

fisa

pai

do

n

ma
des
fut
pas
les
de i
ame

terr

sitid

ne i

trio

sent

sont Si lieu forn ple ce q

en éi

les anciens Romains (1) indique qu'ils étaient envisagés; les voilà redevenus un spectacle, toujours agréable pour des peuples grossiers, chez qui les sens sont tout; voilà la discussion ramenée à un défi par lequel l'accusé appelait en duel la partie adverse, les témoins, les juges eux-mêmes; voilà Dieu tenté, et sommé de manifester sa volonté par des miracles; voilà la victoire faisant encore foi de la bonté de la cause, de la véracité des témoignages, de l'équité du jugement.

La tâche serait infinie s'il fallait rapporter dans leur variété toutes les épreuves en usage chez les différents peuples dans le long cours des siècles : nous nous bornerons à en mentionner quelques-unes de temps à autre. Les hommes et les sociétés ont un besoin impérieux d'être convaincus que la peine est méritée. Dans les temps où l'on croyait à l'infaillibilité de la logique. on trouva un texte écrit pour démontrer que deux témoins suffisaient pour établir la preuve, sans s'occuper des circonstances particulières qui font qu'un fait peut être tenu pour vrai sans ce double témoignage, ou reconnu faux malgré lui; on prétendit en conséquence soumettre la conviction, non plus du peuple, mais du juge, à des calculs déterminés. Lorsqu'on se fut apercu des dangers de cette manière de procéder, l'aveu du coupable fut exigé dans les cas graves; comme si l'évidence ne venait pas souvent rendre inutile cet aveu, comme si n'abondaient pas les exemples de gens s'accusant injustement eux-mêmes. Afin de réduire en fait ce principe de la confession, on inventa, pour amener le prévenu à reconnaître son crime, différents moyens qui varièrent selon les temps, tels que la suggestion dans l'interrogatoire préliminaire, la lenteur dans l'instruction, l'inquisition secrète, et la torture. Le moyen age croyait plus qu'il ne raisonnait : persuadé que Dieu ne devait pas permettre le triomphe du méchant, il le provoquait à faire connaître sa sentence. Erreurs différentes, mais toujours erreurs. Quelles

Si les formes nouvelles conviennent à des jugements qui ont lieu à huis clos, l'appareil dont les autres s'entouraient était conforme à la nature des procès auxquels intervenait tout un peuple aussi in poable d'apprécier des preuves légales qu'avide de ce qui frappale ses sons, et dont l'imagination vigoureuse avait

sont les pires?

on enon enoucune , l'aceux bûions les a sortait ordonna

ntre ses lut rele-

nettait

accusé

à ma-

Avares, reconsitint les atthieu, l'empeouge, en d'Andire, fut l'épreuve ait de sie Milan, Pierre la lance

e la preumises à mes hors sortirent ut abolir e fut souvil furent voir si la

combats, Grecs et

ecte dans

ions, qui

sentation

<sup>(1)</sup> Kriverv signifiait tout à la fois, chez les crecs, juger et combattre ; il en était de même de decernere pour les Latins.

besoin d'être stimulée par des émotions fortes; Dieu avait parlé par le langage des faits, la société était convaincue. Mais combien de victimes innocentes durent succomber! combien de coupables échappés grâce à des mains ou à des pieds endurcis, à un bras habitué à manier l'épée! L'Église, qui, au moyen âge, intervenait en toute chose, attacha (jamais, il est vrai, par un décret ni par autorité pontificale) des rites et des formules à chacune de ces épreuves judiciaires, dont elle trouvait déjà un

tr

q

av

pi

noi

bar

par

ava

ils

qu'

ma

l'ex

Ell

la

gnas

rate

Eng

exemple dans la sainte Écriture (1).

Cependant plus d'une voix s'éleva contre cet usage : vers l'an 825, Agobard, évêque de Lyon, attaqua dans un écrit l'impiété des combats judiciaires et des jugements de Dieu : s'appuyant sur le texte de saint Paul, qui avait proclamé l'égalité entre les diverses nations, il déclare inique la loi Gombette, qui excluait les témoins s'ils n'étaient pas nés dans le pays. «Il est absurde, dit-il, qu'un délit commis par un Bourguignon dans un marché public ou dans une réunion ne puisse se prouver, et que, par défaut de témoins, le coupable ait la faculté de s'excuser en se parjurant. Selon cette même loi, les combats judiciaires sont le meilleur moyen de découvrir la vérité; de sorte que souvent, à propos de la chose la moins importante, des infirmes et des vieillards sont appelés à un combat à outrance. Comment distinguer celui qui a raison, si tous les deux succombent? Vous admettez que le vainqueur est toujours innocent; mais ne peutil arriver que les Sarrasins l'emportent sur Jérusalem, les Goths sur Rome, et les Longbards sur l'Italie? »

Ces réclamations et d'autres semblables restèrent sans effet; Othon le Grand, frappé de la fréquence des parjures, consulta le concile romain (962), à l'effet de savoir s'il ne vaudrait pas mieux recourir plus souvent au duel judiciaire. Le pape ne décida rien; et le même empereur (967) proposa, à la diète lombarde de Vérone, de regarder comme cas de duel judiciaire le faux en écriture, les contestations sur l'investiture d'un domaine, l'attestation qu'on avait souscrit de force une obligation relative à une terre ou qu'on avait souffert un dommage dont la valeur dépassait six sols. D'après cette proposition, celui qui niait un dépôt, ou affirmait qu'un individu n'était pas entré

<sup>(1)</sup> L'eau, par exemple, que le prêtre versait à la femme accusée d'adultère, et qui lui devenait mortelle si elle était coupable. Ce rite est encore en usage chez les Juifs.

au service d'un autre devait également recourir au duel judiciaire. Tout homme libre devait combattre en personne. Seule, l'Église, aussi bien que les veuves, serait assistée d'un avocat (1).

Quand les fiefs se furent introduits, les hommes n'étant plus liés par la garantie mutuelle, le système des conjurateurs dut aller déclinant, et les duels judiciaires se multiplier, au contraire, comme plus convenables à des gens qui ne connaissaient que les armes. L'habitude survécut ensuite à la cause qui les avait produits. Nous en retrouvons en effet des traces jusque dans le seizième siècle, pour ne rien dire de l'Angleterre, où la proposition d'abolir le combat juridique, dans les procès d'homicide, ne fut soumise au parlement qu'en 1820 (2).

Le système pénal des nations étant l'indice suprême de leur condition sociale, nous ne croirons jamais pouvoir insister trop

sur ce sujet.

t parlé

com-

ien de

lurcis .

moyen

ai, par

rmules

déjà un

e : vers

rit l'im-

ı : s'ap-

l'égalité

ette, qui

. «Il est dans un , et que, l'excuser

diciaires orte que infirmes

omment nt? Vous

ne peut-

em, les

ns effet;

consulta

drait pas

pape ne

la diète

uel judi-

ture d'un

e obliga-

nage dont on, celui

oas entré

d'adultère.

re en usage

## CHAPITRE XIV.

CODES DES BARBARES.

Nous devons examiner désormais les codes oux-mêmes, dont nous avons extrait quelques pratiques plus ou moins générales.

Ceux qui ne veulent pas se figurer les barbares comme une bande de brigands (opinion de quelques historiens démentie par les faits) doivent croire que, dans leurs contrées natales, ils avaient déjà des institutions et des coutumes d'après lesquelles ils pouvaient se régir et se jugar. Mais ce fut seulement, à ce qu'il paraît, après leur établissement dans les provinces romaines, que la complication des rapports sociaux, ou plutôt l'exemple des vaincus, les amena à rédiger leurs lois par écrit. Elles se trouvèrent modifiées par l'imitation dans les pays où la race romaine l'emportait, et conservèrent leur originalité

<sup>(1)</sup> L. Oth. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

<sup>(2)</sup> La loi anglaise admet sept manières de prouver un fait : les mémoires devant une autorité judiciaire; l'enquête sur le lieu; les certificats; les témoignages devant le iuge; le duel (by wager of battle); le serment et les conjurateurs (by wager of law); le jury. BLACKSTONE, Comment. on the laws of England, III, 22.

T. VII.

dans ceux où les conquérants acquirent une prépondérance absolue.

fo rit

ba

rel

mo

ma

via

par

roy

lequ

face

« av

a d

« p

« d

« el

« de

« éi

« at

a G

« se

« a

a fo

vell

rien

diq

cod

cep

gèn

non

nier

Quand l'empire d'Occident se démembra, le code Théodosien y dominait, non comme loi unique, mais comme celle selon laquelle étaient adroin trées les provinces d'Europe. Les barbares, n'apportant avec que aucun système complet de législation et de gouvernement, ne songèrent pas à l'abolir; quelques-uns même le prirent pour base des codes nouveaux qu'ils imposèrent à leurs conquêtes.

Edictum Theodorici.

Le premier de ceux qui nous restent, l'Édit de Théodoric, est fondé sur le droit romain, auguel il amet les Goths euxmêmes dans l'intention de répandre parmi eux la civilisation latine, dont il reconnaissait l'avantage, mais sans vouloir qu'ils partageassent avec d'autres le privilége de porter les armes. Il no faut pas croire que les coutumes gothiques furent abrogées pour cela; car si les dispositions nouvelles obligeaient tous les individus, le droit de chacun restait en vigueur : les Goths se régissant par la loi gothique, les Romains par la loi romaine, sauf les cas formellement indiqués (1). La preuve en est que cet édit ne s'occupe presque uniquement que du droit criminel, en négligeant tout à fait les matières civiles. On ne saurait imputer raisonnablement une telle omission à l'insouciance dans un gouvernement organisé comme l'était celui de Théodoric: il faut donc y voir la volonté de régler ce qui concernait directement l'État, sans léser le droit particulier des deux peuples (2).

L'Édit se compose de cent cinquante-quatre paragraphes tirés principalement des Sentences de Paul, manuel pratique de cette époque. Mais, contrairement à l'usage des anciens jurisconsultes ou législateurs, le rédacteur y parle en son propre nom, trans-

<sup>(1)</sup> Salva juris publici reverentia, et legibus omnibus, cunctorum devotione servandis, quæ barbari quoque sequi debeant super expressis articulis, edictis præsentibus evidenter cognoscant. Cela est dans l'Édit; et Alaric, dans les Lettres de Cassiodore, IX, 18, dit: Sed ne pauca tangentes reliqua credamur noluisse servari, omnia edicta tam nostra quam domini avi nostri, et usualia jura publica sed omni censemus districtionis robore custodiri.

<sup>(2)</sup> Par exemple, sur la success di sans testament, on ne trouve que cette loi : Si quis intestatus mortuus fuerit, is ad ejus successionem veniat, qui inter agnatos atque cognatos gradu vel titulo proximus invenitur, salvo jure filiorum ac nepotum. Comment appliquer cette loi sans se rapporter à des institutions antérieures concernant les successions?

dosien lon las bardation lquesls im-

rance

ric, est is euxisation qu'ils mes. Il rogées ous les oths se naine, st que iminel,

iminel, ait ime dans odoric; cernait s deux

es tirés le cette nsultes , trans-

rum deexpressis s l'Édit; uca tanra quam s distri-

que cette veniat, venitur, s se rapformant ou défigurant les passages et les détournant de leur véritable signification par une distribution arbitraire. Il est remarquable que le plus mauvais recueil de lois romaines, sous les barbares, ait été fait en Italie. Cet édit indique également que les Goths, de même que les Hérules, ignoraient l'usage du guidrigild, puisqu'ils punissaient l'homicide par des peines corporelles, comme le faisait la loi Cornélia; ce qui devait rendre moins dur le sort des vaincus.

Alaric II, roi des Visigoths, promulgua, pour ses sujets romains, le code appelé d'abord *Lex romana*, et plus tard *Breviarium*. L'exemplaire qui est parvenu jusqu'à nous est adressé par le référendaire Amanus à Timothée, un des comtes du royaume, avec le décret du roi au comte palatin Goïaric, dans lequel est exposé l'historique du travail, comme dans les préfaces de Théodose et de Justinien.

« Avec l'aide de Dieu, et dans l'intérêt de notre peuple, nous « avons corrigé, après mûr examen, ce qui nous a paru inique « dans les lois, de telle sorte que, moyennant le concours de « prêtres et de nobles personnages, toute obscurité fût dissipée « dans les lois romaines et dans l'ancien droit, pour que rien ne « restât ambigu, et n'occasionnât des contestations journalières « entre parties adverses. Ces lois ayant été expliquées et réunies « dans un seul livre, conformément au choix qui a été fait par « des hommes sages, et aussi avec l'assentiment des vénérables « évêques et de nos provinciaux élus à cet effet, ce recueil, « auquel est joint une interprétation claire, a été sanctionné. « Notre clémence a ordonné que ce livre fût remis à toi, comte « Goïaric, afin que dorénavant tous les procès soient terminés « selon ses dispositions, sans que personne puisse mettre en « avant aucune loi ou règle de droit autre que celles qui sont « contenues en ce livre, sous peine, pour toi, de la vie et de la « fortune. »

Le recueil embrasse seize livres du code Théodosien, les novelles des empereurs Théodose, Valentinien, Marcien, Majorien, Sévère, qui sont appelés lois; tandis que le mot jus indique les travaux des jurisconsultes qui sont l'autre source de ce code; c'est-à-dire, les institutes de Gaïus, cinq livres des Receptæ sententiæ de Paul, plus, deux titres du code d'Hermogène, et treize de celui de Grégoire. Ulpien n'y est pas même nommé, et l'on n'y trouve qu'un passage très-court de Papinien. Aussi y remarque-t-on beaucoup d'omissions. Le texte est

reviarios. Alarios. 506, rarement changé; mais quand les passages de la législation originaire sont reproduits textuellement, les interprètes tiennent compte des changements introduits dans la constitution; ce qui nous fournit un témoignage de l'état de cette société.

Papiani Responsum Les Romains-Bourguignons obtinrent aussi un code (1), plus bref et moins complet que le précédent, mais meilleur que celui de Théodoric, les textes n'y étant pas défigurés. Les titres ne correspondent avec aucune des sources anciennes, mais ils se rapportent parâitement à ceux de la loi des Bourguignons, ce qui fait croire qu'il était destiné aux sujets romains; on y voit même que les compositions pour crimes et délits, dont la loi romaine ne s'occupe pas, y sont déterminées dans la proportion de la loi des Bourguignons (2). Il dut tomber en désuétude aussitôt que les Bourguignons passèrent sous la domination des Francs.

Sous ces derniers, les Romains de la Gaule méridionale étaient probablement régis par le bréviaire d'Alaric; et, quoiqu'il n'apparaisse pour la Gaule septentrionale aucune trace d'un recueil du même genre, il y a plus d'un motif pour croire que l'ancienne législation subsistait dans cette partie, aussi bien que le régime municipal. Les lois ripuaire et salique disent l'une et l'autre que les Romains doivent être jugés d'après leurs statuts propres. Il nous reste en outre un recueil de formules pour les principaux actes civils, comme testaments, donations, ventes, manumissions (3), qui, pour la plupart, sont copiées de celles du droit romain. Nous le voyons fournir le modèle des actes, de même que les chroniques nous offrent de fréquentes mentions des dignités municipales; tout cela nous porte à penser que la législation romaine continua de subsister parmi les vaincus.

(1) Il fut publié en 1586 par Cujas, sous le titre de Papiani Responsum. On n'est pas d'accord sur le motif de ce nom étrange. L'opinion la plus probable est celle de Savigny. Il suppose que Cujas a trouvé le code Romain-Bourguignon à la suite du code Romain-Visigoth d'Alaric; or, comme celui-ci finit par un passage du Liber responsorum de Papinien ou Papien, ainsi qu'on le trouve dans plusieurs manuscrits, il aurait donné par inadvertance, à tout l'ouvrage qui suivait, le titre qui n'appartenait qu'à ce fragment.

(2) Tit. II. Et quia de pretio occisorum nil evidenter lex romana constituit, domnus noster statuit observandum, ut homicida secundum servi qualitat. In infra scripta domino ejus pretia cogatur exsolvere; hoc est pro actore C solidi, pro ministeriale LX solidi, etc. Or ce sont les prix établis par les lois des Bourguignons.

(3) Le recueil principal est dû au moine Marculf, qui paratt être de la fin du sentième siècle.

choset le qu'el main car le coup taires codes ner à venir rance dans en mant a

Ce

lique

Co

rieure avons germa franqu de qu le titr que l' forma avant forêt d longte rédact à la m nous d « L

(1) L selon le 80 titre (2) N

und. A rédaction dans un Recens

daction

ori-

nent

plus

elui

s ne

ls se

s, ce

voit

i ro-

rtion

aus-

des

aient

n'ap-

cueil

ienne

gime

e que

es. Il

paux

umis-

droit

nême

es di-

légis-

msum.

us proomaincelui-ci

, ainsi

rtance,

a con-

n servi

hoc est

les prix

e la fin

Comme l'ancien droit ne pouvait se concilier avec l'ordre de choses introduit à la suite de l'invasion, il se modifia d'après lui et le modifia à son tour. Les lois barbares elles-mêmes, telles qu'elles sont écrites, ne représentent pas la civilisation des Germains au degré où elle était lorsqu'ils se jetèrent sur l'empire. car les institutions propres à leur état social se mélèrent à beaucoup d'autres tout à fait nouvelles, quand ils devinrent propriétaires, agriculteurs et race dominante. Si les rédacteurs des codes Théodosien et Justinien ne savent pas eux-mêmes ramener à l'unité des éléments divers, comment aurait-on pu y parvenir dans des temps et dans des pays où il y avait plus d'ignorance et d'inexpérience? Il n'y a donc pas à s'étonner de trouver dans ces codes des faits contradictoires et des opinions appartenant à des temps différents, à des civilisations diverses.

Ce mélange a porté quelques écrivains à regarder la loi sa- Loi salique. lique comme la plus ancienne de toutes les lois barbares, antérieure à la conquête : et d'autres, à nier cette antériorité. Nous en avons deux textes: l'un en latin, l'autre mêlé d'expressions germaniques, avec des gloses et des explications en langue franque (1). Lequel des deux est antérieur? Le second, au dire de quelques-uns qui s'appuient sur ce que le manuscrit porte le titre: Lex Salica antiqua, antiquissima, vetustior; tandis que l'autre est intitulé: Lex Salica recentior, emendata, reformata (2). D'autres estiment qu'elle a été rédigée en latin, pas avant le septième siècle, et sur la rive droite du Rhin, entre la forêt des Ardennes, la Meuse, la Lys et l'Escaut, contrée habitée longtemps par les Francs Saliens. Quand il en serait ainsi, cette rédaction s'appuvait certainement sur des coutumes antérieures à la migration, et c'est à quoi font allusion les préambules dont nous croyons devoir rapporter quelques passages:

« La nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur,

(1) Le texte latin contient 70, 71 et 72 titres, et 406, 407 ou 408 articles, selon les différents manuscrits; l'autre, mêlé de mots latins et germaniques, so titres et 420 articles.

(2) M. Guizot, que nous suivons en cette partie; Savigny, Wiarda ( Gesch. und. Auslegung des Salischen Gesetzes, Brême, 1808), soutiennent que la rédaction latine est antérieure à celle des gloses. Mais Feuerbach les a réfutés dans une argumentation vigoureuse, Die lex Salica und ihre verschiedenen Recensionen; Erlangen, 1831.

G. M. PARDESSUS, Loi salique, ou recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi; et le texte connu sous le nom de Lex emendata; Paris.

« forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, profonde « en conseil, noble et saine de corps, d'une blancheur et d'une « beauté singulières, hardie, agile et rude au combat; depuis « peu convertie à la foi catholique, pure d'hérésie; lorsqu'elle « était encore sous une croyance barbare, avec l'inspiration de « Dieu recherchant la clef de la science, selon la nature de ses « qualités désirant la justice, gardant la piété; la loi salique fut « dictée par les chefs de cette nation, qui en ce moment com-« mandaient chez elle.

« On choisit, entre plusieurs, quatre hommes, savoir, Wiso-« gast, Bodogast, Salogast et Windogast (1), dans les lieux ap-« pelés Salogheve, Bodogheve et Windogheve. Ces hommes se « réunirent en trois mâls (2), discutèrent avec soin toutes les « causes de procès, traitèrent de chacune en particulier, et dé-« crétèrent leur jugement en la manière qui suit : puis lorsque, « avec l'aide de Dieu, Chlodwig, le beau, l'illustre roi des « Francs, eut reçu le baptême catholique, tout ce qui dans ce « pacte était jugé peu convenable fut amendé avec clarté par « les illustres rois Chlodwig, Childebert et Clothaire, et ainsi « fut dressé le décret suivant :

li

lu

sit

et

16 mo

abo

« Vive le Christ, qui aime les Francs! qu'il garde leur royaume « et remplisse leurs chefs de la lumière de sa grâce! qu'elle pro« tége l'armée, qu'il leur accorde des signes qui attestent leur « foi, la joie de la paix et la félicité! que le Seigneur Jésus-Christ « dirige dans les voies de la piété les royaumes qu'ils gouvernent! « Car cette nation est celle qui, petite en nombre, mais brave et « forte, secoua de sa tête le dur joug des Romains, et qui, « après avoir reconnu la sainteté du baptême, orna somptueu- « sement d'or et de pierres précieuses les corps des saints mar- « tyrs que les Romains avaient brûlés par le feu, massacrés, « mutilés par le fer, ou fait déchirer par les bêtes. »

Nonobstant ce décret, il est permis de douter que la loi salique ait jamais été promulguée par une autorité légale. Il est à supposer plutôt que c'est un recueil de coutumes fait par quelque particulier, qui ne les aura pas même réunies toutes. Telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est un amas indigeste de matières embrassant droit et procédure criminelle et civile, police rurale.

(2) Mallum, assemblée des hommes libres.

<sup>(1)</sup> Gast veut dire hôte; gheue ou gau, canton, district; Salogast est l'hôte, l'habitant du canton de Sale; Bodogast, l'hôte du canton de Bode, etc.

d'une depuis qu'elle tion de de ses que fut t com-

ofonde

wisoeux apnmes se outes les c, et déorsque, roi des dans ce arté par et ainsi

royaume
elle protent leur
rs-Christ
vernent!
brave et
, et qui,
mptueuints marassacrés,

oi salique est à supr quelque Telle que matières e rurale,

a*logast* est e Bode, etc. droit politique; mais elle néglige beaucoup de choses comme étant bien connues, en même temps qu'elle s'étend longuement sur les peines, et s'occupe plus que de toute autre chose de la répression des délits (1), qui y sont énumérés avec toutes leurs variétés possibles. C'est un témoignage parlant de la barbarie d'un peuple chez lequel les actes de violence sont fréquents, et de la grossièreté d'un législateur qui, faute de savoir généraliser, formule une disposition nouvelle pour chaque cas qui se présente à lui. Les châtiments sont doux en général, la mort n'étant jamais infligée, ni les peines afflictives, ni même la prison. Il ne s'agit que de compositions et d'amendes; mais la cause n'en est pas dans la douceur des Francs : c'est que, se considérant tous comme libres et égaux, ils ne se seraient pas soumis volontiers à des châtiments qui auraient paru blesser leur dignité. En effet, quand il n'est plus question d'hommes libres, mais d'esclaves ou de colons, la loi salique déploie un luxe brutal de tortures et de supplices. Une loi dont le but est de fixer le prix des personnes, selon leur nationalité et leurs fonctions, ne peut que régulariser les priviléges, au profit de la race dominante.

Elle ne s'occupe que peu de la procédure, et c'est surtout en ce qui concerne l'ordalie. Elle révèle du reste, à chaque instant, par son manque d'ensemble et d'ordre, la condition transitoire et changeante du peuple chez lequel elle prit naissance, et si jamais elle eut une autorité légale, elle la perdit promptement, comme nous l'avons dit, pour faire place à de nouvelles coutumes et à des mesures inspirées par les circonstances. Nous ne pouvons la regarder que comme un tarif des compositions; mais pour établir quels sont ceux qui ont le droit de vengeance, il fallait préalablement faire un règlement sur les familles nobles : aussi la loi se montre-t-elle tres-délicate relativement au droit civil et au point d'honneur. Celui qui dérobe une arme à celui qui n'en possède pas d'autre, est passible de

<sup>(1) 343</sup> paragraphes y sont consacrés, tandis que toutes les autres matières sont comprises dans 65 paragraphes seulement. Sur ces 343, 150 concernent le vol, savoir : 74 le vol d'animaux, et plus spécialement le vol des porcs; 16 celui des chevaux; 13 celui des taureaux, homfs et vaches; 7 celui des moutons ou chèvres; 4 celui des chiens; 7 celui des oiseaux; 8 celui des moutons 113 paragraphes roulent sur les cas de violences envers les personnes, dont 20 prévoient toutes les variétés de la mutilation; 24 sont relatifs aux violences contre les femmes, etc.

de

cl

y

rc

ď

ga

go

au

pc

lé

qυ

no

sic

de

fir

toi

en

de

ant

de

céd

la même amende que s'il en eût volé sept à celui qui en aurait beaucoup. Celui qui tue un homme en l'attaquant corps à corps est taxé à deux cents sous, à six cents celui qui l'assassine avec des complices. Le meurtre d'un enfant est évalué au triple de celui d'un homme; celui qui frappe un homme sur la voie publique doit payer quinze sous, et quarante-cinq s'il bat une femme. S'il l'outrage, tous ceux qui étaient présents ont à payer chacun un quart de la composition due pour le meurtre d'un homme. La calomnie qui met la vie en péril est punie comme l'homicide. Celui qui jette dans l'enceinte d'une habitation un objet volé, est condamné au triple de ce qu'il devrait pour un bras rompu (1).

La femme n'est pas soumise à une tutelle perpétuelle; il est interdit au mari de s'immiscer aucunement dans l'administration des biens de son épouse, laquelle peut disposer de ceux qu'il lui a donnés, et dont les fruits seuls se partagent entre les conjoints.

Une de ses dispositions a acquis une grande célébrité: c'est celle où il est statué que la terre salique ne sera point recueillie par des femmes, et que l'héritage passera en entier aux mâles (2). Cette mesure générale chez les barbares prend sa source dans l'obligation du service militaire, inhérente à l'alleu. Mais lorsqu'au treizième siècle Philippe de Valois et Édouard III se disputèrent le trône, ce principe fut invoqué, et l'on en fit l'application à la couronne de France. Cependant, ni la loi salique ni aucun autre autre code ne contient de disposition à ce sujet : il est donc étrange, quand il paraîtrait ridicule d'affermir encore en matière civile ou criminelle la loi salique, que cette seule prescription se soit non-seulement conservée, mais qu'elle ait même acquis assez de puissance pour exclure définitivement les femmes du droit de succéder au trône de France. L'histoire a prouvé, du reste, combien elle est opportune pour empêcher un royaume de tomber sous une domination étrangère, et pour diminuer le danger des prétendants.

Loi ripuaire.

Les Francs ripuaires eurent, comme les Saliens, leurs lois particulières, qui furent réunies en corps par Thierry, fils de Clovis, et complétées sous Dagobert I<sup>er</sup>. C'est aussi une législation pénale (3) qui révèle une société peu supérieure à celle

<sup>(1)</sup> Titres 9, 44, 74, 28, 45, 34, 14, 21, 37.

<sup>(2)</sup> Art. 6, tit. XII.

<sup>(3)</sup> Elle comprend 89 ou 91 titres, selon les différentes distributions, en

aurait corps e avec ole de ie put une payer e d'un omme on un our un

; il est nistraıx qu'il es con-

: c'est ecueiler aux prend ente à alois et qué, et lant, ni lisposiridicule alique,

servée, exclure ône de opporlominats. urs lois

, fils de e légisà celle

tions, en

des Saliens. Il y est fait très-souvent mention des conjurateurs, et le combat judiciaire y est réglé comme si le législateur avait cherché à soumettre à une discipline la vengeance personnelle. On y sent le pouvoir royal plus affermi que dans la loi salique, le roi étant considéré comme un grand propriétaire, un maître d'esclaves et de colons nombreux, dont les biens doivent être garantis par des priviléges spéciaux et des châtiments plus rigoureux. Celui qui efface une charte royale, sans en produire une autre qui l'abroge, est passible de la peine de mort comme pour haute trahison; l'Église est égale au roi quant aux priviléges concédés aux terres et aux colons : ces dispositions, ainsi que l'ordre et la précision qui s'y font remarquer davantage, nous portent à la considérer comme un acheminement à la fusion des deux anciennes civilisations.

Cette loi a un garactère évident de personnalité; elle veut que si un Franc, un Allemand, un Bourguignon, ou tout autre, demeurant parmi les Ripuaires, est cité en justice, se défende, non selon la loi locale, mais selon celle de son pays (1). Les difficultés que présentaient dans l'application toutes ces lois diverses firent recourir aux capitulaires qui régissaient indistinctement tous les habitants; ce qui leur donnait force de loi territoriale.

Les réformes de Dagobert n'altérèrent point les différences entre vainqueurs et vaincus; bien qu'il résulte de quelques actes que les Romains conservèrent les curies, qui étaient chargées de l'enregistrement des instruments de travail et de quelques autres détails.

La loi bourguignonne, appelée aussi Gombette, est précédée Loi Gombette. de cet avant-propos : « Très-glorieux roi des Bourguignons, « Gondebaud. Après avoir mûrement réfléchi, pour le bien et « le repos de nos peuples, à ce qui convient le mieux en « chaque affaire, à l'honnêteté, à la règle, à la raison et à la « justice, nous avons pesé le tout avec nos grands, convoqués « à cet effet; et, de leur avis et du nôtre, nous avons or-« donné d'écrire les statuts suivants, afin qu'ils demeurent lois « à toujours.

« Au nom de Dieu, la seconde année du règne de notre « glorieux seigneur Sigismond, le livre des ordonnances, pour

224 ou 277 articles, dont 113 regardent le droit politique ou civil, et la procédure, 164 le droit criminel, dont 94 concernent les violences contre les personnes, 16 le vol, 64 des délits divers.

(1) Tit. XXXI, § 3.

« la perpétuité des lois passées et présentes, fut fait à Lyon, « le quatrième jour des calendes d'avril.

« Par amour de la justice, à l'aide de laquelle on se rend « Dieu propice et l'on acquiert pouvoir et domination terrestre. « ayant tenu conseil avec nos comtes et nos grands, nous « avons entrepris de régler les choses de manière que l'intégrité « et la justice ferment toute voie à la corruption. En consé-« quence, tous ceux qui sont en autorité doivent dorénavant « juger entre le Bour uignon et le Romain, selon la teneur de « notre loi, rédigée et amendée d'un commun accord, de telle « sorte que personne n'espère ou n'ose, en jugement ou affaire, « recevoir chose quelconque de l'une des parties à titre de « don; mais que celui-là qui a pour lui la justice l'obtienne, « et qu'à cela suffise l'intégrité du juge. (Suivent des menaces « et des peines contre la corruption. ) Ayant ainsi prohibé la « vénalité, nous ordonnons, comme firent nos ancêtres, de « juger entre Romains d'après les lois romaines, et que ceux « qui auront à le faire sachent qu'ils recevront par écrit la « forme et la teneur des lois selon lesquelles ils doivent « juger, afin que nul ne puisse s'excuser pour cause d'igno-« rance... Si quelque point ne se trouve pas déterminé dans

« seul point. » Il est à croire que ce code fut fait en trois fois; quarante et un titres furent promulgués par le roi Gondebaud en 501; ceux qui les suivent et les expliquent ou les réforment, en 517, à ce qu'il paraît, par le roi Sigismond; et le reste peut-être par le même prince, qui, plus tard, y aurait ajouté les deux

« nos lois, il v aura lieu d'en référer à notre jugement sur ce

cc

m

co

ď

u

suppléments (1).

Le préambule nous avertit déjà qu'il ne s'agit plus d'un recueil de coutumes, mais d'une véritable législation émanée juridiquement avec un caractère et une intention politique. Elle obligeait seulement les Bourguignens, et la différence entre eux et les Romains y subsiste sans aucun vestige du régime municipal; mais le législateur cherche à la diminuer, en imposant aussi aux Romains certaines obligations, et en soumettant les siens au droit de ceux-ci. « Que le Bourguignon + 4 le

<sup>(1)</sup> Le tout se compose de 110 titres et de 354 articles, dont 142 de droit civil, 30 de procédure, 182 de droit pénal, parmi lesquels 76 sont relatifs aux délits contre les personnes, 62 à ceux contre la propriété.

Lyon,

e rend restre, , nous tégrité consénavant eur de le telle affaire, tre de tienne, lenaces

enaces
hibé la
res, de
ne ceux
cerit la
doivent
d'ignoé dans
sur ce
ante et

ante et 501; en 517, ut-être es deux

is d'un émanée le. Elle e entre régime en imoumetn + 4 le

de droit stifs aux « Romain soient tenus dans la même condition (1). Si une « jeune fille romaine a épousé un Bourguignon à l'insu de ses « parents, qu'elle sache qu'elle n'aura rien à hériter d'eux (2). « Si un Bourguignon libre entre dans une maison pour quelque « différend, qu'il paye six sous au maître du logis, douze à « titre d'amende, et qu'en cela Bourguignons et Romains « soientégaux (3). Si quelqu'un, voyageant pour affaires privées, « arrive à la maison d'un Bourguignon et lui demande l'hospi« talité; si le Bourguignon lui indique la maison d'un Romain, « que le Bourguignon, la chose étant prouvée, paye trois sous « à celui dont il aura indiqué la demeure, et trois à titre « d'amende (4). »

Les peines se réduisent le plus souvent à des réparations. Le meurtre d'un intendant, ou d'un bon ouvrier en or, est taxé à cent sous; à soixante, celui d'un serf attaché à la personne; trente, si c'est un laboureur ou un porcher. Mais à côté des ampositions apparaissent les peines corporelles (5), on a même tenté parfois de tirer parti du sentiment de la honte (6). On voit commencer aussi ces châtiments extravagants dont abonda le moyen âge: ainsi la femme qui a abandonné son mari est condamnée à périr suffoquée dans un bourbier (7); le voleur d'un épervier, à se laisser manger six onces de chair, ou à payer six sous. La loi de Luitprand, qui fait raser et fouetter par les rues les femmes querelleuses, est de la même nature. Une grande perche à l'extrémité de laquelle se trouvait fixée une corbeille, était dressée sur le pont de Pavie, et servait à plonger dans le fleuve ceux qui avaient blasphémé Dieu et la Vierge (8).

La loi bourguignonne statue sur d'autres délits qui, se subs-

(2) Tit. XII, § 5.(3) Tit. XV, § 1.

(5) Que celui qui tue une personne libre ne compose pas autrement qu'a vec son sang. Tit. 11, § 1.

(7) Tit. XXXIV, § 1.

<sup>(1)</sup> Tit. X, § 1, Romanus et Burgundio eadem conditione teneantur.

<sup>(4)</sup> Tit. XXXVIII, § 3. Cette disposition est motivée par la garantie à l'égard de l'hôte dont nous avons parlé précédemment.

<sup>(6)</sup> Illa facinoris sui dehonestata flagitio, amissi pudoris sustinebit infamiam. XLIV, § 1.

<sup>(8)</sup> AULICUS TICINENSIS, c. 14. De pareilles peines étaient appliquées fréquemment parmi les Germains. Ignovas, imbelles, corpore infames cæno ac palude, injecto super crata, mergunt. Les Anglais les infligeaient aux femmes querelleuses.

bar

Lo

Chi

vai

une

jua

diti

for

on

ďa

par

cin

des

le s

le c

qui

crir

trai

clay

que

les

les

sém

ce (

sou

peu

lité

les

viva

éten

ciét

poli

diss

voir d'ex

et d

ploy

rap

que

tituant à ceux de la violence, révèlent des relations sociales plus complexes; elle s'occupe beaucoup des testaments, des donations, des mariages, des contrats; les biens sont distingués en sort et biens acquis. Le sort est le patrimoine politique, constitué par une loi ancienne, provenant de la répartition du territoire entre les conquérants, ou de la libéralité du roi. En vertu de cette origine, le titre de plein droit ne peut être aliéné, mais il passe aux héritiers mâles, en se subdivisant à l'infini, et la succession avant lieu partête et non par représentation. Les filles en sont exclues; seulement, celle qui est cloîtrée a l'usufruit d'un tiers au plus. Si quelqu'un meurt sans descendant mâle, le sort est considéré comme bien acquis, et suit les lois communes sur les successions, lois conçues avec une précision qui n'est pas toujours exempte d'obscurité. L'époux fait à l'épouse un don (witeman), qui est consigné entre les mains du père de celle-ci. Elle peut en convertir le tiers en ornements; le reste lui est remis, si elle devient veuve. Au cas où elle mourrait la première sans enfants, la moitié revient à son oncle paternel, et l'autre moitié à ses sœurs. La veuve a aussi l'usufruit pour un tiers ou un quart des biens laissés par son mari.

Il est évident (sans parler même du style qui est moins grossier) que le législateur avait sous les yeux les sources du droit romain; cela est si vrai, que les citations font parfois disparate avec les dispositions tirées des coutumes germaniques (1).

Mais les Bourguignons empruntèrent moins encore aux Romains leurs lois que l'idée d'un gouvernement régulier, en cherchant à élever, aux dépens de l'autorité de l'assemblée nationale et du clergé, la puissance royale sur le modèle de celle des empereurs. Lors même qu'ils furent passés sous la domination des Francs, ils conservèrent leur loi comme droit personnel, jusqu'à l'époque où elle fut abolie par Louis le Débonnaire.

Loi des Visigoths. Euric, qui régnait à Toulouse, fit réunir les coutumes nationales pour les Goths (2), qui furent les premiers parmi les

<sup>(1)</sup> Ainsi, dans le titre XXXIV du Divorce, le § 2 permet la répudiation moyennant une simple amende; les §§ 3 et 4, au contraire, ne l'admettent que dans les cas d'adultère, d'empoisonnement, de violation des tombeaux ; ce qui est une altération du Code Théodosieu.

<sup>(2)</sup> Sub hoc rege, Gothi legum instituta scriptis habere cæperunt; nam antea moribus et consuetudine tenebantur. Isidore de Séville, Chr. Goth. Ére 504.

barbares à avoir des lois écrites; mais il ne nous en reste rien. Lorsqu'ensuite les Visigoths furent repoussés en Espagne, Chindasuind abrogea la loi romaine, que les indigènes conservaient dans le Bréviaire d'Alaric, et soumit eux et les Goths à une même législation (652). Son code, appelé Fuero juzgo (forum judicum, complété sous son fils Recesuind, avec quelques additions postérieures, embrassa toutes les lois rendues ou réformées par Euric jusqu'au roi Égiza, et des fragments dont on ne connaît pas l'origine, ou empruntés même aux coutumes d'autres tribus germaniques; le tout distribué en douze livres par ordre de matières, contenant cinquante-quatre titres et cinq cent quatre-vingt-quinze articles. Le premier livre traite des qualités et des devoirs du législateur, et des lois en général : le second, des jugements; le troisième, du régime conjugal; le quatrième, de l'origine naturelle, de la parenté; le cinquième est relatif aux transactions; le sixième, aux accusations criminelles; le septième, au vol et aux fraudes; le huitième traite des violences et préjudices causés; le neuvième des esclaves et des soldats fugitifs; le dixième, des partages, des époques, des confins; le onzième livre concerne les malades, les médecins, les morts, les négociants étrangers; le dernier, les hérétiques et les juifs. Bien que le droit romain y soit expressément aboli, ainsi que les anciennes coutumes, l'ensemble de ce code révèle une main romaine; les articles en sont calqués souvent sur les édits impériaux, et, au lieu de distinguer les peuples selon leur origine, ses dispositions s'appliquent à la totalité du territoire. Les règles prescrites sont exclusives, et dans les cas imprévus, on en appelle au roi, qui reste le complément vivant de la loi.

Ce n'est plus un essai, mais un code général, développé et étendu avec l'intention de pourvoir à tous les besoins de la société; puis, comme s'il ne suffisait pas qu'il embrassât le droit politique, civil et criminel, on y trouve de temps à autre des dissertations sur l'origine de la société; sur la nature du pouvoir, sur l'organisation de la cité; le législateur ne se fait pas faute d'exhortations morales, d'idées philosophiques, de menaces et de conseils; il soigne même l'expression, et cherche à déployer de l'éloquence au risque de tomber, dans le verbiage.

On se rendra compte du motif de cette différence, si l'on se rappelle la nature des conciles nationaux d'Espagne, dans lesquels le clergé avait la prépondérance. Ce corps de lois n'étant

ociales
s, des
ingués
consu terrin vertu
, mais
, et la
es filles

munes i n'est use un ère de e reste

sufruit

ale, le

rrait la ternel , it pour

s groslu droit sparate 1). re aux

égulier, emblée dèle de sous la ne droit Débon-

nes naırmi les

pudiation ettent que eaux ; ce

int; nam .LE, Chr.

l'in

SiO

me les

l'es

inst

deg

vie ce c

cell

a n

« C

« n a il

a la

a tr

« pi

a de

« CC

a fo

a ét

a le

¢ m

a vc

« et

« l'e

« ne

« pi

a tu

« de

« ou

a et

« m

« gn

« se

« pr

(1)

Œ

pas rédigé par des barons ignorants et n'ayant de mérite que la force, mais par des prélats versés dans le droit romain et canonique, il l'emporte sur les autres en justice, en douceur, en précision, en largeur de vues sur les droits de l'homme, sur les intérêts de la société, sur le droit pénal.

Une très-grande autorité est attribuée aux évêques, qui avaient droit d'appel sur les cas jugés dans leur circonscription et revisaient la cause avec le juge. Si ce dernier s'y refusait, l'évêque pouvait lever la peine par une nouvelle sentence. Il y avait aussi un defensor, chargé de veiller sur la police, le com-

merce, les impôts, et de recueillir les plaintes.

Pour laisser au roi et aux évêques une plus grande indépendance, ils ne prennent aucune partaux jugements ordinaires. L'esclave peut citer en justice un homme libre, quel que soit son rang; et nul n'a la faculté de se faire représenter par une personne d'une condition supérieure à celle de l'adversaire; tandis qu'il est permis au pauvre de remettre sa cause entre les mains de quelqu'un d'une condition égale à celle de la partie adverse. En cas de prévarication de la part du juge, la partie lésée pourrait en appeler au duc ou à l'évêque. Le juge dont la sentence était réform, était puni moins sévèrement que celui qui avait refusé son ministère. Ce dernier était destitué et frappé d'une amende. Le droit d'asile était très-restreint. Les personnes emprisonnées préventivement étaient défrayées et indemnisées de tout dommage. La preuve par témoins, ou par titres et documents, est substituée au duel judiciaire : « Que le juge interroge d'abord « les témoins, qu'il examine ensuite les écrits pour découvrir « la vérité, et ne se montre pas facile à déférer le serment. « La recherche de la vérité exige que les documents soient « bien pesés avec les parties, et que la nécessité du serment « bien reconnue, et résultant du débat, arrive inopinément; que « le serment soit déféré alors seulement que le juge n'est par-« venu à découvrir aucun écrit ou preuve, aucun indice de la

La déposition d'un prêtre équivalait à celle de deux ou trois laïques. Il semblerait dans les autres législations barbares que le préjudice causé constitue seul le méfait, et qu'il ne s'agit que d'en obtenir la réparation matérielle. Il est ramené, au contraire, dans la loi visigothe, à son élément véritable et moral,

<sup>(1)</sup> Tit. I, liv. 21.

que la et caeur, en e, sur

s, qui ription fusait, e. Il y le com-

esclave ang; et e d'une est pere quel-En cas rait en était rétrefusé unende. sonnées at dom-

at domnts, est d'abord couvrir erment. s soient serment ent; que

est par-

e de la

ou trois tres que agit que u conmoral, l'intention. Elle ne proportionne pas le châtiment selon la lésion ou la personne, et distingue l'homicide volontaire, le meurtre provoqué et l'assassinat prémédité, ne mettant entre les hommes d'autre différence que celle de la liberté et de l'esclavage. L'esclavage l'accident n'est plus tel que l'avaient institué les lois romaines; il fait place à un servage qui, par degrés, s'élève par à peu jusqu'à la liberté. Déjà, en effet, la vie et l'honneur du serf ne sont plus livrés à la merci du mattre; ce qui signale une différence énorme entre les lois romaines et celles des Visigoths.

« Si personne, auteur ou complice d'un délit, ne doit de-« meurer impuni, à combien plus forte raison y a-t-il lieu de « punir celui qui a commis un homicide, soit exprès, soit in-« considérément! Et comme certains mettres cruels mettent à a mort leurs esclaves sans qu'ils se soient rendus coupables. a il convient de couper court à cette licence, et d'ordonner que « la présente loi soit observée de tous à perpétuité. Aucun maî-« tre ou maîtresse ne pourra mettre à mort sans jugement « public aucun esclave mâle ou femelle, ou un autre individu « de leur dépendance ; si un esclave ou un autre serviteur « commet un crime capital, le maître ou l'accusateur en in-« formera le juge ou le comte ou le duc du lieu où le délit aura « été accompli. L'affaire débattue, si le crime est prouvé, que « le coupable soit condamné et exécuté par le juge ou par son a maître, de manière pourtant que, si le juge ne veut pas l'en-« voyer au supplice, il donnera contre lui sa sentence par écrit, « et le maître pourra l'executer ou lui pardonner. Si réellement « l'esclave, en résistant à son maître par une hardiesse fua neste, l'a frappé ou tenté de frapper avec une arme, une « pierre ou autre objet, et que le maître pour se défendre ait « tué l'esclave dans sa colère, le maître ne sera pas responsable « de son sang, pourvu que la chose soit prouvée par témoins « ou par serment des esclaves mâles ou femelles présents, « et par le serment du délinquant. Que celui qui par méchan-« ceté aura tué de la main d'autrui son esclave sans juge-« ment public, soit déclaré infâme, incapable de prêter témoi-« gnage et obligé de passer sa vie en exil, dans la pénitence; « ses biens appartiendront à ses héritiers légitimes les plus « proches (1). »

<sup>(1)</sup> Tit. V, fiv. 12.

tri

pa

tio

cir

fit

u .

ave

pui

cor

nul

cen

ser

juse

em

ris

difi

l'us

la n

« c

« n

un b

ceil. colle

crit .

des :

puisa

habi

I

Un grand respect est professé pour le mariage, considéré comme un lien indissoluble; et la défense de s'unir entre les vainqueurs et les vaincus est levée. Le mari assigne la dot, et les enfants héritent par portions égales, sans exclusion pour les filles. Il est juste, dit la loi, que l'ordre de succession ne divise pas ceux qu'unissent les liens naturels de la parenté (1) : le mari n'est que l'administrateur des biens de sa femme, et l'autorité maternelle est respectée à l'égal de celle du père (2). Un testament n'était valable qu'autant qu'il avait été déclaré en présence d'un prêtre et de plusieurs témoins. Le voyageur surpris par la mort pouvait confier verbalement ses dernières volontés à ses domestiques, qui devaient en faire aussitôt la déclaration au juge ou à l'évêque, lesquels examinaient si leur déposition méritait créance (3).

Ce sont là les conséquences du principe chrétien, qui apparaît plus encore dans l'institution des défenseurs et du procureur des pauvres, élus par le peuple sous la présidence de l'évêque, pour protéger les intérêts de la classe la plus négligée de la société.

Les ordres, la plupart ecclésiastiques, étaient nombreux : les dons faits à l'Église n'étaient acceptés qu'autant que la famille du donateur n'était pas tombée dans la misère : si, plus tard. elle se trouvait dans le besoin, elle avait droit à des subsides (4). Lorsqu'an eveque entrait en fonctions, on faisait un inventaire des biens de la mense épiscopale, et à sa mort ses héritiers étaient tenus de les restituer intégralement (5); s'il mourait sans héritiers légitimes, même ses biens propres faisaient retour à son église (6). Quiconque faisait un don à l'église, acquérait le droit d'émanciper quelques serfs (7). Les enfants de prêtres devenaient serfs de l'église à laquelle appartenait le père (8); mais s'ils se conduisaient bien, ils pouvaient retourner à l'état de personnes libres, et même entrer dans les ordres (9).

Il faut dire néanmoins qu'à cause de son origine ce code at-

<sup>(1)</sup> Lib. 4, t. 2, l. 9.

<sup>(2)</sup> Lib. 3, tit. I, 1. 7, et tit. 6, 1. 5, 7.

<sup>(3)</sup> Lib. 2, t. 5, l. 14, 13.

<sup>(4)</sup> Conc. Tolet. IV, c. 38.

<sup>(5)</sup> Lib. 5, t. I, 1, 2.

<sup>(6)</sup> Lib. 4, t. 2, l. 12.

<sup>(7)</sup> Conc. Tolet. IV, c. 69.

<sup>(8)</sup> Ib. IX, c. 10.

<sup>(9)</sup> lb., c. 11.

tribue au clergé et au roi une autorité sans bornes, qui n'est pas refrénée, comme partout ailleurs, par les anciennes institutions. De là vint, cependant, que la féodalité ne prit jamais racine en Espagne, sauf dans quelques contrées où le voisinage fit pénétrer la contagion. « Que personne n'aspire au trône par « orgueil; qu'aucun prétendant n'excite des guerres civiles « parmi les peuples; que personne ne conspire contre la vie a des princes. Mais quand le roi est mort en paix, que les pri-« mats du royaume, d'accord avec les évêque i unt pouvoir « de lier et de délier, et dont la bénédic<sup>††</sup> nction con-« sacrent les princes, établissent son succ « timent de Dieu. »

Les persécutions décrétées contre les Juavec cette mansuétude. Leurs pratiques supermina ses étaient punies de mort. Obligés de se cacher, ils regardèrent les Arabes comme des libérateurs.

Afin que le Fuero pût se répandre partout, il fut prescrit que nul exemplaire ne fût vendu plus de douze sous, sous peine de cent coups de fouet pour l'acheteur ou le vendeur qui dépasserait ce prix. Il resta en vigueur durant tout le moyen âge, jusqu'à l'époque où Alphonse X fit revivre le droit romain et emprunta à Justinien les bases de ses partidas.

Les lois des Longbards en Italie furent écrites par Rotha- code long ris (643). Il ne fit pas un code complet, mais il réunit, en les modifiant, les édits des rois ses prédécesseurs (1) que le souvenir et l'usage avaient conservés jusque-là; puis il les fit approuver par la nation, dans la diète de Pavie. « Au nom du Seigneur. Ici « commence l'édit que j'ai renouvelé avec mes juges, moi, au « nom de Dieu, Rotharis roi, personnage très-excellent, dix-« septième roi de la nation longbarde, l'an huitième de mon « règne, avec la faveur de Dieu ; le trente-huitième de mon âge , « seconde indiction, soixante-six ans depuis que les Longbards, « sous Alboin, alors régnant, arrivèrent, avec l'aide de la divine

isidéré

tre les

et les

our les

divise

1): le

et l'au-

(2). Un

laré en

ur sur-

res vo-

décla-

r dépo-

pparaît

cureur évêque,

e de la

ux : les

famille

is tard,

des (4). ventaire

réritiers

mourait

t retour

guérait

prêtres

ère (8); l'état de

code at-

<sup>(1)</sup> L'énumération de ces rois se trouve dans le préambule de ce code dont un beau manuscrit existe dans l'abbaye de la Cava. Il y en a un autre à Verceil. C. Vesme en prépare une nouvelle édition, qui paraîtra à Turin dans la collection des Monumenta historia patria. Il a découvert dans le manuscrit de Verceil un nouveau prologue qui donne une énumération plus distincte des anciens rois longbards, et qui semble avoir été la source où Paul Diacre puisa pour ses premiers livres, en estropiant les noms par pédanterie et par habitude de rhéteur.

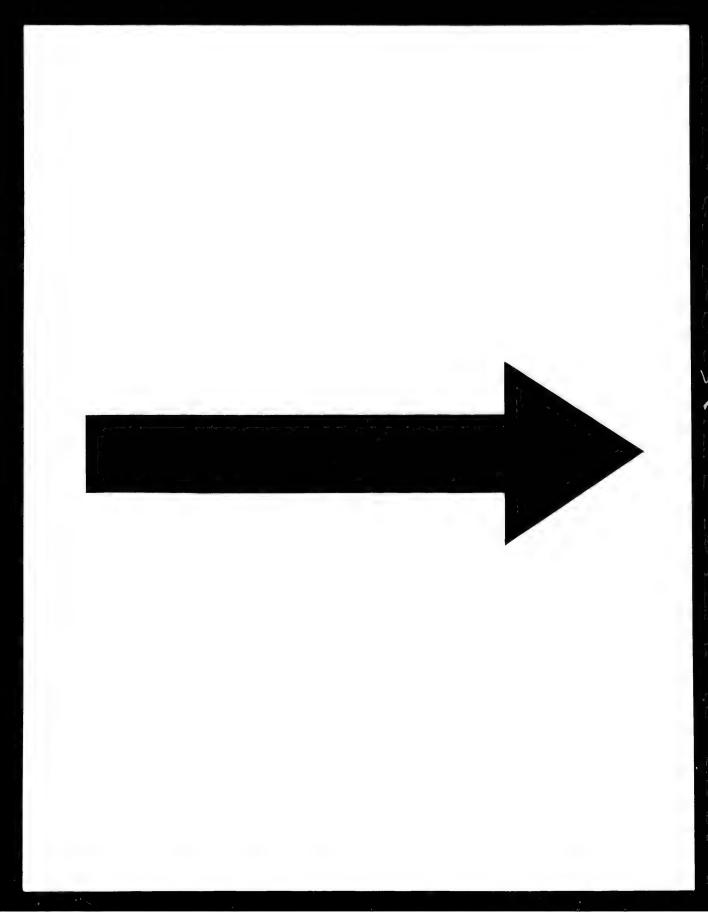

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER STATE OF THE STATE OF THE

Le Rolling Res 

,

.

« Providence, dans la province d'Italie. Donné au palais de « Pavie. Ce qui suit prouve combien nous avons à cœur le bien « de nos sujets, surtout en ce qui concerne les fatigues conti- « nuelles des pauvres, et les charges qui pèsent sur ceux qui « ont le moins de force. Considérant donc la miséricorde de « Dieu, nous avons cru nécessaire de corriger ce qui se passe « à présent, de rédiger une loi qui renouvelle et amende toutes « les précédentes, ajoute ce qui manque, supprime le superflu; « de la réunir dans un volume, afin que chacun, sous la loi et « la justice, puisse vivre tranquille, diriger ses efforts contre « les ennemis, et défendre soi et sa propriété. »

Des trois cent quatre-vingt-dix lois de Rothaire, cent quatre-vingt-deux regardent le criminel, trois la religion, dixsept l'état légal des citovens, des esclaves et des étrangers; dix-huit les prérogatives et la maison du roi, sept la milice et la sûreté de l'État, quinze la sûreté intérieure, deux l'agriculture et le commerce, quatorze la chasse et la pêche, cinquantequatre la police urbaine et rurale, vingt-quatre l'ordre judiciaire. Des cinquante-quatre lois civiles restantes, dix-neuf ont rapport aux personnes; les autres à divers sujets. — Les lois publiées ensuite par Luitprand, avec l'assistance « des juges et « de tout le peuple, » ont à un degré bien plus élevé un caractère de droit civil. D'autres furent promulguées par Alphonse et les rois qui lui succédèrent. Plus tard, on les publia en deux recueils. Dans le premier, elles sont disposées historiquement, selon l'ordre où elles parurent, de Rothaire à Conrad Ier; dans le second, désigné par le nom de Code longbard, et mis en vigueur depuis Henri Ier, elles sont distribuées scientifiquement en trois livres: le premier a trente-sept titres, le second cinquanteneuf, le troisième quarante.

Ces lois appartiennent donc à des époques très-diverses, circonstance qui a échappé à presque tous ceux qui ont apprécié d'après elles la civilisation longbarde. Dans les premières, on ne trouve que bien peu de traces du droit romain, tandis qu'elles ont beaucoup d'analogie avec celles des Anglo-Saxons; il y est rarement question de religion; peu de discipline ecclésiastique: elles abondent en termes longbards, qui expliquent d'une manière plus claire les usages des vainqueurs, par qui et pour qui elles ont été faites (1).

(1) Et ipse quartus ducat eum in quadrivium, et thingat in wadia,

hor vor sor dis mê dar d'u

gno

au

la ving sou che est con ren que

pré

ι

sou

electronic de la constant de la cons

abset gi Roti 376.

que

(2) (3) (4) (5)

(6) pour

Au milieu de lois sages, d'autres portent un caractère d'ignorance et de barbarie. Rothaire réprouve ceux qui croient aux sorciers, déclarant impossible à une femme d'avaler un homme vivant (1); cependant il défend, aux champions qui vont combattre, de se munir de certaines herbes et d'user de sortiléges. La peine de mort est prodiguée aux esclaves, tandis que les personnes libres peuvent se racheter à prix d'argent. même de l'homicide prémédité et de l'attaque à main armée (2): dans les compositions, on fait une différence entre le meurtre d'un Italien et celui d'un Longbard (3); entre un homme et une femme (4); celui qui tue l'aldion d'autrui pave soixante sous; pour le meurtre d'un serf ou d'un serviteur attaché à la maison, on paye cinquante sous; pour un serf cultivateur. vingt; pour un serf rustique, seize; pour un porcher ayant sous lui deux ou trois gardiens, cinquante; pour le simple porcher, vingt-cinq (5). Quant au meurtre d'un homme libre, il est évalué à deux cents sous. L'avortement d'une cavale, comme celui d'une serve, est taxé à trois sous (6); indifférence naturelle dans un système où l'amende n'a pour objet que de compenser un dommage, sans que le législateur se préoccupe des intérêts de la société et de l'humanité.

Un tiers des amendes revenait aux juges : celles qu'infligeait une sentence royale, étaient doublées.

Le pouvoir royal n'avait plus l'ancienne base de la libre élection par les gasinds; il n'était pas non plus sanctionné par la religion, et parmi les prédécesseurs de Rothaire, Agilulf et Ariovald avaient seuls fini de mort naturelle: aussi le législateur songea-t-il à affermir l'autorité du prince par une pénalité sévère; la peine de mort et la confiscation atteignaient quiconque aurait attenté ou comploté contre la vie du roi; tandis que, si l'on avait tué quelqu'un sur son ordre, on était renvoyé absous.

et gisiles ibi sint, etc. Roth., 225.—Reddat in octogilt, et non sit fegandi. Roth. 375.— Si servus regis oberos, aut vecorin, seu mernorphin feceriit. 376.

(1) ROTH., 179.

ais de

bien

conti-

x qui

de de

passe

toutes

erflu:

loi et

contre

t qua-

, dix-

ngers:

ilice et

gricul-

ruante-

e judi-

ont

es lois

uges et

carac-

onse et

n deux

ement.

r; dans

en vi-

nent en

quante-

es , cir-

pprécié

s, on ne qu'elles

il y est lésiasti-

oliquent

qui et

madia.

- (2) Id., 5, 11, 12, 14, 19, 141, 253, 284, 285; Luitpr., VI, 81, 85.
- (3) ROTH., 194.
- (4) Id., 33, 130, 131, 200, 201, 202, 203, etc.
- (5) Id., 129, 136.
- (6) Id., 338, 339. La loi Aquilia ne faisait également aucune différence pour les blessures faites aux serfs ou aux animaux.

g

q

bı

qi

fè

ar

tra

ot

de

co

éc

di

fix

de

av

me

SO

no

loi

mo

bie

l'a

rer

qu

pèi

suc

nac

veu

de

der

(2

1

Parmi les délits privés, ceux qui entraînaient la peine capitale étaient l'adultère, le meurtre du mari ou du mattre; parmi les délits publics, l'introduction de l'ennemi dans le royaume, et tout acte tendant à l'aider; l'assistance donnée à un criminel condamné à mort; la rébellion contre le chef, en temps de guerre : la fuite sur le champ de bataille, l'attaque à main armée contre le palais du roi, la désertion de la fara à laquelle on appartenait. Le faux monnayeur et le faussaire avaient la main coupée (1). Le serment était souvent admis comme preuve décisive en matière civile et criminelle : « Que l'accusée d'adultère « se disculpe, assistée de douze sacramentaires, et que son mari « la recoive (2). » L'épreuve du duel était admise, bien que Luitprand la regardat comme absurde (3). Les dons aux magistrats étaient permis, pourvu que le roi en eût sa part. — On ne reconnaissait pas, comme parmi les Francs, de terre privilégiée.

Quelques-unes de ces lois attestent la connaissance du droit romain: par exemple, celle qui fait mention du pécule castrense et semi-castrense du fils de famille (4); les trois causes d'exhérédation (5); celle qui subdivise l'héritage (6).

Les traces du droit romain abondent dans les lois subséquentes, comme celles qui traitent de l'émancipation de l'esclave dans l'église; de la prescription de trente ans pour légitimer la propriété et les droits; de la défense de vendre le bien des mineurs, hors le cas d'extrême nécessité; enfin, d'un mode plus moral et plus rationnel, pour l'héritage des femmes et l'adoption.

A la composition Luitprand substity so peines afflictives, comme le cachot, l'épreuve du fer rouge, le fouet (7); c'était donc, en ce qui regarde le guidregild, un droit nouveau introduit par ce prince, qui voulut que l'auteur d'un homicide volontaire payât le prix de la compensation à la famille du mort, mais que tous les biens du coupable fussent partagés entre cette famille et le roi; et dans le cas où la part affectée aux ayants

<sup>(1)</sup> ROTH., 246, 247.

<sup>(2)</sup> Ibid., 179, 153, 165, 166, 364, 365, 366, 367, 369.

<sup>(3)</sup> Id., 198, 203, 214, 231. - GRIMOALD., 7; LUITPR., VJ, 64.

<sup>(4)</sup> ROTH., 167.

<sup>(5)</sup> Id., 168, 169, 170.

<sup>(6)</sup> Id., 158, 159, 160.

<sup>(7)</sup> LUITPR., VI, 26.

capiparmi nume, criminps de armée elle on a main e décidultère

n mari en que ux ma-. — On e privi-

u droit estrense exhéré-

séquen-'esclave timer la des mide plus l'adop-

ictives,; c'était u introe volonu mort, tre cette c ayants droit ne couvrirait pas le guidregild, que la totalité fût consignée à ces derniers (1).

Les femmes sont l'objet de prescriptions fréquentes. Celui qui, sur la voie publique, attente à la pudeur d'une femme libre, doit payer neuf cents sous (2) de composition; autant, qui use de contrainte pour se faire épouser (3); celui qui diffère pendant deux ans d'épouser sa fiancée est puni d'une amende (4). Les adultères peuvent être tués par l'époux outragé, même quand la loi ne les atteint pas; et le consentement ou l'ordre du mari n'absout pas la coupable. C'est un délit que de traiter une femme libre de prostituée ou de sorcière; le coupable doit jurer avec vingt témoins que cette injure lui est échappée dans l'emportement de la colère, ou soutenir son dire en duel, à la charge, s'il succombe, de payer l'amende fixée par le juge (5). Il est fait une distinction entre le mariage des hommes libres avec des affranchies et ceux des gens nobles avec des personnes qui ne le sont pas : les enfants nés d'une mésalliance sont exclus des emplois. Les agnats ou cognats sont chargés de la tutelle des mineurs; les enfants de famille noble sont placés sous la tutelle immédiate du roi. Il y a une loi de Luitprand qui mériterait d'être imitée dans les codes modernes, c'est celle-ci : Si une femme veut vendre son bien. bien qu'il y ait consentement et accord de la part du mari, l'acheteur sera tonu de faire venir deux ou trois proches parents de cette femme, afin qu'elle atteste en leur présence qu'elle agit librement et sans contrainte (6).

Les enfants sont appelés à hériter par portions égales; leur père a plein pouvoir sur eux, mais il ne peut les priver de sa succession, à moins qu'ils ne l'aient frappé, où qu'ils aient menacé ses jours ou attenté à l'honneur de leur belle-mère (7).

La succession légitime a trois ordres : 1º les fils, puis les neveux par représentation ; les filles par portions égales, et à défaut de celles-ci, les sœurs et les tantes non encore mariées (dans ce dernier cas, les parents, et à leur défaut le roi, prélèvent un

<sup>(1)</sup> LUITPR., IV, 2.

<sup>(2)</sup> GRIMOALD., 2. - LUITPR., VI, 87; AISTULPH., 3, -14.

<sup>(3)</sup> Котн., 186.

<sup>(4)</sup> Id., 178.

<sup>(5)</sup> Id., 179, 198.

<sup>(6)</sup> Tit. X, art. 2.

<sup>(7)</sup> Id., 173, 168, 169.

sixième); 2º les plus proches parents, sans distinction de lignée ni de sexe, jusqu'au septième degré : passé cette limite, le roi se substitue comme ayant droit (1). Le bâtard n'hérite point. La moitié de la légitime revient aux enfants naturels, si le père laisse un fils: dans le cas contraire, ils ont droit à un tiers du tout. Les femmes prennent également part dans la succession, et les fidéicommis sont inconnus. Les testaments n'étaient point en usage : celui qui , n'ayant pas d'enfants , voulait disposer de ses biens devait le faire par contract (thinx). Plus tard Luitprand permit de tester non-seulement en faveur de l'Église, mais de ses fils. Le père pouvait avantager un de ses fils d'un tiers, s'il en avait deux, d'un quart, s'il en avait trois, et ainsi de suite (2); mais les enfants d'un second lit ne jouissaient point de cette faveur du vivant de leur mère. On pouvait aussi avantager une fille. Bien que l'action des tribunaux se fût déjà substituée à la vengeance privée, ils furent, comme tout le reste, organisés militairement, très-expéditifs dans leur mode de procéder. Dans les procès en matière civile, les formules étaient encore plus simples (3): « Pierre, Martin te cite, parce que tu tiens

D٤

tif

un

au

re

de po

de

ou

div

les

ci

d'a

Ce

me

da

vo

an

du

<sup>(1)</sup> LUITPR., I, 105; II, 8; III, 5; VI, 48. - ROTH., 157-169.

<sup>(2)</sup> LUITPR., VI, 6.

<sup>(3)</sup> Ad legem 53, lib. VI, LUITPR. — Ad legem 7, lib. II, LUITPR. Voici d'autres exemples :

<sup>«</sup> Petre, te apellat Martinus, quia consiliatus es de morte sua, aut oc« cidisti patrem suum.— De torto me appellasti. Si dixerit quod consi« liatus esset cum rege aut occidisset per jussionem regis, aut approbet,
« aut emendet, secundum quosdam. — Secundum quosdam aliter est : in
« anima jurare debet.— Sed melius est secundum alios; quod dicat, Non
« consiliatus sum, nec occidi, quod per legem emendare debeam pro usu.
« Petre, te appellat Martinus, quod ipse sponsavit Aldam tuam
« filiam puellam, et tu dedisti eam alteri in conjugium ante duos annos.

<sup>«</sup> Non sponsa sti meam filiam.—Tunc ille qui appellat probet. Si dixerit: « Sponsasti tu meam filiam, sed non erat puella; tunc ille qui appellat « probet quod erat puella et si non potuerit, juret ipse qui a appellatus est « qui non erat puella. »

<sup>«</sup> qui non erat puetta. »
« Petre, te appellat Martinus qui est advocatus de parte publica, quod le« vavit sedicionem contra tuum comitem, et occidit suum caballum cum « ipsa sedicione, et tu fuisti consentiens in ipso mato. Petre, te appellat « Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod homines de civitate « Roma levaverunt sedicionem contra homines de civitate Cremona, vel « contra comitem de Mediolano, et tu fuisti in capite cum illis.— Petre, te « appellat Martinus quod homines de civitate Rovenna levaverunt aduna« ciones contra homines de civitate Roma, et tu fuisti consentiens in isto « mato. — Petre, te appellat Martinus, quod ipse tenebat cum rege, et « tu spoliasti casam suam de tanto mobile qui valebat solidos C. »

lignée le roi point. le père ers du ession. t point oser de tprand de ses s'il en te (2); tte faer une ée à la ganisés

n. Voici

céder.

encore u tiens

aul ocl consipprobet,
rest: in
cat, Non
ro usu. »
m tuam
s annos.
dixerit:
appellat
latus est

quod leum cum appellat civitate ona, vel Petre, te adunas in isto rege, et « indûment une terre située en tel endroit. — Cette terre m'ap« partient par succession de mon père. — Tu ne dois pas lui
« succéder, parce qu'il t'a eu d'une de ses servantes (aldia).
« — Oui, mais il l'affranchit (Widerbora), comme il est écrit,
« et la prit pour femme. — Prouve-le, ou perds ta cause. »
Dans une action criminelle : « Pierre, Martin te cite, parce
« que tu as tué son frère Donat. — S'il dit : Il était Romain,
« ce n'est pas à toi que je dois en repondre; qu'il le prouve, ou
« qu'il réponde. » Chacun devait comparaître en personne, à
l'exception des orphelins, des veuves et des individus qui justifiaient ne le pouvoir : avec l'agrément du roi on leur donnait
un avocat.

Les preuves positives étaient fournies par les actes écrits, par les témoignages sous serment et par la prescription : s'il n'en résultait pas de lumières suffisantes, on recourait souvent au duel.

Le faux témoin était condamné à une indemnité dont moitié revenait au prince, moitié à la partie lésée; s'il était hors d'était de payer, il devenait esclave de l'offensé. Le temps nécessaire pour prescrire varia. Rotharis le fixa à cinq années; et en cas de difficulté, la prescription devait être soutenue par le duel ou par le serment (1). Grimoald la porta à trente ans (2), et diverses modifications furent introduites par la suite.

Quant aux criminels, l'arrestation du prévenu se faisait par les décans ou *saltarii*, qui l'amenaient au sculdasque, et celuici le livrait au juge (3). Le malfaiteur découvert dans la maison d'autrui pouvait être arrêté et même tué par qui que ce fût (4). Celui qui liait un homme libre sans ordre du roi, ou sans un motif valable, devait lui donner deux parts du prix de sa vie (5).

Le juge interroge l'accusé; s'il ne se justifie pas, il est condamné. Il n'est fait mention ni de tortures, ni de peines cruelles, sauf pour les faussaires, auxquels on coupe la main (6). Le voleur est passible, pour son premier larcin, de deux ou trois ans de prison souterraine; et s'il n'est pas en état d'indemniser du préjudice causé, il doit être livré à celui qu'il a volé, pour

<sup>(1)</sup> Loi 230, 231.

<sup>(2)</sup> GRIM., loi 4.

<sup>(3)</sup> LUITPR., II, 25.

<sup>(4)</sup> Котн., 32.

<sup>(5)</sup> Id., 42.

<sup>(6)</sup> Id., 246, 247.

être à sa merci; à son second vol, le juge le condamne à être rasé, battu, marqué au front et au visage. Au troisième, il est vendu hors de la province (1). Il est singulier, quand le meurtre se rachète, qu'il n'en soit pas de même du vol. Luit-prand ordonne que la femme querelleuse soit rasée et fustigée par les rues du voisinage.

Les biens des condaumés passaient à leurs enfants. La négligence des juges était punie, tantôt par des amendes à partager entre le fisc et la partie lésée, tantôt par l'obligation imposée au juge de payer de ses deniers, au demandeur, la somme

pour laquelle il avait introduit l'instance (2).

Un délai de quatre jours au plus est fixé pour terminer les procès en première instance; un délai de six pour les jugements sur appel; et il est accordé douze jours à celui qui veut soumettre sa cause au jugement suprême du roi (3). Néanmoins la compétence des divers tribunaux est mal déterminée; le recours au roi est trop fréquent, et il n'y a pas de terme fixé au delà duquel il soit imposé silence aux parties.

Une loi de Charlemagne ajoutée aux lois longbardes ordonne aux juges de siéger à jeun, ce que l'on regarde comme l'indice d'une intempérance habituelle de la part des Longbards; mais peut-être n'est-ce là qu'une allusion à l'Écriture (4), ou peut-être encore, un moyen de hâter l'expédition des affaires; c'est ainsi que les jurés anglais ne peuvent prendre aucune

nourriture avant d'avoir prononcé leur verdict.

De tout cela il résulte que ceux qui regardent les lois longbardes comme détestables, et ceux qui les trouvent excellentes, ont les uns et les autres de bonnes raisons à faire valoir (5). Elles restèrent en vigueur plus que toutes les autres législations barbares; cela est si vrai, qu'on les trouve citées jusqu'en 1451. Nous croyons toutefois que c'est uniquement par rapport à la nature de certaines propriétés.

Lois bava-

Il faut probablement rapporter aussi aux temps de Clotaire II

(1) LUITPR., VI, 26.

(3) LUITPR., IV, 7, 8, 9.

et d celles disp quel disp pris aute lulf

la ta poid resse prés trois

était

térie port n'a sont éval tion l'hoi cons veut chos avoi dieu roya taire allet fants terre

Il par

> (1) (2)

(3) (4) acced

<sup>(2)</sup> ROTH., 25, 26. - LUITPR., IV, 7, 8, 9, 10; IV, 27. - RACHIS, 7, 8.

<sup>(4)</sup> Væ tibi terra, cujus rex adolescens et principes mane comedant! Eccl., X, 16.

<sup>(5)</sup> André d'Isernia l'appelle jus asininum. Lucca de Penna dit : Longobardicas leges fuisse factas a bestialibus, neque mereri appellari leges, sed fæces. Montesquieu les met au-dessus de toutes les lois barbares.

et de Dagobert Ier la rédaction des lois des Bavarois (1) et de celles des Alemans, qui ont beaucoup de ressemblance entre elles. Les premiers seulement empruntent plusieurs de leurs dispositions au droit romain, et en reproduisent textuellement quelques-unes du code visigoth; le plus grand nombre de ces dispositions règle les affaires ecclésiastiques, le clergé ayant pris une grande part à leur rédaction; et l'on trouve parmi les auteurs du code bayarois Claudius, Cadeindus Magnus, et Agilulf, évêque de Valence.

Si quelqu'un tue un évêque, on fait une chape en plomb de la taille du mort, et le meurtrier est condamné à payer un poids égal en or (2). La loi des Alemans offre beaucoup de ressemblance avec celle des Bavarois. Elle fut promulguée en présence de trente-trois évêques; et elle commence par vingt-

trois articles du droit canonique.

dtre

ne, il

nd le

Luitstigée

négli-

tager

posée

mme

er les

juge-

i qui Néan-

inée:

terme

donne

e l'in-

ards;

), ou

aires ; ucune

long-

entes.

ir (5).

ations

1451.

tà la

aire II

, 7, 8.

dant!

Longo.

leges,

Les lois des Angles et des Vérins, peuple du Jutland, qui était venu s'établir dans la Thuringe, paraissent également antérieures à Charlemagne, ainsi que celles des Frisons, qui Loisfrisonnes. portent l'empreinte du droit germanique pur; car ce peuple n'a jamais pénétré dans le territoire romain (3). Ces dernières sont réunies sous; dix-sept titres; l'adaling, ou noble, est évalué à six cents sous; l'homme libre à deux cents, proportion conservée dans toutes les amendes; le lite à moitié de l'homme libre. Elles sont certainement très-anciennes, car elles conservent des traces d'idolâtrie : ainsi une de leurs dispositions veut que celui qui viole un bois sacré et v enlève quelque chose soit conduit vers la mer, et que là, sur la grève, après avoir eu les oreilles coupées, il soit châtré, puis immolé aux dieux outragés. On n'y trouve aucune mention du pouvoir royal. Celui qui nie un fait doit jurer avec douze sucramentaires, ou combattre en champ clos. Les fils succèdent aux alleux à l'exclusion des filles; de sorte que s'il n'existe pas d'enfants mâles, l'argent et les esclaves reviennent à la fille, la terre au plus proche parent.

Il reste quelques fragments des lois anglo-saxonnes faites Lois anglopar les heptarques (4); au lieu d'être en latin comme celles

saxonnes.

<sup>(1)</sup> Mederers, Beyträge zur Gesch. von Bajern; Ingolstadt, 1793.

<sup>(2)</sup> Lex Bojar., 11.

<sup>(3)</sup> GAUPP, Lex Frisonum; Breslau, 1832.

<sup>(4)</sup> Leges Jutarum, Anglorum, Saxonum, Danorum in Anglia condita: accedunt leges Normannorum regum Guilielmi Conquestoris et Henrici

des autres barbares, elles sont rédigées en anglais (1), excepté celles d'Edouard le Confesseur : nouvelle preuve de la prédominance des envahisseurs sur les indigènes de l'île. Les soixantedix-neuf premières furent réunies par le roi Éthelbert; seize appartiennent à Lothaire et à Éadric, le préambule de celles de Vitred dit qu'elles furent données dans l'assemblée des grands. en présence de l'archevêque et d'un évêque, et que tous les ordres ecclésiastiques y avaient la parole; c'est ce que l'on peut croire aussi en y voyant la prohibition de travailler les jours de fête, et de faire faire gras aux serfs aux époques des ieûnes.

Le préambule des soixante-dix-sept titres d'Ina s'exprime de même : Elfred promulgua ses quatre-vingt-neuf titres, sous une forme qui ressemble presque à un sermon, en remontant à Moïse. Bien que l'on retrouve en Angleterre très-peu de vestiges du droit romain, on en aperçoit encore quelques-uns, au moins dans les écoles et parmi le clergé.

La loi des Saxons en trente-quatre titres, sans parler d'un capitulaire de Charlemagne, fut peut-être compilée au temps de ce prince. Les blessures y sont spécifiées minutieusement. Le meurtre d'un noble est taxé à mille quatre cent quarante sous. à cent vingt celui d'un homme libre; on paye autant pour le lite et pour la femme mariée, le double pour les vierges; celui qui nie un fait doit amener avec lui douze témoins pour prêter serment avec lui. Le noble, à qui l'on impute d'avoir tué un serf, doit payer trente-six sous, ou jurer avec trois témoins qu'il est innocent. La conspiration contre le roi est punie de la peine capitale, ainsi que le vol d'un cheval, d'une ruche d'abeilles, d'un bœuf de quatre ans. Celui qui veut se marier doit payer aux parents de la future trois cents sous, et le double s'il l'épouse sans leur consentement.

primi, et magna charta libertatum Angliæ, edita regnante Johanne; collegit David Wilkinsius; tome IV des Barbarorum leges antiquæ.

(1) Oux conscripta Anglorum sermone hactenus habentur. BKDA, Hist. eccl. 11, 5.

Lot sanxone.

60%

que cus. uns le t par ďéc le p L réd

cips

la p

C'es

nou

ces

en : rile ou cha plu Que ľét fau et

juri

de i

le ( ces

## CHAPITRE XV.

## MOSURS.

Les lois dont nous venons de retracer les dispositions principales sont, pour ceux qui savent les interroger, la révélation la plus vraie du degré de culture et des mœurs de cette époque. C'est pour nous d'abord un motif de présumer que ces peuples nouveaux étaient presque illettrés, quand nous voyons toutes ces lois, moins celles des Angles, rédigées en latin, et les vainqueurs contraints de recourir à l'écriture et au langage des vaincus, même pour des statuts qui ne les concernaient pas. Quelquesuns ont soutenu que les Francs n'écrivirent pas leur langue avant le temps de Charlemagne, et que le latin n'était en usage que parmi les prêtres et les grands (1). Il est certain que l'art d'écrire était si rare en Angleterre, que le condamné à mort qui le possédait était absous par bénéfice de clergie (2).

Les naturels des différents pays auront été employés à la rédaction de ces lois; mais toute tradition élevée de droit juridique était à tel point perdue, que, incapables qu'ils étaient de poser des principes généraux, ils se contentèrent de pourvoir en détail à des cas particuliers, avec une minutie souvent puérile. Si trois hommes ont enlevé une jeune fille libre de sa maison ou d'une de ces habitations souterraines appelées scréones, chacun d'eux devra payer douze cents deniers; s'il y en avait plus de trois, chacun sera passible de deux cents deniers (3). Que celui qui allume du feu sur la route se souvienne de l'éteindre avant de s'en aller (4). Celui qui trouve une bête fauve blessée, ou prise au piége, ou entourée par des chiens, et la tue, puis raconte sincèrement la chose, peut en prendre le côté gauche et sept côtes (5).

L'absence de vues larges entraîne aussi les rédacteurs de ces lois dans des distinctions vicieuses qui ne dérivent pas de

ement. arante t pour erges; s pour

xcepté prédoxanteize ap-

lles de rands ,

us les e l'on

ler les

es des

(prime

. sous

ontant

eu de

s-uns.

r d'un

temps

oir tué moins e de la e d'aer doit louble

hanne; uæ. , Hist.

<sup>(1)</sup> ECCARD, notes sur Leibnitz, de Origine Francorum; art. 18.

<sup>(2)</sup> BLACKSTONE, Comm. on the laws of England, 1V, 28.

<sup>(3)</sup> Loi salique, tit. XIV.

<sup>(4)</sup> ROTH., 147.

<sup>(5)</sup> Id., 317.

mét

vau

vale

il d

un '

cen

Ror

qui

dan

pou

lite

Bot

dou

por

pri

don

den

ďu

per

si l

sur

aut

ten

de

est

hoi

SOL

qui

app

do

Bo

cei

I

l'intention, mais du dommage effectif qui se trouve spécifié de la manière la plus frivole. Celui qui a blessé quelqu'un à la tête, de façon que le sang ait coulé jusqu'à terre, payera une amende de six cents deniers; si la blessure a porté au milieu des côtes et pénétré dans le corps, l'amende sera du double; si la plaie s'ulcère, il sera payé deux mille cinq cents deniers, plus trois cent soixante pour la cure. C'est ainsi que parle la loi salique; la loi saxonne est encore plus minutieuse. Le bris des quatre dents de devant est taxé à six schellings, mais une seule des suivantes se paye autant. L'ongle du pouce est évalué trois schellings, une narine de même. La loi ripuaire évalue à trentesix sous d'or le doigt dont on se sert pour décocher les flèches.

Ces prescriptions révèlent le caractère d'une société obligée de pourvoir avec tant de détail à un nombre infini de violences : il en est de même du tarif des compositions. Nous trouvons dans la loi salique, la plus grossière de toutes, les peines relatives au vol, particularisées de facon à nous faire connaître le prix attaché aux différentes espèces d'animaux, et le soin que l'on mettait à en garantir la propriété sans cesse menacée. Le vol d'un cochon de lait est puni d'une amende de cent vingt derniers en sus de la valeur; de huit cents, s'il a été pris dans un endroit clos; de sept cents, si c'était un mâle châtré, et qui était du nombre des animaux consacrés et réservés pour le sacrifice (1). Celui qui détache la sonnette du cou d'une truie doit paver six cents deniers; quatorze cents s'il s'agit d'une vache et de son veau; cent vingt, si c'est d'un cheval ou d'une chèvre; pour avoir volé ou tué un chien de chasse, on paye dix-huit cents deniers; cent vingt, pour un chien de berger; dix-huit cents, pour un faucon; tant était vive la passion de la chasse! Celui qui coupe ou emporte un arbre, dans un lieu clos. doit payer à titre de composition cent vingt deniers; dix-huit cents pour une ruche à miel, enlevée d'un endroit clos; celui qui traverse l'habitation d'autrui sans sa permission doit payer douze cents deniers.

La distinction entre personnes libres et esclaves, entre les vainqueurs et les vaincus, se trouve indiquée par la diversité des peines. Celui qui a dérobé un esclave, mâle ou femelle, employé soit à la garde des pourceaux, soit à l'extraction des

<sup>(1)</sup> Cette loi est du nombre de celles que nous avons déjà signalées comme antérieures à la migration.

cifié de la tête. amende es côtes la plaie us trois salique : quatre eule des té trois trenteflèches. obligée lences: rouvons es relaaltre le oin que cée. Le t vingt ris dans , et qui pour le ie truie t d'une u d'une

eu clos, lix-huit ; celui t payer

n paye

erger;

n de la

tre les versité melle, on des

comme

métaux, soit à faire du vin ou de la farine, soit à soigner les cheyaux payera deux mille huit cents deniers, toujours en sus de la valeur et des frais du procès. Le lite qui enlève une femme libre est puni de mort. Si un homme libre a épousé l'esclave d'un autre, il descend dans la condition de celle-ci. Si un Romain commet un vol au préjudice d'un Franc, il devra payer deux mille cinq cents deniers. Le Franc qui, sans motif légitime, enchaîne un Romain en aura six cents à débourser, et le double le Romain qui en agira de même avec un Franc. Si un antrustion est tué dans une émeute, il faut compter soixante-douze mille deniers pour expier sa mort, moitié pour celle d'un Romain ou d'un lite. Le titre X de la loi Gombette veut que le Romain ou le Bourguignon qui tue un serf barbare paye trente-cinq sous, et douze sous d'amende; trente, si c'est un laboureur ou un porcher; cent soixante, si c'est un orfévre; cinquante est le prix d'un forgeron; quarante, celui d'un charpentier. Il y avait donc déjà quelque raffinement d'art chez ces peuples. Une dent brisée est évaluée comme il suit : quinze sous pour celle d'un noble, Romain ou Bourguignon; dix pour celle d'une personne de classe moyenne; cinq pour celle du dernier rang; si le coupable est un serf, il perd la main.

La loi ripuaire offre aussi des dispositions très-minutieuses sur les mutilations : si un homme libre coupe l'oreille d'un autre, de façon qu'il ne puisse plus entendre, le coupable est tenu de payer cent sous; cinquante si le blessé entend encore; de même pour le nez, pour les yeux, pour la main. La peine est toujours du double quand le membre offensé est entièrement hors de service; mais il faut que l'accusé ne puisse pas établir son innocence par le serment de douze sacramentaires. Celui qui tue un esclave doit payer trente-six deniers; cent si l'esclave appartient au roi ou à une église, sauf justification par le mode susénoncé. Un Ripuaire qui tue un Franc d'une autre tribu doit payer deux cents sous; cent soixante si le mort est un Bourguignon, un Aleman, un Frison, un Bavarois ou un Saxon:

cent si c'est un Romain (1).

| (1) Tables des widrigild.                                                        | Sous. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 <sup>re</sup> classe. — Parmi les Francs saliens et Ripuaires, pour le meurtre |       |
| d'un évêque                                                                      | 900   |
| D'un antrustion                                                                  |       |
| Pour meurtre ou complicité d'un meurtre, dans une forêt.                         | 1800  |
| Pour le meurtre d'un prêtre, d'un grafion                                        |       |

## HUITIÈME ÉPOQUE.

Celui qui doit payer une composition pour homicide peut donner un bœuf en bon état au prix de deux sous; une génisse est prise pour six, une cavale pour trois, une épée avec son fourreau pour sept, et sans le fourreau pour trois; une bonne cuirasse

| D'un diacre.   500s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------|
| D'un sous-diacre. 400 D'un Romain, convive du roi. 300 2º classe — Pour le meurtre d'un Kranç libre. 200 Si le meurtre est commis dans une forêt, ou si on brûle la victime. 600 Pour le meurtre d'un Romain libre. 100 Pour le meurtre d'un kranger, Bourguignon, Frison, Tudesque, Bayarois. 160 D'une femme enceinte. 700 3º classe — Pour le meurtre d'un Romain colon, selon la loi salique. 45 selon la loi ripuaire, D'un esclave. 36  Blessures.  Main ou pied coupés. Sal. 62 ½ Rip. 100 — estropiés. — 50 GEil crevé. — 62 ½ — 100 — blessé. — 50 Oreille coupée ou blessée. 45; — 100 ou 50  Injures.  Cheveux coupés à un enfant. 62 ½. Pour un Franc maltraité par un Romain. 36 Un Romain par un Franc. 15 Pour appeler quelqu'un lâche. 15 — lièvre. 6 — renard. 33 La loi des Ripuaires nous fait connaître la valeur du sou, en nous apprenant que le prix d'un bœuf en bon état et avec ses cornes était de. 2 D'une vache. 12 D'un cheval entjer. 6 D'une jument. 3 D'une bonne culrasse. 12 D'un casque avec cimier. 6 D'une armure de jambes. 6 D'un bouclier avec lance. 2 D'un faucon non apprivoisé. 6 — dressé à prepdre des grues. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                            |         |
| D'un Romain, convive du roi.   300   2º classe   Pour le meurtre d'un Kranç libre.   200   Si !e meurtre est commis dans une forêt, ou si on brûle la victime.   600   Pour le meurtre d'un Romain libre.   100   Pour complicité.   300   Pour le meurtre d'un étranger, Bourguignon, Frison, Tudesque, Bavarois.   160   160   D'une femme enceinte.   700   3º classe.   Pour le meurtre d'un Romain colon, selon la loi salique.   45 selon la loi ripuaire, D'un esclave.   36     Blessures.     45 selon la loi ripuaire, D'un esclave.   36     36     3     4     100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <del></del>                                                |         |
| 2º classe— Pour le meurtre d'un Franc libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |         |
| Si !e meurtre est commis dans une forêt, ou ai on brûle la victime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | on alassa   |                                                            |         |
| Victime   Cooperation   Coop | 7. ciasée   |                                                            | 200     |
| Pour le meurtre d'un Romain libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                            | 800     |
| Pour complicité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |         |
| Pour le meurtre d'un étranger, Bourguignon, Frison, Tudesque, Bayarois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |         |
| desque, Bavarois.   160   700   3° classe   700   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100      |             |                                                            | auu     |
| D'une femme enceinte.   700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                            | 180     |
| 3° classe — Pour le meurtre d'un Romain colon , selon la 101 sa- lique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |         |
| Blessures   A5 selon la loi ripuaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3º classe - | - Pour le meurtre d'un Romain colon selon la 101 sa.       | 100     |
| Blessures   Sal. 62 \frac{1}{2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o caasson:  |                                                            |         |
| Main ou pied coupés.   Sal.   62 \frac{1}{3}   Rip.   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | D'un esclave                                               |         |
| Main ou pied coupés.       Sal.       62 ½       Rip.       100         — estropiés.       —       62 ½       —       100         — blessé.       —       62 ½       —       100 ou 50         Injures.         Cheveux coupés à un enfant.       62 ½       —       —       100 ou 50         Injures.         Cheveux coupés à un enfant.       62 ½       —       —       100 ou 50         Injures.       62 ½       —       —       100 ou 50         Injures.       62 ½       —       —       15       —       15       —       15       —       6       —       15       —       6       —       15       —       6       —       10       —       10       —       10       —       6       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       —       10       — <td></td> <td>7 7 7 77</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 7 7 7 77                                                   |         |
| estropiés.   -   50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |         |
| Œil crevé.       —       62 ½       —       100         — blessé.       —       50         Oreille coupée ou blessée.       —       45;       —       100 ou 50         Injures.         Cheveux coupés à un enfant.       62½         Pour un Franc maltraité par un Romain.       36         Un Romain par un Franc.       15         Pour appeler quelqu'un lâche.       15         —       —       16         —       —       16         —       —       16         —       —       16         —       —       16         —       —       16         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         —       —       10         — <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |         |
| - blessé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            | and the |
| Oreille coupée ou blessée. — .45; — 100 ou 50           Injures.           Cheveux coupés à un enfant62 ½.           Pour un Franc maltraité par un Romain36           Un Romain par un Franc15           Pour appeler quelqu'un lâche15           — lièvre6           — renard3           La loi des Ripuaires nous fait connaître la valeur du sou, en nous apprenant que le prix d'un bœuf en bon état et avec ses cornes était de2           D'une vache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                            | 4       |
| Injures.   Cheveux coupés à un enfant.   62 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |         |
| Cheveux coupés à un enfant 62 ½.  Pour un Franc maîtraité par un Romain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Oreille coupée ou blessée — 45; — 100 ou                   | a 50    |
| Pour un Franc maîtraité par un Romain         36           Un Romain par un Franc         15           Pour appeler quelqu'un lâche         15           — lièvre         6           — renard         3           La loi des Ripuaires nous fait connattre la valeur du sou, en nous apprenant que le prix d'un bœuf en bon état et avec ses cornes était de         2           D'une vache         1           D'une vache         2           D'une cheval entier         6           D'une épée avec son fourreau         7           — sans fourreau         3           D'une bonne culrasse         12           D'une armure de jambes         6           D'un faucon non apprivoisé         6           D'un faucon non apprivoisé         6           dressé à prendre des grues         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Injures.                                                   |         |
| Un Romain par un Franc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Cheveux coupés à un enfant 62 ½.                           |         |
| Pour appeler quelqu'un lâche.   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Pour un Franc maltraité par un Romain                      | 36      |
| —   lièvre.   6   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            | 15      |
| —   lièvre.   6   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Pour appeler quelqu'un lâche                               | 15      |
| La loi des Ripuaires nous fait connaître la valeur du sou, en nous apprenant que le prix d'un bœuf en bon état et avec ses cornes était de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            | 6       |
| La loi des Ripuaires nous fait connaître la valeur du sou, en nous apprenant que le prix d'un bœuf en bon état et avec ses cornes était de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | _ renard                                                   | 3       |
| en nous apprenant que le prix d'un bœuf en bon état et avec ses cornes était de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | La loi des Ripuaires nous fait connaître la valeur du sou. |         |
| D'une vache.       1         D'un cheval entjer.       6         D'une jument.       3         D'une épée avec son fourreau.       7         — sans fourreau.       3         D'une bonne culrasse.       12         D'un casque avec cimier.       6         D'une armure de jambes.       6         D'un bouclier avec lance.       2         D'un faucon non apprivoisé.       6         — dressé à prendre des grues.       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |         |
| D'un cheval entjer.       6         D'une jument.       3         D'une épée avec son fourreau.       7         — sans fourreau.       3         D'une bonne culrasse.       12         D'un casque avec cimier.       6         D'une armure de jambes.       6         D'un bouclier avec lance.       2         D'un faucon non apprivoisé.       6         — dressé à prendre des grues.       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | et avec ses cornes était de                                | 2       |
| D'un cheval entjer.       6         D'une jument.       3         D'une épée avec son fourreau.       7         — sans fourreau.       3         D'une bonne culrasse.       12         D'un casque avec cimier.       6         D'une armure de jambes.       6         D'un bouclier avec lance.       2         D'un faucon non apprivoisé.       6         — dressé à prendre des grues.       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | D'une vache                                                | 1       |
| D'une épée avec son fourreau.       7         — sans fourreau.       3         D'une bonne cuirasse.       12         D'un casque avec cimier.       6         D'une armure de jambes.       6         D'un bouclier avec lance.       2         D'un faucon non apprivoisé.       6         — dressé à prepdre des grues.       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                            | 6       |
| D'une épée avec son fourreau.       7         — sans fourreau.       3         D'une bonne cuirasse.       12         D'un casque avec cimier.       6         D'une armure de jambes.       6         D'un bouclier avec lance.       2         D'un faucon non apprivoisé.       6         — dressé à prepdre des grues.       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | D'une jument                                               | 3       |
| D'une bonne cuirasse.       12         D'un casque avec cimier.       6         D'une armure de jambes.       6         D'un bouclier avec lance.       2         D'un faucon non apprivoisé.       6         — dressé à prendre des grues.       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            | 7       |
| D'un casque avec cimier.       6         D'une armure de jambes.       6         D'un bouclier avec lance.       2         D'un faucon non apprivoisé.       6         — dressé à prendre des grues.       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | - sans fourreau                                            | 3       |
| D'une armure de jambes.         6           D'un bouclier avec lance.         2           D'un faucon non apprivoisé.         6           — dressé à prendre des grues.         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | D'une bonne cuirasse                                       | 12      |
| D'une armure de jambes.         6           D'un bouclier avec lance.         2           D'un faucon non apprivoisé.         6           — dressé à prendre des grues.         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | D'un casque avec cimier                                    | 6       |
| D'un bouclier avec lance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | D'une armure de jambes                                     | 6       |
| D'un faucon non apprivoisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | D'un bouclier avec lance                                   |         |
| - dressé à prendre des grues 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | D'un faucon non apprivoisé                                 | 6       |
| - en mue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                            | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | en mue                                                     | 12      |

pour bouc pour

délite trois ne fa sous; Un o plus que, puiss vingt on ca seize pouc bless petit

La

Meuri Un c

Ch

Deux CEil of Nez c Lèvre à fair Dent Dent Main mo Pouce La Cel pour un os Par

(1) Angla altre si la (2) pour douze, un casque ou une paire de cuissards pour six, un bouclier avec la lance pour deux, un faucon dressé pour six, pour trois s'il ne l'est pas, pour douze après le temps de la mue.

Les Longbards ne sont pas moins subtils dans la distinction des délits et des peines à leur appliquer. Un coup de poing se paye trois sous; six un soufflet, ainsi qu'une blessure à la tête, si elle ne fait qu'entamer la peau : pour deux blessures on donne douze sous, pour trois dix-huit; celles en sus ne sont pas comptées. Un os rompu est estimé douze sous, deux le double, trois et plus le triple; pourvu toutefois que l'os soit de telle grandeur que, lancé contre un bouclier à la distance de douze pieds, il puisse produire un son. Une lèvre fendue coûte seize sous, et vingt si elle laisse à nu une ou deux dents, même plus. Quand on casse une des dents que le rire laisse apercevoir, on donne seize sous; chacune des molaires est estimée à huit sous. Un pouce abattu se paye un sixième du prix de l'individu qu'on a blessé; l'index seize sous, le médium six, l'annulaire huit, le petit doigt treize (1).

Chez les Frisons (2), celui qui frappe un des quatre doigts les

La loi des Longbards fait pour le weregild les distinctions suivantes :

|                            |           | CTIMES    |                    |                    |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| He                         | omme !ibi | re. Aldic | on. Esclave.       |                    |
| Meurtre                    | gon s.    | 60 s.     | 50, 25, 20, 16 8., | selon son utilité. |
| Un coup à la tête          | 6         | 4         | 33                 |                    |
| Deux coups                 | 12        | 4         | io .               |                    |
| Œil crevé                  | 450       | 30        | 25, 12, 10, 8.     |                    |
| Nez coupé                  | 450       | 8         | 4                  | •                  |
| Lèvre coupée de manière    |           |           |                    |                    |
| à faire montrer les dents. | 20        | 6         | 4                  |                    |
| Dent cassée                | 8         | 2         | 1                  |                    |
| Dent qui se voit en riant. | 16        | 3)        | 2                  |                    |
| Main ou pieds coupés, la   |           |           |                    |                    |
| moitié du meurtre          | 39        | 39        | w                  |                    |
| Pouce coupé                | 150       | 8         | 4                  |                    |

La loi des Bourguignens fait presque les mêmes distinctions.

Celle des Visigoths n'a prévu que peu de cas. — Pour un coup, 5 sous; pour une déchirure de peau, 10; pour une blessure jusqu'aux o3, 20; pour un os casaé, 100.

Parmi les Anglo-Saxons, le were varie de 200 à 600 schellings et de 600 à 1200.

(1) L. de Rotharis, 46, 47, 50, 51, 52, 67. De même la loi donnée aux Anglais par Guillaume le Conquérant porte : Si alguns crieve Poil al altre per aventure quel que seit, si amendrad uxx solz dei solz engleis ; e si la purvele i est remis, si ne rendra lui que la meite.

(2) Tit. XXII.

t don-

se est

irreau

irasse

Sous.

00 on 50

 plus longs, dans la phalange supérieure, de manière à ce qu'il en sorte du sang, doit un sou de composition; deux si la blessure a atteint la phalange moyenne; trois pour l'inférieure; quatre si la blessure est à la jointure de la main et du bras, au coude ou à l'épaule; deux sous si elle est à la partie supérieure du pouce; trois pour la partie inférieure; la lésion à l'œil avec perte de la vue est estimée à vingt sous et deux trémisses. Si l'œil est enlevé, il est dû moitié du gidrigild; ainsi de suite pour chacune des parties du corps distinctement.

Le point d'honneur, qualité qui distingue les modernes des anciens, apparaît déjà dans les châtiments infligés aux paroles injurieuses. Celui qui traite un homme d'infâme est tenu de lui payer cent vingt deniers; le double, s'il s'est servi du terme de lâche; six cents, s'il l'appelle espion. La femme qui traite une autre de prostituée sans pouvoir lui prouver le fait est taxée à quarante-cinq sous. Le tuteur qui injurie sa pupille en perd le

mondwald.

Rites symboliques.

Les symboles, qui dans le droit patricien de Rome représentaient d'une manière scénique les actes civils, reparaissent chez les Francs et chez les autres barbares. « Quand quelqu'un veut « se retirer de la famille, qu'il vienne dans le mâl devant le ton-« gin ou centenier, et qu'il brise sur sa propre tête quatre ba-« guettes d'aune; qu'il jette ces quatre parties dans le tribunal, « et dise qu'il renonce au serment, à l'héritage, et à tous les « avantages et à toutes les charges de la vie en commun. » Chez les Saxons, pour émanciper l'esclave ou la pupille, on lui lançait une flèche au-dessus de la tête (1). Aux termes de la loi salique, celui qui a surpris un homme en flagrant délit de vol envers lui, ou d'injure envers sa femme ou sa fille, et n'a pu l'enchaîner, mais lui a donné la mort dans la lutte, doit, en présence de témoins, élever le cadavre sur une claie au milieu d'un carrefour, puis le garder durant quatorze ou quarante jours, et affirmer, en prêtant serment avec douze hommes, sur les choses saintes, qu'il l'a tué en se défendant lui-même; faute de quoi il est considéré comme assassin.

Nous ne reviendrons pas ici sur les cérémonies de l'émancipation, dont nous avons déjà parlé, et qui rappellent celles des Romains. Mais l'investiture d'une propriété, d'une charge, d'un grade, se donnait par tradition effective; cette solennité était en

rapp l'ima réell une l d'he Les et l'a calic faisa ou li L'épo c'éta de V ce n au o de c avec ou la

dont un li courr un m d'une servi ordir conse nous de m chés cire e teaux D'a

l'ado

(i)
et Te

et sic trasf

<sup>(1)</sup> KOPP, Bildern und Schrifter der Vorzeit.

ieure;
as , au
irieure
l avec
ses. Si
e pour
les anoles inde lui

e au'il

a bles-

orésennt chez in veut le tonre baibunal,

me de

te une

axée à

ous les

» Chez

ui lanloi sade vol

n'a pu

oit, en

jours, sur les ; faute

milieu

es des e, d'un etait en rapport avec les habitudes de gens qui écrivaient peu, et dont l'imagination ait besoin d'être saisie par des représentations réelles. S'ag sait-il d'une vente, on livrait à l'acquéreur, soit une branche d'arbre ou un couteau, un brin de paille, une touffe d'herbes, parfois une motte de terre où était planté un rameau. Les dignités ecclésiastiques se conféraient en remettant la crosse et l'anneau; les emplois inférieurs, en présentant le bonnet, le calice, un chandelier, les clefs de l'Église, l'encensoir, ou en faisant toucher la corde des cloches, brûler un grain d'encens ou lire le Missel. Quelques-uns de ces usages se sont conservés. L'épée était pour certains royaumes le signe de l'investiture; c'était la lance pour les rois longbards, le gonfalon pour le doge de Venise; Othon II inféoda le territoire de Bobbio à l'abbé de ce monastère, en lui mettant au doigt un anneau d'or. Ingulf, au onzième siècle, affirme que les barbares étaient dans l'usage de conférer les terres sans acte écrit, et seulement de vive voix, avec l'épée, le cimier, le cor, la coupe, l'éperon, l'étrille, l'arc ou la flèche, et que ces divers modes se conservèrent même après l'adoption des contrats écrits.

Ces symboles n'avaient parfois aucun rapport avec la chose dont on transférait la propriété: car on consignait tantôt un gant, un livre, un couteau (1), un chien; tantôt des cheveux, une courroie, une paire de ciseaux, un marteau, un jonc, un drap, un manteau, ou bien encore du marbre, des poissons, la poignée d'une épée, une cruche d'eau de mer. Lorsque ces objets avaient servi à la tradition, s'ils étaient de nature à rentrer dans l'usage ordinaire, ils étaient percés, ou brisés, et la personne investie les conservait comme preuve de l'acte consommé. De là vient que nous trouvons dans les archives des épées rompues, des pièces de monnaie trouées, quelquefois de petits paquets de paille attachés au titre, des chevéux et des brins de barbe pris dans la cire du sceau; ou bien encore des morceaux de bois, des couteaux sur le manche desquels on gravait le nom du vendeur.

D'autres fois on faisait certains actes significatifs, comme de se serrer la main (2), de présenter le pouce droit, de donner un

(2) La poignée de main en signe de conclusion d'un marché est très-an-

T. VII.

25

<sup>(1)</sup> Atramento, pinna et pergamena manibus meis de cerra elevavi, et Teutpaldi notarii ad scribendum tradidi per vasone terre et fistuco nodato seo ramo arborum accepi... per coltello et wantone seo aldilaine et sic per hanc cartula, justa legem saliga, vindo, dono, trado atque trasfundo, etc. Charte de Lucques de 983. Archiv. Guinigi.

baiser, de toucher une colonne ou une corne, de passer le seuil d'une porte, de se promener sur la propriété, de remuer la terre, de communier ensemble.

Les lois salique, ripuaire, alemanique, prescrivaient des cérémonies de ce genre; on en trouve aussi quelques-unes dans les actes souscrits par des individus vivant sous la loi romaine. comme celle qui consistait à faire ramasser à terre l'écritoire et le parchemin par celui qui avait requis la rédaction du titre, et qui devait les remettre au notaire. Il était également prescrit à quelle heure le juge devait sièger, de quel côté il devait porter la tête, quels signes de juridiction il tenait à la main, et comment il convenait qu'il composat son visage. Les Longbards dressaient souvent des actes pour les ventes, en v spécifiant l'objet aliéné avec le prix, et en y ajoutant la garantie sous la clause pénale de payer un prix double. Mais il n'était pas rare qu'ils fissent usage des symboles de la tradition. Celui qu'ils appelaient le launechild leur était particulier : il consistait dans la remise d'un objet quelconque que le donateur recevait du donataire : c'était un vêtement, un manteau, un anneau d'or, un cheval, une paire de gants, ou de l'argent, et l'on retrouve des exemples de cet usage jusque dans le treizième siècle; vers la fin, au lieu de donner le vêtement au donateur, on ne faisait que lui en présenter le bord. Rotharis ordonna (1), au cas où le donataire serait requis par le donateur de prouver le fait du launechild, qu'il eût à jurer de l'avoir remis, ou sinon à restituer le ferquid, c'est-à-dire l'équivalent. Luitprand (2) déclara non valable la donation sans le launechild et le tinx (3), en excep-

cienne, et se pratique encore dans plusieurs provinces de France et du royaume de Naples.

Voyez Servius, ad Eneid. III, 607.

PLAUTE, Capt., II, 3, 82. Tyndare dit:

Hæc per dextram tuam, te dextera retinens manu, Obsecro, infidelior mihi ne suas, quam ego suam tibi.

Dans Térence, Heautontimorumenos, III, 1, 84:

Credo dextram, porro te idem oro ut facias, Chreme.

ISIDORE, Orig., IV, 24. fait dériver de manu datum le mandat (manda-lum) par lequel on confie une affaire aux soins de quelqu'un qui l'accepte. Dans les Machabées, II, 13, 22: Iterum rex sermonem habuit ad eos qui erant in Bethsuris, dextram dedit, accepit, abiit.

(1) L. 175.

(2) Liv. VI, l. 19.

(3) Gnorius traduit le mot tinx par donation solennelle. Voyez les Anti-

de l'ho cert excenies

tant

mor chevest, hord blen seur

C

par

les .

et d asse vice frau est e tales dépl absu trati plis mort en l'a lois dém avala est : vaier

guilé. ture.

retro

clerc

(1) (2)

Morale.

e seuil terre,

s céréans les naine, oire et itre, et orescrit porter t comgbards écifiant sous la

as rare
i qu'ils
it dans
vait du
1 d'or,
etrouve
e; vers
o faisait
is où le
du lau-

exceprovaume

estituer

ra non

manda-'accepte. t ad eos

s Anti-

tant les dons faits aux églises et lieux saints pour la rédemption de l'âme.

Un peuple qui abandonne sa patrie perd une grande partie des sentiments les plus tendres, qui (telle est la nature de l'homme) sont attachés à certains lieux, à certaines fêtes, à certains souvenirs. On en trouve une preuve suffisante dans les excès auxquels se livrent ceux qui vont fonder au loin des colonies et occuper un pays nouveau. Les Espagnols, les Portugais, les Anglais du seizième siècle, tout civilisés qu'ils étaient, ne montrèrent pas moins de barbarie que les croisés dévots et chevaleresques du douzième. Est-il personne, à l'heure qu'il est, qui puisse croire à la bonté, à la pureté de mœurs de hordes guerroyantes, mélange de nations diverses, liées faiblement à leur chef, telles que celles des Germains envahisseurs?

Ces peuples arrivaient au milieu d'une société corrompue par le luxe, avilie par l'esclavage, pervertie par l'idolâtrie, et dans laquelle le christianisme n'avait pas encore pénétré assez profondément pour la réformer. Il en résulta qu'à leurs vices propres ils ajoutèrent ceux des vaincus; et si, d'un côté, la fraude, la bassesse, un libertinage raffiné inspirent du dégoût, on est effrayé, de l'autre, à l'aspect des rapines, des cruautés brutales, des débauches grossières. Le paganisme avait laissé un déplorable héritage de pratiques superstitieuses et de croyances absurdes. C'étaient des larves qu'il fallait apaiser par des lustrations, des sorcelleries du genre de celles dont sont remplis les ouvrages d'Apulée et de Lucien, des apparitions de morts et de vampires (1). Les barbares adoptèrent tout cela, en l'ajoutant à leurs propres réveries; c'est ce qui fait que leurs lois font souvent mention de maléfices et de pactes avec le démon. Chez les Longbards, on croyait que certaines femmes avalaient des hommes, ce que législateur traite d'absurdité. Il est parlé, dans les lois des Bourguignons, des vegii qui recevaient une récompense pour aider par leurs enchantements à retrouver le bétail égaré (2); le concile d'Agde défend aux clercs de s'occuper d'augures et de sorts par l'invocation des

quités lombardes milanaises, diss. XXII; et Du Cange, au mot Investiture.

<sup>(1)</sup> Post sepulturam visorum quoque exempla sunt. Pline.

<sup>(2)</sup> Lex Burg., add., tit. 8.

saints (1); saint Césaire se plaint de ceux qui interrogent les augures, révèrent les arbres, les fontaines, et autres débris du paganisme.

bas

nai

a

env

ses

pai

de

àc

des

ils

àu

et s

tati

y (

tro

brit

bat

œuf

sall

lou

occ

gro

adn

à sa

sain

pièc

n'ai

heu

posi

Rer

de

die

hab

aim

mit

teri

tion

le

GR

C

Nous n'avons eu que trop de cruautés à raconter, et l'on pourrait en recueillir bien davantage encore dans les chroniques, si peu nombreuses qu'elles soient. Le clergé lui-même ne fournissait pas toujours des exemples édifiants; et Grégoire de Tours cite la vengeance atroce d'un évêque faisant renfermer vivant avec un cadavre le prêtre Anastase. Voici ce qui était rapporté au premier concile de Tours: « Différents prêtres « établissent des hôtelleries dans l'intérieur des églises, chose « horrible à dire; et les lieux où l'on ne devrait entendre que « l'accent de la prière et les louanges de Dieu retentissent du « fracas des banquets, de paroles obscènes, de disputes et de « vociférations. »

Le fait le plus saillant de cette époque est néanmoins le contraste entre la barbarie native et l'œuvre civilisatrice de l'Église : si l'une en effet entraîne les rois aux forfaits de l'ambition, aux désordres du vice, nous les voyons, poussés par l'autre en sens contraire, fonder des monastères, consulter des ermites, se soumettre à des pénitences; le même peuple qui se livre à la débauche et à tous les abus de la force, pleure sur la tombe des martyrs, invoque les saints, et croit aux miracles de bonté.

Les habitudes étaient grossières, les demeures rustiques; la hache y façonnait les ustensiles de première nécessité, ainsi que les armoires, ainsi appelées des armes qu'on y renfermait : en effet, c'était la partie la plus importante dn mobilier, puisqu'elles conféraient les droits d'homme libre et de citoyen. Les banquets prirent de même leur nom des bancs sur lesquels on s'asseyait, et qui remplaçaient les lits des anciens. Le gibier qu'on y servait cuisait dans la salle même du festin, où un feu ardent rayonnait dans la vaste cheminée; et le vin qui circulait dans la corne dorée, ou parfois dans des crânes humains, excitait la gaieté des convives, dont les ébats finissaient souvent par des rixes sanglantes.

On rencontre toujours au fond de cette société quelque chose de naîf et qui tient de l'enfance. Charlemagne insérait dans ses capitulaires des prescriptions relatives aux poulets de sa

<sup>(1)</sup> Voy. tome V, pages 192, 193.

et l'on niques, e fourpire de fermer ni était prêtres chose lre que

ent du

s et de

ent les

débris

le conice de e l'anisés par onsulter peuple pleure nux mi-

tiques;
é, ainsi
ermait:
, puisen. Les
lesquels
e gibier
un feu
circuumains,
souvent

e chose it dans is de sa

basse-cour, et à la vente des œufs et des légumes. La sanguinaire Frédégonde disait à Chilpéric : Je me suis aperçue qu'il a été volé plusieurs jambons dans l'office. L'évêque Fortunat envoyait à sa mère spirituelle Radégonde, et aux religieuses ses sœurs, des prunes sauvages cueillies de sa main, dans un panier de jonc qu'il avait tressé lui-même. Quelques perches de terre suffisaient aux rois pour leur jardin, où ils se plaisaient à cultiver des plantes potagères au milieu des roses, des lis, des romarins; à greffer le cerisier, le figuier, le néflier, dont ils cueillaient les fruits. Avaient-ils à se transporter d'un lieu à un autre, ils montaient sur un chariot traîné par des bœufs, et se rendaient lentement aux assemblées de mai et à leur habitation des champs, où ils allaient passer quelque temps pour y consommer leurs revenus en nature. Un serf ramenait le troupeau du pâturage au pied de la résidence royale, et l'abritait sous le même toit que les chevaux de guerre; un autre battait le beurre; le gastald prenait le compte des fruits et des œufs, et apportait les corbeilles de fraises et de raisins dans les salles décorées de trophées enlevés aux ennemis et de têtes de loups tués à la chasse.

Ces rois aux habitudes si simples savaient pourtant, dans les occasions solennelles, déployer la pompe qui charme les esprits grossiers, et se montrer magnifiques dans leurs libéralités. On admire encore les dons offerts par Agilulf et par Théodelinde à saint Jean de Monza. Clovis fait vœu de donner son cheval à saint Martin, puis veut racheter sa promesse moyennant cent pièces d'or: mais le coursier ne veut pas faire un pas que le roi n'ait doublé la somme, ce qui le fait s'écrier : Vraiment le bienheureux saint Martin est de bon secours, mais de chère composition (1)! et il paye. Un jour qu'il s'entretenait avec saint Remi, ce à quoi il prenait grand plaisir, il lui proposa autant de terres qu'il pourrait en parcourir tandis qu'il ferait sa méridienne. Il exauçait en cela les prières de la reine et les vœux des habitants, qui se plaignaient d'être surchargés d'impôts, et qui aimaient mieux payer à l'église de Reims qu'au roi. Le saint se mit donc en route, et il avait fait le tour d'un vaste espace de territoire avant le réveil de Clovis, qui lui en confirma la donation. Éloi fit à Dagobert un trône en argent massif, sur lequel le roi, vêtu d'un manteau blanc et azur, se montrait avec le

<sup>(1)</sup> Vere bealus Martinus est bonus in auxilio, sed carus in negotio!
GREG. TURON.

I

nuc

juse

le

lon

ladi

le n

logi

que

ma

c'et

seu

pot

ven

ton

che

de

Qua

cas

pou

éta

cou

en

lète

tail

soil

sign

ils

et

cor

che

Cri mo

jac

010

I

I

F

diadème et le sceptre, entouré de ducs, de comtes, d'évêques, de harons, dont on admirait les fourrures de prix et les riches ceintures chargées d'or et de pierreries. Des échansons, des écuyers tranchants, des cellériers, faisaient le service de tables splendides en argent massif, ornées de figures et de fleurs, sur lesquelles brillaient les vases précieux ravis aux vaincus; un d'eux, donné en nantissement, ne put durant plusieurs années être dégagé par un roi des Francs. Ces princes se faisaient gloire d'étaler un grand luxe de vaisselle aux yeux des étrangers, ou bien de la montrer dans les jours de fête, exposée sur des dressoirs surmontés de baldaquins de pourpre. Il est parlé de banquets où trente mille bœufs furent servis aux convives.

Entre les services, des danseurs, des bouffons, des pantomimes venaient représenter des jeux scéniques. Les bardes chantaient les exploits de Théodoric, d'Alboin, de Mérovée; d'autres débitaient des fabliaux; puis le jardin offrait de nouveaux spectacles, et le héraut devant lequel s'ouvraient les portes du palais jetait à la foule des pièces d'or, en criant:

Voilà les largesses du roi!

Le divertissement le plus en faveur était la chasse de l'ours ou du sanglier, exercice de force et simulacre de guerre. Elle n'avait chez les Romains d'autre entrave que la défense de troubler la propriété d'autrui : les barbares, les premiers, introduisirent ces priviléges et ces réserves, qui furent poussés au point de faire considérer comme une prérogative royale le droit exclusif de chasser sur d'immenses domaines. Il faut dire que les Longbards ne paraissent pas avoir été très-passionnés pour la chasse, aucune de leurs lois ne contenant de dispositions à ce sujet; mais on peut juger du prix qu'y attachaient les Francs Saliens par l'amende énorme de dix-huit cents deniers imposée à celui qui tuait un faucon. La chasse avec ces giseaux fut ensuite répandue dans toute l'Europe par les Normands.

Soins corpo-

Les Goths portaient des moustaches, et frisaient leurs cheveux en les repliant au-dessus des oreilles; puis les réunissant en nœuds, ils les assujettissaient en les serrant derrière la nuque. Moins exclusif que l'empereur Honorius, qui avait défendu aux Romains d'imiter les modes des Goths, Théodoric s'habillait à la romaine pour se concilier les vaincus, et voulait que les siens l'imitassent (1).

<sup>(1)</sup> Sidoine, l. I, ép. 4, dit que Théodoric avait l'habitude aurium legulas (sicut mos gentis est) crinium superjacentium flagellis operiri.

Les Longbards se rasaient le derrière de la tête jusqu'à la nuque; ils laissaient leurs cheveux s'allonger sur le devant jusqu'à atteindre la bouche, en les séparant avec une raie sur le front; ils portaient de grandes moustaches et la harbe longue; quelques-uns prétendent que leur nom vient de là.

Peut-être la malpropreté entretenait-elle parmi eux une maladie qui est indiquée, quelle que fût sa véritable nature, sous le nom de *tèpre*. Celui qui en était atteint était expulsé de son logis et de la ville; mesure qui n'avait rien de plus exorbitant que tant d'autres suggérées par le soin de la salubrité publique; mais ce qui rendait la condition de ces infortunés plus cruelle, c'était de les considérer comme morts, et de leur interdire nonseulement de disposer de leurs biens, mais même d'en user pour leur entretien (1).

Les Francs ne portaient point de barbe, ou très-peu, et souvent ils ne laissaient croître que les moustaches; leurs cheveux tombants étaient coupés un peu au-dessous de l'oreille; la chevelure longue était laissée comme signe distinctif aux rois de la première race; ceux de la seconde les taillèrent en rond. Quand on se rasait la barbe pour la première fois, c'était l'occasion d'une solennité. lors de laquelle un parrain était choisi pour assister à l'opération, qui devenait infamante quand elle était forcée.

Les Romains de ce temps se rasaient la barbe, ou la portaient courte : leur coiffure devait différer de celle des Longbards : en effet, du temps de Didier, les Longbards de Riéti, de Spolète, étant venus se rendre au pape Adrien, ce pontife leur fit tailler la barbe et la chevelure à la romaine. On sait avec quel soin les barbares entretenaient leur chevelure, laquelle était un signe de condition libre (2). Les grands se la poudraient d'or; ils lui donnaient, avant le combat, une teinte d'un rouge vif, et la laissaient toujours flottante sur les épaules; l'amante coupait la sienne sur la tombe de son amant; jurer par ses cheveux était un serment sacré. Toucher la barbe d'un autre

vives. cantocardes covée; nount les riant:

ques.

riches

s, des de ta-

leurs , nous :

rs an-

saient

étran– ée sur

parlé

urs ou le n'aoubler isirent int de cclusif Longhasse, sujet; saliens

es chenissant nuque. lu aux illait à s siens

ite ré-

legulas

<sup>(1)</sup> ROTHARIS, I. 176. Nous reparlerons des lépreux au X° volume.

<sup>(2)</sup> Crinis rufus et in nodum ecactus apud Germanos. Sénèque. — Crinibus in nodum tortis venere Sicambri. Martial. — Hic quoque monstra domans rutili quibus arce cerebri, Ad frontem coma tracta jacet, undataque cervix Setarum per damna nitet. Sidoine Apollinaire. — Ante ducem nostrum flavam sparsere Sicambri Casariem, pavidoque orantes munere Franci. Claudien.

était une insulte à dénoncer en justice; couper les cheveux d'un jeune garçon à l'insu de ses parents entraînait une amende de dix-huit cents deniers. Un débiteur insolvable entourait de son bras le cou de son créancier, et lui présentait des ciseaux pour qu'il lui coupât les cheveux, exprimant ainsi qu'il se constituait son esclave jusqu'à l'extinction de sa dette. Un guerrier pris par l'ennemi conjure celui qui doit le décapiter de ne pas laisser ses cheveux tremper dans le sang et d'empêcher qu'ils ne soient touchés par un esclave. L'empereur Constantin le Philosophe envoya au pape Benoît II quelques mèches de cheveux de ses fils Justinien et Héraclius, qui furent reçues à Rome en grande pompe. Peu après, le roi des Bulgares fit offrande de sa chevelure à saint Pierre. Les laïques s'affiliaient à quelque monastère en lui faisant don d'un cheveu; en envoyer à quelqu'un était se mettre à sa dévotion. Il y avait des bénédictions la première fois qu'on les taillait, on scellait une réconciliation en coupant quelques cheveux aux deux ennemis, qui faisaient la paix en les mêlant ensemble; on cn déposait quelques-uns sur l'autel pour confirmer une donation. On s'en coupait réciproquement une mèche pour se jurer foi et discrétion dans une conspiration (1). On disait, d'une fille à marier, qu'elle était vierge en cheveux, parce que, selon l'usage longbard, on ne raccourcissait pas la chevelure des femmes avant le mariage. Les pénitents ne se rasaient ni ne se peignaient. En prenant l'habit, les moines et les religieuses offraient leurs cheveux à Dieu; c'est ce qui se fait encore par la tonsure.

La mode varia ensuite, selon les temps. François I<sup>er</sup> de France, blessé par un tison qui lui tomba sur la tête dans un festin, se fit couper les cheveux et garda sa barbe; les courtisans l'imitèrent, et cette mode fut adoptée par les damerets italiens de l'époque, tandis que les magistrats la repoussèrent en Italie; en France même on n'était pas reçu au parlement avec la barbe longue. Ceux qui la portaient lui donnaient des formes variées et bizarres, par exemple, ils l'arrangeaient en queue d'hirondelle, en éventail, ou en rond; on la peignait, on la parfumait avec soin, et, la nuit, on la renfermait dans une bourse. Elle fut réduite, dans le dix-septième siècle, à une mèche descendant en pointe de la lèvre inférieure sur le menton.

Les ecclésiastiques suivaient en général, pour laisser croître

les s
la ré
de le
man
chait
ils p
à en
abbé

L

hord hous lacés sanc C'ess blea succ bard dire

L

dons

vert
et e
gliz.
ils a
man
jusq
droi
à l'a
cour
le to

(1) siècle circe Sart (2) barb le vi

trair (3) tion (4)

<sup>(1)</sup> Voy. Du Cange et la L. Long., liv. I, tit. 17.

d'un

de de

e son

pour

ituait

is par

er ses

soient

sophe

le ses

rande

che-

onas-

qu'un

ns la

iation

saient

s-uns

it ré-

dans

e était

on ne

riage.

enant

eux à

er de

ns un

tisans

aliens

talie;

barbe ariées

iron-

umait

le fut

ndant

roître

ou se couper la barbe, l'inverse de ce qui était pratiqué par les séculiers. Le concile tenu à Rome en 721 enjoint aux clercs la réforme des chevelures qui s'étaient allongées au détriment de la tonsure ecclésiastique. En 1053, Michel Cérularius, demandant à grands cris la réforme de l'Église romaine, reprochait aux prêtres de se raser. Du douzième au quinzième siècle, ils portèrent la barbe longue; puis les laïques s'étant mis alors à en faire autant (1), Léon X ordonna que les prêtres et les abbés eussent à la tailler (2).

Les Longbards étaient vêtus d'amples robes de lin avec des bords de diverses couleurs; ils s'enveloppaient les jambes de houseaux d'une forme singulière; ils portaient des brodequins lacés avec des aiguillettes de cuir, et fendus jusqu'à la naissance de l'orteil : plus tard, ils adoptèrent l'usage des bottes. C'est avec ce costume qu'ils ont été représentés dans les tableaux dont Théodelinde décora l'église de Monza (3). Dans la succession des temps, la mode changea au point que les Longbards ne considérèrent plus qu'avec étonnement, pour ne rien dire de plus, le costume de leurs ancêtres.

Les Francs portaient des chaussures dorées, lacées de cor- Habiltements dons tricolores, des braies de lin d'une seule couleur, mais couvertes d'une espèce de broderie variée avec beaucoup d'art, et entourées de bandes en damier; par-dessus était la cotte glizzine avec le ceinturon, où l'épée était suspendue; enfin, ils avaient un manteau blanc ou vert, taillé en carré long, de manière à descendre jusqu'aux pieds devant et derrière', et jusqu'au genou seulement des deux côtés. Dans leur main droite était une canne à pomme d'or ou d'argent ciselée, armée à l'autre extrémité d'une pointe redoutable (4). Lorsqu'on découvrit, en 1638, dans la basilique ambroisienne de Milan, le tombeau de Bernard, roi d'Italie, petit-fils de Charlemagne,

<sup>(1)</sup> Un auteur anonyme dit, des ecclésiastiques des onzième et douzième siècles: Raduntur in summitate capitis, capillis remanentibus sparsis circa tonsuram, nec descendentibus sub oculis, neque sub auribus. Apud Sarti, De veteri casula diptycha, c. 5, n° VI.

<sup>(2)</sup> Berni a fait un sonnet bien connu, dans lequel il invite à pleurer la barbe de Dominique d'Ancône. On a des lettres de cette époque, où l'on voit le vif déplaisir que cet ordre causa, les subterfuges employés pour s'y soustraire, le désespoir avec lequel on se résignait à obéir.

<sup>(3)</sup> Vasari, Præmio alle vite dei pittori. Ce qui prouve, contre l'assertion de l'auteur, que la peinture n'était pas éteinte en Italie.

<sup>(4)</sup> Moine de Saint-Gall, de Rebus gestis a Carolo magno, 1, 36.

bes

des

nut

pri:

ila

acc

d'é

de

dev

dia

mo

libr

Les

ren

et c

env

les

niè

ne i

fem

fem

deu

est

tue

nie

elle

con

rap

bar

von

libr

am

de:

mil

1

on y trouva, dit Puricelli, ses deux souliers en cuir rouge, auxquels étaient attachées par de petites courroies des semelles en bois : ils allaient s'effilant selon l'ordre des doigts, auxquels ils s'adaptaient exactement. Les deux quartiers de l'empeigne étaient cousus seulement au talon et taillés de biais par devant,

vers la partie supérieure, où ils se nouaient au pied.

L'art de tricoter des bas à l'aiguille était inconnu alors. On sait que les Romains ne portaient point de braiea; ce qui fit que César ayant adopté, pour se garantir du froid, une espèce de caleçon (1), fut presque taxé de bizarrerie. Les harbares, au contraire, faisaient usage de ce vêtement, que sa commodité rendit bientôt commun aux vaincus; il en fut de même pour les fourrures. Les peaux de renard, d'agneau, de chèvre, furent laissées au peuple, tandis que les riches recherchèrent les dépouilles blanches, grises ou noires de la zibeline, de la martre et de l'hermine. Le nom de superpelliceum donné au surplis atteste aussi chez les prêtres l'usage de porter des fourrures; les aumusses des chanoines et les grandes chapes sont encore une preuve de ce que nous avançons.

Les Vénitiens, et peut-être aussi les habitants de l'exarchat, imitèrent beaucoup les Grecs dans leur manière de se vêtir, en raison de leurs rapports fréquents avec eux. Quand les croisés attaquèrent Constantinople, le Vénitien Pietro Alberti, qui était monté le premier sur le rempart, fut tué par un Français qui le prit pour un Grec. On voit qu'ils laissaient croître et peignaient leur barbe à la byzantine, par le masque qui con-

serve le type national.

Commerce.

Il n'est pas besoin de dire que le commerce eut énormément à souffrir des invasions fréquentes; mais telle est sa vitalité qu'il ne fut pas anéanti: il montra même que les règlements ineptes et la protection systématique lui sont plus nuisibles que les plus graves désastres. Le roi des Ostrogoths, Théodoric, chercha à le favoriser; il institua dans ce but des préfets et des juges, chargés de prononcer sur les différends nés entre les nationaux; il fit réparer les routes, détauire les brigands qui les infestaient, équiper jusqu'à not le contra sur les différents les négociants par des promesses et par des immunités. Nous savons, en effet, par l'anonyme de Valois, qu'il en venait

<sup>(</sup>i Femoralia, Sustone, Cesar.

heaucoup du dehors pour trafiquer en Italie, où se faisaient des ventes de blés, de vins, de légumes; et si les soins minutieux de ce gouvernement, qui croyait devoir même taxer le prix des denrées (1), attestent son inexpérience économique, ils ne permettent pas de le taxer d'insouciance. Les Visigoths accordèrent sagement aux marchands venus du dehors le droit d'être jugés dans leurs contestations entre eux par des juges de leur pays (2); mais combien les opérations du négoce ne devaient—elles pas être restreintes, quand on voit une autre disposition de la loi permettre aux particuliers d'occuper une moitié du lit des grands fleuves, à la condition de laisser l'autre libre pour les bateaux et pour les filets (3)!

Le commerce ne cessa pas avec la domination des Longbards. Les marchands italiens se rendaient aux foires de Paris, où ils rencontraient des marchands saxons, provençaux, espagnols,

et de diverses nations franques (4).

ouge,

melles

kquels

eigne evant.

rs. On

fit que

ece de

s, au

modité

our les

furent

es dé-

martre

urplis

rures;

encore

rchat.

tir, en

roisés

, qui

ancais

ltre et

ui con-

ément

vitalité

ments

es que

doric , lets et

entre

igands

t pour

ites; il unités.

venait

Selon quelques personnes, les égards de la société moderne envers les femmes auraient leur source dans le respect dont les Germains entouraient les leurs, et qui contraste d'une manière si frappante avec les mœurs romaines. Cette deduction ne ressort guère du code des barbares, qui ne considéraient les femmes que comme des moules à guerriers. Le meurtre d'une femme en age d'avoir des enfants est taxé à six cents sous, à deux cents avant ou après l'époque où elle est nubile. Il en est de même chez les Longbards. Parmi les Francs, celui qui tue une femme déjà mère doit payer vingt-quatre mille deniers; vingt-huit mille si elle est enceinte; huit mille quand elle a passé l'âge où elle peut concevoir. Les femmes sont, comme les arbres, évaluées en raison du fruit qu'elles peuvent rapporter. Cependant les lois introduites dans les codes barbares pour protéger leur pudeur sont entièrement neuves, et vont même parfois trop loin dans leur précision. L'homme libre qui presse le doigt d'une femme libre est passible d'une amende de six cents deniers, du double s'il la touche au bras, de mille quatre cents s'il met sa main au-dessus du coude, de mille huit cents s'il la porte au sein. Aux termes des lois bava-

.....

<sup>(1)</sup> CASSIODORE, ép. 14, liv. IX.

<sup>(2)</sup> Liv. XI, tit. 3, § 11.

<sup>(3)</sup> Liv. VIII, 4, IX.

<sup>(4)</sup> Ce renseignement nouveau est puisé dans le diplôme n° LXI des Papyrus, de Marini, et se rapporte à l'année 629.

roises, celui qui lève jusqu'au genou les jupes d'une femme libre est tenu de payer six sous; c'est le double pour celui qui détache son peigne ou dérange ses cheveux. Il n'est pas moins à remarquer comment, chez les barbares, on en vint, au nom de l'affection, à proclamer l'égalité entre les sexes (1).

Nous avons déjà parlé de la dépendance perpétuelle dans laquelle les femmes vivaient. Chez les Longbards, le mundwald vendait la femme au mari, qui devenait ainsi son héritier et profitait des amendes infligées à ceux dont elle recevait une offense. Il n'y avait pas de dot constituée proprement dite, mais le faderflum, le meflum et le morghengebium en tenaient lieu. Le premier signifie héritage paternel (vater-erde): il se composait de ce que le père ou les frères donnaient, selon leur bon plaisir, à l'épouse, pour qu'elle n'eût plus à élever aucune prétention sur la succession. Le méfium, moitié (medium) : était un don libre que le mari faisait à la future avant le mariage, et consistait le plus communément en champs ou en esclaves. Il était différent du mundium (2), prix stipulé pour obtenir la tutelle de la femme, et qui était compté au mundwald : le mundium s'élevait parfois jusqu'à vingt sous, mais Luitprand le limita à trois (3); il restreignit aussi le méfium à quatre cents deniers pour les juges et autres personnages élevés, à trois cents pour les nobles, et pour les autres, à une somme moindre qu'ils fixaient à leur gré. Le morghengebium (morgen-gab), ou don du matin, se faisait par l'époux après la première nuit; il était institué dans le but de rendre la jeune fille plus jalouse de conserver des prémices qui le lui faisaient mériter. Mais comme il était des maris qui, dans leurs premiers transports, donnaient

<sup>(1)</sup> Parmi les formules de Marculf, on trouve la suivante: Dulcissimæ filiæ N. N. diuturna sed impia inter nos consuetudo tenetur, ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant. Sed ego, perpendens hanc impietatem, sicut mihi a domino æqualiter donati estis fili; ita sitis a me æqualiter diligendi, et de rebus meis post decessum æqualiter gratulemini. Ideoque per hanc epistolam et, dulcissima filia mea, contra germanos tuos, filios meos N., in omni hæreditate mea æqualem et legitimam esse constituo hæredem ut tam de alode paterna, quam de comparato, vel mancipiis, aut præsidio nostro, vel quodcumque morientes reliquerimus, æqua lance cum filis meis, germanis tuis dividere vel exæquare debeas, et in nullo penitus portionem minorem quam ipsi non accipias, sed omnia inter vos dividere vel exæquare æqualiter debeatis, etc.

<sup>(2)</sup> Muratori les confond.

<sup>(3)</sup> Mundium non sit amplius quam solidi tres. II, 3.

e femme our celui n'est pas en vint, exes (1). dans laundwald éritier et t une of-, mais le ent lieu. e compoleur bon aucune m): était ariage, et claves. Il btenir la wald : le uitprand tre cents , à trois moindre qab), ou e nuit; il

oulcissimæ
it de terra
o, perpenestis filii,
um æquaisima filia
litate mea
alode paiostro, velmeis, gerus portios dividere

alouse de

s comme

lonnaient

tout ce qu'ils possédaient, et que cette libéralité restait à la femme survivante, Luitprand voulut qu'on ne pût engager qu'un quart de son avoir (1); il défend!t aussi de faire d'autres dons que les précédents. Chez les Goths, la dot ne pouvait excéder le dixième; le tiers, d'après les lois siciliennes; elle était illimitée chez les Francs (2). Chez les Allemands, si les héritiers du mari refusaient de rendre sa dot à la veuve, le duel en décidait; s'il s'agissait du morgengab, il suffisait que celle-ci jurât par son sein (3).

Les Longbards ne permettaient pas le mariage avant douze ans pour les femmes, et quatorze pour les hommes : ils le défendaient, en général, entre personnes d'un âge disproportionné (4). Une fois contracté, il était indissoluble. La femme dont le mari courtisait d'autres femmes ne pouvait en porter plainte contre lui; mais si elle venait elle-même à pécher, elle était abandonnée avec sonséducteur à la vengeance de sonépoux. On voit au surplus que les Longbards s'améliorèrent peu en Italie par la longue loi de Luitprand sur les unions criminelles, et par celle que le même roi promulgua contre les entremetteurs, les maris qui vendent leur femme, et les religieuses qui se marient (5).

Dans les canons de l'archevêque anglais Théodore, le veuf peut se remarier après un mois, mais la femme doit rester veuve au moins un an. Le mari a la faculté de répudier sa femme, si elle est infidèle, et en prendre une autre (6). Au casoù elle l'aurait abandonné, il est tenu de l'attendre sept années, à l'expiration desquelles, si elle ne s'était pas justifiée, il pouvait former de nouveaux nœuds; si elle était tombée dans l'esclavage, une année suffisait, parce que, outre la difficulté de la recouvrer, il n'était guère probable qu'elle revînt digne de rentrer au lit conjugal. Une fille âgée de plus de quinze ans ne pouvait être mariée contre son consentement.

(1) L. II, § 1.

(3) Lois des Alem., 56.

(5) L. VI, 68, 76; l. V, 1.

<sup>(2)</sup> Consentientes mihi suprascripto genitor meus per hunc scriptum secundum legem in morincapdare videor tibi, Imilia dilecta et amata conjux mea... quartam portionem ex integro de omnia et de omnibus casis et fundis... vel quod in antea Deo adjuvante legibus adquiesero, de omnia ex integra quartam portionem habeas tu jam nominata Imilia delecta et amabilis conjus in morincap, etc. Charte de Lucques, an 986.

<sup>(4)</sup> Luitprand, II, 6; VI, 59, 78.

<sup>(6)</sup> Can. Théod., 72, 116, 113, 82.

Les accords se faisaient, chez les Francs, en donnant aux fiancés à boire dans la même coupe; le père disait au futur, en lui présentant l'épouse: Je te donne ma fille pour qu'elle soit ta femme et ton bonheur; qu'elle garde tes clefs, et qu'elle ait part à ton lit et à tes biens; au nom du Père, du Fits et du Saint-Esprit. Les assistants répondaient: Ainsi soit-il. Le dimanche suivant, elle était présentée à sa nouvelle famille, et les deux amants faisaient ce qu'on appelait le beau dimanche, en s'entretenant librement.

tic

ur

de

da

hø

lir

bι

po

ľi

ah

les

sie

les

Ce au de

Le matin des noces, l'époux venait avec les siens au logis de la jeune fille, où s'étaient réunis les parents et les amis. Il frappait à plusieurs reprises à la porte fermée, et alors s'engageait un dialogue rhythmique entre ceux de l'intérieur et les arrivants; puis l'épouse paraissait, et l'amant ceignait sa taille du ruban symbolique. Elle ne s'éloignait pas de la maison paternelle sans avoir, comme l'Indienne Sacontala, caressé les bœufs et les chevaux, jeté pour la dernière fois le grain à la volaille, salué les chambres et les meubles témoins de ses jours tranquilles et des vagues inquiétudes d'un cœur virginal; puis elle se dirigeait avec le double cortége vers la demeure de son mari. Les hommes étaient le plus souvent à cheval, l'épée nue à la main, pour la défendre contre des rivaux, ou contre ceux qui auraient vu avec déplaisir le pays ou la fara perdre un de ses plus beaux ornements (1).

Le prêtre qui bénissait les époux au pied de l'autel jetait des fleurs sur leur tête, et ils déposaient sur l'autel l'offrande du pain et du vin; tous se rendaient ensuite à la chapelle de la Vierge: c'était auparavant à la déesse Néalennia, représentée un voile sur le visage, un chien à ses côtés et une corbeille de fruits à la main, que revenaient les hommages de la nouvelle mariée. Les parents recevaient à l'autel de Marie une quenouille bénite et la présentaient à l'épouse, qui en tirait quelques fils pour indiquer les occupations et les soins qui l'atten-

De retour au logis, on y trouvait la foule des invités; on se mettait à table, et, au dessert, les jeunes filles présentaient à la mariée un bouquet de fleurs et un pigeon; puis on entonnait le chant nuptial. Les époux étaient conduits au lit, et l'on buvait à la prespérité de leur union; puis, après avoir reçu la béné-

daient.

<sup>(1)</sup> Voy. Chateaubriand, Eludes, etc.

diction de ses parents, l'épouse recevait de chacun des assistants un baiser et un vœu de bonheur.

Le lendemain, les époux assistaient en vêtements de deuil à une messe pour le repos de l'âme de leurs parents défunts, associant ainsi les regrets à l'allégresse, les joies de la génération aux méditations sévères de la tombe.

Il est remarquable que les noms de cette époque, restés populaires comme rappelant des vertus ou des crimes, appartiennent presque tous à des femmes: Théodora, Frédégonde, Amalasonthe, Clotilde, Radégonde, Berthe, mère de Charlemagne. Il n'y à pas longtemps qu'on montrait près de Bourg un château de Brunehaut. Il y avait près de Tournay la pierre de Brunehaut, sa tour à Étampes, un fort de son nom dans le voisinage de Cahors; on lui attribuait des voies romaines dans la Belgique, comme la tradition attribue aussi, en Lombardie, des tours, des églises, des châteaux, à la reine Théodelinde. C'est aussi à des femmes qu'est due ou du moins attribuée la conversion des nouveaux royaumes au christianisme; pouvoir immense, exercé par la beauté vertueuse sur l'imagination des forts.

## CHAPITRE IX.

LA RÉPUBLIQUE CHRÉTIENNE.

Nous nous trouvons amenés à examiner plus spécialement l'influence exercée sur la civilisation par la religion, contre-poids unique opposé à la domination de la force, et remède à ses abus. Dans le principe il n'y eut point de société religieuse : les empereurs ne connaissaient les chrétiens que pour les persécuter; il ne restait à l'Église qu'à se taire et à souffrir, à soutenir par les conseils et par l'exemple la persévérance des siens dans l'attente de jours meilleurs. Contraints au combat, les chrétiens durent se serrer autour de leurs chefs, les évêques, qui par leur position et par leurs vertus se trouvaient au premier rang pour le bien à faire, pour les maux à supporter. Ce fut ainsi que la hiérarchie instituée par les apôtres acquit aussi une autorité politique, opposée à l'autorité civile, capable de lui résister, et soutenue, à la fois, par la charité si néces-

ant aux a futur, felle soit felle ait its et du fumille, nanche,

atu logis es amis. ors s'enrieur et gnait sa maison caressé grain à s de ses irginal; lemeure cheval, ux, ou la fara

etait des ande du le de la résentée peille de nouvelle ne queit quell'atten-

s; on se ataient à atonnait n buvait a bénésaire au milieu de tant d'infortunes, et par la science religieuse, qui augmentait en même temps que déclinait le savoir

c

b

m

lé

p

tr

a۱

ef

r

n

P

n

é

e

g

d

profane.

Quand l'Église cessa, sous Constantin, d'avoir à lutter contre la religion de l'État, ces priviléges, cette influence, se consolidèrent, et tout ce que perdait le trône ou le pouvoir municipal était recueilli par les évêgues, toujours prêts à se charger de toutes les fonctions dans lesquelles ils pouvaient venir en aide à leurs fils et diminuer leurs souffrances. Déjà, au déclin de l'empire, nous avons vu les évêques et les papes nous apparaître sous un aspect majestueux, et exercer une action importante que n'avaient plus les débiles Augustes; mais leur force se déploya dans toute sa grandeur après l'invasion des barbares. Alors était tombé le simulacre de l'antique monarchie, envers laquelle l'Église avait conservé des habitudes de soumission qui, n'eussent-elles été qu'apparentes, entravaient sa liberté. Sa position changeait près des nouveaux rois : demeurée l'unique pouvoir constitué quand tous les autres s'étaient écroulés, elle avait en elle l'énergie que procure un gouvernement régulier. Les barbares, habitués à tout briser sous leurs masses d'armes, ne pouvaient être domptés par la force, ni civilisés par une littérature qu'ils méprisaient ou ne comprenaient pas. Mais soudain le clergé, environné de cette pompe si puissante sur les imaginations incultes, vient à leur rencontre avec des doctrines simples et claires, une hiérarchie vigoureuse et unie, une foi qui, n'exigeant point de raisonnements subtils, imposait seulement de croire, et s'appuyait sur une morale dont ils devaient sentir la sainteté, même en la violant. Ce clergé ne leur opposait pas des armes, mais des paroles; il ne les irritait pas par des termes de mépris, mais les touchait par des raisons saisissantes et leur intimait, au nom de Dieu, de cesser d'exterminer des hommes.

N'était-ce pas un grand bonheur qu'il y eût quelque chose pour arrêter le bouleversement universel, quelqu'un pour adresser la parole à ceux qui n'avaient pour Rome que des insultes grossières et d'horribles menaces? Des prêtres désarmés s'en vont au milieu de ces hordes farouches, et leur inspirent, à l'aide du baptême, quelques idées d'humanité; ils leur enseignent à suspendre le coup de leur glaive, dès qu'ils reconnaissent un frère dans celui qu'ils vont frapper. Les faibles trouvaient toujours protection de la part de l'Église, qui exécutait en cela la lci de son fondateur; c'était donc à l'ombre des autels

le savoir r contre consolirunicipal arger de en aide léclin de oparaître portante force se oarbares. , envers umission liberté. l'unique ilés, elle ulier. Les rmes, ne me litté~ s soudain imaginas simples foi qui, eulement ent sentir osait pas es termes es et leur hommes. ue chose ur adresinsultes més s'en pirent, à ur ensei-

nnaissent

rouvaient

cutait en

les autels

ice reli–

que se réfugiaient les persécutés. Les marchands et les artisans se réunissaient près des monastères; les vierges en péril, les ministres déchus, les rois déposés, trouvaient un asile dans le cloître; et le peuple, qui fait de tout des miracles, exprima les bienfaits du clergé dans sa poésie vulgaire, en peignant ces monstres, ces hydres, ces dragons, dont les saints, suivant les légendes, délivraient les cités. Les évêgues remplirent avec non moins de dignité que de charité leur sublime mission, en sympathisant avec le peuple, avec les opprimés. Ayant pour leur troupeau une sollicitude paternelle, ils se trouvèrent face à face avec les vainqueurs, qu'ils surent adoucir ou amener à négocier : et la vénération dont ils étaient entourés, la sainteté de leur caractère, les faisaient respecter d'Attila et de Genséric. Les ambassades leur étaient confiées; ils administraient à la place des magistrats, dont le pouvoir était brisé (1). Épiphane, évêque de Pavie, fut envoyé aux rois bourguignons Gondebaud et Gondégisile, pour obtenir la délivrance d'un grand nombre de prisonniers italiens qu'il ramena en triomphe, et il obtint pour eux des secours de Théodoric. Lorsque ensuite les Ligures furent ruinés par les incursions des Transalpins, le roi leur accorda, à la requête d'Épiphane, remise du tiers de l'impôt. Saint Césaire, évêque d'Arles, vendit, pour racheter des prisonniers, les patènes et les calices, en disant : Jésus-Christ mangeait dans un vase de terre, et non dans des vases d'argent. Euspice, évêque de Sergiopolis sur l'Euphrate, paya à Chosroës la rançon de douze mille prisonniers faits dans Sura. Saint Germain, évêque de Paris. donnait pour faire l'aumône jusqu'à sa tunique : « aussi avait-il « souvent froid, tandis que ses obligés avaient chaud. Il avait « surtout à cœur de racheter les esclaves, et l'on ne pourrait « dire le nombre qu'il en délivra chez toutes les nations voisines. « Quand il ne lui restait plus rien, il demeurait triste. Si quel-« qu'un l'invitait à un banquet, il exhortait les convives à se ré-« unir pour le rachat des captifs ; et s'il recevait quelque chose, « son visage s'épanouissait; il marchait plus légèrement comme « si, en rachetant les autres, il se fût délivré lui-même. »

Les évêques se virent aussi poussés quelquefois par la nécessité à exercer les droits de la royauté. Honoré de Novare for-

<sup>(1)</sup> Per vos, episcopi, regni utriusque pacta conditionesque portantur.

APOL. V, 6, ad Basil. — Per vos legationes meant. Vobis primum, quamquam principe absente, non solum tractata referuntur, verum etiam tractanda committuntur. 1d., ad Græcum.

tifia plusieurs localités à l'instar de logements militaires pour la sûreté de ses ouailles, tandis que Théodoric et Odoacre étaient aux prises; Nicétius, évêque de Trèves, « homme apostolique, « parcourant la campagne, y construisit en bon pasteur un « bercail pour protéger son troupeau; il entoura la colline de « trente tours qui l'enfermaient de tous côtés, et un édifice « s'éleva où naguère s'étendait l'ombre d'une forêt (1). »

Le grand mouvement de la migration germanique avait fini avec les Longbards; les différentes nations venues du Nord s'étaient assises, mais elles restaient néanmoins désunies et en état d'hostilité. Au milieu d'intérêts si divers, d'inimitiés héréditaires, quelle force humaine aurait pu espérer de les rapprocher? Ce fut la tâche de l'Église, qui s'appliqua spécialement à régénérer la société, en réunissant les royaumes pour en faire une république fraternelle.

Il fallait, pour atteindre ce but, ramener tous les peuples à l'unité de croyance, en extirpant les hérésies et les restes du paganisme barbare ou romain; détruire les maux nés de l'abus du droit, soumettre la force dévastatrice à l'ordre moral. De là le zèle des évêques et des papes pour la conversion des rois; car lorsque Clovis, Autharis, Éthelbert, courbaient leur front sous l'eau du baptême, il ne s'agissait pas seulement d'un homme gagné à Jésus-Christ, mais d'une nation entière conquise à l'humanité.

Missionnaires.

conversions.

Les moines ne déployaient pas moins de zèle à diriger la croyance des barbares, à réformer leur manière de vivre; et les pas faits par ces héros ignorés sont ceux de la civilisation elle-même, qu'ils répandaient de toutes parts avec l'aide de la croix.

Les Vandales, ainsi que les Ostrogoths d'Italie, ne renoncèrent à l'erreur que lorsque leur domination fut détruite. Nous avons déjà vu les heureux succès des efforts de saint Remi en France, de Grégoire le Grand parmi les Longbards, d'Augustin chez les Anglo-Saxons. A peine Clovis eut-il donné l'exemple, que les évêques de Cologne, de Noyon, de Tongres, envoyèrent des apôtres chez les Francs septentrionaux. Saint Remocle fonda l'abbaye de Malmédy. La ville de Liége s'éleva autour de

(1) Hæc vir apostolicus Nicetius arva peragrans,
Condidit optatum pastor ovile gregi.
Turribus incinxit terdenis undique collem,
Præbuit hic fabricam quo nemus ante fuit.

Zenantius Portunatus, III, 10.

i

« «

« «

> () ()

((

« «

((

K

pour la la cathédrale construite sur le tombeau de saint Lambert (707). étaient Une autre ville conserve sur le Rhin le nom de saint Goar, olique, Aquitain, qui la fonda par les miracles et la prédication. Saint eur un Amand, de Nantes, convertit, au temps de Dagobert, les haline de bitants du territoire de Gand, adorateurs sanguinaires des édifice

vait fini

u Nord

es et en

tiés hé-

les rap-

alement

en faire

euples à

du pa-

e l'abus

oral. De

es rois;

ar front

nt d'un

re con-

rovance

pas faits

même .

enoncè-

e. Nous

Remi en

ugustin

kemple ,

oyèrent

Remocle

tour de

10.

idoles; puis il alla prêcher parmi les Esclavons.

Le paganisme eut dans les Gaules un adversaire infatigable dans le stylite Wulfiliac, qui racontait ce qui suit à Grégoire de Tours: « Quand je vins sur le territoire de Trèves, j'y trouvai « une statue de Diane, que les gens du pays adoraient encore. « Je construisis de mes mains sur cette montagne la cabane « que vous voyez; j'élevai une colonne, sur laquelle je me tins « nu-pieds, avec une telle souffrance, que la rigueur de l'hiver « faisait tomber les ongles de mes pieds, et que des glacons « pendaient à ma barbe. Ma nourriture était de l'herbe, un « peu de pain et un peu d'eau. Mais les gens d'alentour com-« mencèrent à venir, et je leur prêchais que Diane n'existe « pas; que le simulacre et les autres objets de leur culte étaient « des représentations vaines; que les chants usités parmi eux, « dans leurs orgies, étaient indignes de la Divinité; qu'il con-« venait mieux d'offrir un sacrifice de louanges au Seigneur « tout-puissant qui créa le ciel et la terre. Je priais en outre « Dieu de daigner renverser l'idole, et arracher ce peuple à ses « erreurs. Sa miséricorde amollit ces cœurs durs, et, leur « faisant prêter l'oreille à mes paroles, les disposa à laisser les « idoles pour suivre le Seigneur. J'en réunis quelques-uns, « pour m'aider à abattre l'immense simulacre : ce à moi mes « forces n'eussent pas suffi, bien que j'en eusse de la démoli « d'autres. Ils se mirent en nombre autour de la statue, je-« tèrent des cordes et commencèrent à tirer; mais aucun effort « ne parvenait à l'ébranler. J'allai alors à la basilique : je « me prosternai à terre, et je suppliai en pleurant la miséri-« corde divine de détruire par la puissance céleste ce qui bra-« vait la force terrestre. Je sortis après ma prière, et revins « trouver les travailleurs; je pris en main le câble, et nous re-« commençâmes à tirer, et à la première secousse l'idole fut « à terre; nous la brisâmes ensuite, et avec des marteaux de « fer nous la réduisimes en poussière. »

Du fond de l'Irlande, qui avait déjà produit saint Colomban. dont un disciple donna naissance à la ville de Saint-Gall, sortit Kilian (687) pour aller prêcher dans les environs de Wurtz-

bourg, capitale des anciens Thuringiens; ce fut lui qui baptisa le duc Gesbert; mais comme il voulait l'obliger à rompre le mariage qu'il avait contracté avec une de ses parentes, il périt victime de la vengeance de cette femme (689). La régénération de la famille était une œuvre bien autrement difficile que la destruction des idoles. Souvent l'épouse chassée d'un lit incestueux poursuivait le missionnaire avec le fer et le poison : quelquefois le saint était accusé de séduction et dénoncé à la vengeance des parents (1). Combien ne fallut-il pas de temps et d'efforts pour amener ces ducs puissants, qui tenaient à honneur d'avoir plusieurs femmes, à publier dans leurs lois les maximes sévères du mariage chrétien! Egbert, moine anglais, ne pouvant aller lui-même porter au loin la parole de Dieu, envoya des missionnaires convertir les Frisons, les Danois, les Ruges, les Saxons, frères de ceux qui avaient conquis l'Angleterre. L'Irlandais saint Willibrod fut sacré évêque des Frisons, et Pepin d'Héristal lui donna pour siège l'ancienne ville de Trajectum; de là naquit plus tard l'évêché d'Utrecht.

SaintBoniface.

L'apôtre de la Germanie, Wilfrid ou saint Boniface, sortit aussi de l'Angleterre. Né à Hirton dans le Devonshire (680). il évangélisa les païens; et, encouragé à Rome par la vue et les conseils de Grégoire II, il aida saint Willibrod à convertir la Frise, et passa ensuite dans la Hesse, où il fit abattre près de Geismar le chêne sacré, reste de l'ancienne superstition druidique; il en employa le bois à construire l'église de Saint-Pierre à Fritzlar : il renversa également les idoles dans la Thuringe, institua à Ohrdruf, sur le territoire de Gleichen, une école pour instruire des missionnaires et perfectionner la culture des jardins et des champs. Il invoquait de nouveaux aides pour le saint ministère de la messe et de l'Évangile. Un grand nombre de serviteurs de Dieu, lecteurs, écrivains, gens habiles dans divers arts, sortirent des monastères anglo-saxons, et passèrent en Germanie. Une génération de disciples se forma autour du maître, futurs évêgues et fondateurs d'abbaves. On vit arriver aussi un essaim de vierges et de veuves, désireuses d'avoir leur part dans le mérite comme dans le péril. Les féroces Germains, ne respirant naguère que le sang et les batailles, s'agenouillaient devant ces saintes femmes, dont les humbles efforts sont enveloppés d'ombre et de silence, mais

<sup>(1)</sup> Vitte s Kiliani, s. Corbiniani, s. Emmerani.

qui répandirent les premières lueurs de la civilisation germanique, comme si Dieu avait voulu qu'il y eût des femmes près de tous les berceaux.

baptisa

npre le

il périt nération

que la

it inces-

poison;

ncé à la

e temps naient à

s lois les

anglais.

de Dieu.

nois, les

iis l'An-

des Fri-

nne ville

e, sortit

e (680).

a vue et

convertir

ttre près

perstition

de Saints la Thu-

nen, une

er la cul-

aux aides

Un grand

ns habiles

et , exons

se forma

'abbayes.

es , dési–

s le péril.

ang et les

, dont les nce , mais

ht.

En peu d'années, Boniface comptait cent mille convertis. Il devait des lois à ce nouveau peuple; et pour concilier l'austérité des traditions avec la faiblesse des intelligences, il soumit au saint pontife une série de demandes. Grégoire II répondit en douze articles, avec toute la fermeté et en même temps toute la condescendance romaine, s'occupant de la législation du mariage, de la discipline cléricale, de l'administration des sacrements; il interdit l'usage des viandes provenant des sacrifices, et le renouvellement du baptême donné par un ministre indigne; il prescrivit aux prêtres et aux moines de ne point s'éloigner dans les maladies contagieuses, et de mourir s'il le fallait à leur poste. « Quant aux empêchements pour le mariage, ditil, mieux vaudrait ne s'arrêter qu'à la limite où le degré de parenté cesse d'être reconnu; mais comme nous penchons plutôt vers l'indulgence, surtout lorsqu'il s'agit d'une nation barbare, nous voulons que le mariage soit licite après la quatrième génération. Les lépreux, s'ils sont de fidèles chrétiens, doivent être admis à la participation du corps et du sang du Sauveur, mais non aux banquets publics. En ce qui concerne les prêtres et les évêques irréguliers, ne les excluez ni de vos entretiens, ni de votre table; il arrive souvent que des esprits rebelles aux corrections de la vérité, se laissent gagner par le commerce de la vie familière, et par les séductions d'un avertissement amical (1). » Les décisions de Rome consolaient la charité de l'évêque.

En 731 il reçut du pape le pallium, en signe d'autorité métropolitaine : et dans ces mêmes lieux où il avait arboré la première croix de bois, il organisa les églises de Bavière dans les cinq diocèses de Salzbourg, de Fressingue, de Ratisbonne, de Passaw et de Neubourg. Il fonda ensuite le célèbre monastère de Fulde avec sept religieux seulement, dont le nombre avant sa mort s'était élevé à quatre cents. Il y prit quelque repos jusqu'au moment où, au lieu de jouir paisiblement des honneurs attachés à l'archevêché de Mayence qu'il venait d'obtenir, il partit pour prêcher de nouveau les Frisons; il fut mas-

744

<sup>(1)</sup> Ep. Greg., pap., ap. Schannati Conc. German.; Ep Bonifacii edidi<sub>k</sub> Wurdtwein, epp. 2, 15, 22.

sacré dans le pays par les idolâtres, avec cinquante-trois de ses compagnons.

Fi

cla

m

mi

qu

pr

ter

for

su

en

éve

et

ce

Sa

da

Die

dé

me

à l

to

int

et

pr

sai

CO

un

Ou

de

sio

jų

Sa

nif

ce

Pi

Di

à

C'est une chose admirable que la simplicaté avec laquelle on entreprenait des expéditions si périlleuses, et le zèle qui permettait de les accomplir. Dans les Vosges, Colomban établit la laus perennis, harmonie terrestre incessamment en harmonie avec celle des cieux. Boniface, en partant pour sa dernière expédition, met dans son bagage le linceul où il doit être enseveli et le Traité de saint Ambroise sur l'utilité et les avantages de la mort. Il demandait des conseils à Daniel, évêque de Winchester, autrefois son maître, et celui-ci lui répondait : « Ne vous emportez pas avec trop de ferveur contre les généalogies de leurs faux dieux qui naquirent les uns des autres par une union charnelle : vous leur montrerez ensuite que des dieux et des déesses nés humainement ne sont que des hommes, et que, puisqu'ils ont commencé, ils n'ont pas existé de tout temps. Alors demandez-leur si le monde a eu ua commencement, ou s'il est éternel; et s'il a commencé, qui l'a créé? avant la création, où se trouvaient ces divinités qui naissent pour être? S'ils répondent que le monde est éternel, qu'ils vous disent qui le régissait, avant la venue de leurs dieux? Comment ces dieux ont-ils soumis à leurs lois un monde qui existait sans eux? Et le premier de ces dieux d'où sont sortis les autres. d'où sort-il lui-même?... Présentez-leur toutes ces objections sans y mêler rien de blessant, mais avec modération et douceur. De temps en temps il faudra comparer leurs superstitions avec nos dogmes, de sorte que, cédant à la confusion plutôt qu'à la colère, ils soient réduits à rougir de leurs croyances et à reconnaître que nous n'igorons ni leurs fables ni leurs cérémonies criminelles... Montrez-leur la grandeur du monde chrétien, devant lequel ils sont si peu de chose. Pour qu'ils ne tirent pas vanité de l'ancienneté du culte idolâtre, apprenezleur que l'on a adoré les idoles par toute la terre jusqu'à ce que le genre humain eût été renouvelé avec Dieu par la grâce de Jésus-Christ (1). »

On ne pouvait unir plus de mansuétude à tant de force et d'autorité.

Une fois, Boniface, étant en Bavière, entend un prêtre qui baptise avec cette formule: Baptizo te in nomine Patria et

<sup>(1)</sup> Ep. Bonifacii.

Filia et Spiritua sancta; indigné de tant d'ignorance, il déclare le sacrement non valide, et ordonne de recommencer; mais Virgile s'y oppose et est soutenu par le pape. C'était ce même moine irlandais qui soutenait que la terre est ronde et qu'il y a des antipodes.

Nous rapporterons ici le serment que Boniface, élu évêque, prêta au souverain pontife, tel qu'il était déjà en usage au temps du pape Gélase, et qui est comme l'acte solennel et

fondamental du droit : « Au nom du Seigneur Dieu Jésus-Christ qui nous a sauvés, Léon le Grand étant empereur, la septième année de son consulat et la quatrième de celui de son fils Constantin le Grand empereur : indiction VI. Moi , Boniface, par la grâce de Dieu évêque, promets à toi, bienheureux Pierre, prince des apôtres, et à ton vicaire, le bienheureux Grégoire, ainsi qu'à ses successeurs, au nom de la Trinité indivisible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et par son très-saint corps ici présent, d'observer dans sa fidélité et sa pureté la foi catholique, et, avec l'aide de Dieu, de persévérer dans l'unité de la même foi, de laquelle dépend sans aucun doute le salut de toute la chrétienté. Je promets aussi de ne jamais consentir à aucune instigation contraire à l'unité de l'Eglise commune et universelle, mais de prêter en tout, fidèlement et sincèrement, mon concours à toi et aux intérêts de ton Église, qui a reçu du Seigneur le pouvoir de lier et de délier; ainsi qu'à ton vicaire, et à ses successeurs. Si j'apprends que des prélats vivent contrairement aux règles des saints Pères, je m'oblige à n'avoir avec eux ni rapports ni commerce, mais de m'y opposer si je le puis; sinon d'en faire un rapport fidèle à mon seigneur le successeur de l'apôtre. Que si (ce qu'à Dieu ne plaise) j'essayais d'enfreindre les termes de cette déclaration, de quelque manière et en quelque occasion que ce puisse être, je consens à être trouvé coupable au jugement éternel, et à encourir le châtiment d'Ananias et de Saphira, qui déclarèrent frauduleusement leurs biens. Moi, Boniface, humble évêque, ai écrit de ma propre main le texte de ce serment, en le déposant sur le très-saint corps de saint Pierre; et ai fait, comme il est écrit ci-dessus, en présence de Dieu, pris à témoin et pour juge, le serment que je m'engage à observer (1), »

quelle le qui

ois de

établit monie rnière re enavan-

vêque ndait : généaces par s dieux nes , et e tout

nencecréé? nt pour ous dimment it sans

ections t doustitions ôt qu'à s et à céré-

autres,

e chrél'ils ne renezce que

prce et

grâce

tre qui *tria et* 

<sup>(1)</sup> Le texte a été publié par Wurdtwein.

Les Frisons détestant une foi professée par les Francs, leurs ennemis, les efforts de saint Wighert eurent peu de succès près d'eux, jusqu'au moment où Ratbod, leur duc, réduit par la force des armes à se soumettre aux Francs, promit de se faire chrétien. Au moment de recevoir le baptême, il demanda au prêtre où se trouvaient ses frères qui étaient morts; et sur sa réponse qu'ils étaient en enfer, il déclara qu'il ne voulait pas se séparer d'eux. Saint Emmeran, de race franque, trouva le martyre à Ratisbonne (654), lorsqu'il prêchait l'Évangile aux Avares; alors saint Rupert se rendit, à la requête de Théodose III, chez ces barbares menaçants, et fonda sur les ruines de l'ancienne Juvavianum une église qui donna naissance à la ville de Salzbourg; l'église de Fressingue fut de même fondée par saint Corbinien (718).

lie

n

cl

ir

le

a

11

Il serait long et presque fastidieux de suivre les traces de ces maîtres sans orgueil, bienfaiteurs sans espérance, martyrs sans faste. L'histoire s'en occupe peu; le courant d'eau qui féconde les champs n'a pas même de nom, tandis que le Pô, dont les débordements portent au loin la désolation, est appelé le roi des fleuves.

Dans tous les lieux où se propage la loi du Christ, la fraternité entre les hommes est reconnue; l'esclavage devient moins rigoureux, et l'idée d'une vie future élève les sentiments, fait pratiquer au moins certains devoirs; on cherche quelque instruction par la nécessité d'entendre les livres saints, on se rapproche ainsi de la science, dont ceux qui en ont une fois essayé deviennent facilement désireux. Les enfants des grands, envoyés dans les couvents pour y être élevés, y puisent quelques idées de savoir-vivre. Le peuple apprend des moines à cultiver les champs, à exercer des arts utiles; il se forme à leur école à des habitudes d'ordre et de soumission.

Lorsque ensuite les évêques eurent entrée dans les assemblées et dirigèrent en quelque sorte les conseils nationaux, ils firent rendre des lois destinées à prévenir les atteintes à la morale publique, et à assurer autant que possible la paix au dedans et au dehors. Si parfois, dans ces lois, on descend dans des détails qui font sourire, si elles imposent des peines indignes d'un homme libre, il n'en est pas moins certain que les prêtres habituèrent les barbares à un joug salutaire, et qu'ils leur enseignèrent à considérer la vie comme un bien inappréciable, en les faisant renoncer à racheter l'homicide à prix d'argent.

Les congrégations religieuses contribuèrent partout à effacer les différences d'origine, à élever les vaincus au niveau des vainqueurs. Les ecclésiastiques, devenus propriétaires, n'auraient pu abolir d'un coup l'esclavage, quand on n'avait presque pas d'idée des colons libres. L'affranchissement dut parattre alors aussi étrange que le fait de couper aujourd'hui des arbres à fruit en plein rapport. Mais la condition de l'esclave fut améliorée tant par l'esprit de miséricorde et de charité qui accompagnait toutes les doctrines de l'Église, que par la manière dont elle considéra la main-d'œuvre. Elle empêcha, en effet, que le prix en baissat au delà d'une juste limite; il n'en fut pas de même quand le protestantisme organisa le travail au rabais et engendra cette gangrène qui ronge la société actuelle. Le clergé', admettant d'ailleurs dans ses rangs ses propres serfs et ceux des autres, ouvrait une voie nouvelle à la liberté; et, en affermant ses terres à temps par l'emphytéose, il amena la plus grande révolution du moyen âge, la libre culture.

En somme, le christianisme, liberté tout ensemble et frein à la liberté, se mit dès lors à la tête de la civilisation, au point que l'histoire de l'un est l'histoire de l'autre (1); nous ne pouvons trouver qu'en lui l'unité qui avait disparu des autres institutions et de la politique. Le lien religieux est désormais le seul qui unisse l'Occident à l'Orient; celui-ci soumet sacroyance au pontife de Rome, celui-là accepte les grands conciles d'Orient, bien que ses évêques y assistent en très-petit nombre (2). Il existait cependant entre eux des différences notables : tandis que l'Orient, discutant sans fin sur les dogmes, multipliait les sectes et les hérésies, l'esprit pratique des Occidentaux s'appliquait plutôt dans les conciles particuliers à la discipline et à la réforme des mœurs. Sur cinquante-quatre conciles, en effet, tenus dans les Gaules au sixième siècle, ceux d'Orange et

Rapports de 'Eglist avec l'Etat.

(1) Il est de fait que M. Guizot, en traçant l'histoire de la civilisation en France, ne se détache presque pas de l'histoire de l'Église. Nous le suivons comme un bon guide, sans pourtant le considérer comme infaillible.

(2) Dans les six premiers conciles généraux interviennent :

| En | 325, à 1 | Nicée,          | 315 ( | Drientaux, | 3 | Occidentaux. |
|----|----------|-----------------|-------|------------|---|--------------|
|    | 381, à   | Constantinople, | 149   | _          | 1 | _            |
|    | 431, à   | Éphèse,         | 67    | -          | 1 | _            |
|    | 451, à   | Chalcédoine,    | 350   | _          | 3 | _            |
|    | 553, à   | Constantinople, | 158   | _          | 6 | -            |
|    | 680,     | ld.             | 51    | _          | 5 | -            |

nce à la fondée races de martyrs eau qui e le Pô, est ap-

s , leurs cès près

t par la

se faire

anda au

t sur sa

lait pas

rouva le

zile aux

e Théo-

s ruines

a fraternt moins nts, fait que insse rapfois esgrands, quelques cultiver ur école

emblées ils firent morale dedans des dénes d'un tres har enseiable, en t. de Valence seulement s'occupaient de doctrines pour condamner les semi-pélagiens. de

fa

le

ni

O

ľ

ti

g

St

C

0

e

é

b

d

l

l

Les empereurs d'Orient, élevés au milieu des disputes et théologisant eux-mêmes, voulaient souvent troubler les consciences pour faire adopter leurs opinions et les imposer, fût-ce par la force; les princes barbares ne comprenaient rien à ces subtilités, ou n'en prenaient souci. Quelques-uns, comme Théodoric, professèrent la tolérance; ceux qui persécutèrent soit les ariens, soit les catholiques, furent entraînés par des consi-

dérations politiques.

Les empereurs d'Orient tenaient envers l'Église la conduite adoptée à son égard quand, naissante encore, elle s'était réfugiée pour sa sûreté à l'ombre du trône; ils se faisaient ses tuteurs, en intervenant dans ses actes avec une sorte de suprématie. Justinien satisfaisait ses deux goûts : celui de faire des lois, et celui de s'immiscer dans les affaires religieuses en rendant des décrets sur des matières ecclésiastiques. Par ses lois de l'année 541, il ordonna de réunir pour l'élection des évêgues le clergé et les principaux de la ville, afin qu'ils proposassent trois personnes, après serment prêté par eux sur les Évangiles de n'avoir recu aucun don pour prix de leur suffrage: si l'élection tardait six mois, elle se faisait par celui qui avait le droit d'ordonner l'élu. L'évêque était choisi parmi ces trois candidats; on lui demandait d'abord sa profession de foi par écrit. puis on lui faisait réciter de mémoire les formules du baptême. de l'oblation, et les autres prières solennelles; il devait avoir l'âge de trente-cinq ans, et jurer, à son tour, de n'avoir ni donné ni promis quoi que ce soit pour obtenir l'évêché : s'il était l'objet d'une accusation quelconque, il était obligé de s'en justifier; s'il était laïque, il lui fallait passer trois mois à se faire instruire. Ces lois ordonnent encore de convoquer, chaque année, des conciles en juin et en septembre; mais, en dehors de leurs sessions, l'évêque pourra être accusé devant le métropolitain, les prêtres et les moines devant l'évêque, celui de Rome étant le premier de tous, et après lui celui de Constantinople. Justinien accorda en outre aux évêques la juridiction sur les moines comme sur les prêtres, la surveillance des biens des villes, le pouvoir d'affranchir de l'autorité paternelle, et une influence prépondérante dans l'administration municipale : il défendit aux juges de les citer en témoignage ou de leur déférer le serment. Les évêques et les moines ne purent plus être outes et es consr, fût-ce n à ces ne Théorent soit es consi-

ur con-

conduite était ré– ient ses e supréfaire des en renses lois évêques osassent vangiles si l'élecle droit ois canar écrit.

aptême. ait avoir avoir ni ché : s'il de s'en se faire que anehors de nétropole Rome ntinople. sur les

et une ipale : il leur déplus être

iens des

désignés comme tuteurs; quant aux prêtres et aux clercs, il fallait qu'ils y consentissent : mais prêtres et moines durent s'abstenir de toute entreprise à ferme, ne pas s'immiscer dans les affaires temporelles, ni s'éloigner de leurs églises, ni jouer, ni même regarder jouer. Ils purent être cités devant l'évêque ou devant le juge séculier pour les faits criminels, au gré de l'accusateur. Héraclius attribua ensuite aux évêques la juridiction pénale sur le clergé. C'est ainsi que la société religieuse va s'affranchissant de plus en plus de l'autorité civile. En même temps, les empereurs veulent exercer leur pouvoir et sur le gouvernement de l'Église et sur les croyances. Ils prononcent sur les dogmes et sur la foi. Le clergé d'Italie écrivait alors à celui de France : Les évêques grecs possèdent de grandes et puissantes églises, et ne se résignent pas à rester suspendus deux mois du gouvernement des choses ecclésiastiques ; ils s'accommodent donc au temps et à la volonté du prince, et font tout ce qu'il vout sans difficulté (1).

En Occident, au contraire, les princes nouveaux ne se mêlent en rien de la discipline ecclésiastique, ni des rapports intérieurs du clergé, et moins encore de tout ce qui regarde le dogme. Seulement ils prétendent intervenir dans l'élection des élection des évêques, et quelquefois la faire directement, à cause des riches bénéfices dont ils voulaient gratifier leurs favoris. L'Église proteste contre l'abus, qui ne se renouvelle pas moins jusqu'à ce qu'il soit en quelque sorte convenu que les élections seront confirmées par le prince. Glotaire II ordonne (615) qu'à la mort d'un évêque le clergé et le peuple éliront son successeur, et que le métropolitain prendra les ordres du prince pour lui donner la consécration avec ses suffragants. Le concile d'Orléans (549) défend d'acheter l'épiscopat à prix d'argent, et veut que celui qui sera élu par le clergé et par le peuple soit consacré. Les princes visigoths prétendirent aussi, lorsqu'ils furent devenus catholiques, prendre part à l'élection; et le sixième canon du treizième concile de Tolède (681) met la nomination des évêques au nombre des prérogatives de la couronne. En Angleterre, l'élection se faisait en présence du roi; Witered, roi de Kent, renonca à ce droit en 692, Nous verrons bientôt Théodoric influer jusque sur l'élection du pape.

Les conciles se tiennent sur l'ordre ou avec l'assentiment du

<sup>(1)</sup> Manso, Concil., t. IX, 153.

de

do

égl

SY

im

ex

for

à e

bα

tai

en

au

qu

da

m

bl

co

ch

in

m

pa

le

de

ni

roi : ainsi Sigebert écrit à l'évêque de Cahors que, « la réunion « d'un concile ne lui ayant pas été notifiée, il est convenu avec « ses grands de ne pas le permettre. » Les rois visigoths assistèrent aux premiers synodes, non pour les tenir en respect, mais pour accroître l'influence de l'épiscopat. Dans ce but, ils portèrent devant ces synodes les affaires temporelles, ce qui les fit devenir à la fin des assemblées nationales. Il en fut de mêmes dans l'heptarchie saxonne, bien que les évêques n'y arrivassent pas à exercer un aussi grand pouvoir qu'en incapagne. Ils perdaient néanmoins en liberté autant qu'ils acquéraient en puissance, les rois cherchant naturellement à se réserver la direction des assemblées où il s'agissait des intérêts de l'État.

Limites posées aux choix du clergé.

Le clergé demeurant exempt du service militaire, les rois défendirent d'ordonner aucune personne libre sans leur permission. Alors s'établit l'usage de prendre les prêtres parmi les serfs, surtout parmi ceux des églises; si le lustre du clergé y perdit dans l'opinion, cela contribua à soulager les misères de la classe infime, car elle eut ainsi pour elle la sympathic de ceux qui en avaient partagé le fardeau et comptaient encore, dans ses rangs, des parents et des amis.

Le clergé franc chercha en vain à s'arroger les priviléges juridiques accordés aux Orientaux; les tribunaux ecclésiastiques prononçaient dans les affaires civiles ne concernant que les clercs; mais lorsqu'un laïque s'y trouvait impliqué, il entraînait l'ecclésiastique devant le juge ordinaire. Le concile d'Orléans conserve les asiles conformément à la loi romaine, défendant d'arracher les coupables d'une église ou de leurs vestibules, ainsi que de la demeure de l'évêque, et de les emprisonner, s'il n'est fait serment qu'ils ne seront soumis à aucune mutilation, ni à d'autres peines corporelles; sous la condition toutefois que le coupable entrera en composition avec l'offensé.

D'autres conciles de la Gaule tendent à écarter les clercs des tribunaux laïques; mais les Mérovingiens, attentifs à diminuer la puissance ecclésiastique, convoquaient les conciles, désignaient les jours de jeûne, les obstacles qui s'opposaient aux mariages, et voulaient nommer les évêques; de là des luttes interminables entre les deux pouvoirs, dont le résultat final fut la ruine de cette dynastie.

Les biens du clergé lui-même n'étaient pas toujours à l'abri

δ11.

éunion

u avec

ths as-

espect,

out , ils

ce qui

fut de

ies n'y

en Li-

acqué-

se ré-

erêts de

les rois

ermis-

rmi les

ergé v

ères de

le ceux

, dans

iviléges clésias-

nt que

ué, il

concile

maine ,

e leurs

de les

umis à

sous la

on avec

rcs des

ninuer

gnaient

riages,

inables

iine de

à l'abri

de la rapacité des grands ou du roi, qui parfois révoquait les donations de ses prédécesseurs, ou disposait des propriétés des églises par voie de commandements, prohibés en vain par les synodes. Les biens ecclésiastiques étaient de plus soumis aux impositions générales, excepté ceux qui en étaient spécialement exempts; et peut-être aussi la mense épiscopale, c'est-à-dire, le fond de dotation primitive des églises, limité par la loi longbarde à ce que deux esclaves peuvent labourer avec deux paires de bœufs (1). Rékared affranchit de l'impôt les biens du clergé visigoth, que nous avons vu cependant soumis au service militaire.

Il restait beaucoup à l'Église, tant qu'elle conservait son empire sur les esprits. Aussi recouvre-t-elle par son influence autant qu'elle perd; elle fait reconnaître le droit d'asile, affermit son autorité sur les testaments et sur les mariages, obtient que les juges ecclésiastiques se joignent aux magistrats civils lorsqu'un clerc se trouve en cause. Après s'être ainsi introduite dans l'ordre civil, elle pénètre encore dans l'ordre politique au moyen des propriétés des évêques, de leur présence aux assemblées, ce qui la conduisit à la puissance que nous la verrons exercer dans le siècle suivant.

La société laïque, rapprochée de celle de l'Église par la Participation des laïques. communauté de souffrances, trouva aussi moyen de pénétrer chez elle. La tonsure, conférée sans les ordres, comme simple indice qu'on se destinait à les recevoir, constitua une classe moyenne entre les séculiers et les prêtres. Ceux qui en faisaient partie étaient affiliés à l'Église sans lui appartenir, en avaient les priviléges sans être astreints à sa discipline.

Les laïques, en fondant des églises et en les dotant, acquéraient des droits à des prières et à certains honneurs ; on leur accorda ensuite une part dans la nomination des prêtres qui y étaient attachés. D'abord les évêques qui instituaient des églises hors de leurs diocèses obtinrent le droit d'y nommer les prêtres, puis ce droit fut étendu à quelques laïques. L'empereur Justinien le rendit commun à tous les fondateurs, puis aussi à leurs héritiers (2). Ce droit s'établit de même en Occident, mais d'une manière moins absolue, pallié qu'il y fut sous le nom de présentation. Quelquefois les patrons se réservaient une portion

<sup>(1)</sup> Liv. III, t. 1, c. 46.

<sup>(1)</sup> Novellæ, LVII, 2; CXXIII, 16.

des revenus, et même des offrandes; si bien que la fondation de bénéfices ecclésiastiques pouvait être le résultat d'une spéculation habile plutôt que d'une dévotion réelle. Ce patronage introduisait les laïques dans le gouvernement ecclésiastique, et était une source d'abus auxquels les conciles s'opposaient avec force, mais non toujours avec succès.

HUITIÈMB ÉPOGUE.

avec force, mais non toujours avec succès.

Les chapelains dépendaient de patrons laïques, ainsi que les prêtres qui n'étaient attachés à aucune paroisse; les uns et les autres étaient dès lors moins dépendants des évêques. « Si des « hommes puissants, dit le concile d'Orléans, ont établi des « paroisses sur leurs domaines, et si les clercs qui les admi- « nistrent à l'ombre du patron refusent, bien qu'avertis par « l'archidiacre de la cité, ce qu'ils doivent selon leur condition « à la maison du Seigneur, qu'ils soient punis selon la disci- « pline ecclésiastique. — Plusieurs de nos frères et évêques « (ajoute le concile de Châlons) ont porté plainte au saint sy- « node au sujet des oratoires érigés dans les manoirs des grands, « dont les patrons disputent aux évêques les biens donnés à ces « oratoires, et ne permettent pas même que les clercs qui y « sont attachés relèvent de la juridiction de l'archidiacre. »

Les évêques s'opposaient à cette espèce d'émancipation, qui tendait à soustraire une partie des prêtres à l'unité d'obéissance; mais ils eurent peu de succès; et l'affermissement du gouvernement féodal laissa aux laïques cette voie ouverte pour s'insinuer

dans la société religieuse.

Ils y intervinrent encore par suite de la nécessité d'administrer les biens des églises, et de les défendre devant les tribunaux ou par la voie des armes; de sorte qu'il fallut choisir des protecteurs à cet effet parmi les séculiers. Les églises eurent donc, pour soutenir leur bon droit en justice ou sur le champ de bataille, pour repousser les incursions ou servir de champions dans le duel judiciaire, leurs vidames, leurs avoués ou défenseurs, auxquels étaient accordés certains priviléges ou l'usufruit de quelque domaine.

Les vidames étaient quelquefois nommés par les rois, au moins pour les églises qu'ils avaient dotées ou qui étaient sous leur protection spéciale : il résultait de là, par moments, qu'ils se considéraient comme indépendants de l'évêque; et même, lorsque cet office fut changé en fief, certaines églises se trouvèrent dépendre du vidame qui d'abord avait été nommé par

elles.

pisc en ( que ense coff terr de cult Esp on o une sa v qui l'ini Luc à ba

> des le c dest nier min des dev ma ceu

rap

L

ma les plu prê plu cor

con

que

réu cha

L'accroissement des biens-fonds et la prépondérance de l'é- Changements interleurs. piscopat sont deux faits très-importants. Bien qu'aucune église en Occident ne fût aussi riche que celle de Constantinople et quelques autres en Orient, elles formaient à elles toutes un ensemble de richesses plus grand, qui ne consistait pas en coffres mal assurés remplis d'argent et d'or, mais en propriétés territoriales, moins sujettes aux dilapidations, et augmentant de valeur à mesure que la population s'accroissait et que la culture s'améliorait. Aucune église ne pouvait être fondée en Espagne et dans la Gaule sans une dotation suffisante. Il y eut en outre les contrats précaires par lesquels on abandonnait à une église la propriété de ses biens, sous réserve de l'usufruit sa vie durant; générosité à la charge des héritiers du donateur, qui avait pour but de se faire des amis par les richesses de l'iniquité, afin d'être requ dans les tabernacles éternels (saint Luc, XVI, 9). Souvent l'Église concédait en retour une propriété à bail temporaire, à charge de la défricher et de la mettre en rapport

L'usage autrefois recommandé par Origène, Ambroise, Augustin et Chrysostome, de payer la dîme au clergé, à l'exemple des Hébreux, se consolida généralement. Il fut déclaré, dans le concile de Tours (567), que tous les fidèles devaient la dîme destinée à être employée par les évêques au rachat des prisonniers. Celui de Mâcon (585) ordonna ensuite de la payer aux ministres des églises, selon la loi de Dieu et l'usage immémorial des chrétiens, sous peine d'excommunication. Cet impôt ne devint néanmoins d'une perception régulière qu'après Charlemagne, qui y obligea tous les propriétaires, sans en excepter ceux qui administraient les biens de la couronne (779).

Lors de l'établissement du christianisme, l'évêque était Pouvoir des comme le premier magistrat; il résidait dans la ville, tandis que la campagne avait, pour la surveiller, les chorévêques : mais ceux-ci pouvant se trouver en rivalité avec les premiers, les chorévêchés furent abolis peu à peu, pour faire place à plusieurs paroisses confiées chacune à l'administration d'un prêtre, qui tirait son caractère et son autorité de l'évêque le plus voisin. L'ensemble des paroisses dépendantes d'un évêque constituait un diocèse.

Puis, afin d'obtenir plus de force et de régularité, les évêques réunirent un certain nombre de paroisses pour former un chapitre rural, sous la direction d'un archiprêtre, et un certain

sufruit is, au t sous , qu'ils nême . e trouné par

dation

spécu-

ronage

stique.

osaient

due les

et les

Si des

bli des

admi-

tis par

ndition

disci-

vêques

int sy-

rands.

s à ces

qui y

n , qui

sance;

verne-

nsinuer

nistrer

aux ou

protec-

donc,

mp de

mpions

défen-

e. »

ra

et

av

jo

pr

tés

pa

ind

na

po

qu

co

du

soi

le

àl

me

ét8

au

ou

nai

leu

pla

((

Œ

en

nombre de chapitres pour former un district, sous un archidiacre. institution qui va se consolidant vers la fin du huitième siècle (1). Les diocèses compris dans une province civile relevaient de l'évêque de la métropole, nommé par ce motif métropolitain. Il convoquait et présidait les synodes, consacrait les évêques élus, recevait les accusations contre eux ou l'appel de leurs jugements. et en référait au concile provincial, qui seul avait réellement le droit de les juger. Les troubles de la Gaule et de l'Espagne, ainsi que la grande extension donnée aux diocèses en Angleterre et en Allemagne, consolidèrent l'autorité épiscopale, qui par son énergie même était nécessaire pour garantir l'ordre et la

tranquillité.

L'invasion et les changements apportés par les nouveaux royaumes auxquels elle donna naissance, bouleversèrent l'organisation métropolitaine en même temps que l'ordre politique. Théodemir, roi des Suèves, partagea entre les évêques de Braga et de Lugo la suprématie de la Lusitanie; il fallut une seconde intervention de l'autorité séculière pour la réunir et la donner à l'évêque de Mérida. Le métropolitain de Mayence, le premier établi parmi les Francs, celui de Cologne et celui de Salzbourg, ne purent jamais acquérir la puissance de leurs devanciers. Jamais non plus on ne put ériger dans nos contrées des patriarcats comme en Orient. En Espagne, le métropolitain de Tolède, en Angleterre celui de Cantorbéry, en France ceux d'Arles, de Vienne, de Lyon, de Bourges, essayèrent bien de s'arroger sur les évêques la prééminence que conférait à la ville de leur résidence le titre de capitale d'un État; mais ils n'en vinrent jamais à leurs fins : ils avaient contre eux, d'une part, Rome, jalouse de sa suprématie; de l'autre, les évêques, qui aimaient mieux dépendre d'un pontife éloigné. Les papes attirèrent donc à eux toute l'autorité ecclésiastique, ce qui rendit plus rares les réunions des synodes provinciaux, regardés comme supérieurs aux évêques.

La prétention royale d'élire les évêgues, ou du moins de les confirmer, détendit les liens existant entre eux et le clergé : puisqu'ils n'étaient choisis ni dans son sein ni parmi des personnes connues, mais qu'ils venaient la plupart de loin, ils n'inspi-

<sup>(1)</sup> Le premier document certain est de l'année 774 : c'est l'acte par lequel Eddon, évêque de Strasbourg, fait confirmer au pape Adrien la division de son diocèse en sept archidiaconats.

raient ni amour ni confiance au troupeau qu'ils devaient diriger, et parfois même ils étaient déshonorés par les intrigues qui leur avaient valu le pastorat. La séparation devenait donc chaque jour plus marquée entre le clergé et l'évêque. Et comme les prêtres, ainsi que nous l'avons remarqué, étaient souvent recrutés parmi les serfs, les évêques prenaient soin de les choisir parmi ceux qui leur appartenaient, sans leur accorder une indépendance entière, ou sans se défaire de cet esprit de domination qui résulte d'une longue habitude.

En Espagne, l'archevêque de Tolède, qui se tenait toujours près du roi, acquit la suprématie sur les autres; et comme il pouvait connaître ainsi la volonté du monarque, il ne proposait que des évêques qui lui étaient agréables; il en résulta que le concile l'en chargea spécialement, à l'exclusion du peuple et du clergé.

Les évêques seuls administraient les biens ecclésiastiques : soit propriétés foncières, soit offrandes des fidèles, soit dîmes, le tout était réputé appartenir, non à l'église spéciale, mais à l'évêque, qui seul pouvait en disposer, et s'en faisait un instrument de puissance, ne s'arrêtant que devant la défense qui était faite d'aliéner les terres. Il disposait des personnes presque aussi absolument que des choses, chaque prêtre étant attaché, ou, comme on disait, incardinatus à sa paroisse.

Quand les évêques furent admis ensuite dans les assemblées nationales et à la cour, leur autorité spirituelle s'accrut avec leur pouvoir temporel, et l'abus qu'ils en firent suscita des plaintes. Le concile de Tolède de l'année 589 dit : « Nous avons « su que les évêques traitent leurs paroisses non pas épiscopa- « lement, mais cruellement; et quoiqu'il soit écrit : N'agissez « pas en maîtres sur l'héritage du Seigneur, mais donnez-vous « vous-mêmes pour modèle au troupeau, ils accablent les dio- « cèses d'impôts et d'exactions. Qu'il soit donc interdit aux « évêques de s'approprier au delà de ce qui leur est concédé « par les anciennes constitutions. Les clercs, les paroissiens « ou diocésains molestés par eux devront en porter plainte au « métropolitain, et celui-ci ne pas différer à réprimer leurs « abus. »

Par une réaction naturelle, les simples prêtres se liguaient entre eux pour s'opposer aux évêques (1), ou bien ils recou-

uveaux nt l'orlitique. e Braga

liacre,

le (1).

de l'é-

ain. Il

es élus.

ments.

nent le

pagne,

leterre

jui par

e et la

econde donner le prele Salzdevanées des politain ce ceux bien de la ville

ne part, les, qui les attili rendit legardés s de les

ils n'en

é : puisrsonnes n'inspi-

par lequel ivision de

 <sup>«</sup> Si quelques clercs, comme il ést arrivé déjà en plusieurs lieux, re-T. VII.

Ma

la

da

po

éla

Sp

an

l'a

me

si 1

Cy

un Il f

les

COL

rée

pei

cha

ďa

Le

(51

fire

pot

ces

daı

béi

Ne

der

ret

et

sul Te

Pla

en

les

là

(52

Me

raient contre eux, soit aux autorités laïques, soit aux synodes. Le concile de Carpentras, « des plaintes lui ayant été portées « de ce que certains évêques usurpent les choses données par « les fidèles aux paroisses, de manière à ne laisser que peu « ou rien aux églises, » ordonne que ce qui n'est pas nécessaire à l'église où réside l'évêque soit laissé aux paroisses; et celui d'Orléans, « qu'aucun évêque dans sa visite ne reçoive « des églises plus qu'il n'est convenable comme signe d'hon-« neur. » Celui de Bragance en 572, et celui de Tolède en 663, répètent les mêmes doléances, et cherchent à pourvoir au mal (2). Aussi les évêques, une fois amenés par les circonstances à se mêler d'intérêts mondains, se trouvèrent-ils égarés par l'ambition; on en vit même s'oublier au point de faire la guerre.

Moines.

Cependant la plus forte opposition qu'ils rencontrèrent fut celle des moines, dont le nombre s'accrut beaucoup. L'Occident offre encore à cet égard une différence notable avec l'Orient. Ici la plupart étaient des ermites voués à des abstinences partielles et à des rigueurs isolées. Quelques-uns se réunissaient sous des règles spéciales, comme celles d'Antoine, de Macaire, de Pacôme, d'Hilarion. Plus tard, celle de saint Basile devint générale; mais les monastères restèrent toujours des associations de laïques, n'ayant ni les fonctions, ni les devoirs, ni les droits du clergé, à moins qu'il n'y entrât quelque individu de cet ordre.

Il se trouva bien dans les contrées occidentales quelques imitateurs des vertus extravagantes des anachorètes; comme saint Senoch, qui, dans les environs de Tours, se fit enfermer entre quatre murs tellement rapprochés qu'il ne pouvait faire aucun mouvement, et vécut ainsi de longues années, à la grande admiration du peuple; comme Calappe, en Auvergne; Patrocle, aux environs de Langres; Hospitius, en Provence, qui vivaient en reclus; comme ce stylite Wulfiliac, que les évêques obligèrent à changer de vie, et dont la colonne fut démolie.

belles à l'autorité par l'instigation du démon, s'unissent en conjurations, prétent serment entre eux ou échangent des écrits..., que les évêques punissent les coupables. » Concile d'Orléans de l'année 538, c. XXI.

<sup>«</sup> Si les clercs, pour se révolter, se liguent en société par serments ou par écrits, ou tendent exprès des piéges à l'évêque, et si, avertis de se désister ils refusent, qu'ils soient dégradés. » Concile de Reims, 625, c. II.

<sup>(1)</sup> Notre autorité principale en cette partie est Planke.

odes.

ortées

es par

e peu

iéces-

es; et

ecoive

l'hon-

de en

urvoir

rcons-

égarés

ire la

nt fut

'Occi-

c l'0-

iences

ssaient

caire.

devint

ssocia-

rs, ni

dividu

elques

omme

ermer

t faire

, à la

ergne;

ence,

s évê-

molie.

ns, prêmissent

ou par

**lés**ister

Mais, en général, les moines d'Occident se proposaient moins la macération et le silence que l'activité en commun. C'est dans ce sens que fut rédigée une règle qui, par la suite, l'emporta sur toutes les autres, et dirigea vers un même but les élans divergents de la dé lion et les inspirations de l'austérité.

Elle eut pour auteur Benoît, né à Norcia, dans le duché de saint Benoît. Spolète (480). Issu d'une famille riche, il vint à l'âge de douze ans étudier à Rome, où il entendit des amis du passé regretter l'ancienne grandeur de la ville, et s'apitoyer sur son abaissement présent. C'est là qu'il prit en dégoût un monde bouleversé si profondément; il s'enfuit à quatorze ans, avec sa nourrice Cyrille, au fond d'une caverne, à Subiaco, où s'éleva ensuite un édifice magnifique, et où vint se presser la foule des croyants. Il fut retenu en ce lieu par des miracles, ignorant même que les jours s'écoulassent. Il lui revenait cependant à l'esprit, comme à saint Jérôme dans la Palestine, quelque beauté admirée dans ses premières années; et les orties, les épines avaient peine à mortifier sa chair rebelle.

Nous ne retracerons pas tous les prodiges qui signalèrent chacun des pas du jeune ermite, dont la réputation se répandit d'abord parmi les pasteurs voisins, puis alla grandissant au loin. Les moines résidant à Vicovaro voulurent l'avoir pour chef (510). Les abus dont ce couvent n'était que trop infecté lui firent longtemps refuser la tâche de les détruire; il accepta pourtant à la fin, et en entreprit la réforme avec énergie. Alors ces moines, le prenant en haine, tentèrent de l'empoisonner dans le calice; mais le calice vola en éclats au moment de la bénédiction. Dieu vous le pardonne, mes frères! s'écria Benoît. Ne vous l'avais-je pas bien dit que nous ne pourrions nous accorder? Cherchez un supérieur qui vous convienne mieux. Et il

retourna à la solitude de Subiaco.

Mais ce ne fut plus une solitude. De près et de loin, laïques et prêtres, paysans et citadins accouraient l'entendre, le consulter, et lui témoigner le respect dû à un saint. Équitius et Tertullus, nobles romains, lui envoyèrent leurs fils Maur et Placide, qui furent ses premiers disciples. Il fonda dans les environs douze monastères, chacun de douze moines, parmi lesquels il faisait l'expérience de la règle qu'il méditait. Mais là encore en butte à l'envie, il se retira, avec Maur et Placide (528), aux lieux où le mont Cassin se dresse aux rives de la Melfa, offrant en perspective, dans une position des plus déli-

cieuses, les riantes vallées qui serpentent entre les Apennins, et vont s'ouvrant à l'horizon dans la fertile Campanie. Le temple et la statue d'Apollon étaient encore debout dans ce lieu de marché (forum Casinum). Après avoir extirpé le paganisme, Benoît réunit de nouveaux disciples, et fonda un monastère sur cette hauteur; ce fut là que par l'exemple de ses actions, non moins que par ses conseils et par sa prudence, il mit sa règle à exécution.

Cette législation, nouvelle dans les annales du monde, qui agit plus longtemps et sur des individus plus considérables qu'aucune autre des âges anciens et modernes, mérite assuré-

ment d'arrêter notre attention.

Elle commence par traiter de l'institut monastique à cette Regle de saint époque (1). « Il y a quatre espèces de moines : les cénobites, « vivant dans un monastère sous une règle et un abbé; les « anachorètes, qui, non poussés par une ferveur de novices, « mais instruits par une longue expérience de la vie monas-« tique, apprennent à combattre l'ennemi au profit du grand « nombre, et, bien préparés, sortent seuls des rangs de leurs « frères, pour descendre dans la lice en combat singulier. La « troisième est celle des sarabaïtes, qui, n'ayant été éprouvés « par aucune règle ni par les leçons de l'expérience, comme « l'or dans le creuset, mais plus semblables à la molle nature « du plomb, restent, dans leurs œuvres, fidèles au siècle, et « mentent à Dieu par la tonsure. On les rencontre par deux, « par trois, en plus grand combre, sans pasteur, ne s'occupant « pas du troupeau du Seigneur, mais de leur intérêt propre. « Ils se font une loi à leur gré, disent saint ce qui leur vient « à la pensée ou sur les lèvres; ce qui ne leur convient pas, ils « ne le trouvent pas permis.

« La quatrième espèce se compose de certains vagabonds « qui, durant toute leur vie, habitent trois ou quatre jours di-« vers gîtes dans différentes provinces, errant çà et là sans se « reposer jamais, ne s'occupant que de leurs plaisirs et de leur « gournandise, pires en tout que les sarabaïtes eux-mêmes. Il

<sup>(1)</sup> La règle de saint Benoît se compose de soixante-treize chapitres, dont neuf sur les devoirs moraux et généraux, treize sur les devoirs religieux, vingt-neuf sur la discipline, les fautes, les peines, etc.; dix sur l'administration intérieure; douze sur différents sujets, comme les voyages, l'hospitalité, etc.; c'est-à-dire que cette règle contient neuf chapitres de code moral, treize de code religieux, vingt-neuf de code pénal, dix de code politique.

nins. . Le ns ce pagaonastions. nit sa

, qui rables suré-

cette

bites. ; les vices, onasgrand leurs r. La ouvés mme ature le , et leux,

upant

opre.

vient

as, ils

bonds rs di– ns se e leur es. Il

, dont igieux, nistraospitanoral . ue.

« est plus sage de se taire sur leur manière de vivre que d'en a discourir. Nous entreprenons donc, avec l'aide de Dieu, de « régler la très-courageuse société des cénobites.

« Nous espérons, en instituant une école au service du « Seigneur, n'avoir rien prescrit de rigoureux et de difficile; « mais s'il s'y trouve, d'après le conseil de l'équité, quelque « chose de trop rude pour corriger les vices et maintenir la « charité, que ce ne soit pas un motif pour fuir avec découra-« gement la voie du salut, car elle est étroite au commencea ment; mais en avançant dans la vie régulière et dans la foi, « le cœur se dilate, et c'est avec une douceur ineffable qu'on

« suit le sentier des commandements divins. »

Que ceux qui, confondant les époques, se représentant soudain la fainéantise au seul nom de moines, apprennent que Benoît, dans un temps où l'oisiveté était en honneur et le travail chose ignoble, imposait à sa république l'obligation de s'occuper. « L'oisiveté est l'ennemie de l'âme; en conséquence, les frères « doivent à certaines heures s'occuper de travaux manuels; à a d'autres, de lectures pieuses. De Pâques au commencement « d'octobre, en sortant le matin à la première heure (prima), cils travailleront jusqu'à la quatrième heure; que de la qua-« trième à la sixième ils s'appliquent à la lecture; après la « sixième, en se levant de table, ils feront la méridienne dans a leurs lits, sans aucun bruit; et si l'un d'eux veut lire, il de-« vra le faire de manière à ne pas troubler le repos des autres. « A la huitième heure et demie, on dira none, puis on travail-« lera jusqu'au soir. Si la pauvreté du lieu, la nécessité ou la « récolte des fruits les tiennent constamment occupés, qu'ils « n'en prennent point souci, car ils sont de véritables moines, a vivant de leurs propres mains, comme firent les Pères et les « apôtres; mais que chaque chose se fasse avec mesure, par « égard pour les faibles.

« Du commencement d'octobre au carême, qu'ils se livrent α à la lecture jusqu'à la seconde heure, quand on chante tierce; a puis que chacun s'acquitte de la tâche qui lui est ordonnée. « Au premier coup de none, qu'ils laissent le travail et soient α prêts pour le moment où sonnera le second. Après la réfec-« tion, qu'ils lisent et récitent des psaumes... (1).

<sup>(1)</sup> Il n'y a pas, dans cet horaire, de temps fixé pour entendre la messe, excepté le dimanche.

« Que deux ou trois anciens fassent la ronde tandis que les « frères sont à la lecture, afin qu'aucun d'eux ne se laisse aller « au sommeil ou à la causerie. S'il s'en trouve quelqu'un « dans ce cas, qu'il soit repris une et deux fois; et s'il ne « s'amende pas, qu'il soit soumis à la correction de la règle, « pour effrayer les autres. Le dimanche, que tous s'adonnent « à la lecture, excepté ceux qui sont choisis pour différents « offices. Qu'il soit imposé quelque travail à celui qui, par né- « gligence et paresse, ne veut ou ne peut ni méditer ni lire, « afin qu'il ne reste pas inutile; mais que l'abbé ait égard à la « faiblesse, »

Voilà à quoi leur temps était employé du matin au soir. Pour accomplir ces obligations, les moines se mirent à copier des livres. En même temps ils défrichèrent les terrains contigus à leurs monastères, desséchèrent les marais, abattirent les bois, et propagèrent les meilleures méthodes d'exploitation. La prospérité de l'agriculture étant le but qu'ils poursuivaient en commun, eux et leurs successeurs, ils pouvaient accomplir des travaux auxquels ne suffisaient ni la vie ni les moyens d'un propriétaire. Aussi l'on s'apercevait de la proximité d'un monastère quand on voyait des champs bien cultivés, des vignobles entretenus avec soin, des plantations d'arbres fruitiers, et des canaux d'irrigation disposés avec art. Leurs terres étaient exemptes de contribution; n'étant point administrées par la cupidité privée, elles laissaient au paysan une grande aisance; il est donc naturel qu'on regardât comme un privilége d'être au service d'un monastère.

Quand ils déposèrent la pioche, ils se mirent à copier des livres, et c'est à leurs soins que nous devons la conservation des classiques. Ils érigèrent des clottres magnifiques, objet de l'admiration du siècle, qui a oublié tout ce qu'ils ont fait pour le peuple.

Le gouvernement y restait électif, l'abbé étant choisi par les frères et parmi eux; mais une fois élu, il acquérait un pouvoir absolu, quoique, dans les cas les plus graves, il fût obligé de demander l'avis des frères.

La vertu nouvelle introduite dans la société par ce précepte de l'Évangile, Obéissez à vos chefs, fut poussée dans les congrégations religieuses jusqu'à la sujétion passive la plus absolue. « S'il arrivait jamais qu'une chose difficile ou impossible fut « commandée à un frère, qu'il reçoive le commandement avec

« douceur et docilité. S'il voit qu'il outre-passe tout à fait ses « forces, qu'il l'expose avec décence et soumission, non en y « mettant de l'orgueil, sans résistance, sans contradiction. Si, « après sa remontrance, le prieur persiste, que le disciple « sache qu'il en doit être ainsi; et, se confiant dans le Seigneur, « qu'il obéisse. » (C. LXVIII.)

De là résultait l'abnégation absolue de la volonté et même l'anéantissement de la personnalité, la règle disant que le frère « ne peut avoir en son pouvoir ni son corps ni sa volonté, » (C. XXXIII.) L'abbé commandait donc, punissait, récompensait, changeait la tâche, mettait fin aux différends, et retranchait de la communion les récalcitrants. Quoique tout se fit sous son obéissance, ce n'était pourtant pas un tyran; car il se trouvait lié soit par les constitutions du monastère, soit par les coutumes conservées de souvenir ou écrites. On les consultait dès qu'il s'élevait un doute; et elles déterminaient les plus petits détails de la vie, la manière de s'habiller, le moment de se raser ou de se baigner, les jours auxquels on pouvait ajouter aux fèves et aux autres légumes l'assaisonnement gras, ou employer l'huile, admettre à la table frugale les œufs, le poisson et les fruits.

Ceux qui s'écartaient de la règle étaient d'abord admonestés; puis, en cas de récidive, on leur infligeait une correction publique, ensuite l'excommunication, c'est-à-dire l'isolement dans le travail et la prière; les plus obstinés étaient soumis au jeûne et à des punitions corporelles, et en dernier lieu à l'expulsion de la communauté.

Le changement le plus notable introduit par Benoît dans la vie monastique fut la perpétuité des vœux solennels. Il était nécessaire, pour les faire, de connaître ce à quoi l'on s'engageait. Le noviciat se prolongeait en conséquence pendant une année, durant laquelle on lisait plusieurs fois la règle à l'aspirant, pour s'assurer qu'il avait la volonté et le pouvoir de suffire aux obligations imposées.

Les novices étaient longtemps exerces à ces épreuves pénibles et à ces mortifications dont le récit a fait l'entretien et l'étonnement de notre enfance : mais rien ne paraissait devoir être négligé, pour obtenir le triomphe de l'esprit sur la matière, et la liberté véritable qui consiste à maîtriser ses passions.

Sous la sévérité de la règle générale se révèle une modé-

d à la
Pour
er des
ntigus
ent les
on. La

nt en

mplir

ne les

aller

qu'un

'il ne

règle.

nnent

érents

ar né-

lire.

d'un d'un es viitiers, taient oar la ance; d'être

r des vation et de 'pour

ar les uvoir gé de

cepte conolue. e fùt avec ration, une douceur, un sens droit, qui suppléent bien aux défauts que peut y découvrir un siècle plus cultivé. Le vêtement était celui en usage dans le pays où se trouvait le couvent; et, pour être prêts au premier coup de matines, les frères ne le quittaient pas même la nuit. Ils étaient laïques, et Benoît lui-même ne reçut pas les ordres. « Si quelque prêtre « vous demande à entrer, dit-il, ne lui accordez pas trop fac cilement sa requête; si pourtant il persiste, qu'il soit tenu « d'accomplir tous les devoirs de la discipline sans aucune « dispense. »

En somme, cette règle était un abrégé et une application du christianisme, des institutions des saints Pères, des conseils de perfection. Là se trouvaient la sagesse et la simplicité dans ce qu'elles offrent de plus éminent, le courage avec l'humilité, la sévérité unie à la douceur, la liberté à l'obéissance; toutes ces vertus ayant pour bases l'abnégation, la hiérarchie et le travail. Côme de Médicis et d'autres législateurs avaient sans cesse à la main la règle de saint Benoît, où un œil exercé retrouve les secrets de la véritable économie politique; où les besoins de l'âme sont si bien en harmonie avec tous les degrés de l'activité que réclame le corps; où s'ouvre un asile pour les grandes pensées, les grandes douleurs, les grands remords; où l'indigence volontaire peut échapper à l'orgueil impitoyable du riche, comme au désespoir stupide qu'enfante la misère.

On raconte que Totila, traversant la Campanie durant la guerre, voulut voir saint Benoît, et que, pour s'assurer s'il était doué réellement de l'esprit prophétique, il changea d'habits avec un de ses écuyers et se mêla au reste du cortége : mais le saint le reconnut, et, marchant droit au barbare, lui reprocha ses actes de cruauté; puis, en lui prédisant une fin prochaine, il lui enjoignit de s'y préparer par des œuvres de

pénitence et de réparation.

Ces faits et bien d'autres nous ont été transmis par des historiens illustres, qui sortirent de l'ordre de Saint-Benoît, comme Grégoire le Grand à cette époque, Mabillon plus tard. Les beaux-arts, lors de leur renaissance, puis dans leur plus grand éclat, les reproduisirent et les perpétuèrent partout; mais ils ne sont en aucun lieu plus touchants qu'au mont Cassin, le berceau et l'asile le plus vénéré des bénédictins. L'aspect du château fort donné au couvent, qui fut maintes fois contraint de repousser des invasions dont il ne put toujours préserver ses

titre la n la p nage abri trou cell pos furi enti son rece tion cau dan que lyte deu cle

mur

vit app cha trav soir sup se d dor déc de

teu

S

alla qui ou dan

de et div aux

e ve-

cou-

s, les

es, et

orêtre

p fa-

tenu

icune

on du

ils de

ns ce

é , la

s ces

avail.

cesse

ouve

ns de

tivité

andes

indi–

iche,

nt la

était

abits

mais

re-

e fin es de

his-

nme

Les

rand

ls ne

ber-

châ-

t de

ses

murailles; l'étendue de ses riches domaines, attestée par des titres inscrits sur des débris d'antiquités réunis de toutes parts : la magnificence de l'édifice, orné de tous les chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture; le souvenir des doctes personnages qui, dans les siècles les plus sombres, y trouvèrent un abri; l'abondante collection de documents et de livres qui s'y trouve, s'associent admirablement à l'humilité primitive de la cellule du saint et à la pauvreté du tombeau dans lequel reposèrent ses os jusqu'au moment où ils y furent troublés par la furie des Sarrasins. Celui qui monte à l'antique abbaye, partagé entre l'admiration, la curiosité et la dévotion, peut y lire en son entier l'histoire de cet ordre illustre, dans laquelle on reconnaît en grande partie les diverses phases de la civilisation. Le chêne sous lequel saint Louis rendait la justice ne nous cause pas plus d'émotion que le platane à l'ombre duquel. dans le clottre de Saint-Severin, à Naples, la tradition raconte que Benoît récitait les psaumes et faisait de nouveaux prosélytes, et dans les antiques rameaux duquel ont pris racine deux figuiers; de même que d'autres ordres sont nés de siècle en siècle et dans tous les pays de l'ordre dont il fut le fondateur (1).

Saint Colomban institua une règle plus sévère. Le moine y vit sous la discipline d'un seul, et mêlé à ses confrères pour apprendre de l'un l'humilité, et des autres la patience. Comme chaque jour marque un progrès, il faut, chaque jour, prier, lire, travailler. La nourriture doit être simple, et prise seulement le soir. Non-seulement on est coupable en possédant une chose superflue, mais on l'est même pour la souhaiter. Le moine ne se couchera que rompu par la fatigue; il se lèvera avant d'avoir dormi autant que le corps le réclame. Il ne jugera point les décisions des anciens, son devoir étant d'obéir, selon la parole de Moïse : Écoute, Israël, et tais-toi.

Quant à l'extérieur, les moines, dont le nombre et l'influence alla croissant, durent fixer l'attention vigilante des évêques, qui virent la possibilité d'avoir en eux d'excellents auxiliaires, ou des rivaux puissants; ils perdirent dès lors de cette indépendance qui était le caractère de leur état, et se rattachèrent peu à

<sup>(1)</sup> Cette idée est symbolisée dans le chef-d'œuvre de Monregalese (peintre de Montréal), que l'on voit dans le couvent de ce nom, près de Palerme, et où le saint est représenté distribuant de son pain à des membres des divers ordres religieux sortis du sien.

peu à la société ecclésiastique. Le concile de Chalcédoine décida ce qui suit : « Que ceux qui ont embrassé sûrement et réel-« lement la vie monastique obtiennent l'honneur qui leur est « dû; mais, attendu que quelques-uns, sous l'apparence et le « nom de moines, jettent le trouble dans les affaires civiles et « ecclésiastiques, en parcourant les villes à l'aventure et en es-« savant même d'instituer des monastères, personne ne pourra « construire ni fonder une maison ou un oratoire, sans le con-« sentement de l'évêque de la ville. Que dans toutes les villes « ou campagnes les moines soient assujettis à l'évêque, qu'ils « aiment la tranquillité, qu'ils s'appliquent au jeûne et à la « prière, et restent dans le lieu où ils ont renoncé au siècle: « qu'ils ne se mêlent point des affaires ecclésiastiques et civiles « et ne se détachent pas des monastères, à moins que l'é-« vêque de la ville ne le leur commande pour quelque œuvre « nécessaire. » (Canon IV.)

La liberté monastique fut ainsi détruite; et les conciles suivants attribuèrent aux évêques l'inspection sur les abbés, sur leurs congrégations, sur la discipline, sur la fondation de nouveaux monastères. Les moines eux-mêmes, en se multipliant, demandèrent des priviléges qui devinrent des entraves. Ils voulurent, par exemple avoir une église dans leur monastère, pour ne pas être obligés de se rendre à la paroisse; mais ils durent pour cela y introduire des prêtres, attachés étroitement à l'é-

vêque et étrangers à l'esprit de la communauté.

Leur dépendance devint plus grande quand les moines euxmêmes ambitionnèrent d'entrer dans le clergé; après quelques obstacles, Boniface IV les déclara plus que idoines à toute fonction cléricale. Ils se trouvèrent ainsi avoir part aux priviléges et au pouvoir ecclésiastique; mais par cela même l'autorité des évêques sur les monastères fut consolidée. Les moines eurent parfois recours contre elle aux conciles, se plaignant d'être tyrannisés; puis ils cherchèrent une garantie dans les anciennes formes, et jamais ils ne souffrirent que leurs propriétés fussent confondues avec celles qui étaient administrées par l'évêque, les conservant sous la direction particulière de chaque communauté. Quelquefois aussi ils employèrent la force pour ne pas recevoir l'évêque, et chassèrent ses envoyés les armes à la main. Ils étaient alors excommuniés par l'évêque. Mais, pour faire cesser une lutte scandaleuse, on négocia. Il fut convenu que les moines céderaient une partie de leurs biens,

cul éta con gar tinn des

pot

mo des me pas pap I pha

qui

con

tivi and sand dan ave ne tou d'u où aut tou les dite

de S soit cond l'abl tion à ce

et l

sa c

pour jouir du reste avec sécurité, pour avoir, en outre, la fadécida culté d'ordonner les prêtres et autres priviléges. Ces conventions t réelétaient l'objet de véritables chartes de franchises (1); mais, eur est comme elles étaient souvent violées, les moines réclamèrent la ce et le garantie des rois, comme fondateurs des monastères, et ils l'obviles et tinrent, movennant un cens annuel ou l'obligation de fournir t en esdes hommes d'armes. pourra le cons villes

Les évêques cherchèrent à éluder cette protection; et le moyen le plus efficace fut de s'ériger eux-mêmes en abbés des monastères. Pourtant, la pensée de soustraire entièrement les monastères à la juridiction de l'ordinaire n'appartient pas à ce siècle; elle fut mise plus tard à exécution par les papes.

Pourquoi négligerions-nous, en étudiant les différentes phases de la civilisation, ces essais de tyrannie et d'émancipation qui reparaissent ensuite avec plus d'extension de la part des communes et des royaumes? Les couvents, contrairement à ce que l'on se figure aujourd'hui, devenaient des centres d'activité et des asiles de liberté. C'étaient peut-être, dit-on, des bras Alevés au travail. C'étaient peut-être, dirons-nous, des bras enlevés au crime et au brigandage; et c'était déjà beaucoup sans doute que d'enchaîner les passions, que d'amortir les vices dans les temps où il n'y avait ni prisons, ni geôles, ni police, avec tous les moyens répressifs des peuples civilisés, et où l'on ne croyait pas nécessaire que le gouvernement intervînt dans tout, réglât tout. Le monde n'avait point de refuges ; il manquait d'union et de sécurité ; point de lieu où l'on pût vivre ensemble, où l'on pût discuter tranquillement, méditer sur soi et sur les autres. Les monastères s'ouvrent, offrant une vie toute sociale, tout active, dans laquelle l'intelligence trouvait à se développer, les idées à se propager; et là il devint possible de discuter, de méditer, de s'instruire. Quand partout régnaient la force arrogante

et le droit du glaive, chaque monastère conservait jalousement

sa constitution particulière, élisait ses supérieurs et ses officiers,

les suiés , sur de nouipliant , Ils vou-

, qu'ils

et à la

siècle ; civiles

ue l'é-

œuvre

durent t à l'ées eux-

e, pour

uelques
à toute
c privil'automoines
aignant
lans les

rs pronistrées ière de la force

yés les évêque. ocia. Il s biens,

<sup>(1)</sup> Les deux plus anciennes charles d'immunités appartiennent à l'abbaye de Saint-Germain de Paris et à celle de Saint-Denis. Bien que leur authenticité soit contestég, il existe une formule de Marculf qui suffit pour prouver que ces concessions étaient en usage au septième siècle. Un différend s'élève entre l'abbé de Bobbio et l'évêque de Tortone, qui voulait l'assujettir à sa juridiction; il est porté devant Arioald, qui ne veut pas s'en mêler, mais consent à ce qu'il soit jugé à Rome; et Honoré accorde exemption à l'abbé.

sép

l'or

obé

qui

qui

ďe

sainet l

et l

les

en au

flar

fair

aut un

ext

ver

(

ger qua

pap

5,5

ven

étai

gue

esc

sav fut

gie

fére

des

l'e

noi

ces

sans être entravé par les rois ou par les barons. Beaucoup de personnes aspiraient à faire partie de ces communautés, sans se lier tout à fait, comme autrefois les étrangers ambitic naient le titre de citoyen de Rome. Bourgeois et seigneurs s'offraient à un couvent (oblati), se faisaient inscrire sur ses registres, pour avoir part aux prières dans la vie spirituelle et aux priviléges dans la vie temporelle; ils prenaient, au moment de mourir, l'habit de l'ordre, et voulaient être ensevelis dans l'église ou dans le cimetière des religieux.

Les moines, entièrement détachés du monde, semblaient n'avoir d'autres aïeux que leurs prédécesseurs, d'autre désir que l'accroissement du couvent et de l'ordre. Beaucoup appauvrirent eux-mêmes leurs familles pour enrichir leur communauté. Les actes de donation étaient conservés avec un soin plus jaloux que n'en montrèrent les communes pour les chartes de leurs priviléges. On en vint même jusqu'à en faire de faux; et ceux qui révoquaient en doute les droits qui en résultaient furent considérés comme des sacriléges, comme des ennemis des pauvres et de Jésus-Christ.

Chaque couvent, outre ses biens, se procurait les reliques d'un saint vénéré; trésor spirituel à la fois et temporel. La gent dévote accourait les révérer, nous dirions presque les adorer; et chacun de lui faire offrande, selon ses facultés. Tout testament contenait un legs pour le saint. Au jour de la fête, le concours des fidèles attirait les marchands, et une foire se formait sur le parvis, à l'abri des attaques des brigands et des insultes des barons. Il semblait que ce saint représentât la communauté, et les torts causés à celle-ci passaient pour autant de sacriléges envers lui.

Quand le monastère fut devenu riche, il fallut encore l'embellir; et les arts, effrayés par les hurlements des barbares et par les outrages de l'ignorance, se réfugièrent dans le cloître, érigeant des églises, y représentant la vie et les miracles du patron.

Cependant, le moine, individuellement, demeurait pauvre; des mets délicats ne paraissaient sur sa table que dans les rares occasions où il s'agissait de traiter quelque grand personnage ou un prélat. Il ne pouvait dire de rien: Ceci est à moi. On discuta même le point de savoir si le pain que chacun d'eux mangeait était sa propriété. Ce fuit un grand scandale quand on s'aperçut qu'un moine de Flavigny, qui venait de mourir,

avait deux sous cachés sous son aisselle; et il fut privé de la sépulture sacrée (1).

Quand partout il y avait confusion d'offices et de juridiction, l'ordre régnait dans le cloître. La règle y déterminait qui devait obéir et qui devait commander; qui avait à copier des livres, qui à prêcher, à veiller au grenier, à la vendange, à la cuisine; qui était chargé de recevoir les pèlerins, de visiter les malades, d'entonner les psaumes, de tenir l'école. Quoique la règle de saint Benoît tendît à fortifier les âmes par la prière, le travail et la solitude, plus qu'à diriger l'esprit vers la science divine et l'apostolat, l'Église rencontra dans cet ordre les missionnaires les plus zélés, et la science y trouva un asile. Les bénédictins, en effet, surent mériter la triple gloire d'avoir converti l'Europe au christianisme, défriché les déserts, conservé et rallumé le flambeau des lettres (2). Parmi ceux que l'on appelle d'oisifs fainéants, un moine proclamera le mouvement de la terre, un autre inventera l'horloge, pour mesurer les heures canoniques; un troisième découvrira la poudre à canon, en faisant des expériences; d'autres introduiront les premiers moulins à vent (3). L'abbé de Nonantola envoyait chaque année aux

(1) GUILBERT, de Vita sua.

aucoun

és, sans

naient

ffraient

gistres.

x priviient de

ans l'é-

nblaient

re désir oup ap-

r com-

un soin chartes

le faux ;

ultaient

ennemis .

reliques rel. La

que les

s. Tout

la fête,

foire se

des in-

a com-

itant de

'embel-

s et par

cloître,

cles du

auvre:

es rares

onnage

noi. On

ı d'eux

quand

nourir ,

(2) Le Magnum Chronicon belgicum (apud Pistorium, Scriptores rerum germanicarum, vol. III, p. 389) nous apprend que Jean XXII, dans le quatorzième siècle, fit constater que l'ordre de Saint-Benoît avait fourni 24 papes, 183 cardinaux, 1,484 archevêques, 1,502 évêques, 15,070 abbés, 5,555 saints, et qu'à l'époque du concile de Constance il existait 15,107 couvents, dont chacun avait au moins six religieux.

(3) « Ce fut longtemps une consolation pour le genre humain qu'il y eût de ces asiles ouverts à tous ceux qui voulaient fuir les oppressions des gouvernements goth et vandale. Presque tout ce qui n'était pas seigneur de château était esclave. On échappait, dans la paix des clottres, à la tyrannie et à la guerre. Les lois féodales de l'Occident ne permettaient pas, à la vérité, qu'un esclave fût reçu moine sans le consentement du seigneur; mais les couvents savaient éluder la loi. Le peu de connaissances qui restait chez les barbares fut perpétué dans les clottres. Les bénédictins transcrivirent quelques livres; peu à peu il sortit des clottres plusieurs inventions utiles. D'ailleurs ces religieux cultivaient la terre, chantaient les louanges de Dieu, vivaient librement, étaient hospitaliers, et leurs exemples pouvaient servir à mitiger la férocité de ces temps de barbarie. On se plaignit que bientôt après les richesses corrompirent ce que la vertu et la nécessité avaient institué; il fallut des réformes. Chaque siècle produisit en tout pays des hommes animés par l'exemple de saint Benoît, qui tous voulurent être fondateurs de congrégations nouvelles.

« L'ordre des Chartreux, établi près de Grenoble à la fin du onzième siècle, seul ordre ancien qui n'ait i mais eu besoin de réforme, était peu nombreux;

asil

aux

y tr

dén

de i

trou

mo

faci

l'av

sem

cro

d'es

poli

pay

du

là a

dev

ava

tra

dar

litt

doc

pa

ma

an

de

les

set

co

let

qu

de

religieuses de Saint-Michel-Archange, à Florence, douze jeunes filles avec du lin et de la laine, pour s'instruire près d'elles dans l'art de tisser (1). Les frères humiliés devinrent une compagnie des plus importantes pour le commerce de la laine et des draps. Les moines de Saint-Benoît Polirone, à Mantoue. occupaient plus de trois mille paires de bœufs aux travaux des champs. Saint Bénézet recoit dans une extase l'ordre de construire un pont à Avignon; l'évêque refuse de le croire : mais il soulève et met sur ses épaules une pierre d'un poids énorme, l'ouvrage s'exécute, et une congrégation est instituée sous le nom de frères pontifes (2). Dans une autre circonstance, où il s'agissait d'élever un mur à l'entour d'une église pour la préserver des incursions, au moment où les paysans commençaient à se décourager, ils trouvèrent le matin les pierres les plus grosses déjà transportées de très-loin, et placées dans les fondations.

Les murs d'une église ou d'un monastère étaient la sauvegarde du voisinage, comme ses dotations étaient le pain des pauvres. Ce que le vilain donnait à son seigneur était un devoir sans retour. Le sou ou la gerbe de blé, qu'il offrait spontanément au clergé, lui était restitué avec usure, sans parler de ces petites attentions, de ces consolations qui touchent le cœur et ne sauraient être payées à aucun prix.

Quand la guerre éclatait dans les campagnes, et que des seigneurs, pires les uns que les autres, se disputaient les terres et les vassaux, quel soulagement ne devait-ce pas être pour le paysan, pour le voyageur, que de contempler le calme des monastères, et de savoir qu'on était certain de trouver là un

trop riche à la vérité pour des hommes séparés du siècle; mais malgré ces richesses, consacrés sans relâche au jeûne, au silence, à la prière, à la solitude; tranquilles sur la terre, au milieu de tant d'agitations dont le bruit venait à peine jusqu'à eux, et ne connaissant les souverains que par les prières où leurs noms sont insérés. » Voltaire, Essai sur les mœurs, chap. CXXXIX; et dans le Dictionnaire philosophique, aux mots Apocatypse et Biens de l'Église: « Il faut avouer que les bénédictins firent beaucoup d'ouvrages remarquables; que les jésuites rendirent d'importants services aux lettres; il faut bénir les frères de la Charité et ceux de la Rédemption des captils. Le premier devoir est d'être juste... Il faut avouer, quoi qu'on alt dit de leurs abus, qu'il y eut toujours parmi eux des personnes éminentes par le savoir et la vertu; que, s'ils firent beaucoup de mal, ils rendirent de grands services, et qu'en général ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. »

<sup>(1)</sup> TIRABOSCHI, Storia dell' abbadia di Nonantola, II, 78, à l'année 895.

<sup>(2)</sup> BOLLANDISTES, 11 avril.

asile et la paix, que les hommes d'armes ne pouvaient assurer ieunes aux châteaux! Quiconque se présentait à la porte d'un couvent d'elles y trouvait un repas préparé; charité dont il n'est pas besoin de e comdémontrer l'opportunité dans des temps comme ceux-là. Combien laine et de nos aïeux, dépouillés de tout ce qu'ils possédaient, n'auront intoue. trouvé d'autre ressource pour prolonger leur existence que le aux des morceau de pain donné par le monastère au nom de Dieu! Les faciles déclamations d'une science dénuée d'entrailles, contre l'avidité des moines et du clergé, sont étouffées par les gémissements ou par les cris de menace de la classe misérable toujours croissante de nos jours, surtout dans les pays où il y a moins d'esprit chrétien, et où la séparation de la charité et de la politique est plus marquée.

Attirés par la sécurité qu'ils cherchaient, gens de métier et paysans accouraient à l'envi; et il se formait bientôt à l'entour du couvent un village, qui souvent devenait une ville. C'était là aussi que se réfugiaient ceux qui étaient désabusés des grandeurs terrestres ou s'en étaient vus repoussés; les veuves qui avaient perdu avec leurs époux l'éclat de leur rang ; les femmes trahies ou rejetées; les femmes égarées qui voulaient rentrer dans le sentier de l'honneur ; les doctes détrompés de la vanité littéraire; et tous y apportaient en tribut travail, richesses,

doctrines, affections tendres et vertu.

## CHAPITRE XVII.

LES PAPES.

Ce grand mouvement était dirigé par Rome catholique, non par l'emploi de l'unité apparente et forcée de la cité païenne. mais par l'influence d'une persuasion qui pénètre au fond des âmes et fait fléchir leur volonté. De même que nous avons vu de nos jours en Espagne et dans le Tyrol les moines entretenir les correspondances entre les naturels révoltés contre les oppresseurs, le clergé avait fait alors de Rome le centre des efforts communs; et, de son côté, elle affermissait, grâce à l'habileté admirable avec laquelle elle sait attendre, la puissance qui lui servit à protéger l'Europe contre les barbares, la liberté de l'esprit humain contre les bassesses de cour et les violences

e cons-: mais norme. sous le e, où il la prénçaient es plus es fonvegarde

auvres. oir sans nément de ces cœur et

ue des s terres pour le me des r là un

algré ces la solile bruit 8 prières s, chap. lypse et eaucoup ices aux tion des m'on ait minentes lirent de r. » née 895.

de la guerre, la sainteté du mariage contre les adultères royaux, les constitutions des royaumes contre les usurpateurs et les pa

me

fes me

àl

col

un

 $\mathbf{ch}$ 

do

pr

en

ace

se

ve

Sa

ne

ne

sio

pr

dé

sai

de

vis

ca

pa

re

dυ

fu

po

di

qu ar

nı

tvrans.

Après la mort de Simplicius, le saint-siége ne resta pas vacant plus de six jours. Dans cet intervalle, Basile, préfet du prétoire, se présenta, au nom d'Odoacre, dans l'assemblée du clergé et des magistrats en disant: Vous souvient-il que notre bienheureux pape Simplicius recommanda que, pour éviter toute espèce de troubles, vous ne fissiez point d'élection sans prendre notre avis? Nous sommes donc surpris qu'on ait entrepris d'agir sans nous. Ensuite, il défendit que les futurs évêques pussent aliéner les biens, non plus que les ornements ou vases sacrés de l'Église.

Le choix tomba sur Félix, Romain (1), qui donna avis de son élection à l'empereur, en l'exhortant à ne pas s'écarter de la foi orthodoxe. Il reste de lui plusieurs lettres et une histoire intitulée: Gesta de nomine Acacii, seu breviarium historiæ

Eutychianorum.

Il eut pour successeur l'Africain Gélase, qui écrivit des hymnes, des préfaces et des traités sur les questions alors en discussion. Il en fit un aussi contre le sénateur Andromaque et d'autres Romains qui voulaient ressusciter les fêtes lupercales, sous prétexte que les maladies se multipliaient depuis qu'on n'apaisait plus le dieu Fébruarius. Pontife charitable, ennemi du faste et des plaisirs, il fixa les ordinations aux quatre temps, et poursuivit la mémoire d'Acacius de Constantinople qui avait cessé de vivre, au point de refuser la communion à ceux qui regrettaient de le condamner, rigueur qui donna naissance à un schisme. Il fit, dans un concile, la distinction entre les livres canoniques et ceux qui étaient apocryphes, déclara œcuméniques les quatre synodes de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, et dit à quels écrivains appartenait le titre de Pères de l'Église.

Anastase, Romain, occupa le saint-siége durant deux années, et put se réjouir de la conversion de Clovis. Bien qu'aucune nouvelle hérésie n'agitât l'Église, ce qui restait des précédentes faisait que quelques-uns rejetaient le concile de Chalcédoine et qu'il en résultait des schismes, surtout lors de l'élection des

400.

496

<sup>(1)</sup> Second ou troisième pontife de ce nom, selon que l'on compte ou non celui qui fut nommé en 335 du vivant du pape Libère.

499.

501.

sta pas réfet du blée du se notre réviter on sans t entreévêques u vases

ovaux.

s et les

avis de rter de histoire sistoriæ

vit des

lors en aque et ercales, s qu'on ennemi temps, ni avait qui rece à un s livres éniques se et de

années, l'aucune édentes cédoine tion des

titre de

e ou non

patriarches de Constantinople. L'empereur Zénon songea à y mettre un terme, en publiant l'Hénotique ou édit d'union, profession de foi à laquelle il ordonna que tous eussent à se conformer. Cet édit ne contenait rien en réalité qui fût en opposition à la croyance catholique, mais il n'y était pas fait mention du concile de Chalcédoine; l'empereur s'y arrogeait, en outre, une autorité qui ne lui appartenait pas, en prononçant sur les choses divines. Ce qui devait être un symbole d'union devint donc un germe de zizanie; car le pape repoussa de son côté la profession de foi, et l'empereur la soutint du sien. Anastase envoya le sénateur Festus, pour qu'il amenât l'empereur à accepter le concile exclu; mais Anastase étant mort, l'envoyé se chargea au contraire de faire accepter l'Hénotique par le nouveau pape. A son retour, ayant trouvé Symmaque, diacre de Sardaigne, déjà élu, il acheta d'autres suffrages, et fit ordonner en même temps que lui Laurent. Les deux prétendants, ne pouvant s'accorder, convinrent de s'en remettre à la décision de Théodoric. Un prince arien se trouva ainsi appelé à prononcer entre les deux chefs de l'Église catholique. Il se déclara en faveur de Symmague, qui occupa quinze ans le saint-siége.

Les mécontents ne tardèrent pas à l'accuser d'énormités devant Théodoric, et à rappeler Laurent à Rome; Festus et Probin demandèrent à ce roi d'envoyer à Rome un évêque visiteur, comme il était d'usage quand le siége était vacant. Les catholiques protestèrent, cette mission étant inutile, puisqu'il y avait un pape légitime. La présence même de Théodoric ne parvint pas à apaiser les haines. Les évêques d'Italie s'étant réunis pour un concile, Symmaque fut assailli, lorsqu'il s'y rendait, à coups de pierres, et la ville fut bouleversée; on ne respecta même pas la chasteté des monastères. L'innocence du pape fut enfin reconnue, et il se vit rétabli. Mais la paix ne fut pas ramenée pour cela, car Laurent, soutenu par Festus, retint de vive force plusieurs églises durant quatre années; et il fallut, pour mettre fin à ce scandale, que Théodoric s'interposât.

L'accusation portée contre Symmaque était probablement dirigée contre la pureté de ses mœurs; car, pour écarter jusqu'aux soupçons, il établit qu'à l'avenir tout prêtre ou évêque aurait sans cesse à son côté une personne d'une probité reconnue, pour être témoin de tous ses actes.

L'empereur Anastase troubla aussi l'Église, en suivant, non les eutychiens précisément, mais les acéphales, c'est-à-dire les hommes sans tête, qui prétendaient laisser chacun libre d'accepter ou non le concile de Chalcédoine. Mais Hormisdas, Campanien, successeur de Symmaque, eut la joie de voir Justin, le nouvel empereur, confesser ce synode, condamner les

eutychiens, et enlever aux ariens toutes leurs églises.

Cependant, comme l'esprit sophistique des Grecs ne pouvait rester en repos, ils se mirent à débattre le point de savoir si l'on pouvait dire que l'on avait crucifié une personne de la Trinité. Puis aussi, à propos de ce passage de l'Évangile où il est dit que personne ne sait l'heure du jugement, même le Fils, ils discutèrent si Jésus-Christ l'ignorait comme homme; ce qui produisit l'hérésie des agnoites, puis celle des triclites, qui admettait dans la Trinité trois natures particulières, indépendamment de la nature commune. Subtilités inutiles pour des mystères incompréhensibles, et dont le résultat était de bouleverser même les idées de morale, au point de faire proclamer saints des hommes n'ayant d'autre mèrite que de combattre ou de soutenir telle ou telle opinion.

Le décret de Justin contre les ariens déplut à Théodoric, roi d'Italie, qui envoya le nouveau pontife à Constantinople, pour obtenir que le libre exercice du culte leur fût rendu, faute de quoi il troublerait aussi celui des catholiques en Italie. Le pape ne put ou ne voulut point réussir, et Théodoric le fit jeter en prison, le soupçonnant de complicité dans des conjurations ourdies alors pour soulever l'Italie. La souffrance ayant abrégé ses jours, il fut remplacé par Félix III, puis par Boniface II, Goth d'origine, qui condamna la mémoire de Dioscorus, son compétiteur, et réclama la faculté de désigner son successeur;

ce dont il se repentit ensuite.

Comme il fut avéré que dans l'élection de Jean II les suffrages avaient été brigués, l'empereur déclara que les obligations contractées à ce sujet étaient nulles, et que quiconque accepterait une somme d'argent pour conférer un évêché serait tenu à restitution; permettant, toutefois, aux officiers du palais de prendre jusqu'à trois mille sous d'or, lorsqu'il s'élevait quelque difficulté pour l'élection du pape, et deux mille pour celle des autres patriarches; avec la faculté d'en distribuer cinq cents parmi le peuple pour les simples évêques.

A Jean II succéda Agapet, un des pontifes les plus illustres.

526. 550.

**533.** 

K35.

léit no<sub>l</sub> poi

qu

pa

sar

à (

été

vo

lui

mo

qu

s'e

dia

pa

d'A

po

de

po

d'A

fire

d'a

Go

dé

daı

ľév

tro

tait

por

n'e

des

l'ile

le

sai

où

au fit qui fonda à Rome une académie pour les belles-lettres. Envoyé par Théodat à Justinien, pour lui proposer la paix, il revint sans avoir rien conclu; mais il avait pu abattre les hérétiques à Constantinople et déposer de ce siége Anthime, qui y avait été transféré d'un autre, en dépit des canons. Comme Justinien veulait d'abord s'y opposer et le menaçait même d'exil, Agapet lui répondit : Je croyais parler à un empereur catholique, mais je vois que j'ai affaire à un Dioclétien; et il persista jusqu'à ce que le prince eût donné son consentement. Théodora s'en irrita comme d'un affront; et elle machina avec Vigile, diacre de l'Église romaine, qu'elle s'engagea à faire nommer pape, s'il s'entendait avec les prélats de Constantinople et d'Antioche, ainsi qu'avec le moine Sévère, chef des acéphales, pour faire casser le concile de Chalcédoine.

Vigile, de retour à Rome, amena, moyennant la promesse de deux cents pièces d'or, Bélisaire à mettre tout en œuvre pour abattre Silvère, fils du pape Hormisdas, qui, à la mort d'Agapet, avait été élevé au saint-siége par Théodat, puis contirmé par l'assentiment du clergé. Le pape fut donc accusé d'avoir des intelligences avec Théodat, pour introduire les Goths dans Rome. Bélisaire, l'ayant appelé au palais, le fit dépouiller des habits pontificaux et transférer en exil à Patare, dans la Lycie; puis il ordonna que Vigile fût investi du pontificat.

Les temps étaient si malheureux, qu'il ne rencontra pas d'opposition. Vigile était parvenu ainsi au but de son ambition. Mais l'évêque de Patare, ayant entrepris de défendre Silvère, alla trouver l'empereur qui déclara ignorer entièrement ce qui s'était passé, et ordonna que le pontife fût reconduit à Rome, pour y être examiné sur les accusations dirigées contre lui. Cela n'empêcha pas Bélisaire, pour qui les désirs de Théodora étaient des lois, de le faire arrêter en chemin et de le reléguer dans l'île Palmaria, en face de Terracine, où il mourut de faim, ou par le fer. La compassion pour le juste persécuté fit attester sa sainteté par plusieurs miracles.

Vigile, qui fut alors confirmé par le clergé dans le haut rang où il était monté d'une manière si indigne, sut résister aux velléités religieuses de Théodora; et, s'étant rendu à Constantinople, il déploya beaucoup de fermeté contre les dissidents, au point de se faire traîner par les rues, la corde au cou, et jeter au fond d'une tour, jusqu'au moment où la mort d'Anthime fit cesser tout prétexte à ces divisions.

53C.

537.

538.

Vigile.

istres,

, non

a-dire

libre

sdas .

Jus-

er les

ouvait

oir si

de la

ile où

me le

mme;

clites .

indé-

pour

ait de

e pro-

com-

c , roi

pour

ute de

e pape

eter en

rations

abrégé

ace II.

s, son

sseur;

ffrages

rations

accep-

it tenu

ais de

t quel-

ır celle

g cents

Trois chapitres. Il en naquit néanmoins une nouvelle, déplorablement célèbre sous le nom des *Trois chapitres*, suscitée non plus par des ambitions en lutte, mais par des personnages qui avaient cessé de vivre. Il avait été proposé au concile de Chalcédoine trois chapitres demandant la condamnation des ouvrages de la personne de Théodore de Mopsueste, comme hérétique; d'une lettre d'Iba, évêque d'Édesse, à la louange de Théodore; et de différents écrits de Théodoret de Cyr, injurieux au concile d'Éphèse et aux doctrines de saint Cyrille. Les Pères, considérant que ces évêques avaient fait rétractation et réprouvé les erreurs de Nestorius et d'Eutychès, objet de ce concile, les renvoyèrent absous aux églises qui leur avaient été enlevées par un conciliabule.

tr

d

16

il

C

d

Or, le diacre Pélage, nonce à Constantinople, avait obtenu, de concert avec le patriarche Menna, que Justinien réprouvât certaines erreurs d'Origène. Théodore, acéphale, évêque de Césarée, entreprit, en haine de Pélage, de faire révoquer la condamnation. Il persuada, en conséquence, à l'empereur qu'un moyen assuré de remettre d'accord les catholiques et les acéphales serait d'excommunier Théodore de Mopsueste, Théodore tet lba.

Tous trois, depuis longtemps, étaient allés rendre compte de leurs pensées à cèlui qui seul peut les apprécier. Cependant, malgré le concile de Chalcédoine, l'empereur les réprouva, et les fit condamner par un concile réuni à Constantinople. Les Occidentaux savaient peu le grec, et n'avaient lu ni Théodoret ni Iba: mais ils savaient qu'ils avaient été reconnus orthodoxes dans le concile de Chalcédoine. Etienne, qui avait succédé à Pélage dans la nonciature, voyant que cette décision infirmait l'autorité du concile œcuménique, s'y opposa : non-seulement le pape Vigile le soutint, mais, s'étant rendu à Constantinople pour demander des secours contre Totila, qui assiégeait Rome. il se sépara de la communion de ceux qui avaient adhéré à la condamnation selon les trois chapitres. Mais ensuite il se laissa aller peu à peu à la prononcer lui-même, sauf l'autorité du concile de Chalcédoine, à la condition qu'il ne serait plus discuté à ce sujet ni de vive voix ni par écrit. Ce moyen terme déplut, comme il arrive toujours, aux deux partis, aux adversaires des chapitres à cause de la réserve, aux catholiques pour la condamnation; et tous les évêques d'Afrique, d'Illyrie, de Dalmatie, se séparèrent du pape (1).

<sup>(1)</sup> Sur la longue et déplorable question des Trois chapitres, on peut voir

Homme faible, Vigile s'effraya du cri des catholiques qui s'élevait contre lui, et il révoqua sa décision; mais il promit en même temps à Justinien de s'employer pour faire prononcer la condamnation demandée dans les trois chapitres, en le priant de garder le secret sur son engagement, la chose devant rester

en suspens jusqu'à la réunion d'un concile général.

élèbre

ambi-

ssé de

s cha-

rsonne

lettre

diffé-

**Ephèse** 

ue ces

Nesto-

absous

abule.

otenu.

rouvat

**que** de

a con-

qu'un

phales

etlba.

pte de

ndant.

, et les

Occi-

ret ni

odoxes

à Pé-

it l'an-

ient le

inople

Rome.

héré à

e il se

utorité

it plus

terme

advers pour

ie, de

ent voir

Cependant l'empereur publia de nouveau sa constitution, et le pape, n'étant pas écouté, se sépara des Orientaux. Il fut alors traité comme prisonnier; mais il souffrit courageusement, en disant : Vous me tenez, moi; mais vous ne tenez pas saint Pierre! La persécution fut poussée au point qu'il dut se réfugier sous un autel. Le préteur s'étant avancé pour l'en arracher, le peuple se souleva pour le défendre, il put alors chercher un asile dans l'église de Sainte-Euphémie de Chalcédoine. Il ne voulut revenir que lorsque Théodore et Menna eurent déclaré accepter les quatre conciles et toutes leurs décisions. Alors Vigile rentra dans Constantinople; et ne pouvant obtenir que le concile se that en Italie ou en Sicile, avec l'intervention des évêques d'Occident, il le vit s'ouvrir à Constantinople par les patriarches et par cent quarante-sept évêques d'Orient. Le pape condanma les erreurs qui se trouvaient dans les écrits des trois prélats, non pas hérétiques, mais d'un zèle exagéré pour le défense de l'orthodoxie. Le pape condamna les erreurs qui se trouvaient dans les écrits contestés, mais en les attribuant à un zèle exagéré, sans en déclarer les trois auteurs coupables d'hérésie.

En Italie, les archevêques d'Aquilée, de Milan et de Ravenne, ainsi que les évêques provinciaux de l'Istrie, de la Vénétie et de la Ligurie, se déclarèrent contre le pape; quelques-uns, en se bornant à ne pas adhérer à la condamnation des doctrines énoncées dans les trois chapitres, téméraires peut-être, mais non schismatiques et pouvant être tolérées; quelques autres, en décidant que le pape était dans l'erreur. Paulin, patriarche d'Aquilée, ayant réuni en synode provincial les évêques ses suffragants, rejeta le cinquième concile, et se sépara de l'Église de Rome. Il en résulta un schisme qui dura

les actes du V° concile de Constantinople, où sont consignés beaucoup de faits authentiques, mais inutiles. Le Grec Évagrius est moins minutieux et moins exact que les trois Africains Facundus, Libératus et Victorius Tunnonésis. Le Liber-pontificalis d'Anastase est tout en faveur des Italiens. Parmi les modernes, consultez Dupin, Bibl. ecclés., V, p. 189-207, et Basnage, Hist. de l'Église, I, p. 519-541.

jusqu'en 698, quand un nouveau synode d'Aquilée accepta, à l'instance du pape Sergius, ce même cinquième concile (1).

La question sur la nature divine avait absorbé l'attention au point de faire oublier celles qu'avait soulevées Origène, et qui avaient été l'objet de tant de débats. Cependant elles survivaient encore; et peut-être le fover s'en était conservé dans la Palestine, ce nid de l'ascétisme, et où, sous les auspices de saint Saba, un millier d'ermites s'étaient réfugiés sur les bords du Jourdain. A peine eut-il fermé les yeux, que les erreurs d'Origène reparurent, et l'ancienne condamnation de Théophile, renouvelée par le métropolitain d'Antioche, ne fit que rendre les dissidents plus hardis. Justinien crut les réprimer par son édit de 545, approuvé par les pontifes de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem; mais le nombre des origénistes s'accrut au point qu'on jugea nécessaire de les condamner formellement. En effet, dans le cinquième concile œcuménique qui s'était assemblé pour un tout autre motif, l'empereur demanda la condamnation de la théologie d'Origène. On y réprouva son système de l'univers, l'hérésie sur l'incarnation et la préexistence de l'âme, c'est-à-dire la chute personnelle de chaque homme. l'unité primordiale de la nature et du Créateur, la réprobation de la matière, l'identité des anges, des hommes, des démons; la nature angélique du Christ, l'annihilation future des corps, l'unité finale ou la réabsorption de toutes les créatures en Dieu. Mais on n'y prononça point sur la loi de la naissance de l'âme et de son développement, non plus que sur son changement dans le ciel, ni sur l'état du corps après la résurrection et la condition des damnés.

Vigile commença par se refuser à sanctionner cette condammation; puis il y consentit, montrant une hésitation qui scandalise au milieu d'une série de pontifes animés d'un esprit si ferme pour la défense de la vérité.

Vigile étant mort à Syracuse, lorsqu'il revenait en Italie, Pélage lui fut donné pour successeur, plus par la volonté de l'empereur que par le libre choix du clergé et du peuple. Beaucoup de Romains refusèrent en conséquence de communiquer

<sup>(1)</sup> C'est à cette occasion que les schismatiques donnèrent à l'évêque d'Aquilée le titre de patriarche; et peut-être qu'alors les catholiques, pour que l'évêque de Milan, auquel ils restaient unis, ne lui fût pas inférieur en dignité, le nommèrent archevêque.

avec lui, et le bruit courut qu'il avait contribué à l'empoisonnement de son prédécesseur, suscité les persécutions contre lui, quand il l'avait soutenu, au contraire, et consolé en les partageant; qu'il s'était enfin entendu avec les hérétiques, qu'il avait combattus. Ces calomnies acquirent tant de consistance, que deux évêques seulement assistèrent à sa consécration; mais il se lava de l'accusation d'hérésie par une ample profession de foi; du crime, par une procession solennelle, à la suite de laquelle, montant dans la chaire de saint Pierre avec l'Évangile dans une main, la croix dans l'autre, il jura qu'il était innocent,

et invita le clergé à l'aider à bien gouverner.

Mais le gouvernement était difficile tant que durait le schisme; et quand Pélage, pour y mettre un terme, soutenait le concile de Constantinople, ses ennemis lui reprochaient de porter atteinte à celui de Chalcédoine. Il écrivait aux évêques de Toscane: Comment pouvez-vous croire que vous n'étes pas séparés de la communion universelle, quand vous ne prononcez pas, comme il est d'usage, mon nom dans les saints mystères? car, bien qu'indigne, la fermeté de la sainte foi subsiste en moi à cette heure par la succession à l'épiscopat. Et comme les évêques de France croyaient aussi que la foi avait reçu une atteinte, Pélage envoya sa profession de foi au roi Childebert, nous croyant obligé, dit-il, pour éviter les scandales, de manifester notre foi aux rois, envers qui nous devons nous montrer respectueux et demeurer soumis, comme l'ordonne l'Écriture.

A partir de sa mort, les vacances commencent à se prolonger, pour attendre la confirmation de l'empereur, qui s'était attribué cette autorité; et le désordre croissant augmente la

disette de renseignements.

Jean III, qui gouverna treize ans, fit terminer l'église des saints Jacques et Philippe, ornée de peintures et de mosaïques représentant des faits historiques. Il eut pour successeur Benoît, puis Pélage II, qui s'efforça de détruire le schisme et fit preuve de générosité tant en réédifiant Saint-Laurent qu'en secourant ceux qui fuyaient devant l'épée des Longbards, et les malheureux atteints par la peste.

Au milieu des troubles intérieurs et des menaces du dehors, cette suprématie, que les pontifes tenaient de la tradition apostolique, s'était affermie peu à peu. Les conquérants étant ariens en grande partie, les empereurs d'Orient souveat héré500-573.

574. 578.

|ue d'**A**our que dignité .

epta, à

tion au

et qui

vivaient

la Pa-

ices de

ords du

s d'Ori-

ophile.

rendre

oar son

nstanti-

nais le

essaire

quième

t autre

éologie

hérésie

dire la

iale de

l'iden-

gélique

e ou la

on n'y

son dé-

ciel , ni

on des

ndam-

scan-

prit si

Italie,

nté de

Beau-

niquer

(1).

lyr

les

çai et

au

set

Lo Ro

vil

By

na

se: la

tri de

na

no fo

ľé A

re

te

el

m ta

R

R

tiques, les catholiques de toute l'Europe considéraient le pape comme le chef et le protecteur universel : c'était à lui qu'ils avaient recours, afin d'en obtenir des conseils pour le salut de leur âme et pour la sûreté de leur existence. Le roi des Ostrogoths, Théodoric, le prince le plus voisin de lui, étant aussi le plus puissant, le pontife grandissait dans l'opinion en faisant près de lui le rôle d'intercesseur bienveillant en faveur des autres évêques et des princes, ainsi qu'en négociant en son nom avec les empereurs de Byzance.

Recueil des

Le recueil des canons contribua encore à augmenter cette autorité. Dès les premiers temps, l'Église fit des décrets pour son administration propre, et ils se multiplièrent à mesure que s'étendirent les relations avec la société extérieure. Les premiers qui furent réunis sont les quatre-vingt-cinq Canones Apostolorum; et s'ils n'appartiennent pas aux apôtres, ils sont à coup sûr très-anciens. On considère comme apocryphes les constitutions attribuées à saint Clément et diverses décrétales des premiers pontifes. Étienne, évêque d'Éphèse, fit aussi vers 385 un recueil de cent soixante-cing canons, d'après les premiers conciles généraux et provinciaux tenus en Orient; on y ajouta les décisions des conciles successifs. Mais ces recueils et peut-être d'autres encore n'avant pas une autorité générale, les décrets des conciles partiels faisant varier le droit canonique d'une province à l'autre, et les mauvaises traductions du grec jetant partout la confusion, une collection nouvelle et mieux faite était devenue indispensable.

Denys le Petit, Exiguus.

dans la connaissance de la langue grecque et dans plusieurs sciences. Son travail fut recommandé par Cassiodore, qui le protégeait; et il se trouva ainsi facilement adopté dans tout l'Occident. Denys ajouta à sa collection les décrétales des papes depuis Sirice, dans lesquelles se trouvait établie l'ancienne supériorité de l'évêque de Rome sur les autres; et comme ces décrétales acquirent force de loi, elles consolidèrent tout à fait la suprématie papale.

Sur ces entrefaites les Longbards descendirent en Italie. Le pays manquait d'un chef général; et les Romains subjugués, comme ceux qui étaient encore libres, n'avaient d'autre personnage éminent que le pape sur lequel pussent se fixer leurs regards. Il possédait d'immenses domaines dans la Sicile, la Calabre, la Pouille, la Campanie, la Sabine, la Dalmatie, l'Il-

pape

qu'ils lut de

Dstro-

ussi le

aisant

es au-

nom

te au-

ur son e s'é-

miers

oosto-

coup stitu-

s pre-

85 un

con-

ta les

t-être

écrets

d'une

etant

faite

versé

ieurs

pro-

Occi-

puis

orité tales

pré–

. Le ués.

per-

eurs

, la

l'II-

lyrie, la Sardaigne, dans les Alpes Cottiennes, et jusque dans les Gaules. Ces domaines étant cultivés par des colons, il exercait sur ceux-ci une juridiction légale; il nommait des officiers et donnait des ordres. Les revenus qu'il percevait le mettaient aussi à même de subvenir aux besoins dans les temps de disette, de donner asile aux réfugiés, de solder des troupes. Lorsque la conquête eut interrompu les communications entre Rome et l'exarque de Ravenne, le pape resta de fait chef de la ville qu'il habitait, correspondit directement avec la cour de Byzance, fit la guerre et la paix avec les rois longbards, et, s'opposant à leurs conquêtes, devint le représentant du parti national.

La chaire de saint Pierre n'attendait plus qu'un pontife qui grégoire le sentit toute l'importance de ce haut rang et en déployât toute la dignité. Tel fut Grégoire le Grand (1). Issu de l'ancienne et très-riche famille Anicia, il dirigea, dans sa jeunesse, vers l'étude des sciences, une vive intelligence et une capacité extraordinaire; suivant ensuite la carrière des magistratures, il fut nommé, par Justin II, préfet de Rome, l'une des plus hautes fonctions de l'empire. Mais, dégoûté du monde, et suivant l'exemple de ses parents, il se retira dans le couvent de Saint-André, qu'il avait fondé dans sa propre demeure, ainsi que six autres en Sicile. Ayant retrouvé la vigueur de l'âme dans la retraite où les faibles allaient chercher un refuge contre les tempêtes, et où les forts venaient se préparer à lutter contre elles; croyant pouvoir être utile par ses prédications, il demanda au pape Benoît Ier la permission de se rendre en Bretagne pour y porter la vérité, et il partit. Mais le peuple de Rome, toutes les fois qu'il voyait passer le pontife, se mettait à crier : Vous avez offensé saint Pierre; vous avez détruit Rome, en laissant partir Grégoire! et Benoît le rappela. Nommé, par Pélage, l'un des sept diacres de l'Église romaine, il fut envoyé par ce même pape à la cour grecque, pour implorer des secours. « Représentez à l'empereur, lui écrivait « Pélage, que les perfides Longbards nous ont fait souffrir,

(1) GREGORII MAGNI Opera, studio mon. Ord. Sancti Benedicti; Paris,

DENYS DE SAINTE-MARTHE, Histoire de Grégoire le Grand; Rouen, 1697. Maimbourg, Hist du pontificat de saint Grégoire le Grand.

J. DIACONI Vila sancli Gregorii Magni. Voy. aussi celle d'un anonyme; toutes deux se trouvent dans le recueil des Bollandistes, 13 mars.

sué

tère

mo

enc

àΗ

du

ma

Les let

dig

alte

mê

CO!

vu

de

à s

Ba

et

ré

de

en

da

« contre leur serment, tant de maux, qu'il est impossible de « les énumérer. Si Dieu n'inspire pas à l'empereur d'envoyer « au moins un maître de la milice et un duc, nous nous trouvons « dénués de toute assistance, surtout le territoire de Rome, « qui est dégarni de troupes; l'exarque nous mande qu'il ne « peut nous secourir, n'ayant pas même assez de forces pour « défendre son voisinage : Dieu veuille que l'empereur nous « assiste ayant que cette abominable nation s'empare de tout

« ce qui reste à l'empire (1)! »

Grégoire, durant son séjour à Constantinople, où il étudia le caractère du gouvernement byzantin, acquit l'estime et la bienveillance de tous ; l'empereur Maurice voulut qu'il tînt son fils sur les fonts de baptême. Quand, à la mort de Pélage, tous les suffrages se réunirent pour lui décerner le pontificat, Grégoire apprit avec effroi son élection; il fallut le chercher durant trois jours, pour le découvrir dans le lieu écarté où il s'était enfui de son couvent, en se cachant parmi des corbeilles de pourvoyeurs. Il écrivit même à l'empereur Maurice pour le conjurer, au nom de leur amitié, de ne pas confirmer le choix qu'on avait fait de lui ; et, par la suite, il regretta toujours sa tranquillité première. Je ne saurais retenir mes larmes, écrivaitil à Léandre de Séville, quand je reporte ma pensée vers cet heureux port d'où je me suis arraché. Mon cœur gémit au seul souvenir de cette terre ferme à laquelle il n'est plus possible d'aborder.

C'est qu'en effet la papauté était faite alors pour effrayer. Le pontife se trouvait responsable, par sa position éminente, de tout ce qui pouvait arriver dans Rome. Il n'avait pourtant pas la liberté d'agir; le duc, le préfet impérial, le sénat, les décurions, inhabiles à gouverner, entravaient tout. Alentour, des peuples ou idolâtres ou ariens; au-dessus, des empereurs théologisant et ne cessant de semer le trouble, soit par leurs controverses, soit par leurs prétentions; parmi le clergé des pays nouvellement convertis, la simonie et le déréglement; aux portes de Rome, les Longbards menaçants; l'Italie déchirée par un long schisme et ravagée par une horrible peste : voilà ce qui s'offrait aux regards du nouveau pontife.

Pour gouverner un vieux bâtiment disloqué et battu par l'ouragan, comme il appelait Rome, il fit valoir toute la man-

<sup>(1)</sup> Ep. du 4 octobre 584. Jean Le Diagre, 1, 31.

le de

oyer

ivons

ome, il ne

pour

nous tout

lia le

ei la

t son

tous

Gré-

ırant 'était

es de ur le

choix

ırs sa ivait-

s cet i seul

sible

· Le

, de

t pas

s dé-

des

eurs

eurs

des

aux

irée

oilà

par

lan-

suétude de l'Évangile, il déploya toute la vigueur de son caractère indomptable. Il étendit sa sollicitude d'une extrémité du monde à l'autre pour répandre la vérité où elle n'était pas encore connue, et pour combattre l'erreur. Il réunit un concile à Rome pour remédier au schisme d'Aquilée, ce à quoi il parvint du moins en partie. Il opposa une digue aux donatistes d'Afrique. malgré le peu d'aide qu'il obtint des évêques de cette province. Les rois francs et bourguignons reçurent de lui lettres sur lettres, où il les pressait d'extirper la simonie qui, élevant aux dignités ecclésiastiques des personnes incapables ou indignes, altérait les mœurs et détruisait la discipline du clergé ; il envoya même, à cet effet, l'abbé Cyriaque, afin qu'il convoquât un concile dans les Gaules, puis un à Barcelone. Nous avons déjà vu quel zèle empressé il apporta à la conversion des Angles, des Longbards, des Visigoths, et les heureux succès dont il eut à se réjouir ; il envoya aussi d'autres missionnaires prêcher les Barbariciens, idolâtres de la Sardaigne.

Il s'efforçait de maintenir l'harmonie entre l'empereur grec et les Longbards; mais cela ne l'empêcha pas d'opposer une résistance énergique à Agilulf, lorsqu'il vint assiéger Rome, et de défendre contre les vexations impériales la liberté de l'Église. en mettant autant de hardiesse dans les faits que d'humilité dans les paroles. « Que suis-je pour parler ainsi à mes seigneurs, « sinon poussière et corruption? Mais puisque, suivant moi, « cette institution va contre Dieu auteur de toutes choses, je « ne saurais le dissimuler à mes seigneurs : c'est le Christ qui « vous répond par moi, le dernier de ses serviteurs et des « vôtres, en vous disant : De secrétaire que tu étais, je t'ai fait « comte des gardes; de comte des gardes, César; de César, « empereur et père d'empereur. J'ai confié mes prêtres à les a mains, et tu refuses des soldats à mon service! Réponds, je « t'en prie, très-pieux empereur, à ton serviteur. Que répli-« queras-tu à ton Dieu au jour du jugement, quand il te parlera « ainsi?... Soumis à tes ordres, j'ai expédié cette loi par toute « la terre ; mais dans ce feuillet où je dépose mes réflexions, « j'ai dit à mes sérénissimes seigneurs que cette loi contraste « avec celle de Dieu tout-puissant. J'ai donc rempli mon devoir « des deux côtés : j'ai obéi à César, et je n'ai pas tu ce que je « crois contraire à Dieu (1)!»

<sup>(1)</sup> Ep. H1, 65, à Maurice, empereur.

Le patriarche de Constantinople, Jean le Jeuneur, s'étant arrogé le titre d'évêque universel (œcuménique), Grégoire le blâma d'avoir pris ce titre plein d'extravagance et d'orgueil. « Ne savez-vous pas, lui dit-il, que le concile de Chalcédoine « a offert cet honneur aux évêques de Rome en les appelant « universels, et que pas un cependant n'a voniu le recevoir, de « peur de paraître n'attribuer qu'à eux l'épiscopat, en l'enlevant « à tous les autres frères ?... Quand celui qui cet appelé « évêque universel tombera dans l'erreur, se trouvera-t-il « encore un évêque pour être du côté de la vérité (1)? »

ur

de

de

Euloge, patriarche d'Alexandrie, lui avant écrit : « J'ai cessé « d'appeler cecuménique mon frère de Constantinople, selon « que vous me l'avez ordonné, » Grégoire lui répondit : « Laissez, de grâce, ce mot ordonner. Je sais ce que je suis et « ce que vous êtes : mon frère par le poste que vous occupez, « mon père par les vertus, je ne vous ai rien ordonné; j'ai mis « seulement sous vos yeux ce qui me paraissait bien, et vous « ne vous y conformez pas même en tout point; car je vous « disais de ne donner à personne le titre d'universel, et vous c me l'attribuez en tête de votre lettre. Je ne tiens pas à « honneur pour moi ce qui est au déshonneur de mes frères : « loin de nous les paroles qui nous gonflent de vanité et blessent « la charité! » Pour opposer même un contraste à l'arrogance du prélat, il prit le titre de serviteur des serviteurs de Dieu; et s'adressant à l'empereur Maurice, il ajouta : « Le gouverne-« ment et la suprématie de toute l'Église furent donnés à Pierre. « il ne s'intitula pourtant pas l'apôtre universel. Contemplez « à cette heure l'Europe en proie aux barbares, les villes dé-« truites, les forteresses démolies, les provinces ravagées, la vie « des fidèles à la merci des idolâtres : faut-il que les évêques « qui devraient pleurer, prosternés sur la cendre, veuillent « rassasier, en un pareil moment, leur vanité par de nouveaux « titres? Je ne défends pas ma cause, mais celle de Dieu et de « l'Église universelle. Je suis le serviteur de tous les évêques « tant qu'ils se conduisent en évêques : si quelqu'un d'eux « lève la tête contre Dieu, j'ai confiance qu'il n'abattra pas la « mienne avec l'épée. »

Ceux qui prétendent que l'autorité pontificale ne s'étendit qu'à l'aide des fausses décrétales peuvoir voir cependant que, s'étant coire le rgueil. édoine pelant Dir, de llevant appels ta-t-il

cessé
selon
ndit :
suis et
supez,
ai mis
t vous
vous
vous

pas à ères : essent gance Dieu ; erne-ierre, nplez

nplez es déla vie êques nillent veaux et de êques

endit que ,

d'eux

as la

longtemps avant qu'elles ne parussent, Grégoire parlait aux évêques et aux rois avec la dignité douce, mais ferme, d'un chef universel. Lui-même nous énumère les soins extérieurs dont le pape avait à s'occuper (1). Il accomplit, en outre, des actes qui paraissent tenir de la souveraineté temporelle : il envoie un gouverneur à Népi, en commandant au peuple de lui obéir comme au pontife suprême ; un tribun à Naples, pour veiller à la défense de cette grande ville (2). Il recommande à l'évêque de Terracine de ne laisser personne se soustraire à l'obligation de monter la garde sur les murailles (3). En un mot, le pape devenait en Italie, par rapport aux empereurs grecs, ce que les maires du palais, chez les Francs, étaient par rapport aux Mérovingiens.

On voyait Grégoire descendre, des soins que réclamait de lui le monde, aux moindres détails de l'administration patrimoniale, afin que ceux qui travaillaient sur les terres de l'Église n'eussent pas de vexations à souffrir. Ainsi, il écrivait à l'économe de Sicile: J'apprends que l'on compte le grain aux paysans à un « prix inférieur dans les temps d'abondance : ne le faites pas, « et qu'il leur soit payé au prix ordinaire, sans déduction de « ce qui périt par naufrage. Les fermiers ne doivent pas non « plus payer ni faire de corvées au delà de ce qui est convenu, « ne pas donner le grain à plus grande mesure ; et afin que « personne ne les surcharge après notre mort, donnez-leur un « tarif par écrit qui détermine le prix. Je sais que quelques-uns « ont dû, pour payer le premier terme, emprunter à une usure « excessive. Vous leur fournirez donc ces capitaux des deniers « de l'Église et les recouvrerez peu à peu, de manière qu'ils ne « soient pas forcés de vendre leurs denrées à bas prix. En « général, nous ne voulons pas que les coffres de l'Église soient « souillés par un gain sordide (4). »

Tout en maintenant l'éclat de son siège, il employait ses riches revenus à faire des aumônes, à exercer l'hospitalité, à

(2) L. H, ep. 11 et 31.

(4) Ep. 1, 42.

<sup>(1)</sup> Hoc in loco, quisquis pastor dicitur, curis exterioribus graviter occupatur, ita ut sæpe incertum sit utrum pastoris officium, an terreni proceris agat. Grec. ep. I, 25.

<sup>(3)</sup> Quia comperimus multos se murorum vigiliis excusare, sit fraternitas vestra sollicita, ut nullum usque, per nostrum vel Ecclesiæ nomen, aut quolibet (lio modo, defendi a vigiliis patiatur, sed omnes generaliter compellantur.

la p

que

cap

le,

due

de:

nen

mai

rier

et s

si é

aut

ne

ton

fait

qu'

vot

ral

lies

fit o

et

vai

mo

po

au

loi

ép

dé

ce

m

in

CE

rŧ

fonder des écoles et des hôpitaux. Il faisait chaque jour convier par son chapelain douze étrangers; et la gratitude populaire raconta que le Christ en personne vint, dans le nombre, s'asseoir à sa table. Il envoyait aussi des secours dans les provinces les plus reculées, tandis que lui-même conservait des habitudes modestes. Il écrivait au sous-diacre Pierre, chargé de la gestion du patrimoine de Sicile: Vous m'avez envoyé un mauvais cheval et cinq bons ûnes. Je ne puis monter le premier, purce qu'il est

mauvais ; ni les autres, parce que ce sont des anes.

Austère envers lui-même, économe pour sa table, et exact à accomplir les pratiques de la vie monastique, il ne recherchait en rien ses aises, ne faisait aucun cas des honneurs et des biens du monde, et ne songeait qu'à remplir ses devoirs. Aussi ferme qu'indulgent envers les hérétiques, il écrivait à l'évêque de Naples d'accueillir quiconque voudrait rentrer dans le sein de l'Église. Je prends sur moi, ajoutait-il, tout désordre pouvant naître de la fausseté de la réconciliation; une sévérité excessive tournerait au préjudice de teur âme. Il défendait aux prélats de Terracine, de Cagliari, d'Arles, de Marseille, les violences qu'un zèle plus ardent que sage employait à l'égard des Juifs, afin que la source où l'on venait à la vie ne leur fût pas l'occasion d'une seconde mort, que l'apostasie rendrait plus funeste. Il leur fit rendre leur synagogue, en recommandant de n'user envers eux que de douceur et de charité (1).

On s'étonne qu'un homme occupé de soins si divers et si multipliés trouve encore le temps nécessaire pour écrire tant d'ouvrages qui, non moins que ses vertus, lui valurent le surnom de Grand. Consulté par Jean, archevêque de Ravenne, sur ses devoirs, il lui adressa la Règle pastorale, y traitant en quatre parties des voies par lesquelles on entre dans le saint ministère; des devoirs que doit remplir celui qui en est revêtu; de la manière d'instruire le peuple, et du soin de se sanctifier soi-même, en s'occupant de sanctifier les autres, afin de ne pas perdre, par un excès de confiance dans ses propres ressources, le prix des efforts que l'on a faits. L'empereur Maurice en voulut une copie, et l'envoya à Anastase, patriarche d'Antioche, pour qu'il la fit traduire en grec et répandre dans toutes les Églises d'Orient. Le roi Alfred en fit une version saxonne pour les évêques d'Angleterre. Les Églises d'Espagne et de France

<sup>(1)</sup> Ep. II, 35.

la proposèrent pour modèle aux évêques, et Charlemagne, ainsi que ses successeurs, ne cessent de la recommander dans leurs

capitulaires.

nvier

laire

seoir

s les

udes stion

reval

il est

exact

chait

biens

erme

e de

n de

vant

ssive

ts de

u'un

afin

ision

leur

vers

et si

tant

t le

me, t en

aint

§tu;

ifier

pas

ces.

en

An-

ites nne nce Il raconte dans ses dialogues beaucoup et même trop, disonsle, d'histoires merveilleuses de saints italiens, vues ou entendues par lui. Les vérités fondamentales y sont prouvées à l'aide
de révélations faites par des morts ressuscités et d'autres événements semblables. La critique rejette ce genre de preuves;
mais le saint, que ses œuvres nous montrent comme n'étant
rien moins qu'un ignorant, suivit en cela le goût de son siècle,
et se mit à la portée de ceux qu'il voulait convertir; et il était
si éloigné de l'intention de tromper, qu'il cite chaque fois son
auteur. Cet ouvrage fit grand bruit; envoyé à Théodelinde, il
ne contribua pas peu à la conversion des Longbards, sur qui
tombaient plusieurs des miracles racontés. Il en fut même
fait plus tard une version arabe; et il plut tant aux Grecs,
qu'il valut, chuz eux, à saint Grégoire le surnom de Dialogos.

Ses entradens avec des moines d'une piété singulière, qu'il voulait toujours voir près de lui, donnèrent naissance aux Moralités sur Job. Il commenta ensuite Ézéchiel, et fit des homélies sur les Évangiles. Bien loin de mépriser les beaux-arts, il fit disposer des écoles pour les jeunes gens, composa des hymnes et un antiphonaire de toutes les parties de la messe qui devaient être dites sur un chant noté. Il se fit peindre dans le monastère de Saint-André à Fome; et, dans les copies de ce portrait qui se répandirent, on représentait habituellement au-dessus de sa tête, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe : nouvelle preuve que la peinture était en usage à cette énogue.

Après ce qui vient d'être dit de ce pontife, il est inutile de démentir autrement ceux qui l'accusent d'avoir ordonné l'incendie de la bibliothèque Palatine et la destruction des monuments de la grandeur romaine, afin que l'admiration qu'ils inspiraient ne détournât pas de vénérer les choses saintes (1) : ce qui le fit surnommer par quelques-uns l'Attila de la littérature. Quoi! était-il donc souverain de Rome pour pouvoir en agir ainsi? Cependant, bien que le fait répugne à la critique,

<sup>(1)</sup> Au temps de la fureur révolutionnaire parisienne, on brûla pendant plusieurs jours, à la place Vendôme, une grande quantité de manuscrits et de fecuments originaux, sous prétexte qu'ils contenaient l'histoire de la noblesse.

Grégoire le Grand montra de l'éloignement pour les anciens auteurs, qui, n'ayant pour eux que la forme, étaient dangereux par la séduction du beau, dans un temps où il n'avait pas encore fini de lutter avec le vrai. Aussi, de même que le quatrième concile de Carthage avait interdit aux évêques les livres de Centils (1), Grégoire reprend Didier, évêque de Vienne, de ce qu'il entretient des écoles de grammaire; et, bien qu'il dise n'avoir pas conservé dans ses dialogues les expressions mêmes des interlocuteurs parce que leur grossièreté y aurait mal figuré (2), il écrit ailleurs : « Je'ne fuis pas la col-« lision du métacisme; je n'évite pas la confusion du barba-« risme; je néglige le archa de conserver aux propositions leur « place et leur mouvement, estimant indigne que les paroles « de l'oracle céleste soient astreintes à se conformer aux règles « de Donat (3). »

Il ne faut donc pas être surpris si ses écrits sont négligés, et offrent des taches provenant tant des erreurs du temps que des siennes propres. Il a peu de critique, une érudition inexacte, des locutions vicieuses, un style souvent obscur et contourné,

enfin, un penchant excessif pour l'allégorie.

La plupart de ses lettres concernent la discipline, et prouvent quel soin infatigable il apportait au gouvernement de l'Eglise, ainsi que sa connaissance profonde des lois divines et humaines. Il introduisit, à l'occasion de la peste qui sévissait alors, la procession que l'on fait encore au jour de Saint-Marc, sous le nom de grandes litanies, et fut le premier à dater les brefs, comme on le pratique aujourd'hui, en indiquant le mois et le jour.

L'Église n'était pas encore parvenue à imprimer à la liturgie cette unité qui est son caractère, quand Grégoire songea à atteindre ce résultat, en retouchant le livre dans lequel le pape Gélase avait disposé tant les prières antérieures que celles qu'il avait composées. Ce travail produisit le Sacramentaire, qui, avec l'Antiphonaire et le Bénédictionnaire, constitue le Missel romain; or, puisque la partie essentielle, ainsi que les formules en usage dans l'administration des sacrements, surtout dans la célébratior du saint sacrifice, subsistent inaltérées dans

de co les p s'en rent en u cond rient exéc de Co empo Grég elles tholi

nos

aux
Ce
pour
la me
prati
rer e
trice
répo
port
pens
des
Lau
et a
déce
sur l

pied moi rure Il habi livre port

spir

pass voix

<sup>(1)</sup> Libros Gentilium non legat episcopus. C. 16.

<sup>(2)</sup> Dial. 1

<sup>(3)</sup> Ad Leandrum in comm. Lib. Job.

nos rites, c'est une grand preuve à opposer à ceux qui pensent que des nouveautés y ont été introduites. Grégoire se donna beaucoup de peine pour étendre aux autres Églises la liturgie de celle de Rome; mais le temps n'était pas encore venu, où les papes pourraient décréter cette uniformité. Les Milanais s'en tinrent au rite ambroisien; la Gaule et l'Espagne conservèrent le leur, qui paraît d'origine grecque, et qui cessa d'être en usage, pour la première, sous Charlemagne, pour la seconde, dans le onzième siècle, au temps de Grégoire VII. L'Orient garda ses chants et ses cérémonies, les mêmes que l'on exécute aujourd'hui sous les coupoles de Kief, de Moscou et de Constantinople. Quand plus tard l'accroissement des affaires empêcha le pape d'assister à des cérémonies très-prolongées, Grégoire VII y apporta des abréviations pour sa chapelle, d'où elles s'étendirent aux autres églises de Rome et du monde catholique, bien qu'il s'en soit trouvé quelques-unes plus fidèles aux liturgies de Grégoire le Grand.

Ce pontife défendit d'exiger un salaire pour la sépulture, pour ne point mêler des idées de lucre aux solennités de la mort. Il se plaint dans une lettre qu'il subsistât encore des pratiques païennes, consistant à immoler aux idoles, à révérer certains arbres, à offrir des têtes d'animaux. L'impératrice Constantine lui ayant demandé quelques reliques, il lui répond que l'on considère en Occident comme un sacrilége de porter la main sur les corps saints, et qu'il s'étonne que l'on pense différemment en Grèce; que l'on ne donne à Rome que des fragments des chaînes de saint Pierre ou du gril de saint Laurent, ou bien des linges que l'on a renfermés dans une boîte et approchés ainsi du corps du saint. Il ajoute que son prédécesseur ayant voulu changer quelques ornements d'argent sur le corps de saint Pierre, bien qu'il s'en tînt éloigné de quinze pieds, fut épouvanté d'une vision terrible; et que plusieurs moines, pour avoir vu seulement apparaître saint Laurent, moururent dans l'espace de dix jours.

Il décida dans le concile de Rome qu'il ne convenait pas aux habitudes graves des diacres et des autres ecclésiastiques de se livrer à l'étude frivole de la musique, cet art n'étant pas en rapport avec le maintien majestueux requis dans les fonctions spirituelles, et le calme de l'âme se perdant à exécuter des passages et à fredonner, en même temps que l'on y perdait la voix destinée à prêcher la parole divine, pour affermir les

595.

ciens

inge-

avait

ue le

s les

e de

; et,

pres-

eté v

col-

rba-

leur

roles

ègles

s, et

e des

icte,

rné ,

vent

lise .

ines.

, la

us le

efs,

et le

ırgie

at-

oape

qu'il

qui ,

issel

for-

tout

lans

tidèles dans la pratique des vertus chrétientes. Il défendit, en conséquence, les exercices de musique aux diacres et aux prêtres, en chargeant les sous-diacres et les clercs inférieurs de chanter les psaumes et les leçons sacrées d'un ton grave, sérieux et posé. Il institua, à cet effet, des écoles qu'il dirigeait en personne, et qui subsistaient encore trois cents ans après; car Augustin, lorsqu'il se rendit en Angleterre, emmena avec lui quelques chantres qui firent des élèves dans les Gaules.

S'étant aperçu que des quinze tons de la musique les huit derniers ne sont que la répétition des sept premiers, il comprit que sept signes suffiraient pour donner tous les tons, à la condition d'être répétés haut et bas, selon l'étendue du chant, des voix et des instruments : mais on ignore quelles notes servaient au chant grégorien; on parle seulement de lettres de l'alphabet, de clefs et de lignes en dessous. Cette mélodie majestueuse, dans laquelle nous ont été conservés de précieux restes de l'ancienne musique des Grecs, accrut la splendeur du culte divin; mais les motifs simples et grandioses allèrent se perdant peu à peu pour faire place aux productions profanes de nos jours, où des airs de guerre et de théâtre viennent distraire la piété jusqu'au pied des autels.

## CHAPITRE XVIII.

DOCTRINE PARMI LES GRECS.

On va répétant, comme tant d'autres propositions admises sans avoir été discutées, que la littérature romaine a été anéantie par les barbares. Il nous faudrait oublier, pour nous ranger à cette opinion, combien nous l'avons déjà trouvée affaiblie et caduque; il faudrait ne pas voir qu'au centre de l'empire grec, où n'atteignirent point les barbares, une littérature de beaucoup plus riche et plus originale que celle des Latins se traîna, déchue et impuissante, dans une langueur mortelle, tandis que la nôtre se montra semblable à un arbre découronné qui reproduit après un court intervalle, et pousse des jets vigoureux.

Les philosophes et les rhéteurs d'Athènes, toujours pleins de vénération pour la doctrine et la littérature anciennes, persévéraient dans le dessein de renverser la religion, qui désormais

\_\_\_\_

le m nesse puis gière que e derai prit p où i religi d'eu:

Ur

ne p

profe nous et un se fa Arist qui p sanc chan néan souti des p Én

> amo doxe surre et de mess

cet a Ami de l risto syst était

(1) ratu (2) ne pouvait plus être appelée nouvelle; et ils y employaient le meilleur instrument de révolution, l'éducation de la jeunesse. Mais quand Justinien supprima le salaire des professeurs, puis abattit les chaires, comme nous l'avons dit, ils se réfugièrent en Perse près de Chosroès, espérant, dans leur dépit, que ce prince, ennemi de l'empire et du christianisme, seconderait leurs projets. Le héros, occupé de bien autre chose, ne prit pas garde à eux; alors ils se dispersèrent dans les provinces, où ils exhalèrent leur colère impuissante et isolée contre une religion déjà trop fermement assise pour avoir rien à craindre d'eux (1).

Un Hiéroclès voyageur, différent du grammairien (2), et professeur à Alexandrie vers la moitié du cinquième siècle, nous a laissé un commentaire sur les vers dorés de Pythagore, et un traité sur la Providence, le destin et le libre arbitre. Il se fatigue dans ce dernier ouvrage à mettre d'accord Platon et Aristote, à réfuter les stoiciens et les épicuriens, ainsi que ceux qui prétendaient pouvoir lire la destinée au moment de la naissance, ou modifier les décrets de la Providence à l'aide d'enchantements et de cérémonies mystiques. Il allait trop loin néanmoins dans l'idée qu'il se faisait de la Providence; car il soutient dans un autre petit traité que l'on ne peut amener par des prières les dieux, qui sont immuables, à remettre les péchés.

Énée de Gaza, son disciple, s'étant fait chrétien, garda son amour pour Platon, quoique, pour défendre les dogmes orthodoxes dans un dialogue De l'Immortalité de l'âme et de la résurrection des corps, il opposât à la doctrine platonique du Logos et de l'âme du monde celle de la Trinité. Mais il est léger outre

mesure pour un philosophe.

, en

prê-

de

8é-

eait

car

lui

huit

prit

on-

int.

ser-

de

ma-

eux

leur

rent

anes

dis-

ises

ntie

er à

e et

rec ,

au-

na,

ndis

qui

ux.

s de

sé-

nais

Les controverses chrétiennes amenèrent à étudier la dialectique d'Aristote. Thémistius jeta de la clarté sur les écrits de cet auteur, grâce à la connaissance qu'il avait des platoniciens. Ammonius d'Hermias, et Héliodore, son frère, bien qu'élèves de Proclus, enseignèrent dans Alexandrie la philosophie d'Aristote; ou, pour mieux dire, ils adoptèrent quelque chose du système péripatéticien, dont quiconque n'était pas platonicien était réputé sectateur.

Le plus clair et le plus docte, parmi les commentateurs d'A-

(2) Nous ne savons à quel Hiéroclès attribuer les stupides facéties "Actaca.

<sup>(1)</sup> Voyez Schoell et Heeren, Gesch. des Studium der classichen Litteratur; Goöttingue, 1797.

de

flu

la

in

un

cli

di

tin

ď

ch

de

ch

en

qu

se

ca ut ste

ristote, fut Simplic s de Cilicie, qui se réfugia aussi en Perse. lors de la clôture de l'école athénienne. Son commentaire sur le Manuel d'Épictète mérite une place honorable parmi les œuvres morales des anciens. On en a retrouvé récemment un fragment (1) digne d'être cité. Après avoir décrit la tenue du sage. il poursuit en ces termes : « Se trouve-t-il dans un pays dont « le gouvernement est corrompu, il se garde de s'immiscer « dans l'administration des affaires publiques; parce que, en « le faisant, ou il offenserait ceux qui gouvernent, et dont a il réprouve les principes, ou il serait contraint de renoncer « à la loyauté et à l'honneur, en exécutant leurs décrets in-« justes... Convaincu de leur perversité, il n'entreprendra « pas de les corriger par ses conseils; s'il le peut, il se bannira « pour chercher en d'autres pays l'innocence, comme fit Épic-« tète, qui, détestant la tyrannie de Domitien, quitta Rome « pour se retirer à Nicopolis : s'il est contraint de rester, se « dérobant aux regards du public, il abritera dans sa demeure, « comme dans un sanctuaire, sa vertu et, s'il lui est possible, « celle d'autrui ; attentif toutefois à ne laisser échapper aucune « des occasions dans lesquelles il est du devoir d'un honnête « homme de se montrer à ses amis, à sa famille, à ses con-« citoyens. Dans aucune autre circonstance ne se fait sentir « plus fréquemment le besoin des conseils et de l'assistance « d'un ami fidèle, dont la compassion vienne adoucir nos « peines, l'affection partager nos périls. Si un heureux succès « couronne ses soins, il en rendra grâce à Dieu, qui lui laissa « la force de se tenir debout au milieu de la tempête. Si, dans « l'éternel combat que la vie régulière doit soutenir contre le « déréglement, si, dans la lutte entre la modération et l'in-« tempérance, il rencontre des situations périlleuses, c'est « alors précisément qu'il doit faire preuve de vertu. Ceux qui « se laissent alors abattre par la crainte se montrent dignes de « vivre dans un état corrompu; ceux, au contraire, qui con-« sidèrent de tels événements comme des épreuves pour le « courage, semblables aux lutteurs qui, dans les jeux publics, « redoublant d'ardeur à mesure qu'ils ont affaire à des adver-« saires plus robustes, et remercient les directeurs du spectacle « de l'occasion qu'ils leur offrent de déployer leur valeur,

<sup>(</sup>i) Schweighauser fils l'a inséré dans les Epictetw philosophiw Morrowenta,

erse, ur le

ivres

frag-

sage,

dont

iscer

e, en

dont

ncer

s in-

ndra

mira

Epic-

lome

r, se

eure,

ible .

cune

mête

con-

entir

ance

nos

accès

aissa

dans

re le

l'in-

c'est

k qui

es de

con-

ır le

lics , ver–

tacle

eur,

011 .

 $\alpha$  ceux-là trouveront leur récompense non dans une fragile  $\alpha$  couronne, mais dans un accroissement de vertu et de sa-  $\alpha$  gesse. »

Pierre, archevêque de Ravenne, nous fournit un témaignage de la chute rapide de l'éloquence. On le voit suppléer par un flux d'arguties à l'absence de ces élans spontanés, produits par la méditation des vérités éternelles; tout occupé de sentences ingénieuses, d'ornements fleuris, il retourne sous divers aspects un petit nombre d'idées, pour déployer de la symétrie et du clinquant. Il fut pourtant surnommé le Chrysologue (1). Jean, dit Climaque, à cause de son échelle ou règle monastique, pour laquelle il imagina trente degrés de perfectionnement de la vie intérieure pour atteindre au ciel, était natif de la Palestine et disciple de Grégoire de Nazianze; il se soumit à de longues mortifications sur le mont Sinaï, et les ouvrages qu'il nous a laissés respirent des sentiments pieux, exposés dans un style simple et familier; aussi la lecture en est-elle encore aujourd'hui intéressante comme le seraient les discours d'un vieil anachorète.

Paul, silenciaire de Justinien, composa en vers des ouvrages qui ne sont pas sans mérite, notamment les *Thermes pythiens* et la description de Sainte-Sophie, qu'il lut lors de la dédicace de ce temple. George de Pisidie, archiviste de Constantin-ple, chanta l'expédition d'Héraclius contre les Perses et la guerre que les Avares portèrent sous les murs de sa patrie; mais il se montra plus historien que poëte. Christophe, secrétaire d'un empereur, fit en cent trente-deux vers la satire de ceux pour qui c'était une manie que de recueillir des reliques. Nous passerons sous silence d'autres versificateurs, dont le petit nombre et plus encore le manque de talent attestent que l'ancien goût poétique avait péri chez les Grecs.

Il nous reste de Priscien de Césarée, qui passa la plus grande partie de sa vie à Constantinople, la grammaire la plus complète

Éloquence

Polites.

<sup>(1)</sup> Il dit en parlant des Mages: Qui habet stellam non habetur a stella, nec iste agitur cursu stella, sed ipse stellæ agit cursum; cujus per cælum sic cursum dirigit, sic moderatur incessum, sic viam temperal, ut Magorum serviat et militatur ad gressum: nam ambulante Mago, stella ambulat, sedente Mago, stat stella; Mago ormiente, excubat stella; sic sentit Magus, ut quibus viandi par conditio est, par sit necessitas serviendi; et stellam jam non deum credit, sed judicat esse conservam, quam cernit taliter suis obsequiis mancipatem.

aux

d'ur

mép

ce o

tula

Pro

« p

« c

« é

« n

a n

a ti

a n

« q

« O

« c

L

bon

qui

dar

des

ana

lon

et 1

SOff

dar

553

Pin

d'e

éla

jus

sui sei gn

l'a

que nous aient transmise les anciens (1). Les seize premiers livres traitent des parties du discours; les deux autres, de la syntaxe. Il écrivit en outre sur les accents, sur la déclinaison, sur les vers comiques, sur les figures, sur les noms des livres et sur d'autres matières. Phocas de Constantinople, qui traita du nom, du verbe et de l'aspiration, lui est postérieur.

Grégoire le Grand se plaint de ce qu'il n'y avait personne à Constantinople sachant bien traduire du grec en latin et du latin en grec; et l'exarque Théodore fut extrêmement surpris de trouver dans son gouvernement d'Italie un certain Jannicius, capable de lui traduire les dépêches de l'Orient et d'écrire des lettres en grec; l'empereur, à la vue de cette correspondance, en fut charmé, et voulut avoir un secrétaire si habile (2).

Historiens.

Procope de Césarée, rhéteur à Constantinople, donné par Justin à Bélisaire, qui l'employa utilement à la guerre et dans le cabinet, fut ensuite nommé sénateur et préfet de la ville impériale. Il fut donc à même de connaître les choses de son temps, dont il se fit tour à tour l'historien, le panégyriste et le détracteur. Il cherche à imiter les classiques, mais avec plus de talent que de soin; et il en reste bien loin pour la force et pour l'élégance. Son histoire (τῶν καθ' αὐτὸν ἱστορίων) est en huit livres, dont les deux premiers roulent sur la guerre de Perse, en s'appuyant sur l'ouvrage arménien de l'évêque Puzant Posdus de Constantinople, dont une bonne partie nous a été conservée, et qui retraça les vicissitudes de l'Arménie jusqu'en 390; le troisième et le quatrième comprennent la guerre d'Afrique; les autres, celle contre les Visigoths d'Italie. Toujours bien instruit, il est impartial dès qu'il ne s'agit ni de Bélisaire, son idole, ni de Justinien et de Théodora. Il prodigua des louanges encore plus outrées à l'empereur dans ses cinq livres sur les édifices impériaux, ouvrage destiné à en pròner la magnificence; puis, irrité peut-être de n'avoir pas obtenu une récompense proportionnée à son espoir ou à sa bassesse, il composa l'histoire secrète (ἀνέκδοτα), où il malmène sans pitié la cour grecque, peignant Justinien comme un hypocrite; Théodora, comme une femme vindicative, adonnée

<sup>(1)</sup> Commentarium grammet corum libri XVIII. Ou bien, De octo partibus orationis earumque constructione.

<sup>(2)</sup> AGNELLUS, V. Théod., c. 2.

aux plus infâmes débauches; Bélisaire, comme un niais, jouet d'une femme intrigante et lascive. Cet historien est un être méprisable, qui ment à sa consciençe et renie en particulier ce qu'il a proclamé publiquement : mais ces honteuses capitulations n'étant malheureusement pas rares, voyons comment Procope cherche pour son compte à se disculper : « J'ai com-« posé cet ouvrage, parce que je voyais l'impossibilité de dire les « choses avec vérité tant que vivaient ceux qu'elles concernaient « principalement. Je n'aurais pu me soustraire aux espions, ni « échapper aux tourments une fois découvert, et je n'aurais pu « me confier même aux personnes les plus chères. Je dus donc dissimuler les causes de beaucoup d'événements racontés par « moi. Je les publie aujourd'hui avec les faits qu'il m'avait fallu « twire; il m'est seulement pénible de penser que j'aurai à rapparter dans la vie de Justinien et de Théodora des choses « que la postérité aura beaucoup de difficulté à croire, et que « je passerai pour un conteur de fables quand ceux qui les « ont vues n'existeront plus. Ce qui m'encourage néanmoins, « c'est que je ne veux rien dire qui ne puisse être prouvé par « témoins, »

Loin de tenir cette dernière promesse, il abdique jusqu'au bon sens, pour accueillir des récits vulgaires, parlant de diables qui occupent la place de Justinien tantôt sur le trône, tantôt dans sa couche, qui montent la garde près de sa personne sous des aspects horribles, et ne sont visibles que pour de pieux anachorètes. Le penchant naturel qui porte à croire plus volontiers le mal que le bien a valu à l'histoire secrète de Procope, et même de la part d'écrivains judicieux, plus de confiance qu'à son histoire officielle; mais comme il a menti certainement dans l'une des deux, il a enlevé tout crédit à l'une et à l'autre.

Agathias de Myrine a raconté les expéditions de Justinien, de 553 à 559, dans un style prolixe et trop poétique, qui réunit l'incorrection, l'emphase et la niaiserie. Il dit avoir hésité avant d'entreprendre une pareille tâche, se sentant plus enclin aux élans de l'imagination : et quelle preuve en avait-il donnée jusque-là? Il avait compilé une anthologie d'épigrammes. Au surplus, son goût prononcé pour les digressions, nous a conservé sur les Francs, sur les Goths, sur la Perse, des renseignements que l'on ne trouve point ailleurs.

Ménandre de Constantinople, qui continua Agathias jusqu'en l'année 582, nous fournit des notions sur les Huns, les Avares.

corre si

rs li-

syn-

, sur

sur

om.

ne à

t du

rpris

nni-

ďé-

re et le la loses panémais pour pίων) lerre

êque nous nénie nt la talie. ni de pros ses prò-

basnène un nnée

octo

et sur d'autres peuples tant du Nord que de l'Orient; il nous a transmis aussi l'important traité de Justinien avec Chosroès, qui suffit pour racheter la nullité du reste.

des

va d hyp

des

ma

plu

à le

cell

cou

pai

ava

ava

Die

l'Is

co

mo

ne

so

th ď.

su

av

lo

tio

pe be

Quand Théophylacte lut la partie de son histoire où il racontait la mort de Maurice, il toucha jusqu'aux larmes ses nombreux auditeurs. Il ne manque pas, en effet, d'une certaine éloquence, quoiqu'elle soit gâtée chez lui par la manie de philo-

sopher.

Jean l'aurence, dit Lydus, contemporain de Justinien, fut considéré comme un homme de savoir, et un bon écrivain en vers et en prose. Il a laissé un traité sur les magistratures, statistique romaine des temps impériaux et de l'époque antérieure. et un autre sur les présages, recueil de tout ce que l'on savait en fait d'augures chez les étrangers et chez les Romains (1). D'autres écrivains appartiennent à la Collection des historiens byzantins, unique autorité des temps intermédiaires pour l'empire de Constantinople et pour les pays qui eurent des rapportavec lui. Ce sont des compilations concernant les événement. depuis Constantin jusqu'à la prise de la ville fondée par lui. dépourvues de tout esprit de critique, dans un style et dans un langage souvent négligé. L'ancien et le nouveau, le profane et le sacré y sont entassés sans plan ni lien, selon ce que l'auteur a lu ou entendu dire; et il n'y a d'utilité à en tirer que pour les faits contemporains. Pour n'avoir pas à revenir chaque fois sur ces écrivains, nous les réunirons ici, bien qu'ils appartiennent à des époques différentes.

Jean Zonaras de Constantinople, général et secrétaire du cabinet impérial, mourut moine du mont Athos, postérieurement à l'année 1118, jusqu'où va sa chronique, qui commence à la création. Il se servit pour la partie ancienne d'historiens dont les ouvrages se sont perdus; et bien qu'il s'abstint d'indiquer d'où étaient tirés les extraits insérés dans son récit, il crut qu'il n'était pas besoin d'y rien ajouter. C'est un défaut que n'ont pas évité d'autres compilateurs. Il a dans le récit des faits de son temps le mérite de l'impartialité.

Son histoire fut continuée, à partir de l'année 1206, par Nicétas Acominatus. Fin appréciateur des beaux arts, il se jette parfois dans des déclamations, et se laisse alter à son humeur satirique.

Historiens byzantins.

<sup>(1)</sup> Publiés à Paris en 1812.

Nicéphore Grégoras fut renfermé en 1351, comme partisan des Palamites, dans un couvent, où il mourut. Son récit, qui va de 1204 à 1331, est passionné et partial quant aux choses, hyperbolique et affecté quant au style.

Laonic Chalcondyla, d'Athènes, vit et raconta les victoires des Turcs sur l'Empire, de 1297 à 1462; il accumule les faits, mais il est crédule.

On peut appeler ceux-là des historiens. Les chroniqueurs sont plus arides; et le premier livre leur suffit pour arriver d'Adam à leur siècle, où ils s'étendent quelque peu. George, dit le Syncelle à cause de sa dignité, mort vers l'an 800, répandit beaucoup de lumières sur la chronologie, trop négligée des anciens, par sa chronographie. Cet ouvrage paraissait surtout précieux avant que la récente découverte d'Eusèbe vînt montrer qu'il avait été emprunté à celui-ci presque en totalité. Il s'arrête à Dioclétien, époque à laquelle il est continué par Théophane l'Isaurien, de Constantinople, qui fut exilé par Léon l'Arménien, comme partisan du culte des images, en Samothrace, où Il mourut vers 817. Jean Malalas d'Antioche et d'autres encore ne méritent pas même que l'on cite leurs noms.

Il y a plus de parti à tirer de ceux qui ont pris pour sujet soit une vie, soit un temps particulier. Indépendamment d'Agathias, dont nous avons déjà parlé, Nicéphore Brienne, gendre d'Alexis Comnène, écrivit un livre intitulé Matière historique, sur la famille Comnène, à partir d'Isaac jusqu'à Alexis. Après avoir en 1096 défendu Constantinople contre Godefroy de Bouillon, il négocia en 1108 la pax avec Bohémond, prince d'Antioche; et s'il eût été plus courageux, il aurait pu devenir empereur après la mort d'Alexis. Il raconte bien, mais avec beaucoup de partialité. Il eut pour continuateur sa femme Anne Comnène, qui, en parlant des fautes de son père, exhala ses idées ambitieuses, qui furent mal secondées par son mari et « non réprimées par son frère. « Moi, Anne, dit-elle en com-« mençant, fille de l'empereur Alexis et de l'impératrice Irène, « et élevée dans la pourpre, non étrangère aux lettres, zélée « même pour la perfection de la langue grècque; connaissant « la rhétorique et l'art d'Aristote, ainsi que les dialogues de « Platon; exercée dans les quatre sciences mathématiques, qui « ajoutent à la vigueur de l'intelligence (car il me sera permis, « bien que cela puisse paraître un effet de ma vanité, de men-« tionner les qualités dont je suis redevable partie à la nature.

, qui il ra-

ous a

ses taine hilo-, fut in en

staeure, it en (1). riens 'emortent. lui.

s un le et teur cour ique par-

du ureence iens adierut que aits

Niette eur « partie à mon application, partie à Dieu et à des circonstances fa-« vorables); j'ai résolu de rapporter les actions de mon père, di-« gnes qu'elles sont de ne pas se trouver emportées, pour parler « ainsi, par le torrent des temps, vers le fleuve de l'oubli. »

La basse médiocrité des autres écrivains laisse quelque relief à l'histoire d'Anne. Prolixe pourtant, ampoulée et vide, elle soutient à force de métaphores, dans des périodes interminables, la futilité des pensées; dans un bavardage plus que féminin, elle affiche l'érudition pour faire preuve de fortes études; et elle apporte à son style fleuri, qu'elle élève jusqu'au ton poétique, un soin qu'elle est loin d'apporter aux faits. Elle exalte les exploits de son père et ses vertus, en comptant pour telles les humiliations auxquelles il se soumit, dit-elle, en pénitence de ses péchés. On peut se faire une idée du dégoût que devaient inspirer à cette princesse lettrée les croisés, gens aux manières grossières, aux noms rudes à l'oreille, et qu'elle n'avait pas même le courage de reproduire en langue grecque. La domination de ces soldats de la croix à Constantinople a été racontée par George l'Acropolite.

D'autres Byzantins écrivirent, comme Lydus, sur l'histoire ancienne, et la statistique: Hésychius, de Milet, est l'auteur d'une chronique qui, partant de l'Assyrien Bélus, s'étend jusqu'à la mort de l'empereur Anastase; il en reste un fragment précieux sur l'origine de Constantinople : le grammairien Hiéroclès décrit les soixante-quatre provinces de l'empire d'Orient et ses neuf cent trente-cinq villes.

L'empereur Constantin Porphyrogénète écrivit la vie de Basile le Macédonien, son aïeul; il adressa en outre à Romain, son fils, un ouvrage sur l'administration de l'empire, où il traita de l'origine, des mœurs, des expéditions des barbares avec lesquels l'empire se trouvait alors aux prises. Il dit, en parlant des Septentrionaux : « Ils sont d'une avidité insatiable; ils exigent des « récompenses énormes pour de minces services, de sorte « qu'il faut éluder leurs demandes avec habileté. Si donc les « Kaisars, les Turcs, les Russes, ou peuples semblables, de-« mandent des vêtements impériaux, des couronnes ou autres « objets de prix, il faut leur répondre que ce ne sont pas des « choses faites de main d'homme, mais que Dieu les envoya » par un ange à Constantinople, quand il y créa le premier « empereur chrétien, en ordonnant de les déposer dans Sainte-« Sophie et de ne s'en servir jamais que le dimanche, et en me-

« naçant, au cas où un empereur en userait d'après son caprice « ou en céderait la moindre partie, de le considérer comme un « ennemi, et de l'exclure de la communion des fidèles. Et « l'exemple de Léon (kaizar) prouve combien est périlleuse « la transgression de cet ordre; car ayant mis sur sa tête une « de ces couronnes dans un jour de fête, contre la volonté du « patriarche, il fut frappé au visage d'un ulcère, dont il mou-« rut. » Il conseille de faire la même réponse, si jamais ils demandaient du feu qui brûlait dans l'eau.

On attribue à Constantin VII un Traité des cérémonies de la

On attribue à Constantin VII un Traité des cérémonies de la cour de Constantinople, de l'Église, des armées et des jeux publics. Aussi infatigable à l'étude qu'inhabile à gouverner, il écrivit aussi sur l'art militaire. Il fit recueillir par Siméon Métaphraste les légendes des saints, et par d'autres les œuvres

hippiatriques et géoponiques.

Quand les livres coûtaient si cher, c'était un grand mérite que d'extraire de nombreux volumes ce qui s'y trouvait de mieux. Constantin, dans l'intention d'être utile aux personnes studieuses, ordonna à Théodose le Petit de mettre à contribution la riche bibliothèque impériale, pour y puiser une espèce d'encyclopédie qui pût suppléer à tout autre livre. On exclut les ouvrages d'imagination, qui ne sauraient être morcelés, et ceux qui étaient purement techniques, pour donner place à tout ce qui était d'utilité générale et propre à l'instruction d'un homme du monde. Cette compilation par ordre de matières était distribuée en cinquante-trois livres ayant chacun un titre particulier, comme : Des empereurs et princes qui abdiquèrent. — Des armées vaincues qui revinrent à la charge. — Des choses ecclésiastiques. — Des miracles, etc. Il n'en reste que deux sections, celle Des ambassades et celle Des vertus et des vices.

La première ne contient que des renseignements sur les ambassades envoyées par les Romains, et dont quelques-uns seulement sont puisés dans des livres tout à fait perdus ou morcelés. L'autre aussi ne nous apprend rien de nouveau. Or, si nous songeons au nombre infini d'excellents ouvrages que les Grecs d'alors avaient à leur disposition, nous serons plus que persuadés que l'érudition est ce qu'il y a de plus vain au monde, quand elle n'a pour résultat que de nous dispenser de penser par nous-mêmes. Ils lisaient dans leur propre langue les plus grands écrivains; et pourtant ils ne nous ont pas transmis une dé-

domicontée vire and'une ju'à la écieux ès dé-

et ses

nces fa-

ère, di-

r parler

e relief

elle sou-

nables.

in, elle

et elle

étique,

les ex-

elles les

ence de

evaient.

anières

ait pas

li. »

e Ban, son
ita de
squels
s Sepit des
sorte

deutres

s des voya mier

inteme-

couverte dans les sciences naturelles, pas un commentaire vraiment philosophique sur les anciens penseurs, pas une idée originale, pas une tragédie ou une comédie, ou même une copie de quelque valeur. Ils conservaient les habitudes classiques; ils analysaient les beautés esthétiques; mais l'âme. le sentiment vrai de la dignité antique leur échappait, comme l'âme humaine échappe au scalpel de l'anatomiste; et après avoir lu, dans leur propre langue, les élans du patriotisme, ils ne savaient que se prosterner servilement devant leurs lâches Césars, et se servir de phrases pompeuses pour pallier leur couardise et leur nullité. Il leur semblait, en courant avec un empressement passionné aux jeux du cirque, imiter dignement leurs ancêtres romains; ils se vantaient d'être philosophes, parce qu'ils étaient subtils dans des controverses futiles; éloquents, parce qu'ils déclamaient; savants, parce qu'ils réchauffaient quelques débris de l'antique sagesse. C'est que le littérateur se répandait en phrases classiques pour célébrer des actions ignobles, que les généraux fuyaient en répétant des vers d'Homère, et que les monarques, avant sur les lèvres les maximes d'Aristote et de Platon, n'avaient ni la force d'atteindre à la grandeur antique, ni assez d'humilité pour accueillir la doctrine moins brillante, mais plus féconde, que le Christ avait proclamée.

## CHAPITRE XIX.

LANGUE LATINE,

En Occident, le fait le plus important dans les fastes de la littérature est la transformation de la langue latine, qui, employée seule encore dans les œuvres écrites, se préparait alors à faire place aux idiomes nouveaux. Le langage étant le miroir fidèle du génie des peuples, l'expression de leur caractère, la révélation de leur vie intime, il ne nous a jamais paru inutile de nous y arrêter un peu longuement.

Un des éléments du patriotisme antique était l'amour de la langue maternelle. Thémistocle fit mettre à mort l'interprète venu avec les ambassadeurs perses, parce qu'il avait profané le grec, en s'en servant pour formuler l'injonction de livrer la le gr qui r parle pouv chos parle ould dans lui et prem ce q grav emp pere

terre

C? ce ce com més étan La l

> (2) (3) (4) retinent cust etia teri Gra rab re 1

> > jug tai

dor

terre et le feu (1). Il était défendu aux Carthaginois d'apprendre le grec (2). L'empereur Claude priva des droits de cité un Lycien qui ne sut pas lui répondre en latin (3). Les magistrats romains parlaient latin même aux Grecs (4), et les édits du préteur ne pouvaient être rendus qu'en cette langue (5). Au nombre des choses que Bane imposait aux vaincus, était l'obligation de parler latin (6) saint Grégoire Thaumaturge dit avoir presque oublié le grec, parce que les lois romaines sont promulguées dans une langue terrible, superbe, impérieuse, difficile pour lui et barbare pour les Grecs (7). Molon, maître de Cicéron, fut le premier à qui il fut permis de s'exprimer en grec dans le sénat; ce qui devint ensuite commun (8). Mais on discutait dans la grave assemblée sur la question de savoir si l'on pouvait employer ou non tel ou tel mot d'étymologie grecque; et l'empereur Tibère aimait mieux recourir à une circonlocution que de dire monopolium.

C'es, à cela que les langues anciennes doivent cette unité, ce caractère propre, qui ne s'aîtère pas dans les dérivés et les composés; tandis qu'il s'efface dans les idiomes modernes, formés comme ils le sont de débris d'origine diverse; la littérature étant, en outre, plus populaire, la forme perd de sa pureté. La langue latine, sœur du phrygien, de l'étrusque et du grec,

ntaire

idéc

une

clas-

e, le

mine iprès

e, ils

ches

leur

c un

gnehilo-

iles:

u'ils

que

brer

des

vres

orce

our

e le

la

111-

ors

oir

la

ile

la

te

le

la

<sup>(1)</sup> PLUTARQUE, Vie de Thémistocle.

<sup>(2)</sup> Justin, XX.

<sup>(3)</sup> DION, liv. X, année 796 U. C.; SIFILINUS, in Claud.

<sup>(4)</sup> Magistratus prisci, quantopere suam populique romani majestatem retinentes se gesserint, hinc cognosci potest, quod inter cætera obstinendæ gravitatis indicia, illud quoque magna cum perseverantia custodiebant, ne Græcis unquam, nisi latine, responsa darent. Quin etiam ipsa linguæ volubilitate, qua privrimum valent, excussa, per interpretem loqui cogebant; non in urbe tantum nostra, sed etiam in Græcia et Asia; quo scilicet latinæ vocis honos per omnes gentes venerabilior diffunderetur. Nec illis deerant studia doctrinæ, sed nulla in re pallium togæ subjici debere arbitrabantur; in dignum esse existimantes, illecebris et suavitate literarum imperii pondus et auctoritatem domari, VAL. MAX. II, 2.

<sup>(5)</sup> TRIPHONINUS, gc. L. 48, ff. de re judic.

<sup>(6)</sup> SAINT AUGUSTIN: Opera data est ut imperiosa civitas, non solum jugum', verum etiam linguam suam, domitis gentibus per pacem societatis imponeret.

<sup>(7)</sup> Έκφρασθέντες δὲ καὶ καραδοθέντες τἦ Ρωμαΐων φωνἢ καταπληκτίκη καὶ ἀλάζονι καὶ συσχεματιζομένη αὐτῶν τἢ Ευυσία, τἢ βασιλικἢ, φορτίκἢ δὲ ὁμως έμοι. Des louanges d'Origène.

<sup>(8)</sup> VAL. MAX., II, 2.

Alphabet.

a plus de ressemblance que le dernier avec l'indien, leur source commune, et en conserve un plus grand nombre de mots; quals le grec, en revanche, a plus de variété dans les désinences. Le caractère spécial du latin est la majesté, dont le nom même n'existe pas dans les langues antérieures et, plus que tout autre idiome, il se prête à l'expression du commandement. La législation la plus remarquable fut rédigée en latin, ainsi que le droit canon du nouvel empire. Cette langue, civilisatrice par excellence, se fondit dans tous les idiomes barbares, pour les tirer de leur matérialité, et l'Église l'adopta pour la société universelle du monde au sein de laquelle tout devait être recu: elle se trouva ainsi portée au delà des frontières de l'empire romain, dans la sublime pensée de contribuer à la fraternité des nations, si bien que les lieux où le latin cesse d'être entendu marquent les limites de la civilisation véritable. Mais elle ne parvint pas tout d'un coup à ce degré de grandeur. A ses premiers rudiments, dérivés de l'Inde par la Thrace, vinrent se mêler les dialectes des différentes colonies émigrées en Italie, et des indigènes subjugués ou associés. Aristocratique d'origine, elle offrait le portrait de la société qui la parlait, de même que le langage inspiré de la Judée, l'idiome sacerdotal de l'Inde et la langue populaire de la Grèce. Nous avons cité ailleurs ses plus anciens monuments (1), dont il semble résulter que, faute d'être écrite, ou l'étant fort peu, elle demeura d'abord vague et incertaine : en effet, ils diffèrent tellement les uns des autres, que l'on n'arriverait pas, sans puiser ailleurs les arguments. à déterminer leur époque respective; ainsi, l'on croirait l'épitaphe de Lucius Scipion plus ancienne que celle de Scipion Barbatus, son père.

Il paraît que la première manière d'écrire des Latins fut celle appelée boustrophédon, qui consiste à écrire de droite à gauche, et à reprendre la ligne suivante de gauche à droite, à la manière des laboureurs qui tracent un sillon. De là dérivent

les mots arare, exarare, sulcare, équivalent à écrire.

L'alphabet lui-même était incomplet, puisqu'il y manquait l'R, à laquelle on suppléait par le D, comme au G par le C, à l'X par le C ou le CS, qui remplaçait aussi le Z. Le digamma, qui servit à la formation de l'F, fut emprunté aux Éoliens, de

mêm duits nom adm règn U

les le ciale les H vied pour tante le. I capr

natu

L

cet : l'ada a su char vien fire vire L

étra mar iusc sage

> (1 ame 1 con 0

u mu: C

<sup>(1)</sup> Voy. la note B, tome II, et Egger, Sermonis latini vetustioris reliquiæ.

Eglengs.

111118

. Le

ême

utre

égis-

le le

par

· les

riete

çu :

pire

nité

ndu

e ne

ore-

1 80

alie,

ine,

que

nde

ses

ute

gue

res,

its.

pi-

ion

elle

à la

ent

ıait

C,

na.

de

re-

même qu'un grand nombre de mots. L'Y et le Z ne furent introduits que du temps d'Auguste, ainsi que le J et le K pour les noms étrangers. Les trois lettres nouvelles que voulait faire admettre l'empereur Claude ne durèrent qu'autant que son règne.

Un notable progrès de l'alphabet latin fut d'avoir indiqué les lettres par leur son même, non par une dénomination spéciale. En effet, quand les Grecs disaient alpha, bêta, gamma; les Hébreux, alef, deit, quemel, dalet; les Slaves, as, bouki, viédi, glagol, dobra, ist, les Rom ins dirent a, b, c, d; c'est pourtant un défaut que d'avoir la voyelle tantôt avant, tantôt après l'articulation, e' f, er, el, au lieu de fe, re, le. La distribution de leurs des organes et de leur nature propre.

La force des armes et la diffusion en christianisme rendirent cet alphabet presque universel en Europe, où chaque peuple l'adapta aux idiomes nouveaux. Il nous a conservé le peu qui a survécu des langues celtiques. En lui faisant subir quelques changements, Ulphilas l'appropria à la langue des Goths, d'où vient l'allemand d'aujourd'hui. Plusieurs peuples slaves le firent plier aux sons de leur idiome, tandis que d'autres se servirent de l'alphabet grec.

La langue de Rome se perfectionne à l'aide de la littérature étrangère : rauque et inculte dans les vers saliens, brève et martiale dans Ennius, elle va depuis lors se polissant et se fixant jusqu'à Cicéron. Les premiers écrivains hésitent encore dans l'usage de certaines lettres, qu'ils emploient l'une pour l'autre (1);

Première époque.

<sup>(1)</sup> E pour a — defetiscor, edor; — pour i — Menerva, magester, amecus; — pour o — hemo, peposci.

I pour a — bacchinal, beneficere; — pour e — luciscit, quatinus, consiptum; — pour o — quicum, absquivis.

O pour au — coda, plostrum, clostrum; — pour e — advorsum, voster; — pour i — agnotus, olli; — pour u — folmen, fonus, servom, volgus.

U pour e — dicundum, legundum; — pour i — existumo, dissupo, optumus; — pour o — adulescens, fruns, epistula.

Ai pour x = triviai; — Au pour o = caudex.

 $<sup>\</sup>times$  pour i ou pour u - poplæ.

B pour v et vice versa - ferbeo, amavile.

C pour g, qu, x - acnum, cotidie, secus; et vice versa: arquus, oquulu s.

S pour r et x — esit, arbos, nugas.

D pour l et r — dacrumx, medidies.

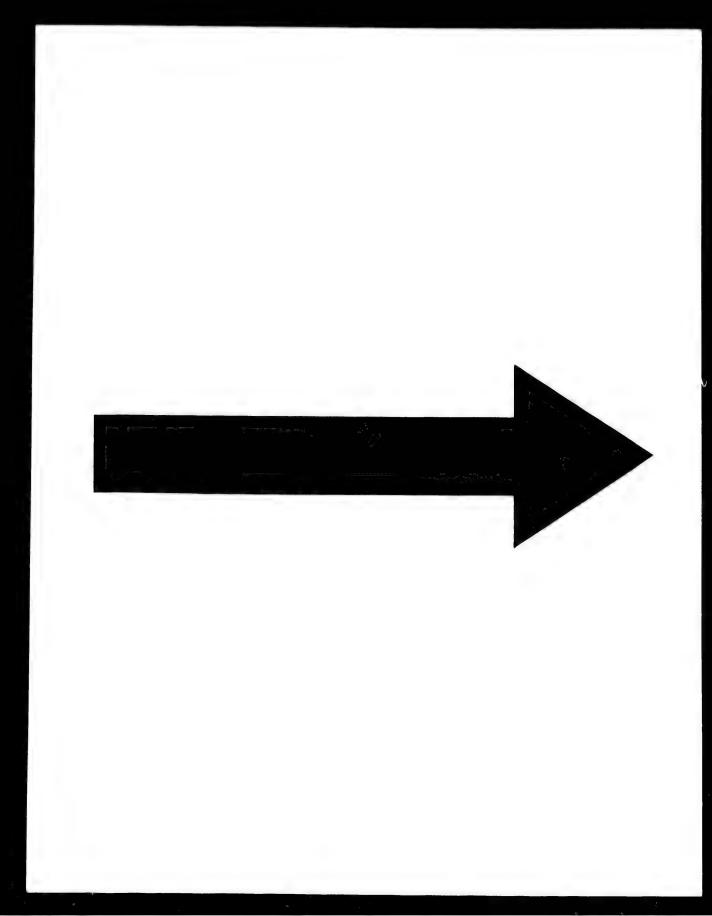



## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER THE SERVICE OF THE SERVICE OF

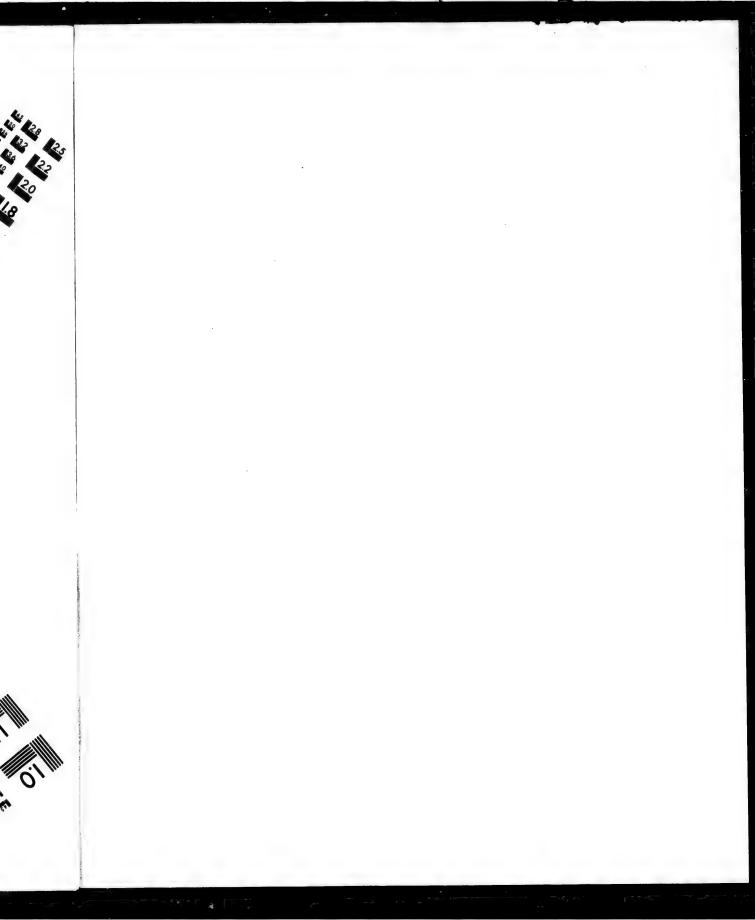

quelquefois ils suppriment une voyelle au milieu (1) ou à la fin du mot (2), surtout l's et l'm, ou même des syllabes entières (3); tandis qu'en d'autres occasions ils ajoutent des lettres et jusqu'à des syllabes complètes (4).

fis

en

rei

mi

dé

un

col

clin

1 01

plu

déc

tui.

nai

fac

hai

p.oc

ces

cid

tels

fro

em

mı

iu

po

lis

en

sa

de

SU

b

Beaucoup d'expressions, abandonnées depuis par les classiques (5), choquent dans ces anciens auteurs; il en est d'autres auxquelles les bons auteurs donnèrent des significations différentes (6) et une autre terminaison (7): bien que ceux-ci ne se

F pour h aspiré - fostis, fircus.

M pour s et vice versa — prorsum, domus.

(1) Defrudo, audibam, caldus, repostus, sis et sos pour suis et suos, periclum, vinclum, seclum.

(2) Volup, facul, luxu, victu, sati, priu.

(3) Conta pour ciconia, momen pour monumentum, dein pour deinde.

(4) Stlis, stlocus, stlatus, gnatus; — foretis, frucmentum, trabes, ips; — exempleu, sale; — postidea, mavolo, donicum.

(5) Anquinæ, cordes; aplude, son; aqualis, gouttière; aquula, eau; axicia, ciseaux; bucco, bravache; bulga, bourse; bustirupus, risquant tout pour de l'argent; capronæ, toupet; casteria, arsenal; carinarius, teinturier en jaune; flammearius, en rouge; conspicillum, vedette; cordolium, chagrin; dividia, douleur; estrix, gourmand; fala, tour en bois; famigerator, conteur de nouvelles; grallator, qui marche sur des échasses; hamiota, pêcheur à l'hameçon; legirupa, qui viole la loi; lenullus, petit maquereau; limbolarius, fabricant de franges; linteo, tisserand; luca bos, éléphant; mando, glouton; mantellum, manteau; mellinia, hydromel; ocris, montagne escarpée; offerumentum, offre; perduellis, ennemi; petimen, blessure d'un cheval au garrot; perlecebra, attrayant; petro, vilain; preseda, courtisane; sedentarius, cordonnier; statutus, homme àrrogant; struix, construction; subulo, joueur de flûte; suppromus, sous-économe; suras, cheville; sutela, fourberie; temetum, vin; tenus, lacet; terginum, fouet; trico, mauvais payeur; vesperugo, étoile du soir. Sans compter beaucoup de mots relatifs à l'habillement, aux métiers et à l'histoire naturelle, qui ne se trouvent employés que très-anciennement.

(6) Arrhabo pour arrhes, caudex pour lourdaud, flagitium pour flagitatio, heres pour propriétaire, hostis pour étranger, labor pour maladie,

nugæ pour nénies, usus pour opus.

(7) Les anciens employaient au singulier des mots qui dans la suite n'ont été employés qu'au pluriel : mæne; — faisaient des diminutifs qui tombèrent en oubli : digitulus diecula; — suivaient la troisième déclinaison pour des noms qui passèrent dans la première : angustitas, concorditas, differitas, impigritas, indulgitas, opulentitas, pestilitas, tristitias; la deuxième pour genum, cornum, zelum; la quatrième pour beaucoup de noms de la deuxième en us. Ils disaient amicities, avarities, luxuries, duritudo, ineptitudo, miseritudo, mastitudo, automnitas, similitas, et similitudo, vicissitas et vicissitudo, dulcitas et dulcedo, claritas et claritudo, inania et inanitas, cuppedia et cupiditas, largitas et largitio, artua pour artus, raptio pour raptus. Ils linisaient en ai ou as le génitif de la première dé-

à la s endes

lassi-

utres

diffé-

ne se

suos,

inde.

abes,

eau:

t tout

turier

cha-

ator,

riota,

reau:

hant;

onta-

bles-

seda,

uix,

ras,

onet:

p de

e se

lagi-

adie,

n'ont

rent

des

tas.

DOHL

ème

mi-

itas

7 et

tus,

dé-

fissent pas faute d'avoir recours aux termes grecs, les anciens en abusèrent (1), et ils firent usage de mots composés qui parurent monstrueux aux contemporains d'Auguste (2).

Les déclinaisons, comme les genres, étaient encore indéterminés (3); la formation des adjectifs était plus libre (4); ils se déclinaient souvent (5); et souvent aussi ils étaient entendus dans un sens différent (6) de celui qui fut depuis en usage.

Beaucoup de verbes d'un emploi habituel dans les premières compositions (7) furent repoussés par l'usage, arbitre suprême

clinaison, en i celui des noms en ius et ium; indisséremment, en im ou em, i ou e, les accusatifs et les ablatifs de la troisième déclinaison; le nominatif pluriel, en is; le génitif, en um ou ium; - changeaient souvent la quatrième déclinaison pour la deuxième, terminant le génitif en uis (domuis, exercituis), et retranchant l'i du datif (anu); — faisaient, dans la cinquième déclinaison, le génitif pareil au nominatif; - retranchaient l'i du datif (facie pour faciei).

(1) Architecton pour architectus; batiola de βάπιον; gaulus de γαυλός: halophanta de άλοφάντης, menteur; horæum de ώραίον; incloctor de κλόγμος, celui qui fustige; lepada de λέπας; madulsa de μαδαν, ivre.

(2) Argentienterebronides, damnigeruli, dentufrangibula, ferritribaces, flagritribæ, gerulifigulus, nucifrangibula, oculicrepidæ, parenticida, plagipatidæ, sandaligerulæ, subiculum fragri, etc.

Plaute et d'autres se plaisaient aussi à forger des mots par onomatopée.

tels que bilbare, pubulicottabi, buttubata, taxtas.

(3) Agnus, lupus, porcus, servaient au masculin et au féminin; ærarium, frons, stirps, lux, crux, calx, silex, ætas, grando, guttur, murmur, forent employés au masculin; finis, præsepe, metus, au féminin; sexus, au neutre.

(4) Crucius (affligeant), deliquus, dierectus, elleborosus, exsinceratus, gravastellus, inanilogus, labosus, macellus, malacus, medioximus, munis (d'où immunis), oculissimus, privus, stultividus, voluptabilis.

(5) Alter, solus, nullus, et leurs semblables, n'avaient pas le génitif en ius et le datif en i; celer, au neutre, faisait celerum, on disait gnarures pour gnari; gracila pour gracilis, hilarus pour hilaris, utibilis pour utilis, munificior pour munificentior, spurcificus, pour sporcus, tentus pour extensus; de même que ipsus pour ipse, ipsipsus pour ille ipse, qui et quips pour quis, ips pour is, cujatis pour cujus, em et im pour eum, emem pour eundem; hic, hæc, istæc pour hi, hæ, hæc; hisce pour his. quojus pour cujus; vopte pour vos ipsi; me pour mihi; sum, sam, sos, sas pour suum, suam, suos, suas; ibus pour iis; etc.

(6) Assiduus signifiait riche, en le faisant dériver non de ad-sedeo, mais de assibus duendis; cupidus, désirable; curiosus, maigre; immemorabilis, dans un sens actif, celui qui ne veut pas parler; incredibilis, celui qui ne mérite point de confiance; intestabilis, sans testicules; superstitio-

sus, celui qui prédit l'avenir.

(7) Abjugo, je sépare; adverrunco (averto); alludio, je fais allusion; ambabedo, je ronge tout autour (circumquaque arrodo); betere, aller; cxcultare, voir mal (male videre); calvier, fustiger; cuperare, froncer les

T. VII.

du langage, ou furent employés dans un autre sens (1). Il en fut qui subirent des formes dont ils se dépouillèrent eusuite (2), quand la conjugaison fut mieux déterminée (3).

La diversité ne fut pas moindre dans les adverbes (4), dans

sourcle; causificari, accuser; cette, cédez (cedite); cicurare, adoucir; collabescere, meigrir; collutulare, jeter dans la fange; composire, donner pouvoir (compotem facere); concenturiare, recueillir (colligere); concipilare, compiler; convasare, corvitare, regarder tout outour ( circumspicere ); deartuare, démembrer; dejuvare, nuire (opposé de juvare); delicare, indiquer; depuccere, couper (cædere); dispennere, dépenser (expendere); elevit, il souilla (maculavit); elinguare, esitare, manger; exdorsuare, frigultire, vitulari, tressaillir; fuo, je suis (sum); gnarigo, je narre; imbito, j'entre (inco); inconciliare, opposé de cencilier; inforare, amener au forum ; lamberare, scinder ; lapire, endurcir ; lureare, manger avec avidité; mutire, parier ; obscavare, être de mauvais augure ; obsipare, asperger ; obsorduit, il tomba en désuétude (obsolevit); occentare, injurier; paritare, parer; præstinare (emere); protollere, différer; quiritare, crier; redhostire, remercier (gratiam referre); regrescere, crottre; repedare, reculer; sardare, comprendre (intelligere); succussare, secouer en haut (sursum excutere); urvare, entourer; verunco, je tourne (verto).

rederredenv

à

d

Et quelques-uns tout à fait grecs, tels que badisare, clepere, harpagare,

imbulbitare, patrissare, protetare.

(1) Corporare, faire mourir; decollare, priver; grassari, after ou flatter; innubere, changer de place; latrocinari, militer.

(2) Des verbes anciennement actifs ne furent dans la suite employés que comme déponents: arbitro, aucupo, auspico, cohorto, congredio, consolo, contemplo, cuncto, digno, elucto, expergisco, etc. En revanche, les anciens employalent comme déponents: adjutor, bellor, certor, consecror, copulor, emunyor, punior, sacrificor, snovior. D'autres verbes se terminaient differement: scalpere, scalpur: apri, mortri; accipio, accepto; augeo, augifico; blatero, blatio; cor ongrueo; claudo, claudeo; vivo, viveo; dico, diceo; ainsi que creduo, perduo, duo (do).

- (3) Les quatre conjugaisons étaient souvent changées l'une pour l'autre; et l'on disait estur, facitur, osus sum, donunt, nequinunt, solinunt, capsi, morsi, parsi, sapieri, soluerim, siem, volam, edim, faxo et faxim, axim, passum, sustol'ère, etc., pour editur, fit, odi, dant, nequeunt, solent, cepi, momordi, reperci, sapui, solitus sum, sim, velim, edam, faciam, egerim, pansum, auferre, de même que potestur, possetur, poteratur, ferinunt, prodinunt, scibam, descendidi, exposivi, loquitatus, duce, tace, dice, etc. Le futur de la troisième et de la quatrième conjugaison finissait souvent en ebo et ibo; aux infinitifs passifs on ajoutait er, comme dicier.
- (4) Elatem astu, eccece, furatim, insanum, nox, nullus, numero, simuli et unose, topper, pour diu, astute, ecce, furtim, valde, noctu, non, nimium cito, simul, cito; ainsi que ampliter, antidhac, assulatim, fabre, facul, difficul, minutabiliter, pauxillisper, perpetem, postidea, præfiscine, prognariter, prossinam, publicitus, quamde, pollutum, tuatim, vicissilatim, etc.

Il en a (2),

dans

oucir: ionner mainigere); re, indere); uare. narre : ner au e avi-

erger: ritare. redhoculer: ursum gare.

latter:

és que nsolo. nciens pulor. difféugeo, viveo:

tre: et capsi, axim. olent, ciam , atur, duce, nissait er.

o, sinon. , faidea, tua-

les prépositions (1), et dans les phrases qui en sont formées (2). On peut trouver des traces de ces différents modes même dans quelques-uns des meilleurs auteurs, spécialement dans Catulle et dans Salluste. Nourrie par le patriotisme et la liberté, la langua latine acquit, durant les luttes intérieures et extérieures, de la concision par le sentiment de la dignité nationale: enrichie des dépouilles des autres idiomes, perfectionnée par de grands écrivains, à qui elle fut redevable de la noblesse des formes, de la plénitude du sens, de l'élégance digne d'un peuple roi, il semblait qu'elle dût conserver longtemps le degré de perfection auguel elle était arrivée aux derniers jours de la république. Cependant, Cicéron, qui plaçait au temps de Scipion et de Lélius la plus grande pureté de la langue (3), en sentait déjà la décadence de son vivant (4). Une stérilité radicale ne lui permettait pas de s'enrichir comme celle des Grecs. La partie

métaphysique et transcendante lui manquait; et quand sa

véritable arène, la tribune, demeura fermée, elle se réfugia à

la cour pour y dépendre du caprice des Césars, et devenir, en proclamant les doctrines officielles, un instrument de despotisme

L'adulation commenca alors à introduire des termes inconnus 111º époque. à la simplicité antique. Lorsque les titres de cœlestis et de divinus ne suffirent plus et qu'on alla jusqu'au cœlestissimus, les occupations du prince furent traitées de sacra, sa personne de majestas; et l'homme chercha presque à s'annihiler devant tant de grandeur, ne parlant plus de lui, mais de sa parvitas, mediocritas, sedulitas. Ces noms abstraits substitués à l'adjectif

et de servitude.

<sup>(1)</sup> Am, apor, ar et ab, af, se, endo; pour circum, apud, ad, a, sine, in.

<sup>(2)</sup> Adire manum alicui; gallam bibere qe rugas conducere ventri; cædere sermones; colere vitam; quadrupedem constringere; dapinare victum; dare bibere; suum defrudare genium; herbam dare; follitim ductitare; paratim ductare; emungere aliquem aryento; ex aliquo crepitum polentarium exciere; exporgere frontem; curculiunculos minutos fabulari; exepeculiato fieri; fraudem frausus est; mulsa loqui; datatim ludere; obsipare aquulam; obtrudere palpum; ornare fugam; os occillare; perçutere animum; sub vitam præliari; sermonem sublegere; fulmentas suppingere soccis; thermopotro gutturem; pugilice et athletice valere; asyarebolum venire; de symbolis esse; æstive via-

<sup>(3)</sup> Ætatis illius ista fuit laus, tanquam innocenties, sic latine loquendi. De Off., I, 37.

<sup>(4)</sup> Tuscul. quæst. II, 2.

concret sont un des premiers symptômes de décadence à remarquer, et nous les voyons de jour en jour se manifester davantage

dans nos langues modernes (1).

La bienséance nous fait un devoir de taire les mots nouveaux dont la licence désigne de nouveaux raffinements d'obscénité; mais les modes grecs furent employés à foison (2); des inversions tout à fait poétiques passèrent dans la prose (3). D'un côté l'on affecta l'archaïsme, tandis que de l'autre on faisait étalage de mots nouveaux, ou qu'on leur donnait soit une terminaison différente, soit un sens contraire (4). On altérait la construction,

(1) On dit le paupérisme, les notabilités, les capacités, les individuali-

(2) Opus habere; clari genus; animum conversi; lætus animi miles; modicus pecuniæ; canere tibiis; doctus, bonus militia, appartiennent à Tacite: ajoutez amare pour solere; apologare (ἀπολόγειν) pour rejicere; malacizo (μαλακίζω), moror, hetæria, monopolium, barbarismus, analogia.

(3) Præmia pour spolia, limen belli, claudæ naves, moriens libertas,

exedere rempublicam, laudare annis; aussi de Tacite.

(4) Substantifs nouveaux: breviarium, conversatio, dormitorium, gratitudo et ingratitudo, inquisitio, ligatura, superfluitas, voracitas, puerilitas, summitas, adversitas, nimietas, sustentaculum, salvator, diffugium.

Adjectiis nouveaux: amanuensis, fictitius, immaculatus, intelligibilis, visibilis, invisibilis, rationalis, rationabilis, neutralis, præsentaneus, rorulentus, sapidus, spontaneus, superciliosus, frigidarius, famigeratus, indubius, fænebris, exsurdatus, inerrabilis, infruitus, lapsabundus, lychnobius, occallatus, valetudinarius segrex, stigmosus.

Superlatifs nouveaux : fidissimus, piissimus, prudentissimus, cælestis-

simus.

Verbes nouveaux: adunare, explantare, collatrare, columbari, sagittare, abnoctare, confiscare, restaurare, remediare, extimere, auctitare, corrotundare, nepotari, molestare, crucifigere.

Adverbes nouveaux: aliquatenus, clamose, exacte, favorabiliter, impatienter, recenter, specialiter, solummodo, adducte pour severe, neoterice, obiter, insimul, an-an au lieu de utrum-an.

Mots composés: transmutatio, coæqualis, conversari, imprecari, con-

civis, conterraneus.

Mots dont le sens a changé ou s'est étendu: xgritudo pour maladie; advocatio pour délai; fiscus pour le trésor public; famosus pour célèbre; ingentum appliqué aux choses inanimées; avus pour atavus; gener pour le mari de la veuve du fils (Tacite, Ann., V, 6; VI, 8); subaudire pour sousentendre; decollare pour décapiter; imputare pour tenir compte de quelque chose; studere dans un sens absolu; hactenus aussi pour le temps, adhuc pour à présent; interim, pour interdum; subinde pour souvent; obnixe rogare pour demander avec instance.

Terminaisons nouvelles: consortium, sternutatio, vaticinium, viror,

lors même que cela n'était pas justifié par le besoin d'exprimer des idées nouvelles (1), ou de nouvelles distinctions philoso-

phiques (2).

Ce fut bien pis encore, comme il fallait s'y attendre, quand une foule d'étrangers s'introduisirent dans l'empire et que Rome eut pour citoyens les barbares de tout l'univers connu. Ceux-ci pouvaient prétendre, avec un droit égal, à faire admettre les expressions de leur pays natal, dans les rares occasions où ils parlaient en présence du peuple ou du sénat. Lorsque des généraux étrangers parvenaient aux postes les plus élevés et jusqu'au trône impérial, les grammairiens auraient-ils osé exiger d'eux qu'ils parlassent la langue dans toute sa pureté, et ne permissent pas qu'il y fût porté atteinte?

On vit naître alors l'âge de fer, selon l'expression usitée, à la 11º époque. différence des siècles d'or, d'argent et d'airain; et les écrivains du temps nous en ont laissé de déplorables monuments. L'adulation toujours croissante trouva les qualifications emphatiques qui flattaient les fortissimi et felicissimi et incliti et providentissimi et victoriosissimi monarques, et cette série d'illustres, magnifiques, sérénissimes comtes, patrices, maîtres, etc. Les empereurs eux-mêmes, à mesure que leur grandeur et leur puissance allaient déclinant, se rehaussaient de leur mieux à l'aide de titres ampoulés, parlant au nom de leur sérénité, de leur tranquillité, de leur clémence, de leur piété, de leur mansuétude, de leur magnificence, de leur sublimité, et même, comme Constance, de leur éternité.

On fit de nombreux emprunts aux Grecs, non-seulement pour les sciences, mais encore pour les fonctions civiles et pour les besoins de la vie, surtout après la translation de l'empire (3).

æmulatus, audentia, superfluus, voluptuosus, corporalis, occidentalis, orientalis, rubeus, perniciabilis, crepax, nutricius, pour consortio, sternutamentum, vaticinatio, virilitas, æmulatio, audacia, superfluens, voluptarius, corporeus, occidens, oriens, rufus, pernicialis, crepans, nutricatus.

(2) Telles seraient ens et essentia.

mparice. con-

mar-

itage

eaux

nité :

Bions

l'on

re de

aison

tion,

duali-

iles : ant à

cere ;

ana-

rtas.

rati.

pue-

dif-

bilis.

ieus.

atus,

dus'.

estis-

agit-

tare.

adinir le

ousruelnps,

ent;

ror,

<sup>(1)</sup> Invidere alicui rei pour aliquid; versari circà rem pour in re; quod me attinet pour quod ad me; egredi urbem pour urbe; adipisci alicujus rei; adversari aliquid; benedicere quemquam; jubere alicui, pænitentiam agere dans un sens absolu.

<sup>(3)</sup> Mots tirés des Grecs : angariare, contraindre ; agon et agonizare, agonie; anotomia; neotericus; decaprotia, les premiers dix; sitones, inspecteur de l'achat du blé; sitarcia, approvisionnement naval; anathema et

Les écrivains eux-mêmes, qui se réfugiaient dans le vieux langage (1), ne savaient se conserver purs au milieu de ce déluge d'expressions nouvelles (2), de composés (3), de désinen-

anathematizare; baptizare; blasphemare; hypocrisis; chaos; monasteterium; cænobium; eulogium; agape; acedia et accidia; diabolus, canceroma pour carcinoma; apocrisarius; idololatria; camelasia, entretensur de chemeaux; eleemosyna; eremits; eremita; ethnicus; gehenna; catholicus; martyr; orthodoxus; propheta; scandalum; scandalizare; abyssus; anastasis; apostata; protoplastus, premier créé; masticare (µacri(zw); plasma; elogiare; monachus; clericus; laicus; papa; blatta pour pour pre, elc.

(1) Archaïsmes de cette époque : repedere, sublimare, punitudo, rhetoricare, obaudire pour obedire, fortiviter, rancescere, interibi et postibi, be es ( u si r ti n ci n ci

t

prolubium, pigrare et repigrare, usio pour usus.

(2) Substantis nouveaux: beatitudines au pluriel, sanctimonium, cervicositas, collurcinatio pout commissatio, localitas, consisterium, figmentum, incentor, incentivum, incolatus, constellatio, cuprum, exhibitor, habitaculum, hortolanus, incolatus, desitudo, juratio et juramentum, matricula, protectio, triumphator, participatio, magistratio, capitatio, concupiscentia, creatura, mediator, abominatio, burgus, computus, desolatio, notoria (épistola), gratitudo, rectitudo, sufficientia, interfeminium et feminal, pravulentia, latrunculator, dominicum (templum), legulus, etc.

Adjectifs nouveaux: bestialis, incitator, superbeatus, labilis, populosus, sensatus, sensualis, passionalis, passibilis, abecedarius, coævus, æquanimus, magistralis, carnalis, spiritualis, affectuosus, noscibilis, coætaneus, momentaneus, incessabilis, disciplinatus, primordialis, pusiclanimus, interitus (perditus), proficuus, præfatus (passif), localis, doctrinalis, partibilis, flectibilis, caminatus, clericalis, affectuosus, etc.

Verbes nouveaux: unire, repatriare, calculare, certiorare, deviare, decimare, exorbitare, inlimare, mellorare, minorare, tenebrare, salvare, subjugare, jejundre, excommunicare, justificare, annulare, augmentare, captivare, fæderare, confortare, deteriorare, propalare, latinizare, humiliare, fructificare, mensurare, cassare, contrariare, aptificare, sequestrare, rationare, assecurare, familiarescere, coinfantiare, etc.

D'où l'on dériva beaucoup de noms et un grand nombre d'adverbes en iter:

Les termes abstraits se multiplièrent aussi : visibilitas, populositas, possibilitas, uniformitas, nimietas, calamitas, deitas, accessibilitas, infinitas, supremitas, negotiositas, nescientia, secabilitas, christianitas, antistatus, almitas, etc.

C'est alors qu'on commença à employer medio pour mediocriter, contra pour contrario, quoquam pour unquam, non utique pour neutiquam, efficaciter pour certe, ubi pour quo, ainsi que taliter, qualiter, etc.

(3) Historiographus, psalmographus, antecantamentum, suppedaneum, mundipotens, semijejunus, glorificare, justificare, congaudere, etc.; multilaudus, multiscius, multivira, etc.; disunire, abreviare,

ces (1), de significations étranges (2), de tant d'adjectifs, soit

exambire, compatior, compeccator, complex, confederatus, superintendens, multimodus, urbicremus, ventriloguus, unigenitus, deificus, tudivagus, parvipendulus, oviparus, blandificus, docticanus, dulcisonus, inaccessibilis, incarnatio, etc.

(1) Date les subtantis : alternamentum, exercitamentum, effamen, baptismum, erratus, altarium, favum, malum, colludium, indages, expectamen, interpolamentum, rationale (ratio), oliositas, vitupero (vituperator), nigredo, peccator, peccatrix, peccamen, profunditas, unio, scrutinium, albedo, cautela, dubietas, gratiositas, honorificentia, signaculum, sensualitas, refrigerium, interpretator, interpretamentum, regimentum, speculatio, speculamen, creamen, devotamentum, adoptatio, confaderatio, humitiatio, noscentia, infortunitas, rescula, recuta, malitas, dulcitudo, missa (missio), remissa (remissio), cruciatio (cruciatus), pascuarium (pascuum), agrarium (ager), præconiatio (præconium), oramen (oratio), vindicium (vindictu), crassedo, ædifex, concinnatio, etc.

Dans les adjectifs: additius, somnolentus, congruus, dubiosus, dubitativus, mundialis, sapientialis, participatis, concupiscibilis, creabilis, abominabilis, aternalis, notorius, accessibilis, infernalis, meridialis, infernalis, cerdaus, temporaneus (temporalis), vigitax, despicabilis, illuster, anxiatus, astreans, (astricus), calicus, presdicatorius, divinalis, pagensis, multiplicus, coactius, fallibilis, etc.

Dans les verbes : effigiare, honorificare, obviare, exhæreditare, significare, magnificare, resplenduit, etc.

(2) Gentilis et paganus pour idolatre; strata pour route; vice, en ajoutant prima, secunda, versa; infractus pour l'opposé de fractus; benedicers pour consacrer; bellum pour prælium; deputars pour déléguer; humilitas, dans la bonne acception; linea d'un livre; delignium pour délit; apex pour lettre; ducatus pour ductus; edulium pour convivium; tractator pour interprète des Ecritures saintes; ecclesia pour temple; præsumptio pour présomption ; conditio pour création, créature ; latitudo pour muititude ; capella pour petite église; prosaplu, parentes, pudenda, secularis, devotio, prolixus, dans l'acception me nous leur donnons aujourd'hui; fides pour confession de la vérité; d'où juleits pour croyant; credulitus; persecutor; seducere; condolere; innatus pour non natus; magnanimitas; schola pour classe d'officiers; discurrere; festivitas; rancor en sens moral; tribulator; imminutus, négatif; imminere pour servir; indigitare pour montrer au doigt; promovere sans régime, invidere pour ne pas voir ; reficere pour refaire; sanctus pour saint; scholasticus pour érudit; otiosus, dans la mauvaise acception; communis pour vulgaire; gratans pour ludens; subditus pour sujet; affinis pour consors; jugalis pour conjux; taxare, adoriri pour commencer; cohibere pour prohiber; puerascere, decrescere, æstimare pour crier; dirigere pour envoyer; præsumere pour oser; conjurare, dans la bonne acception; abrogare pour lever; annotare pour voir; applicare pour ajouter; affirmare pour prouver; ampliare pour augmenter; cognoscere pour agnoscere; congerere pour inserere; destituere pour negligere, elc.

ieux dénen-

cancantretenna; sare; icare latta

hetotibi, rviren-

itor, ium, itio, deerfeum),

osus, uacoæusililis, etc.

salaulaire,

ssilas, us, tra

rbea

m, lau-

re,

forgés, soit altérés, soit possédant une signification différente de celle qu'ils avaient eue autrefois; ils ne pouvaient éviter certains régimes inusités, imposés aux verbes (1), et d'autres solécismes (2) contre lesquels ils n'avaient plus pour sauvegarde la pureté du langage usuel.

Side

ente

pro

cess

lane

Céc

par

dise

qua

et t

CO ·

me

sior

lica

rus

ne

gai

em

tire

Cic

il a

pet

qu

tus

La ngue popu-

Tout ce qui précède se rapporte uniquement à la langue écrite, différente en partie de celle qui était en usage dans la société cultivée, et tout à fait de celle du peuple. La première assertion se trouve suffisamment prouvée, à notre avis, par la comparaison du style de Tite-Live et de Cicéron avec celui des auteurs comiques, 'qui devaient naturellement mettre dans la bouche des acteurs la langue parlée, et de César (le seul prosateur né à Rome), qui emploie sans art, dans ses Commentaires, le langage dont il s'est servi dès l'enfance. Or. on se sent en les lisant, ainsi que les lettres de Cicéron, bien loin des périodes entortillées et des transpositions forcées, qui, pour quelques-uns, sont une des conditions du bon latin. Qui sait même si la patavinitas que Pollion, reprochait à Tite-Live ne consistait pas précisément dans ce tour gêné que nous voyons chaque jour, dans nos langues vivantes, établir une différence indéfinissable entre ceux chez qui ces inversions sont une habitude native, et ceux qui n'y arrivent que par l'étude? Bien que nos oreilles, peu familières aux finesses du langage latin, ne puissent apercevoir ce défaut dans le grand historien, nous sommes pourtant en mesure de sentir qu'il existe une différence entre lui et les écrivains vraiment romains.

L'existence d'une langue rustique, quand ce ne serait pas chose naturelle, nous est attestée par Plaute, qui distingue la nobilis et la plebeia. On distinguait, en outre, celle qui était en usage dans la cité, de celle qui se parlait au dehors, en appelant l'une urbana, classica, c'est-à-dire propre aux premières classes, l'autre vulgaris ou rustica; elle était aussi nommée quotidiana par Quintilien, pedestris par Végèce, usualis par

(1) Benedicere, fungi, frui, erudire avec l'accusatif, incumbere, queri, rerunciare, contrahere, petere avec le datif; amare in aliquo, privari a re, ambire ad aliquid, etc.

<sup>(2)</sup> Pacem alicui tribuere; vilissime natum esse; bona opera facere; peccata remittere; homo pleraque haud indulgens pour in plerisque, vita interficere; contemplatione alicujus pour habita ratione alicujus; affectionem habere pour habere in animo; profugere villam pour e villa; in pendenti esse; insuper habere; erat in sermone pour rumor erat; urinam facere; trahere sanguinem pour genus ducere.

Sidoine Apollinaire. Puis Quintilien se plaint de ce que l'on entend souvent, en plein théâtre et dans le cirque encombré, proférer des mots plus barbares que romains (1). De là la nécessité de donner aux enfants des maltres de latin; parfois cette langue rustique se faisait jour dans les écrits : c'est pourquoi Cécilius dut signaler un grand nombre de solécismes à éviter par ceux qui avaient la prétention d'écrire correctement (2). On disait de Curion qu'il ne parlait pas extrémement mal le latin, quoiqu'il fût guidé seulement par les habitudes domestiques, et tout à fait illettré (3). Cicéron veut que l'orateur parle latin; ce qu'il apprendra à l'aide de la littérature et de l'enseignement donné à l'enfance (4). Martial rappelle certaines expressions usitées dans la campagne, et risibles pour un lecteur délicat (5). On reprocha à Virgile d'employer des locutions trop rustiques (6). Aulu-Gelle dit que ce qu'on appelle barbarisme ne vient pas des barbares, mais de la manière de parler du vulgaire'(7); et saint Augustin cite quelques expressions peu latines employées communément (8).

Ce serait une grave erreur de croire que les Romains anéan-Langues vultirent entièrement les idiomes en usage dans les pays conquis. Cicéron avertissait Brutus qu'il entendrait dans les Gaules, où il allait se rendre en qualité de proconsul, des expressions ayant peu cours à Rome (parum trita); et l'histoire nous apprend que, lors des derniers soupirs de la république, Décimus Brutus fut aidé, dans sa fuite de Bologne vers Aquilée, par la connaissance qu'il avait des dialectes de ces contrées (9). Les

(1) Institut., 1, 5.

rente

viter

utres

uve-

ngue

ns la

nière

ar la

celui

ettre

r (le

ses

Or.

loin

qui .

Qui

Live

nous

dif-

sont

ide?

gage

ien,

une

pas e la

t en

ap-

res

aée

par

ri. ari

re;

46,

18;

or

(2) ISIDORE, Etym., 1, 32.

(3) Cicénon, Brut., 58.

(4) De Orat., III, 10.

Non tam rustica, delicate lector, Rides nomina ?

(6) Donat nous fait connaître une parodie du commencement de la troisième églogue :

Dic mihi, Dameta, cusum pecus anne latinum? Non; vero Ægonis: nostri sic rure loquuntur.

(7) Quod nunc autem barbare quemque loqui dicimus, id vitium sermonis non barbarum esse, sed rusticum; et cum eo vitio cloquentes, rustica loqui dictitabant. XIII, 6.

(8) Sermonem vulgarem et male latinum. — De vita beata, I.

(9) Sumplo cultu gallico, non ignarus et lingux, fugichat pro hispaucis, pro Gallo habitus. VAL. MAX., I. III.

deait

gnol

de so

rio s

druie

phét

crais

cent

vince

se fix

lange

cient

ila éc

equi

buve

Catu

pren

et A

pelé

poqu

d'hu

verb

duca

(1)

(2)

(8)

(4)

strie

TREE

LINE

veli

surt

BEN

M

P

vere.

Le

Atellanes étaient toujours récitées dans la langue osque; et elles faisaient les délices du peuple. Enfin Festus se plaint de ce que l'on ne sait plus le latin dans ce Latium dont il a pris son nom (1). Nous serions porté à croire, quant à nous, que les dialectes italiens, si divers entre eux, attestent une différence préexistante d'Idiome entre les Italiens, différence indépendante de l'invasion des barbares, qui peut-être y contribuèrent moins qu'on ne le présume. Les Goths dominèrent longtemps en Espagne, et pourtant on ne trouve pas de mots gothiques dans la langue espagnole. Venise ne fut envahie par aucun peuple, Verone le fut par tous, et pourtant les dialectes de ces deux villes se rapprochent bien plus entre eux que le véronais du brescian, qu'on parle tout près de là. Nous nous trouvens confirmé dans cette opinion en voyant combien peu l'éloignement contribue à la variété, puisque la cime d'un coteau ou le cours d'un fleuve vous font passer soudain du dialecte bergamasque au milanais, du toscan au bolonais.

Combien, à plus forte raison, les langages anciens devaientils subsister au dehors de l'Italie? César dit que les Belges, les
Celtes, les Aquitains étaient tout à fait dissemblables entre eux,
non-seulement pour les institutions, mais encore pour la langue;
et saint Jérôme appelle les Massiliens trilingues. Claude s'aperçut
une fois qu'll avait nommé pour gouverneur de la Grèce un
homme qui ne savait pas le latin (2). Saint Augustin se félicite
d'avoir appris cette langue non à coups de verges, mais au
milieu des caresses et des sourires de celles qui élevaient son
enfance (3). Strabon croit nécessaire de dire que la plus grande
partie de la Gaule méridionale avait adopté la langue latine (4).
Septime Sévère permit d'admettre les fidéicommis formulés
non-seulement en latin et en grec, mais encore en langue punique et gauloise (5); Cicéron trouvait qu'un mauvais discoureur

<sup>(1)</sup> Latine loqui a Latio dictum est, quæ locutio adeo est versa, ut vix ulla ejus pars maneat in notitia. — De verb. signif.

<sup>(2)</sup> Splendidum virum... verum latini sermonis ignarum. Suétone, Claud., 16.

<sup>(3)</sup> Confession., I, 14.

<sup>(4)</sup> Liv. III.

<sup>(5)</sup> Fidei commissa, quocumque sermone reliqui possunt non solum latina vel græca, sed etiam punica et gallicana. — Digest., XXXII, 1, XI; et saint Augustin! Proverbium notum est punicum, quod quidem latine vobis dicam, quia punice non omnes nostis, punicum enim pro-

était aussi ridicule à éntendre qu'un Carthaginois ou un Espagnol (1); Sidoine Apollinaire se félicitait de ce que la noblesse de son pays, sermonis cettiei squamam depositura, nunc oratorio siylo, nunc etiam camamalibus modis imbuebatur (2). Une druidesse se présenta à l'empereur Alexandre Sévère, en prophétisant des désastres en langue gauloise : Sulpice Sévère craignait d'offenser l'oreille délicate des Aquitains par son accent gaulois, et les formes rustiques de son langage (3).

Les légions en garnison ou en quartiers d'hiver dans les provinces, puis celles que l'on recrutait parmi les étrangers et qui se fixaient ensuite en Italie, devaient y apporter un grand mélange de mots et de locutions inconnus aux bons écrivains. Anciennement, dans le plus beau temps de la langue latine, quand ils écrivaient esse, hiems, minæ, percutere, os, pulcher, rubeus, equus, on disait vulgairement essere, vernus, minacia, batuere, bucca, comme nous voyons dans Plaute bellus, russus, et dans Catulle caballus, dont Horace aussi fait usage. Servius nous apprend qu'au lieu de fimus on disait habituellement lwtamen; et Aulu-Gelle, que le pumillo était, par le vulgaire invulte, appelé nano (4). Il ne serait pas difficile de trouver encore, à l'époque la plus brillante, certains modes qui paraissent aujour-d'hui des idiotismes italiens (5). Si nous voulions même nous

verbium est antiquum : nummum querit pestilentia, duos illi da, et ducat se. — Serm. 168, De verb. apost.

(1) Tanquam et Pænt aut Hispani in senatu nostro sine interprete toquerentur. — De Div., II.

(2) Lib. III, ep. 3.

ne; et

de ce

ris son

ue les

érence

adante

moins

n Es-

ans la

e, Ve-

deux

ais du

con-

ement

COUPS

asque

aient-

es, les

eux,

ngue:

ercut

e un Élicite

is au

t son rande

(4).

nulés

pu-

reur

il vix

TONE.

olum

11, 1,

idem

pro-

(8) Dum cogito me, hominem gallum, inter Aquitanos verba facturum, vereor ne offendat vestras nimium urbanas aures sermo rusticior.
Disl. 1.

(4) SERVIUS ad Georg., GELLIUS, XXX, 13. Ces deux mois sont italiens.

(B) Honach : Prater plorare.

Luanton : Ad levare sitim fontes fluvilque vocabant. Justin : Facere amiciliam, litteras, fadus, classes.

QUINTILIEN: Bie disternet har discendi magister, quomodo palestricus ille cursorem PACIET, aut pugilem aut luctatorem. II, 8. Omnes TRES de bonis contendunt.

MARGIEN CAPELLA, pour désigner le triangle scalène, dit : Onnes TRES LINEAS inter se inæquales habet.

PLAUTE: Quid hic vos dues agitis? — Mostell. — Et nescio quid vos velitati estis inter vos duos. — Menæch.

CATON (de Re rust.) recommande d'adresser cette prière aux dieux, et surtout à Mars: Uti tu fruges frumenta, vina, virgultaque chandire beneque evenire sinas: comme nous disons des plantes grandir et venir.

niè

n'ét

ne

min P

C

P

C

aqu D

par

O P

T

V

D

A

T

AD T

AD C

rid

Phi

Da

dis

O

m

arrêter à des détails de mots, nous pourrions prouver que tous ceux qui sont usités en italien l'étaient de même en latin. En effet, les changemer, s subis par ce dernier concernent plutôt la grammaire que la langue : tels sont ceux qui consistent, par exemple, à indiquer la relation par des prépositions en place de la variété des désinences, à faire précéder les noms d'un article, à former, à l'aide d'un verbe auxiliaire, plusieurs temps du verbe actif et tous ceux du passif. Ces modes pourtant, qui se rencontrent dans d'autres idiomes de la souche indo-germanique, comme le persan et l'allemand, ne peuvent être considérés comme tout à fait étrangers au latin. Il est certain que, dans cette langue, on avait souvent recours aux prépositions, tantôt pour la clarté du discours, tantôt pour lui donner de la variété, tantôt pour l'harmonie de la phrase. Auguste, à qui Suétone reproche d'écrire moins selon l'orthographe régulière que d'après la prononciation, en négligeant des lettres et jusqu'à des syllabes (1), avait soin, avant tout, de s'exprimer clairement; dans ce but, il ajoutait les prépositions aux verbes, et répétait les conjonctions (2). Ce genre d'élégance n'est pas rare chez les classiques (3). On y trouve aussi le pronom, employé à la ma-

VIRGILE: Dispeream nisi me perdidit iste putus. Catalecta 9. — Et l'on a testa pour caput, dans Ausone; cribellare, dans Palladius; minare pour mener, dans Apulée; jornus et tonus dans Sénèque. Chez d'autres écrivains on trouve: retornare, putilla, puta, strata, pour redire, puella,

HENRI ESTIENNE (de Latinitate falso suspecta) rapporte plusieurs exemples classiques, que l'on pourrait dire modernes.

Voyez aussi Bonamy, Réflexions sur la langue latine vulgaire. — Mémoires de l'Académie, XXIV; et Quadrio, St. e rag. d'ogni poesia, tome I, 1, 2.

(1) Non litteras modo, sed syllabas aut permutat aut præterit, communis hominum error. Dans Aug., c. 88.

(2) Præcipuam curam duxit sensum animi quam apertissime exprimere, quod quo facilius efficeret, aut necubi lectorem vel auditorem obturbaret ac moraretur, neque præpositiones verbis addere, neque conjunctiones iterare dubitavit, quæ detractæ, afferunt aliquid obscuritatis, etsi gratiam augent. Suérone, dans Aug., 86.

(3) De, répondant à di en italien, à de en français. Térence: Ne partis expers esset de nostris bonis. Heaut. IV, 1. — Si res de amore secundæ essent. Adelph.

HORACE: Cætera DE genere hoc. — DE medio potare die. — Rapto DE fratre dolentis. Ep. I, 14.

SUÉTONE : Partes DE cæna.

OVIDE: Arbiter DE litejocosa. — DE duro est ultima ferro. Met. I, 127. — Nec DE plebe deus. I, 595.

nière italienne (1); et de là à l'article déterminé le passage n'était pas difficile. Quant à l'article indéterminé, les exemples ne manquent pas (2).

Virgile: Solido de marmore templa instituam, festosque dies de nomine Phæbi. Egl. 3.

PLINE: Genera DE ulmo; XVI, 17.

LUCRÈCE : Portenta DE genere hoc. V, 38.

CICÉRON: Homo DE schola. De Orat., II, 7. — Declamator DE ludo. 1b. 15.

PHÈDRE : DE crederc. Dans un titre.

PLAUTE : Filius DE summo loco.

Chez les écrivains parlant de la mesure des terrains, on trouve : Caput DE

aquila rostrum de ave; monticelli de terra.

DE, répondant à da en italien, à de en français. Cicéron : Audiebam de parente nostro.

OVIDE : DE cespite virgo se levat.

PLAUTE : Lassus de via.

TÉRENCE : DE Davo audivi. Adelph. III, 3, 38.

VIRGILE : Quercus DE cœlo tactas.

Dans l'Épitome de Tite-Live, on trouve : impetrare DE marilo.

A pour A sa italien, à en français. César. Magnam hæc res contemptionem ap omnes attalit. Bel. Civ. III., 60.

TÉRENCE: Alere canes AD venandum. Andr. J, 1, 30.

TITE-LIVE: Patrum superbiam AD plebem criminari. III, 9; Incautos AD satietatem trucidabitis. XXIV, 38.

Cicéron: Ad omnes introitus armatos opponit. Cæcin. 8. — Ad meridiem spectans. Div. 1, 17. — Quid Ad dextram, quid Ad sinistram sit. Phil. XII, 11. — Esse sapientem ad normam alicujus. Amic, V.

VARRON : Turdi eodem revolant ad æquinoctium vernum. R. R. 5.

(1) INDE est employé comme onde et ne en italien, dont et en en français.
OVIDE: Stant calices, minor inde fabas, olus alter habebat. Fast. 5.
PLAUTE: Cadus erat vini; inde implevi cirneam. Amphit. I. 1.

CICÉRON: Romani sales salsiores quam ILLI (quelli, ces) Atticorum.

Dans l'Évangile: Exiit Petrus, et ILLE alius (quell' altro, cet autre) discipulus. — Currebant duo simul, et ILLE alius (idem) præcurrit.

(2) Cicéron: Cum uno forti viro loquor — Sicut unus paterfamilias. De Orat. I, 29. — Ita nobilissima Græciæ civitas sui civis unius acutissimi monumentum ignorasset. Tuscul. V, 23. — Tanquam mihi cum Crasso contentio esset, non cum uno gladiatore nequissimo. Philip. II. 3.

QUINTE-CURCE: Alexander unum animal est temerarium, vecors.

Horace: Qui variare cupit rem prodigaliter unam. A. P. 29.

CESAR: Inter aures Unum cornu existit. B. G. VI.

Sénèque: Historici cum unam aliquant rem nolunt spondere, adjiciunt, etc. Ep. 25.

PLAUTE: Quis est is home? unusne amater? Truc. II, 1, 32. Est huic unus servus violentissimus. II, 1, 39; IV, 3, 9. Unum vidi mortuum efferri foras. Most.

PLINE: Tabulam aptatam picturæ anus una custodiebat. XXXV, 10.
PLINE LE JEUNE: Tanta gratia, tanta auctoritas in una vilissima tunica. Ep. IX, 6.

ant, qui germanionsidérés ans cette ntôt pour variété, Suétone que d'aqu'à des

que tous

latin. En

plutôt la tent , par

en place

oms d'un

ırs temps

chez lés à la ma-— Et l'on are pour tres écri-

rement;

répétait

*puella*, plusieurs

poesia,

e expriorem obque conuritatis,

e partis secundæ

apto de

. I, 127.

Bien plus, le verbe se trouve conjugué à la manière italienne. Non-seulement les écrivains latins employaient au lieu du futur le futur passé, qui, syncopé, équivaut à la finale italienne (1), mais on peut en outre s'assurer qu'ils connurent aussi les auxiliaires habere (2) et stare (3), dont l'italien a gardé stato, participe du verbe essere.

pro

0 (8

vos

de s sic,

si, j

résu

crip

son

gno

mêr

de !

ciat

reill ch**r**é

Gru

latir

(1)

mus

dem

elide

eade

cont

exp

litte

aliq

CASI

dit d

par

M Li

Ain

n'or

les

(

(

Térence : Forte unam adspicio adolesgentulam, Andr. I, 1, 91.

Et voici le commentaire de ce vers par Donat, quand la langue latine était encore vivante : Ex consuetudine dicit unau ut dicimus unus est adolescens. Unau ergo τῷ ἰδιωτισμῷ dixit vel unau pro quandam. Voyez aussi Corn. Nép. dans Hannib, XIII, et Tacite, Ann., I, 30, etc.

(1) Duravero et duraro, respiravero et respiraro pour duraba et respirabo. Le futur italien, du reste, peut se former aussi de habse, ha ou o, comme, par exemple, adire, adir ho, adira, credere, creder ha, credero. Les Italiens disent aussi: funato pour nacque, fu morto pour mari, ebbe trovato pour trovò; fece affensione pour offese,— naquit, mourut, trouva offess.

(2) Cicéron: Satis hoc tempore dictum habbo. Philip. V, 28. — Clodis animum perfecte habeo cognitum, indicatum. — Bellum nescio quad, habet susceptum consulatus cum tribunatu. Pro leg. Agr. II. — Domitas hareret libidines. De Orat. I, 43. — Si habes jam statutum quid tipi agendum putes. Ad Fam. IV. 2. — Aut nondum eum satis habes cotipi tum? XIII, 17. — Nimium sæpe expertum habemus. X. 24. — Hæc fere dicere habu, de natura deorum. — Habeo etiam dicere. — Et dans les harangues contre Verrès: Habuisti statutum, habere notata, conductas haberet.

CÉSAR: Idque se prope jam effectum habere. B. G. VII. — Quorum haberes cognitam voluntatem in rempublicam. — Præmisit equitatum omnem quem ex omni provincia coactum haberet. B, G. VII. — Vectigalia parvo pretio redempta habere. Ib.

LUCRÈCE, à propos de certains philosophes qui se trompaient : Amplexi quod Habent perverse prima vici.

PLINE : COGNITUM HABBO insulas.

AULU-GELLE rapporte un ancien édit de préteur sur ceux qui flumina retanda publice redempta habent. XI, 17. — La loi Tres tutores dit : Cum destinatur haberet mutare testamentum.

TÉRENCE: Quo pacto me HABUERIS PRÆPOSITUM amori tuo. Hep. 'IV, 2.7.

— Quæ nos, nostramque adolescentiam Habent despicatam. Eun., II, 3,
9. Compertum Habere est de même très-fréquent.

PLAUTE emploie le verbe avoir pour le verbe être, dans les Bacchis; Lid.: Quo nunc capessis tu te hinc advorsa via cum tanta pompa? — Pistoc. Huc. — Lid. Quid huc? quid istic HABET? (qu'y a-t-il?) — Pistoc. Amor. voluptas. Venus, etc.

Tertullien: Eliam filius Dei mori habuit. — Si inimicos jubemur diligere, quem habemus odisse?

A Pompéi on trouve: Abiat venere pompejana irata qui oc legerit.

(3) Lucrèce : Manus et pes atque oculi partes animantis totius exstant. III.

Horace: Hoc miseræ plebi stabat commune sepulcrum. Sat., I. 8, etc.

alienne. du futur nne (1), es auxio, parti-

atina était at adoleyez aussi

et respi ha ou o, oredero. ori, ebbe t, trauva

— Clodii
uod, HaDomitas
Mid tibi
is Gogniis les haHaberet.
Quorum
uitatum

– Vecti-Implexi

ina rees dit :

**V,** 2. 7. , II, 3,

; Lid.: — Pis-Pistoc.

bemur egerit. 48 Ex-

, etc.

Il faut ajouter à cela que les Latins élidaient souvent dans la prononciation les finales m, c et s (1), qu'ils changeaient l'u en o (servom, voltis); qu'ils prononçaient o au lieu de e ou de au (vostris, olla pour aulla), et le v pour le b (vellum pour bellum); de sorte que de gulpa, mundus, fides, tres, aurum, scribere; sic, per hoc, ils faisaient colpa, mondo, fide, tre, oro, crivere, si, pero. La preuve que leur manière de prononcer se rapprochait plus que la parole écrite de la prononciation italienne. résulte des nombreuses erreurs qui se rencontrent dans les inscriptions. Quand nous vîmes écrit HAVE sur le seuil de la maison de Faune à Pompéi, nous crûmes que c'était l'effet de l'ignorance villageoise; mais quand nous enmes retrouvé la même orthographe sur une pierre de l'intéressante cathédrale de Salerne (2), nous pensâmes que cela tenait à une prononciation particulière à cette partie de la côte. Des erreurs pareilles se multiplient dans les épigraphes des premiers temps chrétiens qui nous ont été conservées par Bianchini, Donato, Gruter, Muratori, Boldetti; erreurs qui rapprochent les mots latins de leurs équivalents en italien (3), et où l'on trouve jus-

(1) Les anciens poëtes finissaient l'hexamètre per Ælius Sextus, optimus lange, etc., Victorin pous le dit clairement, f. 2467 : Scribere quidem omnibus litteris oportet, enuntiando autem, quasdam litteras elidere. Quintillen nous apprend que l'm se prononçait à peine : atqui eadem illa littera quoties ultima est, et vocalem verbi sequentis ita contingit, ut in eam transire possit, etiam si soribitur, famen parum exprimitur, ut multum ille, et quantum erat, adeo ut pene cujusdam novæ litteræ sonum reddat. Neque enim eximitur, sed obscuratur, et tantum aliqua inter duas vocales velut nota est, ne ipsæ coeant. Instit. IX, 4. Cassiodore, de Orthographia, c. 1, rapporte un passage dans lequel il est dit que de prononcer l'm suivi par une voyelle durum ao barbarum sonat; par enim atque idem est vitium, ita cum vocali sicut cum consonanti m litteram exprimere. Cette distinction échappait propablement au vulgaire. Ainsi, plusieurs épigraphès, que l'on peut voir dans l'Index de Gruter, n'ont point d'm : ante ara positu est.

(2) Elle est placée au-dessus de l'escalier qui conduit à la confession, que

les naturels appellent soccorpo.

(3) A Rome dans le cimetière de Sainte-Hélène, on lit :

Tersy decimy calendas febraras Decessit in page Quintus annoro Octo mensorum dece in page.

Une autre inscription:

GAUDENTIUS IN PACE QUI VIXIT ANNIS XX ET VIII MESIS CINQUE DIES BIGINTI ABET DEPOSSONE X KAL. OCTOBRES.

cou

taid

àa

Au

par

exa

pas

fére

vac

rep

et d

sum

val

jou

. I

trar

les ·

diri

bat

mil

ban

et t

usa

lita

por

tur

bit

en rie

lati

du

qu

qui

cor

qu'à l'i éphéleustique, qui semble une singularité de l'italien, quoique dans les provinces méridionales de la France on dise journellement espectacle, espécial, espéculation, etc. (1). Ces inscriptions provenant pour la plupart de chrétiens, gens incultes et affectueux, cela n'en vient que mieux à l'appui de notre opinion que l'idiome italien actuel n'est autre que le langage vulgaire parlé anciennement à Rome. Or, comme Quintilien dit que ce qui s'écrit mal se prononce nécessairement mal, on peut aussi retourner la proposition, et dire que l'on écrit mal ce que l'on prononce mal.

S'il en était ainsi dans les alentours de Rome, que devait-il arriver dans les provinces éloignées du lieu où l'on parlait et où l'on prononçait le mieux, dans celles où survivaient les anciens dialectes? Érasme raconte que des ambassadeurs de tous les peuples de l'Europe étant venus pour féliciter Maximilien sur son avénement à l'empire, chacun d'eux prononça une harangue en latin, mais chacun aussi en la prononçant à la manière de son pays; de sorte que l'on crut que tous s'étaient exprimés dans leur langue maternelle. Que l'on juge, d'après cela, combien devait s'altérer l'idiome romain en passant dans tant de bouches différentes, combien l'orthographe devait changer quand, l'instruction diminuant, les écrivains s'en tenaient naturellement à la prononciation usuelle.

Plus tard, soit effet du hasard, soit par un motif quelconque, les écrivains d'origine latine cessent tout à coup; et les provinces, l'Espagne surtout, apportent dans la capitale des éléments et des exemples de corruption de style. Sénèque, grand corrupteur, se plaignait lui-même qu'on eût désappris à parler latin (2). Beaucoup de mots étant d'ailleurs tombés en désuétude, comme il arrive toujours (3), il se moquait de ceux qui

Muratori ( *Novus Thesaurus*, vol. IV, p. 1829), rapporte ces deux épitaphes trouvées à Rome dans le cimetière de Sainte-Cécile; elles sont certainement anciennes:

> QUI JACET ANTONI DIO TE GUARDI ET JACOBA SUA UXOR — MADONA IONA VXOR DE CECHO DELLA SIDIA —

Dans l'église de Saint-Blaise de Rome, on lit :

## ITE DELLA DICTA ECHIESA.

- (1) On lit ab I-speciosa dans une inscription des grottes du Vatican.
- (2) Hac que nunc volco breviarium dicitur, olim, cum latine loqueremur, summarium vocabatur. Ep. 39.
- (3) Il dit que, de son temps, le mot asilo était vieux (Ep. 58); et PLINE: Asilo sive tabanum dici placet (II, 28, 34).

italien, on dise (1). Ces ens inppui de le lanQuintint mal, erit mal

evait-il rlait et les ande tous imilien me hala maent exès cela, ns tant hanger ent na-

onque, es proes élégrand parler désuéux qui

certai-

an. loque-

PLINE:

couraient après les expressions vieillies, et de ceux qui n'admettaient que les plus habituelles, les uns et les autres contribuant à altérer le langage en suivant chacun leur goût particulier (1). Aulu-Gelle se plaint de ce que, de son temps, par abus, ou par l'ignorance de ceux qui se servent des expressions sans examen et sans en connaître la valeur, les mots latins étaient passés de leur sens primitif à un autre, soit analogue, soit différent (2).

Dans l'Ane d'or, un soldat demande à un jardinier quorsum vacuum duceret asinum. Celui-ci ne le comprend pas; l'autre reprend alors: Ubi ducis asinum istum? Il est compris alors, et on lui répond. N'est-ce pas là une preuve que le mot quorsum n'avait plus cours? Celui de buricus (bourrique) pour cheval de trait, qu'on n'employait pas en écrivant, était d'un usage

journalier (3).

Il nous reste sur la corruption, ou pour mieux dire sur la transformation de la langue latine, un singulier document, dans les commandements militaires dont les tribuns se servaient pour diriger l'armée: Silentio mandata implete. — Non vos turbatis. — Ordinem servate. — Bandum sequite. — Nemo dimittat bandum. — Et inimicos seque (4). On voit dans ce bandum pour vexillum, et dans ces impératifs insolites sequite et turbatis, les précurseurs de certaines tournures forcées en usage dans toutes les langues modernes pour les exercices militaires.

Quand la cour, et à sa suite la classe la plus riche, se transportèrent à Constantinople, que la tribune et le sénat se turent, une langue qui n'eut plus, pour la châtier, les habitudes aristocratiques ni la plume des écrivains, dut s'altérer encore davantage. Les formes qui prévalurent alors n'avaient rien de barbare; elles se rapprochaient même de l'originalité latine, dont les écrivains les plus distingués s'étaient écartés. Il était naturel, en effet, que le vulgaire employât, au lieu du raffinement des déclinaisons et des conjugaisons, la géné-

(2) N. A. XIII, 27.

(3) Dignitate perstati, vias publicas mannibus (pour mannis, chevaux) quos vulgo buricos appellant. Saint Jérôme sur l'Eccles. X.

<sup>(1)</sup> Ad Lucilium. Ep. 114.

<sup>(4)</sup> Ils sont rapportés en caractères grecs dans un manuscrit d'Urbicius, qui a traité de l'art militaire vers la fin du cinquième siècle; et ils ont été copiés par Fabretti, V, p. 390.

ralité des prépositions et des verbes auxiliaires, se servit de l'article pour mieux spécifier les objets, et tronquât les désinences. En somme, nous croyons que la langue latine urbaine revint alors à une plus grande simplicité, ne différant guère de l'italien d'aujourd'hui. D'où il suit que la manière de parler dite de l'âge de fer ne fut qu'une autre phase de la langue durant laquelle l'idiome écrit adopta un plus grand nombre de

tı

B

f

d

p

d

d

e

11

G

v

l

ij

mots et de tournures de l'idiome parlé (1).

Les écrivains ecclésiastiques, en succédant aux auteurs profanes, aidèrent à cette révolution, attendu qu'ils ne s'adressaient point à l'élite de la société pour corrompre des femmes et charmer des gens lettrés. Il leur fallait, au contraire, descendre au niveau du vulgaire pour lui apporter des paroles de vie et d'espérance. Les saints n'employèrent donc pas la langue élégante, mais la plus commune, se rapprochant de celle qui, en usage parmi les esclaves (vernæ), avait reçu le nom de vernacula. Comme toute autre chose la langue fut donc transformée par le christianisme. On voit que les Pères dédaignent l'élégance et jusqu'à la correction : saint Augustin dit que Dieu entend jusqu'à l'idiot prononcant inter hominibus au lieu de inter homines : saint Jérôme déclare qu'il veut user largement du langage vulgaire pour la plus grande commodité de ses lecteurs (2). Ceux-là donc qui s'attachent avant tout à la pureté de style du siècle d'Auguste, doivent rejeter une foule de locutions employées par les Pères et les foudroyer du nom de barbarisme (3).

(1) Dans les tables Eugubines, expliquées par Passeri, nous trouvons avec les terminaisons modernes poi pour postquam, pane, capro, porco, bue, atro, ferina, sonito.

(2) Volo, pro legentis facilitate, abuti sermone vulgato. Ep. ad Fabiol.

<sup>(3)</sup> Il faut voir avec quelle componction grammaticale DAVID RUNKENIUS (Préface au lexique latino-belge de G. Scheller, Leyde, 1789) se plaint du style de Tertullien: Fecit hic quod ante eum arbitro fecisse nemmem. Elenim cum in aliorum vel summa infantia appareat tamen voluntas et conatus bene loquendi, hic, nescio qua ingenti perversitate, cum melioribus loqui noluit, et sibimet ipse linguam finxit, duram, horridam, latinisque inauditam, ut non mirum sit per eum unum, plura monstra in linguam latinam, quam per omnes scriptores semibarbaras esse inventa. Ecce tibi indicem atrum paucorum e multis verborum, quæ viris doctis non puduit in lexica recepisse: Accendo pro lanista, captatela pro captalio, diminoro, pro diminuo, extremissimus, inuxorius, irremissibilis, libidinosus gloriæ pro cupidus gloriæ, linguatus, multinubentia pro polygamia, multirorantia, noscibilis, nolentia, nullificamen

La littérature chrétienne pouvait, en restituant à la langue latine quelque chose d'oriental et de populaire à la fois, lui rendre aussi son ancienne vigueur et son originalité. Les écrivains classiques avaient introduit cette période contournée avec art, que l'on ne retrouve pas chez ceux qui, de même que l'inimitable César, écrivaient avec plus de naturel. La traduction de la Bible bannit les formes conventionnelles, en reproduisant davantage la manière de parler habituelle; ce qui fait que l'allure en est simple, l'expression naïve. Les pédagogues, qui toujours prononcent, non d'après ce qui est, mais d'après des types de fantaisie, crient à la corruption, à la barbarie, lorsqu'ils y rencontrent des mots et des phrases inusités par les écrivains de l'âge d'or (1). Ils devraient réfléchir pourtant que la très-an-

pro contemplus, obsoleto pro obsoletum reddo, olentia pro odor pigrissimus, postumo pro posterior sum, polentator, escapitulo, renidentia, speciatus, templatim, temporalitas, virginor, visualitas pro facultas videndi, viriosus pro viribus præstans.

(1) On peut bien croire que les solécismes de la Bible ne sont, au bout du compte, que des formes et des phrases du langage populaire, quand on les retronve encore, presque telles quelles, dans la bouche des Italiens.

En voici des exemples:

t de

dési-

paine

uère

arler

ngue

re de

pro-

aient

es et

ndre

ie et

éléqui ,

m de

rans-

ment

Dieu

u de

ment

ses

pu-

le de

m de

uvons

orco.

abiol.

ENIUS

plaint

nemi-

n vo-

itate.

hor-

plura

baros

rum , nista ,

ORIUS.

LTINU-

CAMEN

MENSURAM BONAM et superfluentem dabunt in sinum vestrum. Luc. VI, 38. - Repone in unam partem molestissima tibi cogitamenta. Esp. IV. 14. - Et nemo mittit vinum novum in utres veteres. Luc. V, 27. - Populus SUSPENSUS ERAT, audiens illum. XIX, 48. — Quærebant mittere in illum MANUS. XX, 19. - Non enim vides in faciem hominis. MARC. XII, 14. -Non male tractaverunt eum. Eccl. 49, 9. - Sed nemo misit super eum MANUS. JOAN. VII, 44. - Quasi absconditus vultus ejus et despectus, et non reputatimus eum. Isa. LliI. ... Non est dicere quid est hoc, aut quid est istud. Eccl. XXXIX, 26. - In tempore redditionis postulabit tempus. XXIX, 16. - Habebat Judam semper carum ex animo, et erat viro INCLINATUS. MACC. XIV, 24. - Ipsi diligunt vinacia uvarum. Osée, III, 1. Sed rex, ACCEPTO GUSTU audaciæ Judæorum. MACC. II, 1, 3, 18. -Etiam rogo te, germane compar, adjuva illos. Paul, ad Phil. IV, 3. - Moyses GRANDIS FACTUS. Ad Heb. 11, 34. - CUM DIXERINT OMNE MALUM adversus vos. Matth. V, 11. - Et omnes male habentes curavit. VIII, 16. - Mulier quæ sanguinis fluxum patiebatur. IX, 20. - Corripe eum inter te et ipsum solum. XVIII, 15. - Apud te FACIO PASCHA. XXVI, 18. - PAR TUR-TURUM. LUC. II, 24. - Spero os ad os loqui. Joan. XX, 3. - Oblatus est, et non aperuit os suum. Isa. 53. - Habeo tibi aliquid dicere. Luc. VII. 40. - L'article indéterminé se rencontre fréquemment dans les saintes Écri-

Et ecce una mulier. Jug. IX, 53. — Petrus sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla, dicens. Matth. XXVI, 69. — Per diem solemnem consueverat præses populo dimittere unum vinctum quem voluissent. XXVII, 15. — Et videns fici arborem unam. XXI, 19. — Interrogabo

cienne version dite *italique* date de l'époque la plus florissante de la langue latine. Quiconque y lira les psaumes, tels qu'ils sont encore chantés dans le rite ambrosien, sentira que l'idiome du Latium y reprend une vigueur inaccoutumée et retrouve, pour seconder la sublimité des pensées, la noble élévation qu'il devait avoir dans les premiers temps sacerdotaux. On y sentira une harmonie différente de celle qui est cherchée par les prosateurs dans la symétrie de la période, et par les poëtes dans l'imitation des rhythmes grecs, mais que des maîtres de chant préféraient certainement à celle même de la langue italienne (1).

Cette restauration de la langue plébéienne, ce retour vers l'Orient, d'où elle était originaire, aurait pu rajeunir le latin, en y introduisant la vigueur inspirée des belles langues araméennes, et la construction simple du grec. Mais des circons-

vos et ego unum sermonem. XXI, 24. — Interrogado vos et ego unum verbum. Marc. XI, 29. — Unus autem quibam de circumstantibus. XIV, 47. Le quia, quod, quid, y est souvent à la place du che italien, et les prépositions intro et foris sont employées comme en italien:

Ut cognovit quod accubuisset in domo Phariski. Lug. 7. — Prædicate dicentes quod appropinquavit regnum cælorum. Matth. 10. — Ingressus intro. Matth. XXVI, 58. — Egressus foras. XXVI, 75. — Hypocritæ, quia mundatis quod deforis est calicis. XXIII, 25. — A foris quidem paretis hominibus justi. XXIII, 25. — (Paretis, parete, paraissez.) — Exeuntes foras de domo. X, 14 (pléonasme italien). — Et cum intrasset in domum, prævenit eum Jesus. XVII, 24, etc.

(1) Quelques-uns des idiotismes de la Bible se rencontrent dans les comiques, littéralement ou par voie d'analogie :

In seculum seculi.

Viderunt Ægyptii mulierem quod esset pulchra nimis. (Gen. XII,14.)

Servitutem quam servivi tibi. (Gen. XXXI. )

Ignoro vos. (Deut., XXXIII, 9.)

Feci omnia verba hæc. (Reg. XVII, 36.)

Bonum est confidere in Domino quam confidere in homine. (Ps. CVII, 8.)

Miscuit vinum. (Prov. II, 5.) Tibi dico, surge! (S. Marc. V, 43). Perpetuo vivunt ab seculo ad seculum. (Plaut. Mil. Glor., IV, 11, 44.)

qı là

se

dı

er

ui

Cf

de

ลเ

to

le

tr

de

de

no

eı

SE

٠l٤

p

Legiones educunt suas nimis pulchris armis præditas. (Amphilr. I, 1, 63.)

Amanti hero servitutem servit (Aulul. IV, 1, 6.)

Ne tu me ignores. (Capt. 11, 111, 74.)

Feci ego isthæc dicta quæ vos dicitis. (Casina, V, ult. 17.)

Tacita bona est mulier semper quam loquens. (Rudent. IV, 1v, 70), Plaut.

Commisce mustum. (Pers. I, III. 7.) Heus tu, tibi dico, mulier, etc.

Voyez dom Martin, Explications de plusieurs textes difficiles de l'Écriture.

tances trop violentes bouleversèrent la marche des choses; et ce n'était pas au moment où l'empire s'en allait en lambeaux qu'il fallait attendre un renouvellement de la littérature. Ceux-là se trompent cependant qui attribuent aux barbares envahisseurs la plus grande part dans la formation des langues dérivées du romain, et appelées romanes par ce motif. Il faudrait, à les entendre, qu'Italiens, Gaulois, Espagnols, se fussent entendus un beau jour pour abandonner l'idiome romain, et pour adopter celui des barbares. Mais dans quel but? Les vaincus n'avaient à demander aux conquérants que miséricorde; et les conquérants, au contraire, étaient obligés de recourir aux vaincus pour tous les besoins de la vie. C'était donc aux barbares à modifier leur langage sur celui des nations au milieu desquelles ils se trouvaient, et non à celles-ci d'adopter celui des barbares.

Cela est si vrai, que, dans l'italien surtout, on retrouve peu de mots d'origine teutonique; encore signifient-ils en général des armes ou de nouveaux genres d'oppression : ceux, en petit nombre, qui se rapportent aux nécessités de la vie, ont leurs

synonymes latins encore vivants.

ssante

s sont

diome

ouve,

vation

On y

e par

ooëtes

aîtres

ingue

vers

atin .

ara-

cons-

wer-

V, 47.

s pré-

dicate

ritæ ,

tidem

z.) -

set in

comi-

ad

, 44.)

pul-

ohitr.

ervil

Ш,

s di-

nper

70).

. 7.)

ure.

L'italien n'est donc (et l'on peut en dire à peu près autant des autres langues romanes) que la langue parlée par les anciens Latins, avec les modifications que le cours de vingt siècles y a nécessairement apportées, comme à toute autre langue. On en jugera comme nous, en voyant employer journellement en Italie maintes expressions que l'écrivain latin craignait de hasarder, les réputant ou vieillies ou corrompues, mais qui devaient être usitées parmi le peuple, puisque nous les voyons ressusciter quand le langage littéraire s'altère, ou cesse de se faire entendre. La multitude des habitants d'un pays ne dérivant pas de quelques hommes de lettres, mais du gros de la population, les expressions italiennes d'aujourd'hui conservent la signification qu'elles avaient chez les Latins du Bas-Empire, plutôt que celle qui était admise par les écrivains du siècle d'or (2).

Un acte sur papyrus, fait à Ravenne en l'an 38 du règne de

(2) Il suffit, pour s'en convainere, de jeter un coup d'œil sur les notes précédentes.

<sup>(1)</sup> Nous avons vu plus haut que les écrivains classiques avaient abandonné les mots clostrum, coda, volgus, magester, audibam, caldus, repostus, cordolium, bulga, mantellum, subulo, et finis et frons au féminin, tous mots se rapprochant davantage de l'italien.

mil

per

ne

che

me

for

ce

ba

éti

re

bo

hi

pi

ja

de

d

le

e

p

Justinien, offre déjà un grand nombre de modes italiens : ainsi, par exemple : Domo quæ est ad sancta Agata; intra civitate Ravenna, valentes solido uno : tina clusa; buticella, orciolo, scotella, bracile, baudilos (1).

On rapporte, à la date de 583, que sous l'empereur Maurice, lorsque le général Commentiolus faisait la guerre aux Huns, un mulet ayant jeté bas sa charge, les soldats crièrent au muletier, dans leur langue maternelle: Torna, torna, fratre! ce que les autres prirent pour un ordre de revenir en arrière, d'où il résulta qu'ils se mirent à fuir (2). Aimoin raconte que le roi de certains barbares ayant été fait prisonnier, Justinien le fit asseoir près de lui, et lui enjoignit de restituer les provinces conquises, et que sur sa réponse, Non dabo, l'empereur reprit, Daras. Or telle est la forme italienne vulgaire du verbe dare au futur (3).

C'est ainsi que la langue latine se rapprochait de l'idiome moderne; mais elle ne cessait pas d'être parlée en Espagne, dans la Suisse romaine et dans la Gaule méridionale (4). Les codes barbares, comme nous l'avons dit, sont rédigés dans cette langue, et par ce motif ils ajoutent souvent le synonyme vulgaire à l'expression latine (5). Les écrivains grossiers qui rédigeaient des chartes ou des chroniques devaient en agir de même et se permettre des locutions populaires. Enfin l'historien le plus important de cette époque, évêque et homme de cour, déclare qu'il n'hésite pas à employer le masculin pour le fé-

<sup>(1)</sup> On peut consulter Terrasson, Hist. de la jurisprudence romaine; Francisque Mandet, Hist. de la langue romaine; Marillon, Diplomatique, vers la fin.

<sup>(2)</sup> Τἢ πατρώα φωνἢ, Τόρνα, τόρνα, φράτρε, ΤΗΚΟΡΗΑΝ. Chronogr., fol. 218, et ΤΗΚΟΡΗΥΙΑCT. Hist., II, 15. Ἐπίχορίω τε γλώττη ... ἄλλος ἄλλω, ρετόρνα.

<sup>(3)</sup> Cui ille, Non, inquit, dabo. Ad hæc Justinianus respondit: Daras. L. II, 5.

<sup>(4)</sup> Quand Clotaire II vainquit les Saxons en 622, il fut fait une chanson qui, destinée au vulgaire, prouve que l'on parlait latin en France:

De Clotario est canere, rege Francorum, Qui ivit pugnare cum gente Saxonum: Quam graviter provenisset missis Saxonum, Si non fuisset inclitus Faro, de gente Burgundionum.

<sup>(5)</sup> Cela est très-fréquent dans le code longbard; et, sans parler des mots qui expliquent des termes tout à fait barbares, on y lit: Rarbam, quod est patruus (Roth., 164); novercam, idest, matriniam (185); provignum, id est filiastrum (id.); strigam, quod est mascam (197); cerrum, quod est modo laiscum, ou hiscum (305).

minin, à changer le'cas exigé par la préposition (1), et à se permettre maints autres solécismes; tant on rougissait peu de ne savoir que la langue usuelle. C'est là qu'il conviendra de chercher l'origine de la langue italienne, ou plutôt les changements successifs qui distinguent l'idiome ancien de l'italien formé et perfectionné.

### CHAPITRE XX.

#### LITTÉRATURE LATINE.

La littérature profane, déjà réduite à ne faire que répéter ce qui avait été dit, s'éteignit entièrement à l'arrivée des barbares : sauf quelques rares exceptions en Italie, les clercs seuls étudient et écrivent, et presque uniquement sur des matières religieuses. L'Église, tendant à détruire le paganisme, dut de bonne heure lui emprunter ses armes, et n'admettre dans sa hiérarchie que ceux qui avaient connaissance des vérités capitales. Il lui fallut donc établir des écoles partout, près des chapitres, dans les couvents, dans les campagnes, où l'on n'avait jamais songé jusque-là à porter l'éducation, toutes les institutions des anciens concernant uniquement les villes. Le couvent fondé à Arles par saint Césaire renfermait deux cents religieuses, dont l'occupation principale était de transcrire des livres.

Les écoles étaient des pépinières de bons prêtres pour les prédications et les missions; mais, outre la science de Dieu, on leur donnait au moins une teinture des lettres grecques, latines et orientales, autant qu'il en était besoin pour parler aux peuples parmi lesquels ils devaient se rendre, et pour en con-

naître les lois et les usages.

Quand les traitements des professeurs cessèrent avec l'ancien gouvernement, il ne resta que les écoles chrétiennes; toutes les autres se fermèrent. Cependant les écoles épiscopales devinrent de plus en plus stériles, et celles des paroisses tombèrent sous la direction de personnes pauvres de science et de

insi , zitate ziolo,

rice, luns, mu-! ce d'où

oi de seoir ises, aras.

(3). iome gne , Les cette vulédi-

ême en le our, fé-

ine; ique, 218,

RAS. ISON

ots paid est

<sup>(1)</sup> Sæpius pro masculinis feminea, pro femineis neutra, et pro neutris masculina commutas; ipsasque præpositiones loco debito plerumque non locas; nam pro ablativis accusativa, et rursum pro accusativis ablativa ponis. Grég. de Tours.

charité; mais on continua dans les couvents à s'occuper avec amour de l'instruction primaire et des études élevées qui donnèrent naissance à la philosophie nouvelle, trop honnie, par des esprits prévenus, sous le nom de scolastique. Parmi les écoles qui devinrent surtout célèbres, il faut citer en France celles de Tours, de Reims, de Clermont, de Lérins et de Paris; du mont Cassin et de Bobbio, en Italie; de Cantorbéry, d'York, de Westminster et d'Armagh, en Angleterre; celles d'Irlande, d'où sortirent des apôtres pleins de ferveur; enfin, dans la Germanie, celles de Salzbourg, de Ratisbonne, d'Hersfeld, de Corvey et de Fulde. Le concile de Vaison (529) ordonna aux curés d'avoir chez eux des jeunes gens pour les élever dans les études convenables au service de l'Eglise, « solon l'u-« sage salutaire suivi dans toute l'Italie. »

L'enseignement une fois dans les mains du clergé, il était naturel qu'il s'attachât tout à fait à la science divine, en expliquant les maximes éternelles, ou en commentant les livres saints à l'aide de l'histoire, de la philosophie, de l'allégorie et de la morale. Ce n'est plus un simple désir de jouissances intellectuelles, une idolâtrie du beau, influant seulement par accident sur la société; mais les sciences et les lettres se dirigent vers le but pratique de gouverner les hommes, de déterminer les

croyances, de réformer les mœurs.

Ce n'est donc pas là une littérature comme on l'entend communément; mais cette multitude d'écrits de circonstance, de discussions théologiques, d'homélies, d'exhortations, de commentaires qui nous restent et attestent l'existence d'un plus grand nombre encore qui sont perdus et inédits, donne un démenti à ceux qui croient que l'activité des esprits avait cessé, et vont répétant que la foi avait rétréci le champ de la pensée. Les hommes de foi poursuivaient, au contraire, avec ardeur l'ordre d'idées propres à constituer la société nouvelle, et à insinuer, dans les esprits jeunes et exempts de corruption, les croyances qui seules pouvaient adoucir leur nature farouche. Les évêques prêchaient chaque semaine; des missionnaires s'en allaient semer au dehe s la contra après avoir été eux-mêmes exercés à la connaître assez à fond pour être en état de réfuter les objections; les papes veillaient à alimenter la flamme du savoir, et il nous est resté de plusieurs d'entre eux des lettres pleines d'érudition ecclésiastique.

Théodoric, bien qu'il crût les lettres corruptrices, au point

inst lois par tori leu troi teu ma Eni doi gui enc ou plu

de l

ral lar so l'It le qu pr gu fo

Cu

h à d q

m

T

de

de les interdire à ses Goths, les favorisa parmi les Homains, institua la dignité de comte des archiatres, et occupa ses vares loisirs à écouter Cassiodore discuter sur la physique. Ce dernier parle de trois professeurs, un de grammaire, un autre de rhétorique, et le troisième de droit, qui, de son temps, faisaient leur cours au Capitole (1): c'étaient peut-être les seuls qui s'y trouvassent, bien que Théodose le jeune y ent établi trois rhéteurs et dix grammairiens latins, cinq sophistes et dix grammairiens grecs, un professeur de philosophie, et deux de droit. Ennodius vante la prospérité des écoles milanaises sous Thémdoric, et il parle des excellents esprits que produisait la Ligurie, au point qu'on disait proverbialement (2) qu'il y naissait encore des Cicérons. Mais les autres rois barbares ne firent rien ou presque rien pour favoriser les études; et l'on peut tout au plus citer l'accueil fait par les Mérovingiens au poëte Vénantius Fortunatus, ainsi que le bâton d'or et d'argent dont le Longbard Cunibert fit présent au grammairien Félix (3).

Cassiodore, né à Scylacéum (Squillace), d'une famille honorable, fut nommé par Odoacre comte des choses privées et des largesses sacrées; il fut ensuite secrétaire de Théodoric, et prit sous lui et sous ses successeurs une grande part aux affaires de l'Italie. Il a laissé un beau monument de sa vie politique dans le recueil des ordonnances qu'il rédigen au nom de ces rois, et qui fut publié sous le titre de Variarum libri XII. Dans les cinq premiers livres se trouvent réunies les ordonnances promulguées au nom de Théodoric; viennent ensuite deux livres de formules ou de diplômes pour les diverses charges civiles et militaires; puis trois contenant les lettres des successeurs de Théodoric; enfin deux où se trouvent les ordonnances émanées de Cassiodore lui-même, comme préfet du prétoire.

On pardonne la dureté du style, l'emphase perpétuelle, le besoin de faire étalage d'esprit, de rhétorique et d'érudition, à cause de l'intérêt qu'inspire cette lecture, unique monument de l'histoire italienne de cette époque. La tolérance religieuse que professe l'écrivain est vraiment admirable pour le temps. Il dit à l'empereur Justinien, au nom du roi Théodat: Puisque Dieu permet qu'il y ait plusieurs religions, nous n'osons pren-

avec

don-

par

i les

rance

et de

péry ,

celles

nfin,

lers-

Ur-

MARCH

l'u-

t na-

uant

nts à

de la

llec-

dent

vers

r les

com-

, de

om-

plus

dé-

essé.

sée.

deur

۱ in-

les

che.

s'en

mes

iter

sanes

int

<sup>(1)</sup> Lettre de 533.

<sup>(2)</sup> Ce proverbe est cité dans la lettre d'Alaric à Arator.

<sup>(3)</sup> PAUL DIAGRE, VI, 7, 8.

l'ai pu

de

ľé

ses

qu les

do

ne rit

pli

tili

for

gr

pe

Ī

et

m

av

H

dre sur nous d'en proscrire une; car il nous souvient d'avoir lu qu'il faut servir Dieu volontairement, et non d'après l'ordre des supérieurs (1). Quand il eut vu s'écrouler le trône dont il n'avait pas été un des moins fermes appuis, il se retira dans le monastère de Vivari, où il consacra le reste de sa vie à des exercices de piété et à l'étude.

Il voulut que ceux de ses moines qui avaient peu d'aptitude pour les lettres se livrassent à des travaux manuels, spécialement à la culture des terres et aux détails de l'économie rurale, ce qui, dit-il, profite non-seulement à ceux qui s'en occupent, mais fournit en outre les moyens de secourir les pauvres et les infirmes. Dans les heures de repos, ils copiaient des livres dont il avait à cet effet recueilli une certaine quantité, et à l'âge de quatre-vingt-trois ans il écrivait encore un traité d'orthographe. Il résout, dans le livre de Anima, douze questions posées par ses amis lorsqu'il était encore dans le siècle. Son exposition des psaumes est un extrait de saint Augustin et des autres Pères. Il a aussi composé une chronique depuis le déluge jusqu'à l'an 519, qui fournit quelques renseignements sur le siècle où il vivait, rien pour les temps antérieurs. Son histoire des Goths en douze livres, que nous ne connaissons que par l'extrait de Jornandès, est particulièrement à regretter.

Voyant avec peine les sciences profanes pompeusement enseignées, tandis que les maîtres manquaient pour les sciences divines, et le pape Agapet, auquel il s'en était plaint, ne pouvant, au milieu des agitations de l'Italie, faire ce qu'il désirait, Cassiodore chercha à rémédier à ce mal, en publiant un cours élémentaire des sciences propres au chrétien. Il veut que l'on commence par apprendre la sainte Écriture, et notamment les psaumes; puis, que l'on étudie les Pères et les interprètes sacrés; que l'on ne reste pas étranger à l'histoire de l'Église et des conciles; qu'on y joigne la cosmogonie, la géographie et l'étude des auteurs profanes, avec la discrétion qu'y apportèrent les Pères de l'Église (2). Les sciences consistent selon lui, les unes dans l'observation, les autres dans la connaissance; d'autres encore, dans l'appréciation des choses, c'est-à-dire qu'elles sont contemplatives ou pratiques. Il range parmi les premières

<sup>(1)</sup> Var., X, 26.

<sup>(2)</sup> De institutione divinarum litterarum. De artibus ac disciplinis liberatium artium.

d'avoir l'ordre dont il ra dans e à des

d'aptis, spéonomie
ui s'en
rir les
piaient
antité,
traité
quessiècle,
stin et
puis le

S. Son dissons retter. enseies divant, Cases élées l'on nt les

se sase et t l'ént les unes utres

linis

elles

ières

l'art de bien dire, comprenant la rhétorique et la dialectique, puis l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique (1).

Cette méthode encyclopédique, développée par lui, à l'exemple de Marcianus Capella, fit substituer de maigres compilations à l'étude directe des grands modèles; mais peut-être lui-même et ses contemporains les plus distingués n'en avaient connaissance que par les abréviateurs des quatrième et cinquième siècles ; car les traités oratoires de Cicéron et de Quintilien semblent à Isidore de Séville trop longs pour être lus. Les sciences dont il parle ne sont guère qu'indiquées dans le traité de Cassiodore : l'arithmétique y occupe au plus deux feuillets, sans aucune application des règles communes; tandis qu'on y trouve des subtilités absurdes sur les vertus des nombres. La géométrie lui fournit quelques définitions et un petit nombre d'axiomes. La grammaire et la rhétorique n'offrent rien que de très-bref et de peu concluant. La logique est plus étendue et plus raisonnée. Il traite spécialement de la musique, et elle devait être cultivée à la cour de Théodoric, puisque Boëce écrivit aussi sur cet art, et que le roi Clotaire demanda à ce prince un musicien pour accompagner le chant avec un instrument.

Boëce naquit à Rome, peu avant que l'ancienne capitale du monde eût perdu la domination de l'Occident. Son père, qui avait rempli les premières dignités, l'envoya jeune encore apprendre les lettres grecques à Athènes, où il resta dix-huit ans. Il y traduisit différents ouvrages de Ptolémée, de Nicomaque, d'Euclide, de Platon, d'Archimède, et quelques traités d'Aristote. Ses commentaires sur ces traités devinrent les règles du

Boece

(1) Ce sont les sciences qui, selon la distribution de Marcien Capella, formaient le *trivium* et le *quadrivium*, et que l'on énuméra dans ce distique barbare :

Gram. loquitur: Dia. vera docet: riiet. verba colorat. Mus. canit: Ar. numerat: Geo. ponderat: Ast. colit astra.

On résuma beaucoup mieux dans ces vers les divers objets qu'elles se proposent :

GRAMMATICA. — Quidquid agunt artes, ego semper prædico partes.

DIALECTICA. — Me sine doctores frustra coluere sorores.

RHETORICA. — Est mihi dicendi ratio cum flore loquendi.

Musica. — Invenere locum per me modulamina vocum.

GEOMETRIA. — Rerum mensuras et rerum signo figuras.

Arithmetica. — Explico per numerum quid sit proportio rerum.

ASTRONOMIA. — Astra viasque poli varias mihi vindico soli.

**58V** 

usa

Pay

mo

lett

pha

cur

nor

sur

équ

for

fut-

An

s'ér

info

Par

moyen âge (1), et répandirent en Italie la connaissance des ouvrages du Stagirite, dont il employa la méthode pour traiter de l'unité et de la trinité divine. Étant revenu dans sa patrie, il acquit les bonnes grâces de Théodoric, qui l'éleva à la dignité consulaire, et l'appela à des fonctions de confiance. La postérité l'a absous du crime de trahison, comme elle fera toujours à l'égard de tout homme condamné sans jugement. Renfermé dans une prison, il écrivit sur la consolation de la philosophie un dialogue en prose, mêlé de poésie. La Philosophie apparaît à l'auteur, qu'elle console en lui montrant que Dieu gouverne le monde dans des desseins d'éternelle sagesse, incompréhensibles pour un faible mortel : il ne faut donc pas se plaindre de l'inconstance de la fortune, qui ne peut dispenser que des biens futiles et périssables; on ne saurait même appeler maux avec justice ce qui dérive de Dieu, et il n'y a que la vertu qui procure le bonheur. Il termine par différentes considérations sur le hasard, sur la Providence, et sur la manière de concilier celle-ci avec l'existence des maux. Éclectique plutôt que catholique, en traitant cette question, la plus difficile entre toutes, il laisse cependant bien loin derrière lui tous les autres ouvrages de son temps, et montre une connaissance parfaite des meilleurs modèles de l'antiquité.

Sa prose, ordinairement coulante, mais parfois âpre et barbare, le cède à sa poésie, facile, riche de nobles images, où respire une harmonie mélancolique (2), et dans laquelle il es-

<sup>(1)</sup> Voici sa définition de la philosophie: Est sapientia rerum quæ sunt comprehensio. L. I, Arithm. c. 1.

<sup>(2)</sup> Carmina qui quondam studio florente peregi Flebilis, heu! mæstos cogor inire modos. Ecce mihi laceræ dictant scribenda Camænæ, Et vivis elegi fletibus ora rigant. Has saltem nullus potuit pervincere terror, Ne nostrum comites prosequerentur iter. Gloria felicis olim viridisque juventæ Solatur mæsti nunc mea fata senis. Venit enim properata malis inopina senectus. Et dolor ætatem jussit inesse suam. Intempestivi funduntur vertice crines Et tremit effeto corpore laxa cutis. Mors hominum felix, quæ se nec dulcibus annis Inscrit, et mæstis sæpe vocata venit. Eheu, quam surda miseros avertitur aure, Et flentes oculos claudere sava negat!

des ouaiter de atrie , il dignité postéoujours nfermé osophie

pparait
pouincompas se
penser
ppeler
a vertu
idérale cont que
entre

t bars , où e il es-

autres arfaite

e sunt

saya plusieurs mètres dont les classiques n'avaient pas fait usage (1).

Nous placerons bien au-dessous de lui Ennodius, évêque de Pavie, qui écrivit des exhortations scolastiques et autres sur le modèle des déclamations antiques. On a aussi de lui quelques lettres sur des matières ecclésiastiques, la vie de saint Épiphane, celle de saint Antoine de Lérins, et le panégyrique obscur autant qu'ampoulé de Théodoric, sans parler d'un petit nombre d'épitaphes et d'épigrammes.

Rusticus Elpidius, médecin de Théodoric, a laissé un poëme sur les bienfaits du Christ.

Il reste de Cornélius Maximianus, Étrusque (ce qui alors équivalait à Italien), quelques idylles, d'où il résulte qu'il s'était formé aux exercices gymnastiques et à l'éloquence; et peut-être fut-il l'un des ambasadeurs envoyés par Théodoric à l'empreur Anastase, lorsqu'il voulait se faire reconnaître roi d'Italie. Il s'éprit d'une jeune fille; et son âge, déjà mûr, lui valut les infortunes qu'il déplore longuement dans sa première églogue (2). Parmi beaucoup de défauts, il a des images si gracieuses et des

Dum levibus malafida bonis Fortuna faveret, Pæne caput tristis merserat hora meum. Nunc quia fallacem mutavit nubita vultum, Protrahit ingratas impia vita moras. Quid me felicem toties jactatis, amici! Qui cecidit, stabili non erat ille gradu.

(1) Il it des compositions en vers adoniques, dont les anciens ne se servaient que pour finir la stance de l'ode saphique :

Nubibus atris
Candida nullum
Fundere possunt
Sidera lumen.
Si mare volvens
Turbidus Auster
Misceat æstum,
Sæpe resistit
Rupe soluti
Obice saxi, etc.

Cette autre combinaison est aussi nouvelle :

Quid tantos juvat excitare motus, Et propria fatum sollicitare manu? Si mortem petitis, propinquat ipsa Sponte sua, volucres nec remoratur equos, etc.

(2) Nugæ maximianæ, ou, de Incommodis senectutis.

Ennodius. 473-521. passages si bien imités des anciens, que ses pastorales furent longtemps attribuées à Cornélius Gallus, ami de Virgile.

Vén

biad

et 1

scie

lam

gué

reu

alla

cha

et l'

de l

plus

ver

Sév

Il est aussi compté parmi les douze poëtes scolastiques (1) dont il reste des exercices ou des espèces de défis difficiles, comme vingt-quatre épitaphes pour Cicéron, douze en trois distiques, et autant n'en ayant que deux, toutes n'offrant que des variations obligées du Mantua me genuit; douze autres pour Virgile, en autant de distiques; les arguments des chants de l'Énéide, chacun d'eux fait en cinq vers par un poète différent; douze hexamètres sur les jeux de hasard (de Ratione tabulæ), vingt-quatre distiques sur le lever du soleil; quarante-huit distiques sur les quatre saisons, d'après celui d'Ovide, Verque novum stabat; douze distiques sur un fleuve gelé; compositions alambiquées et froides comme le sujet.

Arator.

Le Ligurien Arator, né probablement à Milan, où il fut certainement élevé, suivit la carrière du barreau; il fut ensuite député par les Dalmates à Théodoric (527), puis il fut fait comte des domestiques à la cour d'Atalaric (534); dégagé enfin de l'embarras des affaires, il devint sous-diacre de l'Église de Rome (556). Il traduisit en deux livres d'hexamètres les Actes des Apôtres (2).

(1) Voici les onze autres : Asclépiade, (inventeur du vers appelé asclépiade, qui se compose de douze syllabes et répond au vers alexandrin), Asmène, Basile, Euphorbe, Eustène, Glassus, Julien, Palladius, Pompée, VITAL, Vomanus.

Cette épigramme de Basile nous paraît digne d'être rapportée :

Nec Veneris, nec tu vini capiaris amore, Uno namque modo vina Venusque nocen t. Ut Venus enervat vires, sic copia vini Et tentat gressus, debilitatque pedes. Multos sævus Amor cogit secreta fateri : Arcanum demens detegit ebrietas. Bellum sæpe parit ferus exitiale Cupido : Sæpe manus itidem Bacchus ad arma movet. Perdidit horrendo Trojam Venus improba bello : At Lapithas bello perdis, Iacche, gravi. Denique cum mentes hominum furiavit uterque, Et pudor, et probitas, et metus omnis, abest. Compedibus Venerem, vinclis constringe Lyaum, Ne te muneribus lædat uterque suis. Vina silim sedent; natis Venus alma creandis Serviat: hos fines transiluisse nocet.

(2) En voici un échantillon :

Primus apostolico parva de puppe vocatus

furent

(1) dont comme ques, et riations gile, en chacun mètres quatre sur les

certaiensuite comte ifin de Rome es des

stabat :

piquées

é asclén), As-DMPÉE, Ceux que nous venons de nommer furent tous dépassés par l'Fortanatus. Vénantius Honorius Clémentianus Fortunatus, né à Valdobiadena dans le Trévisan (1), qui étudia à Ravenne la grammaire et l'art poétique (2), sans s'occuper ni de philosophie ni de sciences sacrées. Un mal d'yeux le fit recourir à l'huile d'une lampe allumée devant l'autel de saint Martin; et comme il guérit, il se rendit à Tours pour y vénérer la tombe du bienheureux (565). Bien accueilli dans cette ville par Sigebert, qui allait s'unir à Brunechilde (Brunehaut), il fit l'épithalame et chanta les louanges du couple royal. Il devint ensuite le confident et l'aumônier de Radegonde de Thuringe (3). Élevé à l'évêché de Poitiers, il resta en correspondance avec les personnages les plus distingués de l'époque. Il écrivit sept vies de saints, mit en vers hexamètres celle de saint Martin, composée par Sulpice Sévère; ouvrage exécuté aussi par Paulin de Périgueux (Petro-

Agmine Petrus erat, quo piscatore solebat Squamea turba capi, subito de littore visus Dum trahit, ipse trahi meruit: piscatio Christi Discipulum dignata rapit, qui retia laxet, Humanum captura genus; quæ gesserat hamum Ad clavim translata manus; quique æquoris imi Ardebat madidas ad littora vertere prædas; Et spoliis implere ratem melioribus undis Nunc alia de parte levat: nec deserit artem Per latices sua lucra sequens, cui tradidit agnas Quas passus salvavit oves, totumque per orbem Hoc auget pastore gregem. Quo munere summus Surgit, et insinuans divina negotia, coram Sic venerandus ait: Nostis quam prodit or amens Mercedem sceleris solvit sibi, etc.

- Per Cenetam gradiens, et amicos duplavicenses Qua natale solum est mihi. — Vie de saint Martin, IV.
- (2) Ast ego sensus inops, ITALE quota partio LINGUE.

  Fæce gravis, sermone levis, ratione pigrescens,
  Mente hebes, arte carens, usu rudis, ore nec expers,
  Parvula grammaticæ lambens refluamina guttæ,
  Rhetoricæ exiguum prælibans gurgitis haustum,
  Cote ex juridica cui vix rubigo recessit,
  Quæ prius addidici dediscens et cui tantum
  Artibus ex illis odor est in naribus istis. Ibid.

Nous rapportons ces vers tant comme échantillon de son mérite poétique que pour indiquer le genre d'études que l'on suivait alors; pour faire voir aussi la première mention que nous connaissons de la langue italienne, bien qu'il faille par là entendre la langue latine.

(3) Voy. ci-dessus, chapitre 1x.

les d

ou d

ditie

tain

peu

en e

des

une

fest

ou

huit

ďIľ

hex

de l

Vie

sur

du

tair

Les

épo

cré

pai

((

de

q

corus). Il a laissé des lettres théologiques en prose, et deux cent quarante-neuf compositions en vers de mètres différents pour l'érection ou la consécration d'églises : certaines d'entre elles sont sous le nom de Grégoire de Tours ou lui sont adressées, ainsi qu'à d'autres personnes; la poésie en est le plus souvent frivole, au milieu de l'immense gravité de cette époque et d'événements si importants.

Il passe pour l'auteur du symbole de saint Anastase, dont il donna une explication (1). Ses hymnes sont bons pour le temps; ils ont de l'harmonie, du mouvement et de l'imagination, tandis que sa prose est déparée par des antithèses et par des cadences rimées. Quand Radegonde obtint de l'empereur Justin un morceau de la vraie croix, il composa le Vexilla regis prodeunt, et une élégie disposée en forme de croix, qui commence ainsi :

Crux mihi certa salus, crux est quam semper adoro.

Car ces difficultés gratuites étaient destinées souvent à suppléer au défaut d'élégance et de correction. De là les anagrammes et les autres combinaisons plus ou moins ingénieuses; de là encore l'usage de la rime, déjà remarquable dans une épigramme du pape Damase. Elle venait flatter par l'harmonie des cadences les oreilles qui n'avaient plus l'habitude de reconnaître la mesure exacte de chaque syllabe. C'était ainsi que la poésie, se transformant, devenait peu à peu rhythmique, de métrique qu'elle était.

Nous avons plus de quatre-vingts épigrammes d'un Luxorius qui vivait en Afrique au temps du Vandale Trasamond, sous lequel fleurit Flavius Félix. On attribue à Remnius Fannius trois poëmes, dus peut-être au grammairien Priscien: un sur les poids et mesures, un autre sur les astres; le troisième, sur la géographie à l'usage des jeunes gens, est une traduction claire et simple de l'Itinéraire de Denys le Périégète; seulement, aux idées païennes de l'auteur, il en substitua de chrétiennes, en puisant dans Solin les notions qui se rattachent à cette pensée.

Il reste de Flavius Cresconius Corippus l'éloge de l'empereur Justin, en quatre chants, qui nous montre jusqu'où peut s'abaisser l'adulation. Il nous a conservé néanmoins diverses

<sup>(1)</sup> Quesnel, diss. XIV, l'attribuait à Vigilius, dernier évêque catholique de Thapsos, grand adversaire des ariens et des monosophysites, qui publia plusieurs ouvrages sous des noms empruntés, ce qui trompa beaucoup de personnes.

particularités sur les mœurs et les cérémonies du temps, comme les obsèques d'un empereur et l'installation d'un nouvel auguste ou d'un consul.

C'est à cette époque qu'appartient aussi un poëme sur l'expédition d'Attila et sur les exploits de Gauthier, prince des Aquitains, découvert il y a un demi-siècle; ouvrage dans lequel on peut puiser quelques détails négligés par les historiens : le style en est faible, bien que l'auteur paraisse nourri de la lecture des meilleurs écrivains, de Virgile surtout.

C'est aussi sur les traces de Virgile que cherche à marcher une Euchérie qui, demandée en mariage par un esclave, manifeste son indignation dans trente-deux élégies, en paraphrasant ou en délayant les vers qui suivent le vingt-septième de la huitième églogue du poëte de Mantoue.

Les vers du *Commonitorium fidelium* de saint Orience, évêque d'Illibéris, ont une allure plus franche; il en est de même de ses hexamètres sur la naissance du Christ, et de plusieurs hymnes.

Alcinus Ecdicius Avitus, de cette Auvergne qui était la fleur de la Gaule, avant succédé à son père dans l'archevêché de Vienne (525), se montra très-zélé dans le saint ministère', surtout en résistant dignement aux Bourguignons, dominateurs du Dauphiné. Il nous reste de ses nombreux écrits une centaine de lettres sur les événements du temps, et six poëmes. Les trois premiers pourraient passer pour des chants d'une même épopée. Il conduit le récit depuis le premier instant de la création jusqu'à celui où nos premiers parents sont chassés du paradis : « Ils tombent ensemble sur la terre, ils entrent « dans le monde désert, et dirige de là leur course ra-« pide. Le monde sourit, paré de toutes sortes d'arbres et de « verdure, de fraîches prairies, de ruisseaux et de fleuves; « et pourtant comme il semble peu de chose près de toi, ô « Paradis! comme Adam et Eve l'ont en horreur, et regrettent « ce qu'ils ont perdu! La terre est étroite pour eux; ils n'en « voient pas le terme, et pourtant ils s'y sentent serrés et a gémissent. Le jour est obscur à leurs yeux, et sous la splen-« deur du soleil ils se plaignent que la lumière ait disparu. »

Il a donc précédé Milton, qui lui a emprunté quelques-uncs des idées dont il a embelli le berceau de l'humanité. Mais les beautés appartiennent à qui les fait le mieux valoir, de même que la lyre n'est pas à celui qui l'a achetée, mais à celui qui sait en faire sortir des sons harmonieux.

aire sortir

32

Avite:

lique ublia per-

t deny

férents

d'entre

adres-

le plus

époque

dont il

emps;

tandis

dences

in un

deunt.

ainsi :

vent à

s ana-

énieu-

e dans

l'har-

de de

ainsi

rique.

corius

, sous

trois

ır les

ur la

claire

, aux

s, en

nsée.

reur

s'a-

erses

fat

il

d'A

roi

à in

ď

sa

ce al

m

tis

fa

Nous pourrions commencer par Avitus une longue série d'écrivains ecclésiastiques, évêques et saints, plus remarquables, il est vrai, par la piété de leurs œuvres et par la ferveur de leur zèle, bien qu'ils ne soient pas dépourvus d'un certain mérite littéraire. Saint Fulgence, évêque de Ruspaen Afrique (468-632), est appelé par Bossuet le plus grand théologien et le plus grand saint de son temps. Sa mère, femme très-religieuse, voulut qu'il apprit par cœur tout Homère et une partie de Ménandre avant de s'appliquer à l'étude du latin. Il se vantait d'être le disciple de saint Augustin; mais, bien que ses ouvrages aient plus de clarté et d'ordre que ceux de ses contemporains, il lui est de beaucoup inférieur pour le style, comme il l'est à Tertullien pour l'énergie et à Cyprien pour la facilité. Il se montre, en général, plus théologien qu'orateur. Se trouvant à la cour de Théodoric, qu'il voyait entouré de tout l'éclat de la magnificence royale, il cessa d'admirer, pour s'écrier : « Si tant de « pompe entoure les rois de la terre, pensez quelle doit être « celle de la céleste Jérusalem! Et si les hommes, qui ne sont « chefs que de la vanité vont revêtus de tant d'honneurs, de « quelle gloire, de quelle félicité jouiront les bienheureux dans « le sein de la vérité! »

Quand l'arien Trasamond, roi des Vandales, se mit à persécuter les catholiques, il exila Fulgence dans la Libye avec soixante évêques, parmi lesquels, quoiqu'il fût le plus jeune, il jouissait de l'autorité principale, et on le consultait des pays les plus éloignés.

Nous avons de saint Remi, archevêque de Reims, célèbre pour avoir baptisé Clovis, quatre lettres et son testament.

L'Armoricain Faustus, abbé de Lérins (433), puis évêque de Riez (462), exilé par le Visigoth Euric pour avoir écrit contre les ariens, traita de la grâce et du libre arbitre, en montrant quelque tendance vers les idées des pélagiens.

Saint Césaire, archevêque d'Arles, un des plus ardents promoteurs du monachisme en Occident, naquit à Châlons-sur-Marne, d'une famille considérable par le sang et par la piété. Il étudia dans l'abbaye de Lérins, que nous avons déjà citée maintes fois comme l'asile du savoir, de la foi, de tout ce qui console, enchante et régénère l'humanité (1). Affaibli par les

<sup>(1)</sup> Lérins, cet asile de paix, où, lorsque l'épée des barbares démembrait pièce à pièce l'empire romain, s'abritèrent, comme l'alcyon sous

ie d'é-

uables.

de leur

mérite

8-632).

grand

voulut

nandre

être le

s aient

, il lui

tullien

re, en

our de

agnifi-

ant de

t être

e sont

rs, de

x dans

à pere avec

eune .

s pays

élèbre

vêque

écrit

e, en

rdents

is-sur-

piété.

citée

e qui

ar les

mem-

sous

fatigues de la prédication, il se rendit à Arles pour se rétablir; il y fut proclamé évêque, et présida les conciles d'Agde, d'Arles, de Carpentras, d'Orange. Il devint suspect à Alaric roi des Visigoths, puis à l'Ostrogoth T. doric, comme nourrissant l'intention de donner la Provence aux Bourguignons. Le premier l'envoya en exil, l'autre se le fit amener enchaîné à Ravenne; mais, frappé de son air majestueux et de son intrépidité, il lui donna la liberté, en y joignant une coupe d'or pesant soixante livres, avec soixante pièces d'or que le saint employa à racheter des prisonniers. Il nous reste de lui cent trente sermons, qui, destinés à des hommes grossiers, abondent d'antithèses, de similitudes empruntées à la vie domestique. N'avant point été élevé dans les écoles où le christianisme prenait une teinte païenne, étranger aux lettres profanes, il ne s'en montre que plus apostolique, plus simple; il s'adresse aux sentiments naturels de l'âme; il est tout amour, et l'ami du peuple auguel il parle.

Les seuls monuments qui nous restent de l'activité orageuse de saint Colomban sont la règle qu'il donna à ses religieux, et seize instructions ou sermons pleins d'imagination et de feu. Mais on y remarque une rigidité qui ne transige point, et une insistance que l'on prendrait presque pour de la passion.

Les homélies qui nous sont parvenues de Laurent, évêque de Novare, justifient peu le titre de *melliftuus* qui lui fut donné.

A l'exception peut-être de Marcellin, comte de l'Illyrie, auteur d'une chronique qui commence à Valens et s'étend jusqu'à l'an 534, c'est dans le clergé qu'il faut chercher les historiens, en petit nombre et trop insuffisants, de cette période. Victor, évêque de Vita, écrivit à Constantinople, où il était exilé pour motif de foi, l'histoire de la persécution vandale en 487. Gildas le Sage, surnommé Badonique, parce qu'il naquit dans l'année où les Saxons furent défaits à Bath (490), était originaire de Dunbritton dans la Calédonie : ayant reçu les ordres, il se rendit en Bretagne, et y fonda le monastère de Ruys, où il écrivit, en 543, les événements qui s'étaient accomplis dans son pays, en intitulant son ouvrage : Liber querulus de excidio Britanniæ.

Historiens.

une fleur marine, la science, l'amour, la foi, tout ce qui console, enchante et régénère l'humanité. Lamennais, Affaires de Rome. Denys le Petit, né en Scythie ou sur les bords du Pont-Euxin, vint à Rome, où il prit l'habit religieux. Outre les décrétales dont nous avons parlé, il composa un cycle pascal de quatre-vingt-quinze ans, à partir de 541. Il fut le premier à compter de la naissance de J. C., fixée par lui à la quarante-troisième année d'Auguste, et la substitua à l'ère des martyrs, employée jusque-là. La description de ce cycle fut donnée par Bède le Vénérable, qui, dans la chronique De sex mundi ætatibus ab orbe condito ad annum 726, disposa le premier les années selon cette ère, qui depuis devint vulgaire.

Jornandès, Goth de naissance, secrétaire d'un roi alain, puis peut-être évêque de Ravenne, résuma l'histoire des Goths de Cassiodore, en se montrant partial et sans critique. Il tira aussi de Florus un abrégé de l'histoire romaine depuis Romulus jusqu'à

Auguste.

552.

564.

Victor, évêque de Tunnuna en Afrique, appelé à Constantinople pour rendre compte de la part qu'il avait prise dans la discussion des Trois chapitres, et enfermé dans un monastère, où il mourut, continua la chronique de Prosper d'Aquitaine, de 444 à 566; il fut continué lui-même jusqu'en 590 par Jean, évêque visigoth, qui fonda un couvent dans les Pyrénées. Jean est surtout utile pour ce qui concerne l'Espagne; une autre continuation de la chronique de Prosper fut faite par Marius, évêque d'Ayranches.

Saint Isidore de Séville écrivit en vingt livres les Origines ou Étymologies, que termina Braulius, son ami, évêque de Saragosse. C'est une encyclopédie de tout ce que l'on savait alors ; on'y parle d'abord de grammaire et d'histoire, de rhétorique et de philosophie, d'arithmétique, de musique et d'astronomie, de médecine, de jurisprudence, de chronologie, puis de la Bible, des bibliothèques, des manuscrits, des conciles, du calendrier. L'auteur se met ensuite à discourir sur Dieu, sur les anges, les hommes, la foi; viennent après les hérésies, les sibylles, les magiciens, les dieux; plus loin, il s'occupe des différentes langues, des noms des peuples, des dignités; enfin il recherche l'étymologie de beaucoup de mots mal compris. S'il lui arrive souvent de s'égarer, il faut lui tenir compte de nous avoir conservé plusieurs fragments antiques. Il a traité aussi des différences ou de la propriété des mots, et on lui attribue divers glossaires. Il a laissé une chronique qui s'étend de la création à Héraclius en 615, tirée de celles qui sont antérieures, sauf

quel histe Espa Vanc en p vains

l'hist sa m auss évêq tout

de C crate tinue en d Ge

> l'hist dont Fl du i toria le d impi succ

> > diffé de D évér reur finit réel Clor

goir

tibu (2 thou (3

E

uxin. tales atrepter ième ovée

le le s ab elon

puis s de ussi qu'à

ntis la ère. ne , an, ean itre

us, ou rars: e et de le, ier. les

les ites che ive oir les ers ı à

mf

quelques détails nouveaux sur les derniers temps (1), plus de .x histoires des peuples germains qui fondèrent des royaume en Espagne dans le cinquième siècle (2), avec un appendice su les Vandales et les Suèves : avant vécu au milieu d'eux, il pouvait en parler pertinemment. Il continua aussi le catalogue des écrivains ecclésiastiques de saint Jérôme.

Saint Ildefonse, son disciple et archevêque de Tolède, écrivit l'histoire des Goths, à partir de l'an 647 jusqu'à 667, époque de sa mort. Elle fut continuée jusqu'à 670 par Julien Pomérius, aussi archevêque de cette ville; puis, au treizième siècle, un évêque de Tuy la conduisit jusqu'à 1246. Voilà en quoi consiste

tout ce qui a rapport à l'histoire d'Espagne.

Epiphane, scolastique, c'est-à-dire avocat, fit, à l'instance de Cassiodore, un résumé des histoires ecclésiastiques de Socrate, de Sozomène et de Théodoret. Cet ouvrage, et la continuation d'Eusèbe par Rufin, formèrent l'Historia tripartita en douze livres, manuel de l'histoire ecclésiastique en Occident.

Gennadius, prêtre de Marseille, continua jusqu'à l'an 495 l'histoire littéraire de saint Jérôme (3), divisée en cent sections,

dont la dernière est consacrée à l'auteur lui-même.

Florentius, qui hérita de son bisaïeul, évêque de Langres, Grégoire de du nom de Grégoire, naquit en Auvergne d'une famille sénatoriale, déjà illustrée par plusieurs évêgues. Une santé délicate le détermina à se rendre au tombeau de saint Martin, pour implorer de lui sa guérison, et par la suite il fut élu pour lui succéder. Il paraît qu'il fit le voyage de Rome pour y voir Grégoire le Grand, et que les rois francs l'employèrent dans leurs différends. Il est appelé le père de l'histoire de France, à raison de ses dix livres intitulés: Historia ecclesiastica Francorum.

Dans le premier, remontant à Adam, il raconte les principaux événements du peuple élu, la vie de Jésus-Christ et des empereurs, et comment la croix fut plantée dans les Gaules; il le finit à la mort de saint Martin. Dans le second, il commence réellement à parler des Francs, et poursuit jusqu'à la mort de Clovis; il arrive avec les huit autres à l'année 592.

Bien qu'il connaisse Virgile, Salluste, Aulu-Gelle, il écrit dans

(1) De temporibus, ou Abbreviator temperum, ou De sex mundi atatibus, ou Imago mundi.

(2) De Hist., sive Chronicon Gothorum. Chronicon breve regni Visigothorum.

(3) Catalogus de viris illus tribus.

NTR -KOL.

un style inculte à la fois et affecté, n'ayant ni force ni couleur, et sans aucun ordre même chronologique, comme un homme qui raconte au fur et à mesure ce qu'il entend dire. Il gémit pourtant sur le dépérissement des lettres. « La culture des a lettres et du savoir déclinant ou plutôt ayant péri dans les « villes des Gaules, au milieu des bonnes et mauvaises actions « qui sont commises, tandis que les barbares s'abandonnaient « à leur férocité et les rois à leur fureur, tandis que les églises « étaient tour à tour enrichies par les âmes pieuses et dépouil-« lées par des infldèles, il ne se trouva aucun grammairien « assez fort dans la dialectique pour entreprendre de décrire « les événements en prose ou en vers. C'est pourquoi beaucoup a disaient en gémissant : Malheureux que nous sommes, les « lettres périssent, et il ne se rencontre personne qui sache « raconter les événements d'aujourd'hui! Voyant cela, j'ai jugé « utile de conserver, quoique en style inculte, le souvenir des « chose arrivées, afin qu'elles parviennent à la connaissance « de l'avenir. »

On aurait tort de supposer, d'après le titre, qu'il traite uniquement des affaires ecclésiastiques; il en prend, au contraire, occasion pour s'étendre sur l'histoire entière. « Je raconterai « tout ensemble, dit-il, les vertus des saints et les désastres « des peuples : je ne pense pas que l'on trouve étrange de « mêler dans le récit, non pour la commodité de l'écrivain, a mais pour suivre la marche des faits, les félicités de la vie « des bienheureux avec les calamités des infortunés. » La superstition n'est pas excusée chez lui par la piété naïve, ni la crédulité rachetée par l'imagination. Il n'a ni l'ingénuité des anciens ni la critique des modernes; négligeant les faits importants, il en accepte de faux ou de douteux, et croit aveuglément tous les prodiges. Mais comme il est contemporain, souvent aussi témoin et acteur, son livre respire la tristesse que dut éprouver celui qui voyait hommes et choses, crimes et vertus, se confondre dans le chaos où périssait l'ancienne civilisation. Il peint parfois avec des traits caractéristiques ce à quoi l'art ne saurait atteindre; il a du mouvement dans la narration, quelque vérité dans l'expression et dans le sentiment : aussi peint-il avec vérité son temps sans le vouloir, parce que lui-même lui appartient; et il montre ce contraste des races, des conditions, des classes que la conquête avait mis en présence sur le même terrain.

Frédérivant venérale, de Tour et en le partial glige l'art, daucun monde « aujo

Aim néanm faits e cinq l

« prét

Les ture to but e prit, cits, comp appe gina dige répé des cute en 1 vaie COL gno

> ma d'a ce m

> > g

ľΗ

Frédégaire, qui était Bourguignon, moine probablement, et vivant vers le milieu du septième siècle, fit une chronique générale, dans les trois premiers livres de laquelle il abrége Julius Africanus et Idace, ainsi que les six premiers de Grégoire de Tours, en y faisant quelques additions dans le quatrième, et en le continuant dans le cinquième jusqu'à l'an 641. Trop partial envers les rois qui gouvernent la Bourgogne, il néglige l'Austrasie et le reste de la France, et demeure, quant à l'art, de beaucoup au-dessous de son modèle. N'offrant plus aucun vestige de l'ancienne littérature, il sent lui-même que le monde vieillit, et que « le fil de l'esprit s'émousse : personne « aujourd'hui n'égale les écrivains du temps passé, et n'y « prétend. »

Aimoin, religieux de Fleury, lui est supérieur; prolixe néanmoins et trivial dans son style, il est inhabile à choisir les faits et les détails; il a laissé aussi une Histoire de France en

cing livres.

Les légendes et les vies des saints sont un genre de littéra- Legendes. ture tout à fait nouveau. Très-multipliées alors, elles avaient un but entièrement pratique, et tendaient moins à charmer l'esprit, à satisfaire la raison, qu'à émouvoir la volonté. Divers récits, dont quelques-uns étaient fictifs, d'autres exagérés ou mal compris, s'étaient répandus sur les héros populaires que nous appelons saints, comme jadis sur tous les héros. Parfois l'imagination y voyait des miracles, parfois l'ignorance appelait prodiges certains faits qui s'expliquent naturellement. Ces récits, répétés, amplifiés par la renommée, furent recueillis comme des vérités par des gens qui sentaient moins le besoin de discuter que de croire et d'aimer. La Grèce savait ainsi de point en point tous les faits des héros de Troie, qui peut-être n'avaient jamais existé; et chaque ville de l'Italie méridionale conservait ou les armes ou les tombeaux de quelque compagnon d'Énée, qui jamais peut-être n'aborda les rivages de l'Hespérie.

Céran, évêque de Paris, écrivit à tous les clercs pour leur demander les traditions pieuses de leur pays. Jean Mosch, venu d'Alexandrie à Rome, y composa le *Pré spirituel*, en deux cent dix-neuf chapitres consacrés à des miracles. C'est sur cette matière que roulent les dialogues de Grégoire le Grand dont nous avons parlé, ainsi que les écrits déjà menti anés de Grégoire de Tours et ceux de Métaphraste. Grégoire de Tours a

veuain, tesse imes nne ce lans nti-

oir,

ste

vait

uleur.

omme

gémit

e des

ins les

ctions

naient

iglises

pouil-

airien

écrire

ucoup

8 . les

sache

ii jugé

ir des

sance

nique-

raire.

nterai

astres

ge de

ivain.

la vie

811-

ni la

é des

im-

écrit cent sept chapitres sur la gloire des martyrs; cent douze sur celle des confesseurs; vingt sur la vie des Pères; cinquante sur les miracles de saint Julien, évêque de Briou, de saint André et de saint Martin, ouvrages, qui, dans ces temps, auront été plus goûtés que l'histoire ecclésiastique des Francs.

Le talent des moines s'exerçait aussi parfois dans la peinture de ces vies saintes, et ils inventaient à l'envi les circonstances les plus bizarres. Les meilleures étaient déposées dans les archives des monastères; et lorsqu'on les en tirait après beaucoup d'années, elles acquéraient confiance à raison de leur ancienneté. La critique vint ensuite les passer au crible et les réunit en un corps d'histoire qui embrasse quinze siècles, et tous les pays', tous les usages, tous les rangs. Le savant Mabillon recueillit les vies des saints bénédictins; Baronius en introduisit beaucoup dans les Annales de l'Église; mais la collection la plus célèbre est celle de Jean Bollandus, jésuite belge, commencée en 1643 et continuée jusqu'en 1794. Elle est en cinquante-trois volumes contenant vingt-cinq mille vies, et ne va que jusqu'à la moitié d'octobre (1).

Ce

beaux

tions

prit d

Cosm

dans

Cevla

gusti

qu'il

ils er

met

leur

lém

cell

pice

 $(\chi \rho)$ 

est

de

et o

au

cal

les

te

ch le

de

a

Le

Les légendes étaient une espèce de réaction des imaginations contre les désordres moraux de l'époque; car on y mettait en évidence la bonté, la justice, qui avaient disparu du reste du monde; et, en offrant au milieu des douleurs ces récits tendres et sympathiques, on fournissait une pâture aux esprits dépourvus de tout autre aliment. C'était, pour la vie si cruellement agitée de ce temps, une consolation, que de montrer l'assistance continue de la Providence envers ceux qui croient. Dans la Bible, l'imagination se trouvait arrêtée par les limites de la foi; elle pouvait, dans les légendes, prendre à son gré l'essor le plus capricieux et varier ses vénérations, selon les temps, des martyrs aux solitaires, des grands évêques aux artistes, aux littérateurs, aux héros, enfin aux nouveaux apôtres d'un monde nouveau (2).

<sup>(</sup>t) On en imprime en ce moment la continuation. Si quelque éditeur, homme de goût et de jugement, disposait les meilleures selon les temps, ce recueil deviendrait d'une grande utilité pour l'histoire.

<sup>(2)</sup> Nous en donnerons plusieurs exemples au livre XI, chap. XII.

douze quante nt Anauront

inture tances es arbeauur anet les es, et billon introollecelge,

ne va ginaettait reste tenprits elle-Pasent. nites gré

n cin-

ır, 8 .

les

ar-

res

## CHAPITRE XXI.

SCIENCES ET BEAUX-ARTS.

Ce n'étaient pas là des temps où pussent prospérer les Géographie. beaux-arts et les sciences. Le rapprochement de tant de nations étendit la connaissance du monde; mais personne n'entreprit de le décrire scientifiquement, à l'exception de l'Égyptien Cosmas, surnommé Indicopleustes, à cause de ses voyages dans l'Inde et dans l'Éthiopie. Il est le premier qui ait nommé Cevlan.

Le système de Ptolémée paraissant à Lactance, à saint Augustin, à Jean Chrysostome, en contradiction avec la Bible, en ce qu'il admet la rotondité de la terre et l'existence des antipodes, ils en imaginèrent un différent, comme si les livres sacrés promettaient la science aussi bien que le salut. Cosmas, suivant leurs traces, prit à tâche de démontrer que la théorie de Ptolémée etait impie, ainsi que firent certains théologiens pour celle de Copernic, qui pourtant avait été publiée sous des auspices sacrés; et son ouvrage, par ce motif, fut intitulé chrétien (χριστιανική τοπογραφία). Selon lui, la terre est plate; sa forme est celle d'un parallélogramme d'une longueur double de celle de sa largeur; elle est entourée par l'Océan, qui s'y ouvre quatre passages : la Méditerranée, la mer Caspienne, les golfes de Perse et d'Arabie. Au delà de l'Océan est un autre monde, inaccessible aux hommes, qui pourtant en habitèrent autrefois une partie; car c'est là que se trouve, à l'Orient, le Paradis terrestre, avec les quatre fleuves qui maintenant viennent, par des canaux souterrains, déboucher dans notre monde postdiluvien. Adam, chassé d'Éden, demeura sur ce continent jusqu'au moment où le déluge porta l'arche sur les rivages du nôtre. Aux quatre côtés de celui que nous habitons s'étend un mur qui, s'élevant perpendiculairement, se courbe ensuite comme une coupole sur le monde, et forme ainsi la voûte des cieux. Le soleil et la lune accomplissent sur cette voûte leur course, non pas en tournant autour du monde, parce que la muraille les en empêche, mais en faisant le tour d'une montagne conique, d'une hauteur déme-

surée, située au nord de la terre. Le soleil, se levant en été vers le sommet de cette montagne, produit les longs jours, qui vont diminuant à mesure qu'il s'abaisse, à l'approche de l'hiver, vers gia div

> tar cie

ce

la

se

Sa

te

sa partie la plus évasée.

La manière dont Cosmas explique, dans le même genre, les phases de la lune, les éclipses et les autres phénomènes, est aussi bizarre qu'ingénieuse. La divergence de la lumière provient, selon lui, de ce que le soleil est à peine un huitième de la terre.

Medecine.

Quant à l'art de guérir, quelques-uns ont voulu comparer à la compilation de Justinien celle qui fut faite par Aétius d'Amida à la moitié du septième siècle, dans laquelle il recueillit tout ce qu'il y avait de plus notable dans les ouvrages antérieurs, dans ceux de Galien surtout. Sans système à lui, il montre qu'il a beaucoup observé dans la pratique; mais pour ses préparations, comme pour les cures, il se complait surtout dans les formules superstitieuses (1).

Alexandre de Tralles, qui parcourut l'Italie, la France et l'Espagne en étudiant la médecine, sait se détacher des anciens et juger par lui-même. Il recommande au médecin de ne pas se laisser aveugler par l'esprit de système, mais de faire attention à l'âge, aux forces, au genre de vie du malade, ainsi qu'au climat, aux saisons, aux variations atmosphériques. Il croit indifférent de pratiquer la saignée en telle ou telle partie, bien que parfois il ouvre la veine dans le voisinage du mal, comme la jugulaire ou les ranines, dans l'angine; il réprouve l'usage de l'opium dans les migraines, des astringents dans les dyssenteries, ou des cataplasmes dans les cas de goutte. Il sent l'importance du traitement moral, bien qu'il mèle aussi à la pratique des idées théosophiques et cabalistiques (2).

Théophile, protospataire, chef de la garde impériale sous Héraclius, résuma Galien et Ruffus dans un ouvrage plus théolo-

<sup>(1)</sup> Pour délivrer le pharynx d'un corps étranger, il faut toucher le cou du malade, en disant : Comme J. C. tira Lazare du tombeau et Jonas du ventre de la baleine, sors de même, os ou écaille : ou bien, Sors ou descends; le martyr Blaise et le serviteur de J. C. te l'ordonnent.

<sup>(2)</sup> Il donne pour excellent remède contre la goutte de réciter ce vers d'Homère: Τετρήχει δ' ἀγόρη, ὑπὸ δ'έστοναχίζετο γαΐα; ainsi que d'écrire, au déclin de la lune, sur une feuille d'or : μει, θρευ, φο, τενζ, ζα, ζων, θε, λου, χρι, ζε, γε, ων. Une feuille d'olivier av c cette inscription : κα, ροι, α, était, selon lui, un amulette exquis.

é vers vont vers

e, les s, est prone de

r à la nida à ut ce dans l'il a tions, mules

ce et s anin de is de lade, ques. pare du

e du l régents s de qu'il alis-

Héolou du

s du s ou vers

vers e, au λου, tait, gique que médical; car il tend à démontrer la Providence divine dans l'usage des membres.

Paul d'Égine fut en grande réputation parmi les Arabes, notamment pour la partie des accouchements. Son extrait des anciens ouvrages sur la médecine n'est pas sans mérite, surtout en

ce qui concerne la chirurgie.

Cependant, le peuple continuait à obtenir des guérisons que la science ne savait pas lui procurer. Pour les maux d'yeux, il se prosternait sur la tombe de saint Martin à Tours, ou faisait des onctions avec l'huile de ses lampes; pour les fièvres intermittentes, il vénérait les cendres de Déodat à Bénévent; il recourait aussi pour d'autres maux aux reliques du saint évêque Jean, de sainte Ida, femme du roi saxon Egbert, et d'autres encore.

Les barbares songeaient plus à faire des blessures qu'à les guérir. Si Théodoric, roi des Ostrogoths, charge un médecin en chef de veiller à ce qui concerne la salubrité, les Visigoths apportent dans leurs lois des entraves à l'exercice de l'art de guérir : « Que nul médecin n'ait la hardiesse de saigner une « femme libre hors la présence de son père, de sa mère, de son « frère, de son fils, de son oncle, ou, en cas d'extrême néces-« sité, d'un voisin probe ou d'une servante; sinon il payera dix « sous au mari ou aux parents, car il est très-aisé de cacher « quelque embûche sous un tel prétexte. Si un médecin en-« lève la cataracte et rend la santé au malade, qu'il lui soit « donné cing sous ; s'il a par une saignée privé un homme libre « de sa vigueur, qu'il paye cent sous; s'il en résulte la mort, « que le médecin soit livré à la merci des parents (1). S'il dété-« riore ou tue un esclave, qu'il en rende un. Quand un mé-« decin est appelé, qu'il se charge, dès qu'il a vu la blessure « ou les douleurs, de la guérison du malade, moyenpant une « certaine caution. Si le malade meurt, il ne pourra recevoir le « prix convenu. »

Les beaux-arts ne périrent pas tout à fait; mais leur décadence, commencée dans les derniers temps romains, alla continuant. C'est tellement une erreur de croire que les barbares seuls aient détruit les monuments anciens, que Théodoric institua des magistrats pour veiller à leur conservation, rendit des édits contre l'incurie des citoyens, et chargea un architecte exBeaux arts.

<sup>(1)</sup> Ut quod de eo facere voluerint habeant potestatem. Livre X1.

périmenté de la réparation des édifices publics, en v affectant la somme annuelle de deux cents deniers d'or, sans parler du produit des douanes du port Lucrin, qui ne devait pas alors être aussi désert qu'aujourd'hui. Une statue de bronze avant été volée à Côme, il promit cent sous d'or à qui lui indiquerait le coupable, en se plaignant de voir que, au moment où il cherchait à augmenter les ornements de la ville, on laissât perdre ce qu'elle possédait d'ancien. Lorsqu'il se rendit à Rome, il ne cessa d'admirer les chefs-d'œuvre qui s'y trouvaient encore intacts ou à peu de chose près, tels que le Capitole, le forum de Trajan, les théâtres de Pompée et de Marcellus, l'amphithéatre colossal de Titus, étonnants de magnificence après les ravages du temps et de la guerre; les aqueducs, la voie Appienne, où neuf siècles n'avaient pas encore ouvert une fissure entre les dalles; le conduit de l'Agua Claudia, qui parcourait trente-huit milles, des montagnes de la Sabine jusqu'à la cime de l'Aventin. L'emphase avec laquelle Cassiodore décrit ces constructions, ainsi que le feu des chevaux du Quirinal, la vache de Myron, les éléphants de bronze de la voie Sacrée', atteste au moins que l'on savait encore connaître ce qui est beau et grand.

Théodoric chercha de plus à imiter les empereurs. Il fit élever un palais près de Ravenne et amener des eaux dans cette ville, entreprise difficile à cause des marais qui la séparent des hauteurs. Il fit construire un autre palais sur les flancs de l'Apennin, et un autre, plein de magnificence et orné de portiques, aux portes de Vérone, dont il répara l'aqueduc et les murailles d'enceinte. Il en édifia encore un à Pavie, ainsi que des thermes et un amphithéâtre; enfin, un cinquième près des bains d'Abano.

Ces édifices attestent combien c'est à tort que l'on a donné le nom de gothique à l'ordre d'architecture caractérisé par le cintre aigu. Lorsque, après une course monotone à travers les marais Pontins, le voyageur, attristé à la pensée que vingt-trois villes et les maisons de campagne les plus délicieuses s'élevaient aux lieux où règne maintenant le morne silence du désert, peut enfin se récréer à la vue de la mer, il rencontre Terracine, située sur une hauteur à sa gauche, ville populeuse et riante autrefois, misérable à cette heure, nonobstant la sollicitude dont elle fut l'objet de la part de Pie VI. Là se terminait la domination grecque. Théodoric fortifia cette ville frontière, boulevand de ses États du côté de la mer, en élevant le long de ses murailles

des trui ress l'on et la style tem l'om d'hu un r vais les 1 L'ég y fit l'on test mat lonr en i ce 1 Mar du bor gén vati seu veil mil avo de qu dis

en

div

au

les

SO

in

tant

r du

alors

vant

erait.

ù il

issāt

me.

core

rum

ohi–

les

Ap-

sure

rait

ime

ces

la

at-

eau

ver

lle,

u-

en-

es,

les

es

10.

né

le

les

ois

nt

ut

i-

u-

nt

es

des tours alternativement rondes et carrées; il fit, en outre, construire, sur la cime de la colline dominant la place, une forteresse ou plutôt un sixième palais, qui subsiste encore, et d'où l'on jouit d'une vue admirable sur le Latium, la Campanie et la mer. Mais ces tours et cet édifice sont tout à fait dans le style des temps romains de la décadence, et ressemblent au temple d'Odin près d'Upsal, en Suède, où n'apparaît pas l'ombre d'une ogive. A Ravenne, un mur qui forme aujourd'hui la facade du couvent des franciscains, et que l'on croit un reste du palais de Théodoric, tient beaucoup, par la mauvaise disposition des colonnes dans la partie supérieure et par les proportions de l'arc, du palais de Dioclétien à Spalatro. L'église de Saint-Apollinaire, et un baptistère que Théodoric y fit ériger pour les ariens, offrent aussi le style de ceux que l'on édifiait à Rome à la même époque, avec des ornements attestant la décadence. Amalasunthe fit élever pour son père un mausolée rond, avec une coupole d'où se dressaient quatre colonnes soutenant un vase de porphyre entouré des douze apôtres en bronze, et dans lequel reposait le roi. Si la description de ce mausolée n'est pas fabuleuse, ce ne pourrait être que Sainte-Marie de la Rotonde, qui de toute manière appartient à la fin du cinquième siècle ou au commencement du sixième. Les bonnes traditions antiques y sont conservées dans la distribution générale, qui ne s'écarte pas de la simplicité artistique; l'élévation n'est pas sans magnificence; et la coupole, formée d'une seule pierre ayant trente-quatre pieds de diamètre, est merveilleuse. Le bloc d'où elle fut tirée devait peser au moins deux millions de livres, et neuf cent quarante mille livres quand, après avoir été travaillé, il fut amené, comme il paraît, des carrières de l'Istrie (1). On l'éleva néanmoins à quarante pieds du sol, ce qui ne prouve pas peu d'habileté.

Les ornements, au contraire, y sont malheureusement disposés; la taille en est pesante et disgracieuse, et ils ne sont en proportion ni avec eux-mêmes ni avec l'ensemble. Les divisions mal calculées, les profils des portes répondant mal aux autres parties, les modillons irrégulièrement distribués, les pieds-droits qui, au lieu d'être couronnés par une imposte, soutiennent une corniche mal exécutée, sont autant de signes indiquant la décadence. Cassiodore connaissait les fautes de

<sup>(1)</sup> Ce calcul est de l'architecte Soufflot.

laire

être

gree

déc

fut

sièc atte

poi

cole

gar

Cor

ave

rui

un

Isio

la

de

la

qu

ne

pa

s'é

no

au

pε

ég

de de

SI

ef

d

l'architecture de son temps et les signalait : hauteur excessive des édifices, colonnes grêles, surcharge d'ornements (1), tels sont bien, en effet, les défauts du style gothique, mais non pas son essence. Une médaille où le palais de Théodoric est représenté offre bien des formes semblables : on y voit des colonnes minces, avec des arceaux se courbant au-dessus; mais ils sont ronds, et non en pointe. On rencontre bien aussi en Espagne quelques restes d'édifices gothiques, où l'on aperçoit de la force sans grâce, des pilastres écrasés, mais rien de neuf. Il n'y avait donc pas de genre gothique, mais une détérioration générale de l'ancien goût; et cela est si vrai, que dans le pont reconstruit en 565 sur le Tèverone, et subsistant encore à trois milles de Rome, la beaut's est sacrifiée à la solidité, bien que ce ne soit pas l'ouvrage des Goths (2).

L'empire d'Orient n'échappait pas à cette décadence (3). On n'avait pas eu à portée, pour les nombreuses églises bâties par Constantin, autant de matériaux qu'à Rome; mais en revanche on n'avait pas été gêné par les édifices préexistants: on avait donc pu y dévolopper le type chrétien. La disette de colonnes fit supprimer les longues ailes de la basilique, et l'on y suppléa par l'habileté acquise dans la construction des arcs et des voûtes. Un ample carré dont les côtés s'avançaient en quatre nefs formait une croix aux bras égaux; aux angles intérieurs étaient quatre pilastres, liés entre eux par des arcades s'élevant et s'inclinant de manière à former au sommet un cercle pour

soutenir une coupole.

L'architecture byzantine procédait donc par arceaux et par coupoles superposés, changeant en surfaces courbes et circu-

QUI POTUIT RIGIDAS COTHORUM SUBDERE MENTES HIC DOCUIT DURUM FLUMINA FERRE JUGUM.

Trajan, après avoir remporté des victoires bien plus importantes, ne faisait inscrire sur le pont de la voie Appienne que :

### TRAJANUS IMP. P. M. STRAVIT.

<sup>(1)</sup> Quid dicamus columnarum junceam proceritatem? moles illas sublimissimas fabricarum quasi quibusdam erectis hastilibus contineri, et substantiæ qualitates concavis canalibus excavatæ, ut magis ipsas æstimes fuisse transfusas, alias ceris judices factum quod metallis durissimis videas expolitum. Variarum, XV, 6; Form. de fabricis et architectis.

<sup>(2)</sup> L'inscription elle-même est fastueuse :

<sup>(3)</sup> Heyne a inséré dans les Mémoires de l'Académie de Göttingue plusieurs discussions concernant les arts byzantins.

laires les lignes droites et anguleuses des temples grecs. Peutêtre ceux de Constantin étaient-ils déjà construits en croix grecque avec coupole; car c'est ainsi que Grégoire de Nazianze décrit l'église des Saints-Apôtres; mais à coup sûr cette forme fut répétée à l'infini dans les dix huit cents édifices religieux du siècle de Justinien. Sainte-Sophie, le plus remarquable de tous, atteste trop la décadence au lieu même où les barbares n'avaient point pénétré : décorée avec plus de richesse que de goût, les colonnes en sont mal proportionnées; les chapiteaux extravagants, et aucune corniche ne règne au-dessus des arceaux. Constantin, en la faisant élever avec sa précipitation habituelle. avait si peu songé à la solidité, qu'à peine finie elle tomba en ruines. L'exemple récent et le péril auquel était exposée toute une population ne déterminèrent pas Anthémius de Tralles et Isidore de Milet à la réédifier plus solidement. Ils appuyèrent la coupole sur de gros piliers carrés, les angles tournés au centre de l'église, de manière à figurer l'extrémité des deux murs de la croix. De ces angles naissaient les pendentifs de la coupole, qui, dans son ampleur de cent vingt pieds de diamètre, semblait ne pas reposer sur le sol. Ses véritables appuis ne résistèrent pas à cette poussée oblique et prolongée; aussi vingt-cinq ans s'étaient à peine écoulés, que le tout menaçait de s'écrouler de nouveau. Les architectes ne surent y remédier qu'en l'étayant au dehors à l'aide d'arcs-boutants, qui lui donnent un air de pesanteur et d'effort.

Les coupoles, qui sont devenues la partie principale des églises modernes, constituent l'innovation la plus importante de l'architecture de cette époque. Les anciens n'eurent pas de dômes véritables, c'est-à-dire cette construction circulaire, sphérique au sommet, plus ou moins élevée ou large, posée sur des piliers ou massifs formant un carré ou un polygone, et composée le plus souvent de trois parties, savoir : les pendentifs, où s'appuie le tambour sur lequel repose la coupole proprement dite, ou, comme nous l'appelons ence : e, la calotte.

Rome conserve une coupole hémisphérique sur un plan octogone, dans l'ancien édifice nommé la *Tour des Esclaves*. On voit dans les magnifiques Thermes de Caracalla, dans une salle dédiée à Hercule, les restes de huit pendentifs destinés à soutenir la calotte hémisphérique. Nous avons, en outre, la coupole semi-circulaire du Panthéon, dont la forme est solide.

Toujours la coupole posait sur un cylindre placé entre elle

Coupoles.

faisait

essive

n pas

repré-

onnes

s sont Dagne

force

avait ale de

uit en

lome.

l'ou-

3). On

es par

anche

avait

onnes

ıppléa

et des

*uatre* 

rieurs

levant

pour

et par

circu-

s illas

ineri,

ipsas

lis duarchi-

, tels

ce plu-

et le sol : c'est dans Sainte-Sophie seulement que commencent à apparaître les vastes proportions et le développement entier des pendentifs qui, naissant des angles du carré fondamental. vont former la base circulaire de la coupele; on l'exhaussa plus tard sur le tambour, qui ajouta à la majesté et à la hardiesse. L'église de Saint-Vital de Ravenne, construite par saint Maximien, sous le règne de Justinien, et où les ornements sont prodigués sans motif, offre une voûte remarquable. Elle est formée par un double rang de vases serrés les uns contre les autres, et disposés de manière à décrire une spirale qui, en se rétrécissant peu à peu, s'élève jusqu'à la clef; le tout revêtu d'un ciment très-fort. Nous ne saurions dire si c'est une imitation de Sainte-Sophie, ou un essai fait dans l'intention de se hasarder ensuite à le reproduire sur une plus grande échelle à Byzance. Elle s'élève sur un plan octogone, non à l'aide de pendentifs, mais au moyen de huit petits arceaux partant des angles du polygone.

Les architectes, mis sur leurs gardes par ce qui était arrivé à Sainte-Sophie, appuyèrent mieux les coupoles au sol, et surmontèrent les quatre pilastres de pinacles, dont la pression perpendiculaire pût balancer la pression oblique des pendentifs et des arcs; ce qui, en ajoutant à la solidité, varia les parties, et fit pyramider davantage l'édifice. Les coupoles allèrent ainsi se modifiant; et celle de Saint-Michel de Pavie, posant sur le plan octogone qui s'unit au carré par des pendentifs, offre la première idée des tympans. Les cinq coupoles de Saint-Marc, à Venise, sont semblables à celles de Sainte-Sophie, n'ayant rien entre la calotte et les pendentifs; mais, au lieu d'être semicirculaires, elles sont oblongues, et entourées d'une rangée de fenêtres à plein cintre. Celle de la cathédrale de Pise est elliptique; le plan inférieur est formé de quatre grands arcs, surmontés de huit arceaux qui soutiennent une espèce de tambour à peine visible. Celle de l'église de Corneto, appartenant au douzième siècle, est aussi elliptique, et elle pose sur six arceaux qui forment un carré aux angles inégaux, d'où s'élancent les pendentifs pour soutenir un tambour très-bas.

Quand Brunelleschi, rappelant les architectes au goût antique, éleva la coupole de Sainte-Marie à Florence (1298), il posa sur les grands arcs de la croix un tympan à tour octogone, pour servir de soutien à la coupole octogone aussi, de manière à rendre inutiles les pendentifs. Il la revêtit extérieurement d'ur et d insp Pier

ture plac une arri nou cett

et on par orn cro

en mo plu cir do mi

ma

sui

be il sid à l

le l'a d'une autre coupole, pour rendre le coup d'œil plus agréable; et de là sortit cette œuvre qui montra la puissance de l'art et inspira à Michel-Ange l'idée d'élever le Panthéon sur Saint-Pierre, comble de hardiesse et de magnificence.

cent

ntier

htal.

plus

sse.

[axi-

pro-

mée

s, et

ecis-

n ci-

n de

rder

nce.

tifs,

s du

rivé

sur-

per-

ntifs

ties ,

insi

ir le

e la

arc.

vant

emi-

ıgée

est

res,

am-

nant

ar-

cent

mti-) , il

one,

ière

ient

Les roupoles signalent une autre différence entre l'architecture du sixième siècle et l'architecture gothique, qui, à leur place, éleva sur le carré formé à l'intersection de la croix une tour quadrangulaire, s'amincissant en aiguille. Quand nous arriverons aux temps les plus brillants de l'ordre gothique, nous verrons de plus en plus clairement que rien ne justifie cette dénomination.

Il faut ajouter, outre les innovations déjà indiquées de l'architecture byzantine, qu'à défaut de chapiteaux anciens tout faits et du talent nécessaire pour les remplacer par de nouveaux, on s'avisa de surmonter les colonnes de blocs carrés; amincis par le bas, pour qu'ils s'adaptassent exactement au fût, et ornés seulement de quelque feuillage en bas-relief, ou de lignes croisées. On en voit de ce genre dans Sainte-Sophie à Constantinople, dans Saint-Vital à Ravenne, dans Saint-Marc à Venise.

On n'avait employé jusque là que les arcs en plein cintre ; mais afin que leur développement fût égal, bien qu'appuyés sur des colonnes différentes, la partie inférieure se prolongea en ligne droite : cette manière fut ensuite employée sans autre motif que le goût, comme l'on dévia encore dans les arceaux les plus petits du demi-cercle parfait, tantôt en le resserrant vers le cintre aigu, tantôt en l'allongeant en fer à cheval, tantôt en lui donnant la forme d'un fronton (1). On voit aussi pour la première fois renfermer dans le développement d'un arc très-ouvert d'autres plus petits, appuyés sur des colonnettes (2).

Indépendamment des édifices de Constantinople, il s'en éleva beaucoup d'autres dans ce style; et, sans parler de Saint-Marc, il y a à Venise Sainte-Fosca de Torcello, qui est du neuvième siècle; à Ancône, Saint-Cyriaque, du dixième; Sainte-Catherine, à Pola en Istrie; à Salonique, Saint-Démétrius et Sainte-Sophie; on voyait près d'Alep, l'église de Saint-Siméon Stylite, détruite au neuvième siècle, sous la coupole de laquelle s'élevait la co-

<sup>(1)</sup> On en voit un exemple à Côme dans la porte de Saint-Fidèle, derrière le chœur; et un autre dans l'édifice circulaire que représente la mosaïque de l'abside de Saint-Ambroise à Milan.

<sup>(2)</sup> Saint-Vital de Ravenne en offre des exemples.

lonne de ce patient anachorète ; on peut citer en France Sainte-Césaire à Arles , Saint-Vincent et Saint-Anastase à Paris , sans

parler des imitations successives.

Ravenne conserva mieux le caractère de l'Orient, sur la limite duquel elle est placée; et c'est là qu'il faut chercher le véritable style romain-byzantin. Saint-Vital est un édifice vulgaire à l'extérieur; ni ornements ni profils d'aucune sorte ne viennent rompre la monotonie; résultant d'une construction en briques. Mais lorsqu'on y entre, il s'offre beau comme un songe oriental: il est régulièrement octogone, et deux galeries ouvertes, superposées, soutiennent la coupole circulaire. La galerie inférieure est supportée par huit gros pilastres revêtus de marbre grec et égyptien jet par quatorze colonnes de marbre grec veiné: chaque partie, en outre, est ornée de débris antiques, surtout de ceux de l'amphithéâtre, et de belles mosaïques. Ces peintures en marbre décorent dans tous les édifices de ce style le tour des portes, des fenêtres et le devant des autels.

Près de Saint-Vital est le monument de Galla Placidia, consacré à saint Nazaire et à saint Celse; construit en croix latine, il a au centre l'autel formé de trois grandes feuilles d'albâtre oriental, dont celle qui forme table est soutenue par quatre colonnettes. Saint-Apollinaire, le nouveau, est aussi en carré long à trois nefs; il fut bâti par Théodoric, et l'on y sent tout à fait le style byzantin. Ses mosaïques, ses tombeaux, ses inscriptions, ses ouvrages d'albâtre, de porphyre, de marbre de Paros et serpentin font regretter qu'un si bel édifice ait été gâté par les barberes, et plus encore peut-être par les restaurateurs.

Dans la même ville, l'église de Sainte-Agathe était terminée dès l'an 417. Ses trois nefs sont soutenues par vingt colonnes de granit et de gris foncé; mais elle a été changée entièrement dans la suite des temps, à l'exception du plan primitif. Il ne reste plus qu'une petite croix pour rappeler le souvenir de Saint-Laurent in Classe, édifiée au temps d'Honorius, et détruite en 1553. Saint-Apollinaire in Classe, travail de 534, a été aussi renouvelé en entier, à l'exception du sanctuaire, qui est en mosaïque.

On ne construisit pas seulement dans les pays romains; en tous lieux la piété religieuse éleva des édifices; et ce que nous avons vu dans les lettres se reproduisit dans l'architecture, qui scu eccl ľév des con des Un Bot ma tra nic cat ph no SO Ca

dev

Ti G vi A et d S C

sa

devint toute sacrée. Savoir bien écrire, bien enluminer, bien sculpter était un moyen de parvenir aux premières dignités ecclésiastiques, et même à la béatification. Léon fut promu à l'évêché de Tours pour son habileté à construire la charpente des édifices; saint Eloi à celui de Noyon, pour son talent comme orfèvre et comme ciseleur. L'art de bâtir était, à raison des symboles, considéré comme une attribution sacerdotale. Un saint prêtre, ayant converti quelques idolâtres près de Bourges, les ordonna prêtres, leur enseigna la liturgie, et la manière de construire des églises. Le mot même d'édifier, transporté au sens moral, nous indique que la science architectonique entraînait avec elle le mérite de mœurs exemplaires. La cathédrale de Pavie fut élevée par les soins de l'évêque Épiphane: la basilique de Parenzo en Istrie, ornée d'un grand nombre de mosaïques, par l'évêque Euphrasius (540). Par les soins d'autres saints s'élevèrent le monastère et l'église du mont Cassin, les églises de Naples, de Lucques, de Siponto, de Florence; et aucun pape peut-être ne passera sur le saint-siège sans avoir ordonné quelque construction.

Les rois longbards en ordonnèrent aussi un grand nombre. Théodelinde fit faire à Monza le palais et l'église de Saint-Jean; Gondeberge, sa fille, une autre église au même saint dans Pavie, où Aripert bâtit Saint-Sauveur (660); Grimoald, Saint-Ambroise; Pertharite, le monastère de Sainte-Agathe au Mont et Sainte-Marie in Pertica (675); Luitprand, Saint-Pierre au Ciet d'or (772) et le baptistère polygone qui tient à la basilique de Saint-Étienne, à Bologne. Saint-George, à Coronate, est dû à Cunipert, qui y avait remporté une victoire signalée; à Didier, Saint-Pierre de Civate, Sainte-Julie de Brescia, le Grand Monastère et celui de Saint-Vincent à Milan; à Grimoald, la ro-

tonde de la vieille cathédrale de Brescia.

On considère comme étant aussi de cette époque Saint-Pierre de Domo à Brescia, Saint-Hilaire à Stafora, près de Voghera, Saint-Zénon et la cathédrale de Vérone, et notamment Saint-Michel de Pavie. Ce n'est pas ici le lieu de discuter si les églises existant aujourd'hui sous ces noms sont celles-là même qui furent bâties à l'époque longbarde, ou jusqu'à quel point elles furent modifiées depuis; mais toutes ressemblent, quant au plan, aux constructions qui étaient en usage à la fin de l'empire. Néanmoins leur distribution extérieure, particulièrement celle des façades, le style des chapiteaux avec des figures

33.

ntesans

a li– er le vule ne n en

onge ougas de

rbre anmoédivant

concroix d'alpar si en sent

, ses rbre été tau-

inée ines inent ine de uite ussi

en Ous Qui

en

rai

Ca

à C

tie

poi mê

ave

de

ital

ava

Lor poi

du

Spo

dan

orn

Mic

pri

si o

bar

des

fon

d'u

cen c'es

un

ave

noi déj

ten

et e

gre

Les

con

vie

d'hommes et d'animaux étranges, les pilastres en contrefort. les colonnes minces s'allongeant depuis le pavé jusqu'au sommet de l'édifice, en passant d'un plan à l'autre sans interruption d'arcs, de travées ou de corniches, indiquent un nouveau style d'architecture, et ce style devint ensuite général. Dans Saint-Zénon à Vérone, les nefs sont séparées par des colonnes avec des chapiteaux formés d'animaux monstrueux qui soutiennent de petits arceaux en plein cintre, d'où s'élève un mur percé de fenêtres et surmonté du toit; mais, au lieu d'un seul grand arc triomphal séparant la nef du sanctuaire, plusieurs petits arceaux, appuyés sur des colonnes, divisent l'église dans sa largeur. Autour de la crypte règnent, disposées en quinconce avec des chapiteaux longbards et des arcades rondes, les colonnes qui soutiennent le magnifique sanctuaire d'où l'on descend dans la nef par douze marches aussi larges que l'église. A la cathédrale de Ravenne, construite en 540, est annexé un baptistère de la même époque peut-être; il se compose de deux cercles ayant huit arcades chacun, et dont le moins haut s'appuie sur des colonnes à chapiteaux corinthiens grossiers, et soutient une coupole formée de ces vases en terre cuite dont nous avons déjà parlé.

Un monument qui probablement est le seul qui se soit conservé sans altération à l'intérieur est Saint-Fridian à Lucques. Il est mentionné, dans un titre en parchemin de 685, comme ayant été restauré par Flaulon, majordome du roi Cunipert; et on l'appelle encore aujourd'hui la basilique des Longbards. Il est disposé à l'intérieur à la manière des basiliques, avec une extrême simplicité; il a trois nefs et des chapelles latérales à jour, qui, peut-être, étaient deux autres nefs; onze colonnes. dont quelques-unes grecques et romaines, qui paraissent grêles en raison de l'énorme hauteur, du pavé au faite, règnent de chaque côté. On croit aussi de construction longbarde Sainte-Marie Foris Portam, restaurée en l'an 800; et l'on croit que le palais des ducs était sur la place Saint-Juste, où se trouve aujourd'hui la demeure des marquis Lucchesini. Saint-Alexandre est plus ancien, bien qu'il n'en soit fait mention qu'en 1056. On trouve dans les archives de la ville une charte de 763, où il est question d'un peintre nommé Auripert, auquel le roi Astolfe donna Saint-Pierre Somaldi, qu'il céda à l'évêque Auridée. On croit aussi de construction longbarde Saint-Jean et le baptistère contigu. Il est fait mention, en 778, de Saint-Michel, qui pourrt.

m-

er-

ou-

ral.

co-

eux

ève

ieu

re.

ent

ées des

ire

ges

est

m-

le ens

rre

n-

. Il

me rt;

. 11

ne

à

s,

les de

te-

le

ır-

est

On est lfe

n

re

rait aussi être un ouvrage des Longbards. Sainte-Marie in Campo, à Florence, passe pour être d'une époque antérieure à Charlemagne. Il existe à Ascoli des tours longbardes qui tiennent du genre cyclopéen, et dans lesquelles s'ouvre une porte carrée surmontée d'un fronton quadrangulaire, qui luimême est à jour.

Personne ne croira cependant que les Longbards aient apporté avec eux un système d'art, ni même qu'ils aient eu des architectes de leur nation : s'il en est mentionné quelqu'un, son nom est italien (1). Les indigènes travaillaient selon les types qu'ils avaient sous les yeux. Mais, durant toute la domination des Longbards en Italie, on n'aperçoit aucun progrès. C'est à ce point que leurs édifices du sixième siècle diffèrent peu de ceux du onzième, quand ils firent place aux Normands. Les tours de Spolette ressemblent tout à fait à celles de Pavie, et l'on voit dans une église hors la ville, où l'on monte par des degrés, des ornements à figures d'animaux dans le genre de ceux de Saint-Michel de Pavie.

Les temples et les habitations sénatoriales étaient aussi appropriés, hors de l'Italie, à l'usage des églises et des monastères; si on en construisait à neuf, il y avait tout ensemble du barbare et du chrétien, des formules symboliques et rituelles, des ornements provenant de ruines antiques. Saint Grégoire fonda à Dijon l'église de Saint-Benoît, où s'élevaient, autour d'un centre commun, trois galeries circulaires soutenues par cent quatre colonnes de marbre (2). Ce qui est remarquable, c'est que dans tous les pays de l'Europe les édifices prenaient un style uniforme, phénomène que nous verrons se développer avec plus d'éclat au temps de l'architecture gothique; et nous ne savons si c'est l'expliquer suffisamment que de regarder déjà comme existantes les sociétés de francs-maçons.

Le goût des marbres variés s'était introduit dans Rome au temps des empereurs : on les coloriait même artificiellement et on les dorait, comme on faisait aussi certains pavages appelés græcanici (3), avec du porphyre et du serpentin disposés en

<sup>(1)</sup> Voy. MAFFEI, Verona illustrata, t. 1, c. 2; et Seroux d'Agincourt. Les lois longbardes parlent à plusieurs reprises des magistri comacini, maçons comasques; et encore aujourd'hui la plupart des maçons de la Lombardie viennent du diocèse de Côme.

<sup>(2)</sup> Cette église sut détruite par la révolution.

<sup>(3)</sup> PLINE, Hist. nat., XXXVI, 55.

liv

die

l'as

du

la

Pi

ré

SU

sa

de

d

q

dessins dans du marbre blanc. Les Byzantins continuèrent à se livrer à ce travail; mais d'autres ne tardèrent pas à les imiter ailleurs, et surtout les moines en Italie. Cassiodore parle de mosaïques, et nous ne saurions nous figurer comme appartenant à un autre genre d'ouvrage la statue érigée par les Napolitains à Théodoric, et qui, suivant Procope, était entièrement faite en petites pierres de diverses couleurs (1). Cet art servit, il est vrai, à former le pavé des édifices, mais plus encore à orner les murailles, les balustrades, les chaires épiscopales, par l'incrustation, dans du marbre richement sculpté, de petits dés de pierres dures, recouverts parfois d'émail et d'or. On trouve à Rome des mosaïques qui suffiraient seules à tracer une histoire des arts du dessin pendant les siècles de barbarie. La plus ancienne est peut-être celle de Sainte-Sabine, commandée, en 424, par le pape Célestin. La plus remarquable est celle de Saint-Apollinaire, à l'intérieur de Ravenne, dont les figures ont huit pieds de hauteur, et couvrent toutes les parois latérales.

Les villes demeurées grecques ne furent pas les seules à produire des ouvrages en mosaïque; on en rencontre aussi dans les villes longbardes : c'est une mosaïque qui, à Pavie, a fait donner son nom à Saint-Pierre au Ciel d'or; et Luitprand en mit une dans la basilique de Saint-Anastase à Corteolona, près du Pô. On n'en trouverait pas, hors de l'Italie, d'une

époque aussi reculée.

Les verres de couleur furent perfectionnés par les Byzantins, lorsque la nouvelle architecture eut exigé l'emploi des vitres pour clore les fenêtres.

Les petits ouvrages en métaux précieux, dans le genre de ceux que l'on conserve dans le trésor de Monza, et l'habileté attribuée à saint Eloi de Paris en orfévrerie sont une preuve que ces arts ne s'étaient pas perdus; cependant les monnaies

de cette époque sont on ne peut plus grossières.

Les chroniques parlent souvent de peintures. Grégoire le Grand vit un sacrifice d'Abraham représenté d'une manière si saisissante (tam efficaciter) qu'il ne put retenir ses larmes ; Grégoire de Tours rapporte que la femme de l'évêque Numantius, ayant fait construire dans les faubourgs d'Autun l'église de Saint-Étienne, voulut qu'elle fût ornée de peintures, indiquant aux peintres les sujets à représenter sur les murailles d'après un

<sup>(1)</sup> De bello Gothico, 1, 24.

livre qu'elle portait, et où elle lisait les faits antiques. Méthodius peignit, dans le même siècle, un Jugement dernier dont l'aspect convertit Bogorus, roi des Bulgares; effet que ne produisit jamais celui de Michel-Ange.

# ÉPILOGUE.

Cette période est peut-être de toutes les époques historiques la plus pauvre en documents; car on peut à peine, après Procope, citer Agathias; après Paul Diacre, l'anonyme de Valois; Frédégaire, après Grégoire de Tours, puis on en est réduit aux conjectures jusqu'à Charlemagne, en s'appuyant sur un petit nombre de chartes monastiques, quelques vies de saints et les recueils de lois.

C'en est assez cependant pour reconnaître que ce fut un siècle de confusion, l'ancien édifice s'étant écroulé, et les bases du nouveau n'étant pas encore posées.

L'État qui usurpe en Orient le titre d'empire romain, cadavre revêtu de pourpre, est encore animé d'une vie artificielle, grâce à l'admirable situation de la capitale et aux anciennes institutions dont la tradition se perpétue : c'est à elles qu'il doit de lutter quelquefois heureusement contre les barbares et les Perses. Il produit dans la promulgation d'un code le plus grand effort que jamais aient tenté les Romains pour arriver à l'unité; mais quel résultat avantageux est-il possible d'en attendre quand le pays est déchiré par des discordes intérieures et par des hérésies? Ce ne sont pas là les grands combats de la plèbe contre le patriciat, ni de la commune contre le feudataire; mais des factions puériles pour ou contre des conducteurs de chars ou des eunuques intrigants. Il ne s'agit pas des scrupules d'hommes à la conscience grave, ayant sérieusement besoin de certitude et de lumière, et dignes dès lors de respect, même dans leurs erreurs; mais d'une intempérance de dialectique ne s'exerçant pas même sur les dogmes fondamentaux, mais épiloguant sur des points secondaires, sans solution possible comme sans application utile. Cette manie est pourtant si enracinée qu'elle finit par

à se niter le de arteapoment il est er les

piertome des enne par pollipieds

crus-

prons les fait d en lona, d'une

itins , vitres e de

oileté reuve naies

aisisgoire yant aintt aux s un engendrer un schisme dérivant moins du fond du christianisme

que de purs accidents.

Au lieu de cette monarchie atteinte de marasme, agissent et se développent dans nos contrées cent petites nations différentes de langage, de mœurs, de civilisation, sans autre lien qu'un sentiment indéfinissable, et pourtant général, qui les pousse vers un avenir commun. Avec les Longbards cesse enfin l'affluence des peuples germains, qui commença avec l'ère chrétienne. Une fois ces peuples établis sur le sol romain, ils y prennent racine, et regardent comme des envahisseurs les Nordmans, les Sarrasins et les Hongrois, qui viennent les inquiéter par leurs incursions.

La société germanique primitive est cependant dissoute dès que la bande guerrière a perdu l'égalité qui en formait le caractère. La prédominance de l'homme armé se maintient néanmoins sur la commune des barbares et sur celle des anciens possesseurs du sol, réduits à l'état de colons ou de serfs.

Les Germains deviennent un mélange de bien et de mal, de faiblesse et de puissance, de sentiments en apparence contractiones, parce que d'un côté leur expatriation a trop altéré qu'ils avaient de natif, et que de l'autre ils n'ont pas encore acquis les qualités des vaincus. Ils agissent sur le monde romain plus par leur présence que par leurs institutions, qui, au contraire, se modifient peu à peu par leurs relations nouvelles avec les nations soumises.

Tandis qu'à Rome tout était immolé à l'État, les Germains apportent le sentiment de la liberté individuelle; et l'homme ne fait que ce qu'il a lui-même délibéré et résolu. La faculté pour chacun d'agir à son gré, tant qu'il n'y a pas préjudice pour autrui, était inconnue aux sociétés antiques, dans lesquelles le chef ou les gouvernants pouvaient, selon leur bon plaisir, empêcher tel ou tel acte privé; l'autorité publique disposait de toutes choses, et sacrifiait l'homme au citoyen. C'est donc des conquérants que provient la liberté individuelle, élément principal et source intarissable des véritables progrès des sociétés modernes.

Le nom de Romain, qui jadis signifiait dominateur du monde, est appliqué désormais comme un opprobre à la nation dominée. Cependant la société romaine, que nous avons vue se dissoudre dans le siècle précédent, revit, après avoir été vaincue, abattue, et se fraye une voie en corrigeant et en transformant les vainquet pale dépo rédu L

mor

pro

vain den renv vasi opp l'au les jett ens me dan les

> dis ser l'in po da ni

leu

épa

rés

er D va p

le

me

t et

ites

un

sse

af-

ré-

s y

les ter

dès

ac-

an-

ens

de .

ore

ain

au

les

ins

ne

ur

ur

le

ir, de

es

n-

és

queurs : elle conserve dans certains lieux les institutions municipales, partout le souvenir de l'ancienne législation, et garde le dépôt d'une littérature qu'elle fait adopter aux conquérants, réduits à lui emprunter son langage pour rédiger leurs lois.

La société chrétienne contribue surtout à cette œuvre. Au moment où l'empire romain se décompose, elle consolide sa propre unité, et reste indépendante des temps, des lieux, des vainqueurs, parce qu'elle ne s'appuie pas sur des choses accidentelles, mais sur la perpétuité des idées. Le flot des barbares renverse les palais, mais il s'arrête au pied de la croix. L'invasion s'avance du nord au midi, la conversion procède en sens opposé: l'une infiltre un sang nouveau dans la société épuisée, l'autre corrige la barbarie : l'une va rapide et poussée avec force, les progrès de l'autre sont lents, mais durables. Le christianisme jette au milieu de la société des idées d'ordre, de paix; il enseigne la charité, la pudeur, le devoir, la loyauté, le dévouement; on apprend de lui à soutenir dignement ses opinions, dans la persuasion qu'aucune autorité terrestre ne peut violenter les consciences; à ne pas massacrer les vaincus, à ne pas leur enlever les droits de l'humanité : assurées dès lors d'être épargnées et de jouir de la liberté personnelle, les populations résistent avec moins d'acharnement, et les guerres perdent de leur ancienne férocité.

Quand toute autre société succombait, les peuples se sentaient disposés à fixer leur attention sur celle qui seule subsistait, qui seule était impérissable, sur la société des intelligences. Avant l'invasion, l'Eglise, sans liens et sans cohésion, avait peu de pouvoir au dehors; et elle n'exercait une action directe que dans l'enceinte de la cité, tout le reste étant régi par le mécanisme antique. Lorsqu'il vient à se briser, les limites entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel s'effacent; ils se croisent, se heurtent, se corrigent, et commencent cette lutte entre eux qui imprima un mouvement immense à la société. D'abord les papes réunissent en Jésus-Christ vainqueurs et vaincus, se posant ainsi comme principe d'assimilation morale, pour devenir ensuite, après Charlemagne, principe d'équilibre politique; ils sont les gardiens de la justice sociale, en même temps qu'ils représentent l'union des peuples conquis contre les conquérants.

Quand le découragement s'est emparé des âmes, les laïques abandonnent tout soin des affaires publiques, ou ils en sont

le

fair

par

tio

les

Da

des

pè

de

di

**SO** 

da

pe

so

fi

q

exclus par le dédain du vainqueur; alors l'évêque et le prêtre se chargent à leur place de ce fardeau. Dans la ferveur d'anne mission encore nouvelle, ils s'emparent de tout ce qui est délaissé par les autres : usurpation la plus légitime de toutes; influence morale fondée uniquement sur la conviction, sur la reconnaissance, sur le sentiment; dique unique contre le torrent de la force matérielle, auquel elle oppose l'idée d'une règle, d'une loi supérieure aux lois humaines, et qui préserve la liberté de conscience de toute atteinte portée soit à l'aide de sourdes embûches, soit par la violence ouverte.

Mais l'Église elle-même n'a pas une force extérieure suffisante pour diriger le monde; et il devra s'écouler bien du temps avant que les éléments confus trouvent leur place, avant qu'ils se coordonnent avec le principe spécial qui seul doit les amener à maturité. En attendant, la monarchie, la théocratie, la démocratie apparaissent l'une à côté de l'autre, chacune d'elles agissant comme isolée et dans toute l'énergie de forces qui ne sont point entravées, au point de pouvoir faire penser, à qui les considère isolément, que chacune domine seule; preuve que toutes subsistaient ensemble. La monarchie des barbares tend à imiter celle des Romains, et à recueillir, peu à peu du moins, la succession impériale; les propriétaires cherchent à former une aristocratie territoriale; le clergé participe de celle-ci et se rapproche de celle-là, bien que personne ne connût peut-être et n'avouât certainement le but vers lequel il se dirigeait, ou plutôt parce qu'on se trouvait entraîné par la force des choses.

De là une manière de procéder confuse, que l'on prendrait au premier d'abord pour l'effet d'une violence inconsidérée; de là un mélange de tous les éléments : gouvernement municipal, ecclésiastique, germanique; des lois romaines, canoniques, longbardes, franques, bourguignonnes; des codes nouveaux essayant de soumettre la société à des principes généraux; races, langues, conditions, usages, idées, morale, tout est contraste. Le nomade cherche un établissement et des propriétés; le barbare aspi à se dépouiller quelque peu de sa grossièreté, le vaincu, à recouvrer quelque droit; l'Eglise s'implante à côté du pouvoir souverain, qui réagit sur elle jusqu'à confondre le bénéfice avec le fief, la crosse avec l'épée; l'esclave tend à se transformer en vilain; le leude, à se dégager des liens qui l'attachent au patron; les propriétés libres deviennent bénéfices, et les bénéfices personnels acquièrent le caractère héréditaire;

le patron veut s'élever au rang de seigneur, le capitaine se faire prince. Les rois ne se contentent pas d'être les premiers parmi leurs pairs : ils cherchent à régner. La diversité de nation ne suffit pas pour protéger les frontières des royaumes; car les terres des Francs sont menacées par les Thuringiens, les Danois, les Saxons, celles des Longbards par les Francs, celles des Germains par les Slaves. La force, que les mœurs ne tempèrent pas encore, peut tout oser; mais une limite de vérité, de justice, de charité est toujours là pour la contenir.

De cet état de choses naissent des jours malheureux, où l'individu sacrifié, et instrument de toutes ces ambitions, ne souffre pas moins que sous les tyrannies antiques. Et cependant l'humanité est en progrès; car la civilisation s'étend à des peuples nouveaux, et des éléments nouveaux s'introduisent dans son sein. Des siècles devront s'écouler avant que la notion de territoire l'emporte sur celle de race ; que la législation, de personnelle qu'elle est, devienne générale; que la rudesse barbare se plie à un autre frein qu'à celui des armes; que la famille prédominante au moyen âge se confonde dans l'État; que les armes, les lois, l'administration ayant changé, l'unité nationale ressuscite de la lente et laborieuse fusion de tous les éléments fournis par chacune des sociétés antérieures. C'est ainsi qu'aux lieux où la mer de Ligurie bat au couchant la délicieuse rivière de Gênes, les vagues sont brisées et repoussées soudain; mais chacune d'elles y apporte un débris de roche, une petite plante marine, une coquille, qui contribuent à prolonger la plage, le temps soude ces debris et y dépose une légère couche de terre; la main de l'homme les féconde; à l'algue et au roseau qui y croissent d'abord', succède le blé. puis enfin l'olivier et l'oranger au perpétuel sourire ; et l'homme qui vient y établir sa demeure bénit Dieu, qui dirige les progrès lents mais sûrs de l'humanité, dont la devise est : Temps et Espérance.

FIN DU SEPTIÈME VOLUME.

i déi déites ; ur la

rêtre

rrent Egle , la lile de

sante evant coormaratie sant point idère subniter

sucune et se re et ou oses. Irait rée;

ree; uninoouux; onés;

oté, ôté le se st-

e;

# NOTES ADDITIONNELLES.

# A. - PAGE 138.

# ENFANTS ABANDONNÉS.

Chez les anciens. l'autorité du père sur son enfant s'étendait jusqu'à le jeter sur la voie publique, où il périssait de froid ou de besoin. A Sparie, les nouveau-nés mal conformés étaient précipités dans un gouffre du Taygète, que, par une ironie atroce on appelait le dépôt. Thèbes, au lieu de les faire périr, les vendait au profit de l'État, faisant ainsi d'eux des esclaves, condition à laquelle la mort était peut-être préférable. Chez les Hébreux eux-mêmes, pour lesquels c'était une bénédiction que d'augmenter d'une âme le peuple d'Israel, si les enfants étaient exposés sous un arbre, près d'une ville, dans l'enceinte d'une synagogue, enveloppés dans des langes et circoncis, on les élevait comme bâtards incertains; mais si on les trouvait suspendus aux branches, loin de la ville et sur le chemin, ils étaient considérés comme illégitimes, et exclus des droits de la cité jusqu'à la sixième génération. En Grèce, on fabriquait certains vases d'argile en forme de coquilles, et chez les Romains des paniers d'osier, corbem supponendo puero. Souvent les tragédies. presque toujours les comédies romaines roulent sur la reconnaissance d'enfants exposés, soit par suite de malheurs prédits, soit pour cacher une faute, ou par caprice. On voit avec horreur des pères ou des mères confesser froidement, comme Rousseau, l'abandon de leurs enfants. Dans une pièce de Térence le mari, retrouvant sa fille vingt ans après l'avoir exposée, dit à sa femme : « Si tu avais voulu agir comme je voulais, il aurait fallu la tuer, et non feindre une mort qui lui laissait la chance de vivre. »

On sait que chez les Romains le père jouissait du droit le plus entier sur la vie de son fils, et l'histoire nous atteste qu'ils immolaient souvent les filles à leur naissance, ainsi que les mâles chétifs et mal conformés, et toléraient sans le moindre scrupule les avortements. Il est rapporté que Romulus ordonna de conserver la vie aux filles ainées; et les autres? (E solis femellis nunquam exponuntur primitivæ.) Ménandre dit clairement : « La fille est un pécule onéreux et incommode : tous élèvent leurs fils, même les pauvres; les filles sont exposées même par les riches. » Métamorphoses d'Ovide : Littus enjoint à sa femme, au cas où elle accoucherait d'une fille, de la tuer :

- « Edita forte tuo fuerit si fæmina partu
- « (Invitus mando; pietas, ignosce), necato. »

Apulée raconte ce qui suit dans le dixième livre de l'Ane d'or : « Pater, « peregre proficiscens, mandavit uxori suæ, quod enim sarcina prægna- « tionis oneratam eam relinquebat, ut si BEXUS BEQUIORIS (c'est l'expres- « sion accoutumée) edidisset fœtum, protinus quod esset editum necare- « tur. » Ce sont des fictions; mais elles révèlent l'usage.

Les lois primitives portaient : « Pater insignem ob deformitatem puerum « cito necato. » Cela est répété au temps de Théodose par Macrobe, qui dit dans le douzième livre des Saturnales ; « Portenta prodigiaque comburi ju-

« here oportet. »

Dira-t-on qu'il s'agit seulement des enfants monstrueux? mais les deux Sénèque, le controversiste et le philosophe, se réunissent pour nous attester qu'il s'agit aussi de ceux qui sont maladifs. Le premier s'exprime ainsi : « Nascuntur quidam aliqua parte corporis multati, infirmi, et in nullam « spem idonei, quos parentes sui projiciuntmagis quam exponunt (Contrav., « 33, lib. V.) — Portentosos fœtus exstinguimus, liberos quoque, si de- « biles monstrosique editi sunt, mergimus. » (De ira, I, 13.) Les Romains consideraient la rencontre de ces estropiés comme étant de mauvais augure, et ils s'en débarrassaient.

La science des avortements s'était perfectionnée à Rome, autant que celle des accouchements l'est aujourd'hui. Sénèque, faisant le panégyrique d'Helvie, sa mère ( De Consolatione), la loue de n'avoir ni caché ni détruit sa grossesse : « Nunquam te fœcunditatis tuæ, quasi exprobraret ætatem. « puduit, nunquam. more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma « petitur, intumescentem uterum abscondisti, quasi indecens onus, nec « intra viscera tua conceptam spem liberorum edidisti. » Une telle louange serait presque inexplicable si Juvénal ne nous apprenait que cet usage inhumain était très-commun chez les gens riches :

« Sed jacet aurato vix ulla puerpera lecto;

« Tantum artes hujus, tantum medicamina prosunt,

« Quæ steriles facit, et homines in ventre necandos

« Conducit. »

Les philosophes eux-mêmes étaient d'accord en cela avec la corruption publique. Aristote conseillait de ne pas laisser venir à terme les femmes trop fécondes. Tandis que Platon émettait l'opinion que le germe était animé dans l'utérus, les stoïciens soutenaient, au contraire, que c'était seulement une substance adhérente à la mère ; cette doctrine passa, comme tant d'autres, du Portique dans la législation romaine; et Ulpien écrivit : «Partus antequam edatur mulieris portio est, seu viscerum » (L. I, § 1. Dig. tit De Inspiciendo ventre); et Papinien : « Partus nondum « editus homo non recte fuisse dicitur » (L. IX, tit. ad legem falcidiam). La femme ne paraissait coupable que lorsqu'elle était dirigée dans son avortement par le désir de causer à son mari honte ou dommage; parce que, disait le jurisconsulte Marcianus : « Indignum videri potest ean « maritum liberis fraudasse » (L. IV, tit. De extraordinairiis crimin ibus). Aucune personnalité n'est accordée ici à la mère ou à son fruit ; il [n'y a crime qu'autant que le mari s'en trouve lésé.

Crime clame disait cames turas auron « sen

« hon « nas « Ho

« L'h térus de di hom

La

expo astro disai Mate dans bina « nai il de

la m les c Le hâta

adop com seur son mèn rest mên nov men tien

nist enr fire jur bot éto

me

Les chrétiens furent les premiers à déclarer ouvertement qu'il y avait crime à tuer l'enfant. Minutius Félix, dans son dialogue d'Octavius, proclame que c'est un parrécide de faire périr l'houlme futur. Athénagore disait en défendant les chrétiens, sous Marc-Aurèle : « Mulieres medicamentis abortivis utentes homines condere, et rationem Deo reddituras : » « Les femmes qui emploient des moyens pour se faire avorter auront à rendre compte à Dieu. » Et Tertullien : « Nobis vero homicidio « semel interdicto, etiam conceptum in utero, dum adhue sanguis in « homine deliberatur, dissolvere non licet. Homicidii festinatio est prohibere « nasci : nec refert natam quis eripiat animam, an nascentem disturbet. « Homo est qui futurus, et fructus omnis jam in semine est ; » c'est-à-dire : « L'homicide est défendu, il est aussi défendu de détruire le fetus dans l'utérus. C'est hâter l'homicide que d'empêcher la naissance ; et il n'y a pas de différence entre ôter la vie et s'opposer à ce qu'elle ait lieu. Celui-là est homme qui doit le devenir; et le fruit est déjà tout entier dans la semence. »

La croyance dans la fatalité était chez les anciens un motif puissant pour exposer les nouveau-nés. A peine un enfant était-il au monde que les astrologues ou les devins examinaient quelle serait sa destinée: s'ils prédisaient qu'elle serait sinistre, le père ne le relevait pas de terre. Firmicus Maternus désigne les conjonctions des astres contraires aux enfants; et dans le chapitre premier du septième livre il énumère vingt et une combinaisons célestes où « is qui natus est statim exponetur; » huit où « is qui « natus fuerit expositus et a canibus laceratus exstinguetur; » et deux où il devait être nové.

Tacite comprend au nombre des signes de deuil public dans Rome pour la mort de Germanicus partus conjugum expositi. On exposait en outre

les enfants dont les pères suspectaient la légitimité.

Lorsqu'un nouveau-né était déposé dans un endroit public, plus d'un se hâtait de s'en emparer pour en faire un objet de lucre. Quelques-uns étaient adoptés par des époux dont la couche avait été stérile, d'autres vendus comme esclaves. C'était donc un métier particulier que celui des nourrisseurs. Ils étaient, du reste, obligés de céder l'enfant qu'ils avaient élevé à son père lorsqu'il se faisait connaître et payait les aliments. Trajan veut même, dans une lettre adressée à Pline, que le nourrisseur soit tenu de restituer l'enfant, devenu adulte, à la première réquisition, sans pouvoir même léclamer une indemnité. Juste Lipse appelle un pareil règlement novum, ne dicam impium; car il est tout en faveur du crime, au détriment de la pitié. Mais il fut décidé par la suite que l'enfant trouvé appartiendrait à celui qui l'aurait recueilli, sans que personne pût le réclamer.

La pensée de recueillir ces innocentes créatures naquit avec le christianisme, qui déjà, lorsqu'il était en butte à la persécution, se vengeait de ses ennemis acharnés en réformant leurs mœurs. Son exemple et sa parole se firent entendre de ceux-là même qui fermaient les yeux à la vérité; et les jurisconsultes romains s'exprimaient ainsi au deuxième siècle, par la bouche de Paul-Emile: « J'appelle homicide non-seulement celui qui étouffe l'enfant dans le sein qui l'a conçu, mais encore celui qui l'aban-

erum ui dit ri judeux attesinsi :

ater.

gna-

Dres-

care-

ullam troo., si denains gure,

t que rique étruit atem, forma , nec nange usage

rrup
e les
germe
que
passa,
lpien
(L.
ndum
am).

son parce eam us).

11

term

« qu

« sic

fants

Mais

nue

Just

tinie

tout

Voi

a gi

« pi

a ir

ec C

a li

n 0

« e

a n

fa

la

 $\mathbf{m}$ 

CE

C

p

81

é

donne, qui lui refuse des aliments, qui l'expose dans un lieu public, comme pour appeler sur sa tête la pitié d'autrui. »

A peine la religion chrétienne est-elle montée sur le trône avec Constantin qu'elle pourvoit à la faiblesse et au malheur en ouvrant des asiles aux enfants trouvés; elle fournit des vêtements et des vivres aux parents pauvres, pour élever leur famille; elle fait appel à la piété pour subvenir à leurs besoins; elle exhorte les tilles fécondes à porter dans les basiliques le fruit innocent d'une faute : dans quelques églises on établit des niches et l'on place des berceaux pour les recevoir.

En 315, Constantin ordonna au préfet du prétoire Ablavius de faire savoir, dans toutes les villes d'Italie, que tous ceux qui présenteraient des enfants qu'ils seraient hors d'état de nourrir et d'habiller seraient secourus sur son trésor particulier : c'était afin de prévenir les infanticides. « Æneis « tabulis vel cerussatis, aut linteis mappis scripta, per omnes civitates Ita-« lie proponatur lex que parentum manus a parricidio arceat, votumque « vertat in melius; officiumque tuum hæc cura perstringat. Ut si quis « parens auferat sobolem, quam pro paupertate educare non possit, nec « alimentis, nec in veste impertienda tardetur, cum educatio nascentis in-« fantiæ moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostrum, et « rem privatam indiscreta jussimus præbere obsequia » (Cod. Théod. L. J. De alimentis quæ inopes parentes de publico petere debent): « Que l'on expose sur des tables de bronze, ou sur des toiles, dans toutes les villes de l'Italie, une loi ayant pour but de détourner du parricide la main des parents, et de les ramener à de meilleures pensées. Je te charge de ce soin. Si un père t'apporte un enfant qu'il ne puisse élever par pauvreté, qu'il reçoive sans retard des vêtements et des vivres, les besoins de l'enfance ne souffrant pas de délais. Nous avons donné ordre qu'il fût fourni à cet effet des subsides par notre fisc et par notre trésor privé. »

Malgré les avertissements donnés par le christianisme, les empereurs ne purent ou ne voulurent point extirper immédiatement un abus enraciné. En effet, Tertullien reprochait de son temps les expositions continuelles non-seulement aux gens vulgaires, mais même aux préfets des provinces : « Sed quoniam de infanticidio nihil intersit sacro an arbitrio perpetretur, « licet de parricidio intersit, convertar ad populum. Quos vultis ex his « circumstantibus, et ipsis etiam vobis justissimis et severissimis in vos « præsidibus, apud conscientias pulsem, qui natos sibi liberos enecent? « Si auid de genere mortis differt, utique crudelius in aqua spiritum extor-« quetis, aut frigori, aut fami et canibus exponetis; ferro enim mori ætas « quoque major optaverit » (Apolog. adv. gentes, c. IX) : « Mais comme il n'importe que l'infanticide soit commis par un motif sacré ou par caprice; comme il suffit, au contraire, que ce soit un parricide, je m'adresserai au peuple. Comment voulez-vous que je m'adresse à la conscience de ceux qui m'entourent, et à celle des préfets, malgré leur justice et leur extrème rigueur à votre égard, s'ils tuent leurs propres enfants? S'il est une différence dans la mort, il est plus cruel de les suffoquer dans l'eau ou de les exposer au froid, à la faim, aux chiens ; car dans l'âge adulte on eût préféré périr par le fer. »

Il paraît que l'exposition des enfants ne fut prohibée absolument aux mme termes d'une loi que par Valentinien Ier, Valens et Gratien : « Unusquis-« que sobolem suam nutriat; quod si exponendam putaverit, animadverstan-« sioni quæ constituta est subjacebit : » « Que chacun nourrisse ses enaux fants ; que s'il croit devoir les exposer, il aura à subir le châtiment établi. » rents Mais cette loi ne fut pas insérée dans le code Théodosien, ni dès lors convenir nue en Occident, jusqu'au moment où Tribonien la plaça dans le code de ques Justinien, altérée par une addition absurde. En effet, la législation de Juses et tinien déniait aux pères la faculté de revendiquer leurs enfants exposés': ce qui équivalait à tolérer l'exposition. Elle est tellement vacillante en 6 88toute cette matière qu'il est impossible d'en comprendre l'esprit véritable : s en-Voici le texte de la loi : « De infantibus expositis. Sancimus nemini licere. urus « sive ab ingenuis genitoribus puer parvulus procreatus, sive a libertina Eneis « progenie, sive servili conditione maculatus, expositus sit, eum puerum Ita-« in suum dominum vindicare, sive domini nomine, sive adscriptitiæ, sive mque « coloniariæ conditionis. Sed neque iis qui eos nutriendos sustulerunt quis « licentiam concedimus penitus cum quadam distinctione ita eos tollere . , nec « et educationem eorum procurare, sive masculi sint, sive fœminæ, ut eos is in-« loco servorum, aut loco libertorum, vel colonorum, aut adscriptitiorum n. et « habeant : sed pullo discrimine habito ii, qui ab hujusmodi hominibus L. I. « educati sunt, liberi et ingenui appareant, et sibi acquirant, et in potesl'on « tatem suam vel in extraneos hæredes omnia que habuerint quomodo villes « voluerint transmittant : nulla macula servitutis vel adscriptitiæ, vel coloa des a niarize conditionis imbuti : aut quasi patronatus jura in rebus corum . soin. " iis qui eos susceperint prætendere concedimus : sed in omnem terram qu'il « quæ romanæ ditioni supposita est, hoc obtinere. Neque enim oportet eos fance « qui ab initio infantes abjecerunt, et mortis forte spem circa eos habuerunt et ef-« (incertos constitutos si qui eos susceperint) hos iterum ad se revocare s ne ciné. telles ces: etur, **x** his VOS ent P ktorætas

nme

ca-

lres-

ence

e et

S'il

dans

lulte

« conari, et servili necessitate subjugare. Neque enim ii qui eos, pietatis « ratione suadente, sustulerint, ferendi sunt denuo suam mutantes senten-« tiam, et in servitutem eos retrahentes, licet ab initio hujusmodi cogni-« tionem habentes ad hoc prosiluerint, ne videantur, quasi mercimonio « contracto, ita pietatis officium gerere. » « Nous établissons que si un enfant, né de parents libres, d'affranchis, ou d'esclaves a été exposé, personne ne pourra le réclamer pour lui-même ou au nom du maître, ou pour la condition de colon ou d'engagé. Mais nous n'accordons pas licence, à ceux qui s'en sont chargés, de les recueillir et de les élever, soit mâles, soit femelles, pour en faire ou des esclaves, ou des affranchis. ou des colons, ou des engagés. Mais que ceux qui ont été élevés de cette manière demeurent libres sans distinction; qu'ils puissent acquérir pour cux et laisser leur avoir à qui ils veulent, sans aucune tache de condition servile ou de colons ou d'engagés. Nous n'entendons pas non plus que ceux qui les recueillent aient, à titre de patronage, des droits sur les choses qui leur appartiennent; et nous voulons que cela soit ainsi établi dans tout l'empire romain. Il ne faut pas d'abord que celui qui a abandonné un enfant, et concu l'espoir de sa mort (car il était incertain s'il serait recueilli par quelqu'un), prétende ensuite le réclamer et le

T. VII.

34

soumettre à une condition servile. On ne saurait souffrir non plus que ceux qui les ont recueillis par compassion changent d'avis et les fassent tomber dans la servitude, quand même ils s'y seraient déterminés dès le principe aves cette pensée, afin qu'ils ne paraissent pas exercer un office de pitié dans un but intéressé. »

La cent cinquante-troisième novelle de Justinien établit ce qui suit : « Crimen a sensu humano alienum, et quod ne ab ullis quidem barba-« ris admitti credibile est, Dei amatissimus Thessalonicensis ecclesiæ « apocrisiarius Andreas ad nos retulit, quod quidam vix ex utero progressos infantes abijciunt, inque sanctis eos relinquunt ecclesiis, et postquam educationem atque alimoniam ab hominibus pietatis studia « exercentibus promeruerint, hos vindicent, et servos suos esse pronuncient, cupientes crudelitati suæ hoc etiam apponere, ut quos in ipsis vitæ primordiis ad mortem exposuerint, eos postquam adoleverint defraudent libertate. Ex quo igitur hujus generis factum multa simul « in se absurda complectat, cædem videlicet ac calumniam, et quæcum-« que aliquis in tali actione facile enumeraverit, æquum sane erat ut « qui talia perpetraverint vindictam que proficiscitur ex legibus non « effugerent, sed quo magis alii exemplo horum temperatiores fierent, « extremis pænis subjicerentur, ut qui per actionis impudentiam sua « detulerint flagitia. Id quod in posterum custodiri jubemus. " Oui itaque in eum modum in ecclesia, aut vicis publicis, aut aliis « locis projecti fuisse comprobati erunt, hos omnibus modis liberos esse « præcipimus, licet ei qui præjudicio contendit ad hoc manifesta existat probatio, et possit ejusmodi personam ad suum pertinere dominium ostendere. Nam si nostris præcipitur legibus ut ægrotantes servi, a dominis suis pro derelicto habiti, et quasi desperata jam valetudine, « cura domini non dignari, prorsus ad libertatem rapiantur, quanto magis eos, qui in ipso vitæ principio aliorum hominum pietati relicti, « et ab ipsis nutriti fuerunt, non substinebimus in injustam servitutem protrahi? quin sancimus ut tam religiosissimus Thessalonicensium archiepiscopus, quam sancta Dei sub ipso constituta ecclesia, et gloria tua his opem ferat; ne utiquam illis qui hæc patrant, legibus nostris constitutas pœnas effugientibus; nimirum qui omni inhumanitate et crudelitate referti sint, tanto deteriores homicidio pollutis, quanto calamitosioribus id inferunt.

« Quæ igitur nobis placuerunt, et per hanc sacram nostram declaran-« tur legem, ea tam gloria tua, quam qui eumdem pro tempore magis-« tratum suscepturi sunt, et obtemperans vobis cohors, effectui ac fini « tradere et observare studento. Quinque enim librarum auri pœna im-« minebit tam his qui hæc transgredi pertentaverint, quam qui alios « transgredi permiserint. »

« Le très-aimé de Dieu, André, apocrisiaire de l'église de Thessalonique nous a rapporté un crime qui fait horreur, et que l'on croirait à peine, s'il était commis par un barbare. Il nous a dit que certaines gens jettent les enfants à peine nés, ou les abandonnent dans les saintes églises; et, après qu'ils ont été nourris et éleyés par des personnes exerçant des lassent dès le office

s que

barbacolesiae o proiis, et studia conunipsis int desimul ecumrat ut

s non

erent.

m sua

t aliis
s esse
existat
sinium
ervi, a
adine,
quanto
elicti,
tutem
m argloria
nostris

larannagisac fini a imalios

ate et

nique peine, ettent s; et, t des œuvres de pitié, les revendiquent pour leurs esclaves, voulant à la cruauté ajouter encore le fait de frauder de la liberté, une fois adultes, ceux qu'ils ont exposés à la mort au début de la vie. Comme un fait semblable embrasse en soi plusieurs choses inoules, savoir le meurtre et la calomnie, et d'autres que chacun peut comprendre facilement dans une telle action, il était juste que ceux qui l'avaient commise n'échappassent pas à la vengeance des lois ; mais qu'ils fussent, afin d'effrayer les autres par leur exemple, soumis aux peines les plus sévères, comme gens l'ayant mérité par l'impudence du méfait. Nous voulons donc que cela soit observé dorénavant.

a Nous ordonnons en conséquence que ceux qui auront été exposés de la sorte dans les églises, dans les rues ou ailleurs soient libres, quoique le réclamant fournisse la preuve manifeste que la personne désignée lui appartient; car s'il est commandé par nos lois que les esclaves malades abandonnés par leur maître et laissés sans soins, faute d'espoir de les sauver, deviennent libres incontinent, à combien plus forte raison ne devrons-nous pas empêcher que ceux qui au commencement de la vie ont été abandonnés à la pitié des autres et nourris par eux soient trainés dans une servitude injuste? Nous établessons au contraire que tant le très-religieux archevêque des Thessalonies que la sainte église constituée sous lui, et ta gloire, viennent en side à ces malheureux; et que ne puissent aucunement se soustraire à la peine établic ceux qui commettent ces méfaits, comme sy aut atteint le comple de la barbarie et de la cruauté, souillés d'home ides d'autant plus détestables qu'ils s'attaquent à des êtres plus faibles et plus infortunés.

« Nous voulons donc que ta gloire et ceux qui lui succéderont dans la magistrature, et les officiers relevant de toi, aient à mettre à exécution et à observer ce qu'il nous a plu de statuer, et ce qui est déclaré par notre présente loi sacrée. Ceux qui oseront la transgresser, ou la laisseront transgresser à d'autres, seront punis d'une amende de cinq

livres d'or. »

Il est plus étrange encore de voir que, par deux lois publiées peu d'années auparavant, ce prince commandât que les enfants nés de mariages illégitimes ne fussent pas nourris; ce qui équivaut à l'ordre de les tuer, et rend leur exposition un acte de pitié. « Neque naturalis nomi- « nandus, neque alendos est a parentibus (Nov. 74 et 89). — Ex com- « plexu nefario, aut mages to aut damnato, liberi nec naturales sunt nominandi « omnes paternæ substantiæ indigni beneficio, ut nec alantur a patre (Nov. 82). » Si l'on prétendait qu'il faut entendre par là seulement que les bàtards n'out pas droit à des aliments, comme il en jest des adultérins parmi nous, nous opposerions à cette interpretation le motif alléqué par le législateur, lorsqu'il dit: « Sit supplicium etiam hoc patrum, « ut cognoscant quia neque quicquam peccatricis concupiscentiæ habebunt « filii. »

Un des soins les plus assidus des conciles chrétiens avait pour objet de pourvoir à un tel désordre, soit en menaçant les auteurs du crime, soit en recueillant ceux qui en étaient les tristes victimes. Au nombre des principales accusations dirigées par Julien l'Apostat contre les Galiléens, était celle de s'être acquis faveur près du peuple par des œuvres de charité, notamment en recueillant les enfants abandonnés. Il est vrai qu'il voudrait insinuer qu'ils agissaient ainsi avec l'intention de les vendre comme esclaves ou de les condamner aux travaux les plus pénibles; mais le sophiste oubliait qu'il était aussi empereur, et que son devoir à ce titre aurait été de punir un pareil crime, s'il l'avait cru réel, non de s'en moquer.

Dans le concile réuni en 336 par saint Sylvestre dans la ville d'Arles, la censure ecclésiastique fut lancée contre ceux qui exposaient leurs enfants;

et ils furent privés du droit de les recouvrer après dix jours.

La charité chrétienne s'exerça plus activement encore lorsque, dans les sixième et septième siècles, des populations entières furent réduites à une telle misère qu'elles venaient des contrées septentrionales vendre leurs enfants sur les côtes de la Provence et de l'Italie.

Dans le moyen age, cette époque qu'on dit livrée complétement à la barbarie, la tâche pieuse d'ouvrir des asiles aux enfants trouvés se maintint; mais l'histoire, qui conserve les noms des exterminateurs de peuples, a négligé ceux de ces hommes bienfaisants, auxquels il suffisait que leurs œuvres fussent connues de Dieu.

Dès 785, Milan possédait un hospice pour les orphelins, fondé par un

archiprètre de l'église cathédrale, nommé Dathée.

Qu'il nous soit permis de rapporter ici l'acte de fondation de cette œuvre de haute piété, bien plus honorable pour Milan que toutes celles auxquelles présida la vanité et la flatterie. Les pédants pourront sourire du style grossier dans lequel il est conçu; qu'importe? Les pédants ont toujours été hargneux et vaniteux, c'est leur droit imprescriptible; laissons-les pour ce qu'ils sont.

« In Christi nomine, regnantibus dominis nostris Karolo et Pinino', « excellentissimis regibus, anno regni eorum in Italia tertio decimo, octavo « calendas martias, indictione X. Constat sancto Exsenodochio, quod « divina adjuvante clementia Datheus, archipresbyter sanctæ Mediolanensis ecclesiæ, filius bonæ memoriæ Dammotaris Magercarii, intra hanc Me-« diolani civitatem juxta ecclesiam majorem instruere et confirmare videtur. Si desideriis subactis carnalibus, ex multis utique sordibus animæ nostræ... nitorem sedamus, expedibile valde est, ut ea multis misericordiarum conatibus, animam a contagione pestifera abluamus. ut id genus peccati, quod suadente hoste occidit innoxios, e contrario genus justitiæ vincat, et vivant per clementiam, quos consuevit negare crudelitas. Et quia frequenter per luxuriam hominum genus decipitur. et exinde malum homicidii generatur, dum concipientes ex adulterio. ne prodantur in publico, fœtos teneros necant, et absque baptismatis layacro, parvulos ad Tartara mittunt, quia nullum reperiunt locum. in quo servare vivos valeant, et celare possint adulterii stuprum; sed per cloacas et sterquilinia, fluminaque projiciunt, atque per hoc toties exercentur homicidia in orbe, quoties ex fornicatione concipitur infans : « idcirco ego, qui supra, Datheus archi; resbyter, tam pro mercede animæ

« meæ, quam pro universorum civium salute dispono atque ordino, et

er præsentem judicatum meum confirmo, ut sit Exsenodochium prædictorum parvulorum in domo mea, quam emi de Adrea et Bono germanis,
fillis quondam Gausoni, cum universis rebus, quæ ex his per emptionem
vel donationem advenerunt, simul et portionem Thomæ presbyteri
germani prædictorum; quam emi de Thoma notario, qui in uno membro
se tenere videntur, qualiter cartula emptionis meæ legitur, vel in antea Deo juvante addidero. Et volo, ut sit ipsum Exsenodochium in
potestate et jure saucti Ambrosii, seu pontificis, qui pro tempore fuerit.

Et volo, ut regatur per archipresbyterum sanctæ Mediolanensis ecclesiæ, pro eo quod ipsa domus Ecclesiæ cohæret, ut ipse absque fatigatione ad officium Ecclesiæ occurrere possit. Ordo dispositionis meæ

« Volo atque statuo, ut cum tales fœminæ, quæ instigante adversario ex adultero conceperint et parturierint, si in Ecclesia provenerint continuo per præpositum colligantur et collocentur in prædicto Exsenodochio, atque nutrices eis provideantur mercede conductæ, quæ parvulos lacte nutriant et baptismatis purificationem perducant. Et cum ablactati fuerint, illic demorentur usque ad annos continuos septem, et artificio quocumque imbuantur sufficienter, habentes ex ipso Exsenodochio victum et vestitum seu calceamentum, et cum ad septem annorum ætatem expletam pervenerint, stent omnes liberi, et absoluti ab omni vinculo servitutis, cesso eis jure patronatus eundi vel habitandi ubi voluerint. Quod si forte archipresbyter noluerit hujus mercedis fieri particeps, et renuerit esse præpositus, volo ut præfatus pontifex de ipso ordine presbyterorum, seniorem, qualem meliorem præviderit, ordinare dignetur, ut ipse hoc Exsenodochium gubernet et perficiat universa, sicut supra statui, per providentiam sacri pontificis. Et ut communiter omnium nostrorum merces accrescat, ita sane ut tres partes sine hujusmodi accessione, vel redditibus ipsius Exsenodochii præpositus, qui pro tempore fuerit, in suo stipendio, in familiæ gubernatione, vel infra paramentis tectis habeat, et in luminaribus sanctæ Dei Genitricis Mariæ, quam ego, Deo juvante, mihi ædificavero, vel congregavero. Quartam vero portionem, sine diminutione ex integro abeat, ut diximus, in victu et vestimento supradictorum parvulorum. Et si forsitan de tali procreatione parvuli nati, aut jactati non fuerint, quibus ipsa quarta portio tribuatur, tunc ex omnibus dentur egenis, pauperibus et peregrinis. Et hoc vero statuo atque confirmo ut in ipso Exsenodochio presbyteri ex ordine cardinali in sala, quam ego ædificavero, habeant hospitium per partem, si quis voluerit, aut quanti ex his voluerint, ad manendum quatenus ad officium ecclesiæ noctu sine impedimento aliquo possint esse parati, nullam dominationem vel impertionem aliam ibi habentes, nisi pro Dei amore et ipsius Exsenodochii existentes adjutores vel defensores, in quantum valuerint, ut participes efficiantur nostræ mercedis. Custodes etiam prædicti Exsenodochii majores sint diebus vitæ suæ, quos ego, aut quem me vivente ordinavero, sub cura cautæ sollicitudinis pontificis sanctæ Mediolanensis ecclesiæ. Post vero corum decessum in curam

rité, Irait es-80-

urait

était

s, la nts ;

s les une eurs

a la ainles, eurs

un

vre lles ylc été our

ivo lod sis fevi-

tis s, rio re or, or,

ed es :

- « et potestatem jam fati pontificis deveniat, ut superius institui ordinan-« dum; reservata autem mihi diebus vitæ potestate inibi in omnibus im-
- « perandi et gubernandi, nec non in alio modo judicandum habiturus. Ad-
- « juramus omnes pontifices sanctæ ecclesiæ Medionalensis per insepara-
- « bilem Trinitatem, adventumque æterni Regis, ut hanc dispositionem
- « meam inconvulsam, et sine aliqua transmutatione conservent, et nullam
- « suppositionem Exsenodochio faciant, nisi in quantum mea decrevit
- « voluntas. Et si fecerint, retribuatur illis in judicio judicis sempiterni.
- « Quam enim cartulam dispositionis vel judicati mei, Anspertum subdia-
- « conum sanctæ Mediolanensis ecclesiæ rescribere rogavi, et subter pro-
- « priis manibus confirmavi, testibusque obtuli roborandam. »
  - « Actum Mediclani, die, regno, et indictione suprascripta.

Ainsi s'exprimait l'ignorant, mais pieux archiprêtre. Sa charité n'était certainement que trop en rapport avec l'époque, plus empreinte de bonne volonté que d'un jugement droit; car il voulait que les enfants fussent libres de six à sept ans, c'est-à-dire au moment où ils ont tant besoin d'être surveillés, sans s'occuper de pourvoir à leur liberté, ni leur assurer une éducation dirigée vers le bien. Cette inscription naïve, qu'on lit dans San-Salvador, fut destinée à conserver la mémoire du bon archiprêtre :

# SANCTE MEMENTO DEUS QUIA CONDIDIT ISTE DATHEUS HANC AVLAM MISERIS AVXILIO PVERIS.

Ramacle (1) rappelle qu'un mattre Guy fonda au treizième siècle l'ordre hospitalier du Saint-Esprit, qui ouvrit bientôt des maisons à Montpellier, à Marseille, à Bergame, à Rome. La tradition raconte que des pêcheurs ayant retiré du Tibre, en 1204, des nouveau-nés qui y avaient été jetés, le pape fit venir maître Guy pour remédier au mal. Dans l'espace d'un demi-siècle, tous les pays de l'Europe eurent de semblabes établissements, et ils sont énumérés dans une bulle de Nicolas V. En 1445, un édit du roi de France permettait de quèter pour les enfants trouvés recueillis dans la cathédrale de Paris.

Il y avait dans les maisons fondées par Guy des nourrices prêtes pour l'allaitement; il y était tenu registre de l'entrée de chaque enfant et de ce qu'il était devenu; mais au temps de Vincent de Paul ces établissements étaient tombés dans un état déplorable, au milieu des guerres civiles du seizième siècle. La loi outrageait la pudeur pour venger la morale, en recherchant l'origine des enfants exposés; car c'est toujours au détriment

<sup>(1)</sup> Des hospices d'enfants trouvés en Europe et principalement en France, depuis leur origine jusqu'à nos jours; par M. RENARD BENOIT RAMACLE. Paris, 1878

On peut consulter aussi :

GOURROFF, Recherches sur les enfants trouvés et les enfants illégitimes en Russie, dans le reste de l'Europe, en Asie et en Amérique, précèdées d'un essai sur l'histoire des enfants trouvés depuis les plus anciens temps jusqu'à nos jours. Paris, Didot, 1859.

LEOP. ARMAROLI, Ricerche storiche sull'esposizione degl'infanti presso gli antichi populi, e specialmente presso i Romani. Venise, 1838.

du bien que l'on confie à des fonctionnnaires ce qui ne saurait être que l'œuvre de la charité.

nan-

s im.

para-

nem

llam

revit

erni.

dia-

pro-

était

nne

sent

soin

urer

dans

re:

rdre

lier.

urs

tés,

l'on

sse-

un

re-

our 3 ce

nts du

re-

ent

ce,

is ,

en

08

7li

Comme Vincent parcourait les rues en recueillant les nouveau-nés, il aperçut un mendiant qui en tenait un dans ses bras. Attendri, il court à lui pour le remercier; mais il le trouve occupé à disloquer les membres de cette faible créature, pour s'en servir à exciter la pitié. Ce fut alors qu'il poussa ce cri d'une admirable éloquence : Barbare, vous m'avez abusé! De loin je vous avais pris pour un homme.

Tout le monde sait la compassion qu'il excita chez les sœurs de la Charité en faveur de ces infortunés, et qu'il les encouragea à devenir leurs mères.

Bientôt les hospices pour les enfants trouvés se multiplièrent de toutes parts, et l'Italie dut surtout à Girolamo Miani de les voir augmenter beaucoup. Nous regrettons que les limites d'une note ne nous permettent pas de nous livrer à l'examen des diverses institutions créées dans ce but charitable. Nous nous contenterons de dire qu'à Rome, où l'on admire l'hôpital du Saint-Esprit, fondé par Innocent III, et qui reçoit annuellement huit cents orphelins et en entretient deux mille cent, les enfants trouvés sont souvent destinés à l'Église. A Naples, ils entrent de droit dans l'armée; en Espagne, ils étaient autrefois considérés comme nobles. En Russic, dans les hospices de Catherine II, ils devaient être élevés pour exercer des professions libérales, sans pouvoir être jamais assimilés aux serfs des provinces; mais, par un oukase du mois d'août 1837, l'empereur actuel les a déclarés propriété de l'État. A Gènes, ils peuvent rester dans l'établissement appelé les Fiesquines, pour y faire des fleurs artificielles. Trop souvent les gouvernements ont vu une question de finances où il ne fallait voir qu'une question d'humanité. En Angleterre, on subvient à la mère nécessiteuse; mais chacune est tenue de nourrir ses enfants. En Prusse, la mère convaincue d'avoir porté son enfant à l'hospice des orphelins est punie de la réclusion perpétuelle. Voilà la loi et la charité.

# B. — PAGE 349.

# JUGEMENTS DE DIEU.

Nos pères appelaient jugements de Dieu certaines épreuves ordonnées sous l'invocation du nom divin, pour éclaireir une vérité ou pour laver l'innocence. Si Dieu est juste, il ne doit pas permettre le triomphe du méchant; et puisqu'il est tout-puissant, il suspendra les lois de la nature, ou les dirigera de manière à faire prévaloir la bonne cause. Des hommes grossiers partirent de ce raisonnement pour prétendre que Dieu devait intervenir directement dans les différends des hommes, et manifester sa justice par l'événement. S'il naissait donc un doute sur l'innocence de quelqu'un, ou sur quelque point important, au lieu de discuter longuement, on trouvait plus commode de recourir à Dieu, et de provoquer un miracle de sa part.

Nous trouvons déjà des vestiges de ces épreuves chez les peuples an-

rom voy

Sautr

D

du f

l'inc

qu'e

pan

bre

v a

pro

me

con

mei

les

légi

les

sol

me

rel

le !

en

pé

l'it

sc

cieus. Dans l'Antigone de Sophocle, un personnage jure qu'il n'est pas complice d'un délit, en offrant de salsir un fer rouge et de traverser les flammes. On éprouvait aux fontaines d'Articomide et de Daphnopolis la chasteté des vierges (Eustat., lib. III, De Amor. Ismeniæ), et à la grotte de Pan l'honnèteté des femmes (Tatius, lib. IX, De Amor. Clesiphonis). Chez les Hébreux, la loi mosaïque prescrivait, quand une femme était accusée d'adultère, de la conduire au prêtre, qui lui présentait le breuvage maudit, dont, si elle était réellement coupable, elle devait ne pouvoir goûter.

Quand les Germains, dit Tacite, entreprennent une guerre, ils font combattre un prisonnier ennemi avec un des leurs', et préjugent le résultat d'après celui.du duel.

Les Ombriens étaient dans l'usage d'interroger la justice par l'épreuve des épées.

On trouve aussi chez les peuples d'Amérique divers genres d'épreuves rontrant dans la même catégorie.

Nous avons déjà parlé, en nous occupant de l'Inde, des ordalies ou jugements de Dieu', qui y sont en usage; c'est ici le lieu de citer la loi même qui les concerne. (Asiatic Researches, I, 464.)

« 1° La balance, le feu, l'eau, le poison, l'idole sont les ordalies employées pour épreuves de l'innocence, quand les accusations sont graves; et l'accusateur se soumet au risque d'une amende, au cas où l'imputation se trouverait fausse,

« 2º L'une des parties doit, si elle y consent, subir l'ordalie, et l'autre s'exposer à l'amende; mais l'épreuve peut avoir lieu sans stipulation aucune, au cas d'attentat contre le prince.

" 3" Quand l'accusé aura été cité, le souverain, ayant ses habits encore moites du bain, au lever du soleil, avant d'avoir rompu le jeûne, aura soin que tous les jugements par l'ordalie se fassent en présence des brahmines.

« 4º La balance est pour les femmes, les enfants, les vicillards, les aveugles, les estropiés, les brahmines, les malades; pour les soudras, le feu et l'eau, ou sept grains de poison.

" 5" Si la perte de l'accusateur ne s'élève pas à mille pièces d'argent, l'accusé ne doit subir ni l'épreuve par la boule de fer rouge, ni celle du poison, ni celle de la balance; mais si le crime est contre le roi ou atroce, il doit dans tous les cas subir une de ces épreuves.

« 6° Celui qui choisit la balance doit être accompagné de peseurs experts, et se placer dans un des deux plateaux avec un poids égal dans l'autre et une cannelure (pleine d'eau) marquée sur le rayon.

« 7° O balance, en toi réside la vérité! Tu sus jadis inventée par les dieux. Déclare donc la vérité, ô dispensatrice de l'événement, et lavemoi de tout soupçon!

« 8º Si je suis coupable, toi qui es vénérable comme une mère, faismoi descendre; élève-moi si je suis innocent. »

Cette invocation s'adresse à la balance.

« 9º S'il descend, il demeure convaincu, de même si la balance se

rompt; mais si la corde ne se brise pas , ou s'il monte, il doit être renvoyé absous. »

r les

polis

à la Cie-

une

pré-

elle

font

sul-

uve

ives

ou

loi

lies

es;

ıta-

au-

ion

n -

10,

les

les

8,

lu

u

Suivent les différentes règles pour les épreuves du feu et pour les autres.

Dans le Ramayana, la belle Sita démontre 'son innocence par l'épreuve du feu. Dans le Schah-Namé, Siavèse se disculpe de la même manière de l'inceste qui lui est imputé.

Que ces épreuves fussent en usage chez les nations germaniques, ou qu'elles eussent été introduites par l'ignorance, nous les trouvons très-répandues au moyen âge, ce à quoi ne durent pas peu contribuer les nombreuses légendes sur une foule de cas miraculeux : si bien que ceux qui y ajoutaient foi devaient être tout disposés à croire que Dieu opérait des prodiges pour manifester la vérité.

Nous pouvons ranger ces jugements en quatre classes distinctes : le serment, la croix, les ordalies ou épreuves par les éléments et le duel.

Dès les temps les plus anciens, le serment sur la cendre des aïeux fut considéré comme redoutable; lorsque parut la religion chrétienne, le serment se prêta sur les tombeaux ou sur les reliques des saints, ou sur les Évangiles. Cette manière de se purger d'une accusation fut tenue pour légitime par les papes et les conciles; ils ne se prononcèrent jamais sur les autres.

Mais on ajouta au simple serment des cérémonies qui le rendirent plus solennel. Les peuples septentrionaux juraient en touchant certaines armes bénites par un prêtre. Plus communément, on étendait la main sur des reliques vénérées. Rien ne prouve mieux la superstition de ce, temps que le fait de Robert, roi de France, ayant exprès un reliquaire dont il avait enlevé les os sacrés, afin qu'on pût se parjurer impunément : comme si le péché consistait dans l'acte matériel, et non dans l'intention!

Afin d'inspirer plus d'effroi du parjure, l'accusé fut appelé à se laver de l'imputation à l'aide de l'eucharistie. Avant de recevoir le pain consacré, il s'écriait, en présence du peuple: « Que le corps du Seigneur me serve de preuve aujourd'hui! » Après quoi il était renvoyé comme innocant, son châtiment étant abandonné à Dieu s'il avait trahi la vérité. On racontait beaucoup d'histoires de personnes auxquelles il était arrivé malheur pour avoir profané ce sacrement.

Le concile de Worms, en 440, canon 15, prescrit, lorsqu'il est volé quelque chose dans les monastères, de convoquer tous les moines à la messe de labbé, cet de faire jurer ceux qui sont soupçonnés en leur donnant le corps et le sang de Jésus-Christ, et de les tenir pour disculpés s'ils le font. Un synode de Valence en Dauphiné, de l'année 1248, canons 6, 7, 8, punit les parjures de l'interdit; et veut que leur nom soit lu dans les messes solennelles, et exposés dans les lieux les plus fréquentés.

Cette idée, se mèlant evec celle de fraternité et de clientèle des peuples germaniques, donna naissance aux sacrame réclies ou compurgateurs, gens qui attestaient par serment l'innocence ou le crime d'autrui. Il en fallait soixante-douze pour faire condamner un évêque, quarante pour un prêtre, plus ou moins pour les laïques, selon le rang et le délit.

Frédégonde jura au roi de Bourgogne Gontran que son fils était légitime, et trois cents témoins avec trois évêques se joignirent à elle pour attester ce qu'ils ignoraient complétement. « ma

vii

ca

« ba

« fu

« mi

gu

se

De

« ju

« ha

« Ja

« ct

« et

gl

« ut

Celui qui s'associait au serment s'appelait aussi adio, et l'on disait jurer de sa main, jurer d'une main, de troisième, de quatrième main, selon le nombre des témoignages.

L'épreuve de la croix se faisait de cette manière : les deux adversaires entre lesquels il y avait à statuer soit sur un différend, soit sur une accusation, se plaçaient devart une croix, soit debout : soit à genoux, soit courbée sur elle, en tenant leurs bras étendus; ils devaient rester dans cette attitude jusqu'a ce qu'on eût fini de chanter quelques psaumes, ou la passion, ou la messe; et celui qui résistait le plus longtemps était vainqueur.

Lors de l'irruption des Avares dans le Frioul, le roi Charles ordonna de reconstruire les murs de Vérone. De là naquit une difficulté sur le point de savoir si ce travail devait être pour un fers ou pour un quart à la charge des ecclésiastiques. Aucune loi ou coutume ne pouvant servir de base, attendu que sous les Longbards les réparations se faisaient aux frais de l'État, on eut recours au jugement de la croix. Aregaus fut choisi pour la ville, et Pacifique pour le clergé; ils se placèrent donc tous les deux les mains en croix devant l'autel; mais, au milieu de la passion selon saint Matthieu, Aregaus laissa tomber ses bras.

On appelait aussi parfois jugement de la croix une autre épreuve qui consistait à envelopper dans un mouchoir deux tablettes de bois, l'une marquée d'une croix, l'autre non. Lorsqu'elles avaient été agitées par un prêtre ou par un enfant, les contendants en prenaient une à tâtons, et celui qui tirait la tablette marquée de la croix se trouvait vainqueur. (Du Cange, au mot Jud. crucis.)

Les épreuves par le sort, par le feu, l'eau, les barres, le bûcher, le pain et le fromage appartiennent aux ordalies.

Cette dernière était fort simple. On prononçait sur ces aliments certaines prières, dans lesquelles on invoquait le Dieu de vérité en maudissant le corps du parjure, puis on les donnait à avaler aux accusés; si le tout passait facilement, ils étaient immédiatement acquittés; mais si quelque chose s'arrêtait au gosier, ils étaient jugés coupables. Ce moyen était employé communément pour découyrir les voleurs.

Voici l'oraison que l'on récitait dans cette circonstance (Canciani, Leg. Barb., I, 282.)

# BENEDICTIO PANIS ET CASEL.

- « Agios, Agios, Agios: sancte Pater, qui es invisibilis, æterne Deus, « omnium rerum creator, Deus spiritalium orator, qui cunetorum con-
- « ditor es , et arcana conspicis, qui scrutaris corda et renes , Deus , de
- « precor te, exaudi verba deprecationis meæ, ut qui hoc furtum admise -
- a rint, panis vel caseus iste fances et guttura corum transire non possit. »

### BENEDICTIO.

« Domine, qui liberast Moisen et Aaron a dextra Ægypti, David de

gitime, ttester

disait main ,

rsaires ne ac-, soit dans s, ou

vain-

ma de point harge base, ais de pour deux

e qui l'une r un s , et ( Dv

saint

r, le nines t le pashose oyé

us, onde

Leg.

de

« manu 'Goliæ, Jonam de ventre ceti, Petrum de fluctibus, Paulum de « vinculis, Theclam de bestiis, Susannam de falso crimine, tres Pueros de

« camino ignis ardentis, Danielem de lacu leonum, Paralyticum de gra-

« bato, Lazarum de monumento, ostende misericordiam tuam, ut qui hoc « furtum commiserunt, panis vel caseus iste fauces vel guttura eorum

« transire non possit. Per Christum, etc. »

### CONJURATIO PANIS ET CASEI.

« Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum filium tuum, Do-« minum nostrum, supplices rogamus et petimus ut inhæreas linguas « gutturibus istorum hominum qui hoc furtum fecerunt vel commiserunt, ut numquam manducent neque glutiant creaturam tuam, panem et caseum istum; ut sciant quia tu es, et non est alius Deus præter te. Summe « Deus, qui in cœlis moraris, qui habes ob Trinitatem et majestatem tuam justos angelos tuos, emitte, Domine, angelum tuum Gabrielem, qui ora hæreat gutturibus corum qui hoc furtum fecerunt, ut ne manducent nec glutiant creaturam tuam, panem et caseum istum, Abraham, Isaac et Jacob, hos patriarchas invoco cum duodecim millibus angelorum et archangelorum. Invoco quatuor evangelistas Marcum, Matthæum, Lucam et Joannem. Invoco Moïsen et Aaron, qui mare diviserunt, ut ligent linguas gutturibus istorum hominum qui hoc furtum fecerunt, aut consenserunt. Si hanc creaturam tuam panem et caseum gustaverint, tremulent, sicut arbor tremulus, et requiem non habeant, nec requiescant in faucibus corum creaturam panis et casei; ut sciant omnes quia tu es Deus, et non est alius præter te. Per Christ., etc. »

# CONJURATIO HOMINIS.

« Conjuro te, homo, per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et per « tremendum judicii diem, per quatuor evangelistas, per duodecim aposatolos, et per sexdecim prophetas, et per viginti quatuor seniores qui « quotidie in laudem Dei adorant, per illum Redemptorem, qui pro nostris « peccatis manus suas sanctas in cruce suspendere dignatus est; si in hoc « furtum mixtus es, aut fecisti, aut bajulasti, taliter tibi ordinetur de « manu Dei; vel de tanta sua sancta gloria et virtute, ut panem et caseum « istum non possis manducare, nisi inflato ore, cum spuma et gemitu et « dolore et lacrymis, faucibusque tuis sis constrictus, per eum qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum, per ignem.»

Dans l'épreuve par l'eau froide, on commençait par le saint sacrifice, la communion et les conjurations; puis on bénissait la source ou le lac destiné pour le jugement, et l'accusé devait s'y élancer d'un bond. Il était tenu pour coupable si l'eau le rejetait, pour innocent s'il y était submergé; et on l'en retirait aussitôt, à l'aide des cordes qui l'attachaient. Un rituel, conservé dans le chapitre métropolitain de Milan, en attribue l'invention au pape Léon, quand il eut été rétabli à Rome par Charlemagne : ne pouvant alors retrouver le trésor de saint Pierre qui avait été enlevé, il eut recours à l'épreuve par l'eau froide pour convaincre les coupables.

Cette épreuve facile se fondait sur l'opinion que le démen , dont la substance est spirituelle et volatile, pénétrant toutes les parties du corps de ceux

dont il s'était emparé, leur communiquait de sa légereté (Scaibonis Epist, de purgatione sagarum). Elle était employée en conséquence contre les sorcières et les magiciennes; après avoir cessé en Italie, du treizième au quatorzième siècle, elle reparut en France et en Allemagne vers la fin du seizième.

On prétend aussi donner une explication physique de la surnatation des prétendues magiciennes : ces femmes, étant le plus souvent atteintes d'hystérie, pouvaient floiter par météorisme.

Les anciens Belges avaient une manière de penser toute différente : le mari qui avait des doutes sur la légitimité d'un enfant, le mettait, aussitôt né, sur une planche, qu'il abandonnait aux flots du Rhin: surnageait-il, il l'emportait joyeux et rassuré; au cas contraire, il le laissait périr sans pitié (JULIANI èpist. XV ad Max. philos., et Orat. Il in Const. imp. — Anth. græc., lib. I, c. 13, epig. I).

Voici maintenant la formule de ce jugement telle qu'elle se trouve dans le rituel milanais dont nous avons parlé:

# ORDO AD FACIENDUM JUDICIUM AD AQUAM FRIGIDAM.

« Hoc est verum judicium ad hominem qui debet exire in aquam frigi-« dam, quando Romani propter invidentiam tulerunt domo Leoni papæ « ocolos et linguam, propter thesaurum sancti Petri. Tunc venit ad impe-« ratorem Carolum, ut eum adjuvaret de inimicis suis. Tunc imperator « duxit eum Romam, et restituit eum in locum suum, et thesaurum supra-« dictum non potuit invenire aliter, nisi per istum judicium quod judicium « fecere beatus Eugenius et Leo et imperator, ut episcopi, et abbates, et co-« mites firmiter teneant, et credant, quod probatum habuerunt illi sancti « viri, quod invenerunt. Quum homines vis dimittere in aquam frigidam ad " probationem, ita debes facere. Accipe illos homines, quos vis mittere in « aquam, et duc eos ad ecclesiam coram omnibus. Et cantet presbyter " missam, et faciat illos ad ipsam missam offerre. Quum autem ad com-« munionem venerint, antequam communicent, interroget eos sacerdos « conjuratione ista, et dicat : Adjuro vos homines, per Patrem et Filium « et Spiritum Sanctum, et per veram christianitatem, quam vos suscepistis, et per unigenitum Dei Filium et sanctam Trinitatem, et per sanctum Evangelium, et per istas reliquias, quæ in hac ecclesia sancta sunt, « ut non præsumatis ullo modo communicare, neque accedere ad hoc « sanctum altare, si vos hoc fecistis, aut consensistis, aut scitis, qualiter " hoc egerint.

« Si autem homines tacuerint, et nemo ullum sermonem dixerit, tunc a accedat sacerdos altare, et communicet ex illis quemcumque vult mitatere in aquam. Quum communicat, dicat sacerdos ad unumquemque per singulos: Hoc corpus et sanguis Domini Nostri Jesu Christi sit tibi acacetum ad probationem hodie.

" Expleta missa, faciet ipse sacerdos aquam benedictam, et accipiat ipsam aquam, et vadant ad locum, ubi homines probati debeant esse. Quum autem venerit ad jam prædictum locum, præbeat illis omnibus de ipsa supra benedicta aqua bibere. Ut autem dederit, dicat ad unumquem-

« D « U « U « C

« que

« crea « gari

Nos

eler

ma

ad

AKİ

si i

fac

dig

« dia

cen etia

« I

« sin

« Jes

« liu

« mi

a et

« 801

« et

« Ci

et

« M

« gi

flat

« mei

tre les ème au fin du ion des

Epist.

nte : le ussitòt eait-il , ir sans

Anth.

dans

frigipapæ
impeerator
supraicium
et cosancti
am ad
ere in

byter comerdos ilium uscesancsunt, hoc aliter

tunc mitper i ac-

ipiat sse. s de iem« que : « Hæc est aqua benedicta. Sit tibi ad comprobationem fidei.» « Postea vero conjuret sacerdos aquam, ubi illos mittere debet : « Adjuro et « benedico te, aqua, in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te in principio « creavit et jussit ministrari humanis necessitatibus. Qui etiam te jussit segregari ab aquis superioribus. Adjuro te etiam per ineffabile nomen Domini « Nostri Jesu Christi, Filii Dei omnipotentis, sub cujus pedibus mare ele-« mento aquarum se calcabile præbuit ; qui etiam se baptizari in aquarum elemento voluit. Adjuro te etiam per Spiritum Sanctum, cujus voluntate " mare divisum est, et populus Israel per illum siccis vestigiis transivit, « ad cujus etiam vestigii invocationem Elias ferrum, quod de manubrio « exierat, super aquas natare fecit : ut nullo modo suscipias hos homines, si in aliquo ex his sunt culpabiles, quod illis objiciat, scilicet aut per « opera, aut per consensum, aut per scientiam, aut per ullum ingenium. Sed fac eos natare super te, ut nulla possit esse causa aliqua, aut nulla præsti-« digitatio, que illos possit non manifestare. Adjuro te per nomen ejus obe-« dias, cui omnis creatura servit, quem Cherubin et Seraphin laudant, di-« centes : Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus exercituum : qui « etiam dominatur per infinita sæcula sæculorum. Amen. »

« Item post conjurationem aquæ apprehendat ipsəs homines, qui ad iu-« dicium debent intrare. Exuat illos vestimentis eorum, et faciat osculari singulos sanctum Evangelium, et crucem Christi. Post hæc ista conjuratio flat per unumquemque: Adjuro, homo, per invocationem Domini Nostri Jesu Christi, et per judicium aquæ frigidæ, adjuro te per Patrem et Fi-« lium et Spiritum Sanctum, et per Trinitatem inseparabilem, et per Dominum Nostrum Jesum Christum, et per omnes angelos et archangelos, et per nomen Dei et per diem tremendum judicii, et per viginti quatuor seniores qui quotidie Deum laudant; et per quatuor evangelistas, Marcum et Matthæum, Lucam et Joannem; et per acodecim apostolos; et per omnes sanctos Dei, per martyres et confessores, atque virgines, et principatus, et potestates, et dominationes, et virtuter, et thronos, cherubin et seraphin; et per omnia secreta cœlestia; et per tres pueros Sidrac, « Misac et Abdenago, qui quotidie Deum laudant, et per centum quadraginta quatuor millia qui pro Christi nomine passi fuerunt, et per Mariam « matrem Domini Nostri Jesu Christi, et per, cunctum populum sanc-« tum Dei, et per illud baptismum, quo sacerdos te regeneravit : te adjuro, « ut si tu hoc furtum scis aut audisti aut bajulasti aut in domum tuam recepisti, aut consentiens, aut consentaneus fuisti, aut si habes cor incras-« satum vel induratum, aut si culpabilis es, evanescat cor tuum, et non « suscipiat te aqua, neque ullum maleficium contra prævaleat. Per, etc. »

# ORATIO.

« Propterea obnixe te deprecamur, Domine Jesu Christe, tale signum
« fac, ut, si culpabilis est hic homo, nulla tenus recipiatur ab aqua. Hæc,
« Domine Jesu Christe, ad laudem et gloriam et invocationem nominis tui,
« ut omnes agnoscant, quia tu es benedictus Deus, qui vivis et regnas in
« sæcula sæculorum. Amen.»

« Deinde accipiat modo presbyter de ipsa aqua benedicta quam prius fe-

« cerit, aspergat super unumquemque, et statim illos projiciat in « aquam. »

« Ch

elle :

dière

conq

l'imp

En

6t

qu

a va

« tu

« Si

a ig

« 8i

a m

« 8i

« m

« bi

« q

a n

a h a n

0

•

a (

un

rot

jou

sid

arı

Εn

La

V

« 8BC

« qu

L'é

### BENEDICTO AQUÆ FRIGIDÆ AD FURTUM.

« Justum judicium, homines, quia verum est, quod domnus papa Euge-« nius constituit ad faciendum, ut nullum liceat perjurare super sancta « sanctorum, justum faciant, episcopi, abbates et comites, et vassi domi-« nici. Et est constitutum in omnem regionem Romanorum ; Adjuro te. « homo, per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, per diem tremendum judicii, per viginti quatuor seniores qui quotidie laudant Deum, per centum quadraginta quatuor millia qui Christi martyres sunt et per omnes sanctas virgines, et per beatam virginem Mariam, quæ Christum portere . ruit, et perillum baptismum per quem sacerdos te regeneravit. in noc tibi supra dico, cum sanctis tibi invocor, ut si tu (ille) de hoc furto aut consensisti, aut bajulasti, aut consentaneus fuisti, cor incrassatum aut induratum, si culpabilis es, non suscipiat eum hodie aqua. Pro hoc, Domine, fac signum tale, ut omnes cognoscant, quia tu es Deus benedictus in sæcula sæculorum. Amen. » « Incipit judicium, quod fecit beatus Eugenius cum domno papa Leone, « et domno Karolo Magno imperatore, et Romani, propter thesaurum sancti Petri et invidiam insimul, tulerunt Leoni papæ oculos et linguam. Ille evasit vix de manibus eorum, et venit ad imperatorem Karolum, ut eum adjuvaret de suis inimicis. Et tunc imperator reduxit eum Romæ, Et thesaurum supradictum non potuit invenire aliter, nisi per justum judicium, quod fecit beatus Eugenius et Leo papa, et imperator Karolus, ut episcopi, et abbates, seu comites, firmiter teneant et credant, quia probatum habuerint illi sancti, quos invenerunt. Ista facere debes, quum a hominem vis mittere in aguam ad probationem. To accipe illos ho-« mines, quos in voluntate habes mittere in aqua : et duc eos ad eccle-« siam. Et coram omnibus canant missam, et faciat eos ad ipsam missam « offerre. Quum autem ad communionem venerint, antequam communi-« cent, interroget eos sacerdos, et conjurationem istam dicat :

# CONJURATIO HOMINIS.

« Adjuro vos, homines, per patrem et Fllium et Spiritum sanc-« tum, etc. » « Si autem omnes tacuerint, et nullus hoo dixerit, accedat « sacerdos ad altare, et communicet eos quos vult mittere in aquam. Quum « autem communicat, dicat sacerdos per singulos : Corpus et sanguis « Domini Nostri Jesu Christi sit tibi hodie ad probationem. Postea vero « conjuret sacerdos aquam, ubi homines mittendi sunt. »

### CONJURATIO AQUÆ.

« Adjuro, te, aqua, in nomine Dei Patris omnipotentis, etc. » Post conjuratione a autem aquæ, exuat illos vestimentis eorum, et faciat illos osculare sanctum Evangelium et crucem Christi. Post hæc de ipsa aqua
« benedicta aspergat presbyter super unumquemque, et projiciat eos statim in aqua per singulos. Hæc autem omnia facere debent jejunando.
« Neque illi comedant cibos, neque qui pro ipsis mittuntur in aqua. »

ciat in

a Eugesancta i domiuro te, nendum

m, per
t et per
hristum
neravit,
de hoc
nerassaua, Pro
es Deus

Leone, saurum nguam. um, ut mæ. Et um ju-arolus, it, quia , quum llos hollecclemissam nmuni-

sancccedat Quum anguis a vero

t cont illos a aqua os staando. CONJURATIO HOMINIS.

« Adjuro te, homo (vel homines), per invocationem Domini Nostri Jesu « Christi, et per judicium aquæ frigidæ, etc. »

L'épreuve de l'eau bouillante était communément réservée aux serfs; elle se pratiquait en obligeant l'accusé à enfoncer sa main dans une chaudière dont le liquide était en ébullition et à saisir au fond un corps quelconque; s'il retirait son bras sans lésion, cas fort rare, il était lavé de l'imputation.

En voici aussi la formule :

« Deus, judex, justus, fortis et patiens, qui auctor pacis es, et judicas « æquitatem, judica quod justum est, Domine, et rectum judicium tuum, « qui respicis super terram et facis eam tremere. Tu, Deus omnipotens,

qui per adventum Filii tui, Domini Nostri Jesu Christi, mundum sal vasti, et per sanctissimam ejus passionem genus humanum redemisti,
 tu hanc aquam igne ferventem † sanctifica. Qui tres pueros, id est

« Sidrac, Misac et Abdenago, jubente rege Nabuchodonosor, in camino ignis accensa fornace salvasti, tu, clementissime Dominator, præsta ut,

« ignis accensa fornace salvasti, tu, clementussime Dominator, præsta ut, « si quís innocens de hoc furto vel stupro in hanc aquam igne ferventem

manum miserit, salvam et illæsam educat. Ita, Domine omnipoters,
 si quis est culpabilis, incrassante diabolo cor induratum, præsumpserit
 manum suam mittere, tu justissime, qui es veritas, hic in corpore suo

« veritatem manifesta, ut anima per pænitentiam salvetur. Et si culpa-« bilis est, et per aliquod maleficium, aut per herbas peccatum suum

« tegere voluerit, tua dextera evacuare dignetur. Per, etc. »

## ALIA BENEDICTIO.

† Te, creatura aquæ igne ferventis, in nomine Patris, ex quo cuncta
procedunt, et Filii, per quem facta sunt omnia, et Spiritus Sancti, in
quo universa sociantur. Et adjuro te per eum qui te ex quatuor fluminibus totam terram rigare produxit; nam et te in vinum mutavit;
etiam in te baptizatus est. Ut nulla insidia diaboli, neque maleficia
hominis inimici te a veritate judicii separare possint; sed punias
noxium, et illæsum purifices innocentem, per eum cui nulla latent
occulta; et qui misit te per diluvium super universum orbem, ut peccatores deleres; et adhuc venturus est judicare vivos et mortuos, et
sæculum, per ignem.

Dans d'autres circonstances on obligeait l'accusé à tenir dans sa main un fer rouge, ou à marcher pieds nus sur neuf ou dix socs également rouges; puis celui dont la main ou les pieds, après être restés trois jours enveloppés et clos, laissaient apercevoir trace de lésion était considéré comme, menteur ou coupable. On vit de la sorte les pieds délicate de plus d'une reine rendre témoignage de leur innocence; c'est ce qui arriva pour sainte Cunégonde, femme de Charles le Gros, en 887; pour Emma, reine d'Angleterre, en 1033, et pour d'autres.

Les statuts de Milan excluent l'épreuve du fer rouge, bien qu'elle soit en usage, disent-ils, dans certains endroits de la juridiction de l'archevêque. La loi des Thuringiens condamnent la femme adultère à l'épreuve de l'eau bouillante, au cas seulement où macun champion ne se présente pour la défendre le fer en main; la loi Ripuaire, lorsqu'il ne se trouve pas de témoins pour jurer de son innocence. Guillaume II, roi d'Angleterre, accusa plusieurs Saxons du crime le plus énorme que l'on pût commettre alors, c'està-dire d'avoir tué et mangé du gibier des forêts royales. Ils nièrent le fait, et en preuve de leur innocence (1098) manièrent des fers rouges. Lorsqu'on rapporta au roi gu'après trois jours leurs mains n'offraient aucune trace de brûlure : Qu'importe ! dit-il, Dieu est-il compétent en pareille matière? C'est à moi d'en juger.

Le jugement du feu subsiste encore chez les Kalmouks; et celui qui vent prouver son innocence doit porter, l'espace de plusieurs toises, une hache rougie sur la pointe de ses doigts. Il en est qui les agitent avec une telle dextérité qu'ils ne ressentent pas la brûlure.

Telle en était la formule :

### BENEDICTIO FERRI AD JUDICIUM FACIENDUM.

- « In primis benedicatur ignis : « Domine sancte Pater, omnipotens,
- « æterne Deus, in nomine tuo, et Filii tui Dei et Domini nostri Jesu Christi.
- « Sancti, benedicimus, † et sanctificamus ignem hunc. Adjuva nos, qui
- « vivis et regnas. Per, etc. Sequuntur Litaniæ. Postea legitur Evangelium :
- « In illo tempore ductus est Jesus in desertum, etc. »

### ALIA BENEDICTIO.

« Deus, qui tribus pueris mitigastis flammam ignium, concede propi-« tius ut nos famulos tuos non exurat flamma vitiorum. Per, etc.»

### ALIA BENEDICTIO.

- « Deus, quem omnia opera benedicunt, quem cœli glorificant, quæsumus
- « te orantes ut, sicut tres pueros de camino ignis incendio non solum
- « illæsos, sed etiam in tuis laudibus conclamantes liberasti, ita et nos a
- « peccatorum nexibus absolutos, a devoragine ignis eripias; ut dum te,
- « Dominum Deum Patrem benedictione laudamus, criminum flammas,
- « operumque carnis incendia superantes, sacrificium tibi debitum fieri « mereamur. Per Dominum, etc. »

### ALIA.

« Deus, cujus notitiæ nulla unquam secreta fugiunt, fidei nostræ tua « bonitate resplende, et præsta ut quisquis purgandi se gratia hoc igni « tulerit ferrum potentiæ tuæ indicio vel absolvatur innocens, vel oh-« noxius detegatur. Per. etc. »

### ALIA.

« Benedic, Domine, per invocationem sanctissimi nominis tui, ad ma-" nifestandum verum judicium tuum, hoc genus metalli, ut, omni da-

« monum falsitate procul remota, veritas veri judicii manifesta flat.

Il est superflu de dire que les modes et les prières variaient selon les pays, rien n'étant établi à ce sujet. Nous croyons même devoir, avant d'en venir aux épreuves les plus habituelles et les plus éclatantes, rapporter ici au long un autre ordre de purgations du même genre.

a Incipit « ad vomer ord. Sancti

« Inquisi « mine, si

« timentis « cum chri

« tante ple « dicit plet « Videte

« spes et s « poris et

« sortio pri

« solum qu « Deinde

> « Interd a et Filian « minister

« si de ha

« consensu « pationen

« si reatur « Deind

« rium su « quæ in o

a propter

« clesiam, sua ejus

« tibus; e dicantu

Deinde i

in cruce « Quod

« rum, s magis (

« hac re, « quam i

« veritate « His fa

« Justi

« Beat « Da,

a ut nos « coerce

T.

a Incipit ordo ad frigidam aquam, et ad caldarium, et ad ferrum, et ad vomeres. « (Ex ms. cod. inclyti monasterii Uvessobrunensis in Bavares, ord. Sancti Benedicti. P. Leombard, ap. Canciani.)

" Inquisitus aliquis de furto, vel adulterio, vel de quocumque alio crimine, si nolit confiteri, pergat sacerdos ad ecclesiam, et induat se vestimentis sacris, excepta casula, portans in læva sacrum Evangelium cum chrismario, et reliquiis sanctorum, calicemque cum patina, exspectatate plebe cum illo qui criminis reus reputatur in atrio ecclesiæ: et

" dicit plebi :

Videte, fratres, christianæ religionis officium! Ecce lex in qua est
spes et remissio omnium peccatorum! Hic chrismatis unctio. Hic corporis et sanguinis Domini consecratio. Videte ne tantæ beatitudinis consortio privemini, implicantes vos sceleri alieno, quia scriptum est: « Non
solum qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus, damnabuntur. »
Deinde vertens se ad sceleratum, tam ipsi quam plebi dicit:

« Interdico tam tibi, o homo, quam et omnibus astantibus, per Patrem « et Filian et Spiritum Sanctum, et per tremendum diem judicii, et per « ministerium baptismatis, et per venerationem omnium sanctorum, ut « si de hac re culpabilis es vel aliquis vestrum, qui hic adest, aut per « consensus, aut per actum, aut per conscientiam aut per aliquam partici» pationem, ne introeas ecclesiam, et christianæ societatis ne commiscearis,

« si reatum nolueris confiteri, antequam judicio examineris publico. »
« Deinde locum signet in atrio ecclesiæ, ubi ignis fleri possit, ad calda-

« rium suspendendum, vel ad vomeres. Prius tamen locus ille, et aqua « quæ in caldario est, vel ferrum, vel vomer aqua benedicta aspergatur, « propter illusiones diabolicas. Deinde is qui discutiendus est intret ec-

« clesiam, et imprimis omnibus qui in se deliquerint peccata dimittat, ut « sua ejus dimittantur. Tunc faciat puram confessionem Deo et sacerdo-

« tibus; et veram pro qualitate delictorum pœnitentiam accipiat. Tunc « dicantur super eum orationes pœnitentiales , in capite jejunii quærendæ.

« Deinde si aliqua infidelitatis suspicio in eo habeatur, juret a diferi vel « in cruce, vel in Evangelio sive in capsa, his verbis :

"Quod pro illa discussione, et securitate, quam hodic ad codid an fer-

rum, sive ad frigidam aquam, vel ad ferventem agratio Chero debeo,
 magis credo in Deum Patrem omnipotentem, quod pero para deste ro

« hac re, pro qua criminatus sum, justitiam et veritatem il in ostenuere,

« quam in diabolum, et ejus magicas artes credam, illam jus itiam et

« His factis cantetur missa. »

ANTIPHONA.

« Justus es, Domine. »

PSALMUS.

« Beati immaculati, etc. »

ORATIO.

« Da, quæsumus, omnipotens Deus, sic nos gratiam tuam promereri « ut nostros corrigamus excessus; sic confitentibus relaxare delictum, ut « coerceamus in suis pravitatibus obstinatos. Per Dominum, etc. »

### LECTIO ISALE PROPHETÆ.

« In diebus illis locutus est Isaias propheta, dicens : « Quærite Do-« minum, dum inveniri potest, etc. » usque ad ignoscendum, dicit Dominus omnipotens.

### GRADUALE.

« Custodi me. »

### VERSUS.

« De vultu tuo. »

### ALLELIII A.

« Deus judex. »

# EVANGRLIUM SANCTI MATTHÆL.

- « In illo tempore, respiciens Jesus ait : Habete fidem Dei, etc. » OFFERTORIUM.
- « De profundis clamavi. »

### SECRETA.

- « Ab omni reatu nos, Domine, sancta, quæ tractamus, absolvant, ad « eadem nos muniant a totius pravitatis et diabolicæ illusionis incursu « Per, etc. »
  - « Cum autem ad communionem venerint, antequam communicent,
- « interroget eos sacerdos per istam conjurationem, dicens :
  - « Adjuro vos, homines N., per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum
- « et per vestram christianitatem, quam accepistis in baptismo, et per
- « sanctum Evangelium, et per reliquias sanctorum, quæ hic habentur,
- « ut non præsumatis ullo modo communicare, neque accedere ad altare,
- « si hæc fecistis, aut consensistis, aut scistis, quis hoc fecerit.»
- « Si autem omnes tacuerint, accedat sacerdos ad altare, et communicet
- « eos quos vult in aquam mittere. Cum autem communicatur, dicat « sacerdos per singulos :
- « Corpus et sanguinis Domini Nostri Jesu Christi sint vobis ad compro-« bationem. »
  - « Deinde pergatur missa.

### COMMUNIO.

« Amen dico vobis. »

### AD COMPLEDAM.

- « Conspirantes, Domine, contra tuæ plenitudinis firmamentum dexteræ « tuæ virtute prosterne; ut justitiæ non dominetur iniquitas, sed subda-
- « tur falsitas veritati. Per, etc. »
- « Post missam pergat sacerdos cum plebe ad locum ubi probatio fieri
- « debet, cum textu Evangeliorum, et reliquiis sanctorum, et dicat ora-
- « Domine Deus, Pater omnipotens, lux indeficiens, exaudi nos, qui
- « is conditor omnium, benedic, Domine, hoc lumen a te sanctificatum
- « et benedictum, qui illuminasti mundum, et Moysen famulum tuum :
- « tu, quæsumus, illumina corda et sensus nostros ad ognoscendum verum
- « judicium tuum , salvator mundi. »

Do-

omi-

ad

irsii

ent,

tum

per

tur, tre,

icet

icat

ro-

eræ

da-

Geri

ora-

qui

lum

m : um

- « Postea benedicatur eadem domus hac oratione :
- « Exaudi nos, Domine sancte Pater, omnipotens æterne Deus, et mit-
- « tere dignare sanctum angelum tuum de cœlis, qui custodiat, foveat,
- « protegat, visitet et defendat omnes habitantes in hoc habitaculo.

« Per, etc. »

### BENEDICTIO IGNIS ATRIL. †

- « Domine Deus noster, Pater omnipotens, lumen indeficiens, exaudi
- « nos, quia tu es conditor omnium luminum, benedic, Domine, hoc
- lumen, quod a te sanctificatum est, qui illuminasti omnem mundum;
   ut ab co lumine accendamur et illuminemur igne claritatis tuæ; et sicut
- « igne illuminasti Moysen, ita illumina corda et sensus nostros, ut ad
- « vitam æternam pervenire mercamur. Per, etc. »
  - « Hic ponatur ferrum in igne. »
  - « Sequitur Litania. »
  - « Veni, Sancte Spiritus. »
  - « Kyrie, Christe, Kyrie. »
  - « Pater noster. »
  - « Emitte. »
- « Oratio Sancti Spiritus. »
- « Deus, in adjutorium meum. »
- « Gloria Patri. »
- « Kyrie, eleison. »
- « Peccatores. »
- « Ut pacem nobis. »
- « Ut sanitatem nobis dones, te rogamus. »
- « Ut indulgentiam et remissionem peccatorum nobis dones, te rogamus. »
- « Ut cunctum populum christianum; »
- « Ut hanc frigidam aquam ad discernendum rectum juricium tua sancta
- « dextera benedicere et consecrare digueris; »
- « Ut in hac aqua rectum judicium nobis ostendere digneris, te rogamus.»
- « Ut hoc calidum ferrum ad discernendum rectum judicium ordinatum,
- « tua sancta dextera benedicere et conservare digneris, te rogamus.»
  - « Ut non dominetur justitiæ iniquitas, sed subdatur falsitas veritati,
- « te rogamus. »
  « Ut nobis misereri digneris. »
  - « Christe audi nos. »
  - « Pater noster. »
  - « Credo. »
  - « Miserere nostri, Domine. Fiat misericordia tua. »
- « Deinde cantentur psalmi: « Domine Dominus noster, » usque in
- « finem cum Gloria. « Exaudi, Domine, justitiam, » idem « Exsur-
- « gat Deus, » idem. « Benedicite , » usque « in lætitia, » « Benedicite, »
- "usque in finem. " Laudate Dominum in sanctis," idem. Can-
- « ticum trium Puerorum, et « Gloria. Amen. »

### PRECES

« Exsurge, Domine. » — « Domine Deus virtutum. » — « Fiat mise-

« I

« ind

« per

« Do

« te

« ejt

« ig

« et

« m

« J

- « ricordia tua. » « Ostende nobis , Domine. » « Non intres in judi-« cium.» — « Domine , ne memineris » — « Propitius esto peccatoribus. »
- « « Domine , exaudi. »

### ORATIO.

« Omnipotens sempiterne Deus, qui tua judicia incommutabili dispo-« sitione, justus ubique judex, decernis, tu clemens in hoc tuo judicio ad « invocationem sancti tui nominis, quod ad te fidelium intentio deplorat, « tua justissima examinatione declara. Per, etc. »

### BENEDICTIO FERRI VEL VOMERUM.

« Deus, judex justus, qui auctor pacis es et judicas æquitatem, et sup« plices deprecamur ut hoc ferrum (vel hos vomeres) ordinatum ad jus« tam examinatiònem cujuslibet dubietatis faciendam, ita benedicere et
« consecrare digneris, ut si hic homo innocens est de prænominata et sibi
« imputata causa, unde nunc probatio quærenda est, cum hoc ignitum
« ferrum in manum acceperit, illæsus appareat; si autem reus atque cul» pabilis est, justissima sit ad hoc virtus tua in eo cum veritate declaranda,
« quatenus justitiæ non dominetur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati.
« Per te, Christe, etc. »

#### ALIA.

« Benedic, Domine sancte Pater, per invocationem sanctissimi nominis « tui, et per adventum Filii tui Domini Nostri Jesu Christi, atque per « donum Spiritus Sancti Paraclyti, ad manifestandum verum judicium « tuum hoc genus metalli, ut sit a te sanctificatum, et a nobis consecra- « tum; ut, omni falsitate dæmonum procul remota, veritas judicii tui « fidelibus tuis fiat manifesta. Per eumdem, etc. »

# ALIA

« Deus omnipotens, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus « omnium bene viventium, Deus origo et manifestatio omnis justitiæ, qui « es solos justus judex , fortis et patiens , dignare exaudire nos famulos « tuos orantes ad te pro benedictione hujus ferri. Unde rogamus te, Do-« mine, judicem universorum, ut mittere digneris sanctam et veram be-« nedictionem tuam super hoc ferrum, ut sit refrigerium illis portantibus, « et habentibus justitiam et fortitudinem; ut sit ignis ardens iniquis et « facientibus iniqua et credentibus in injustitiam suam et injustam pom-« pam diabolicam. Converte, Domine, incredulitatem injustorum, per « virtutem et benedictionem tuam, et per invocationem Trinitatis, Patris « et Filii et Spiritus Sancti; et mitte in hoc ferrum vim virtutis ac veritatis « tuæ, et in eo semper per misericordiam et virtutem tuam verissima « justitia, quæ tibi soli congenita est, fidelibus tuis a' emendationem « iniquorum manifestissime declaretur, de quacumque quæstione ratio fue-« rit agitata; et nullam potestatem habeat diabolica virtus veritatem tuam aut occultare aut deprayare; sed sit servis tuis in monumentum fidei, ad « credulitatem divinæ majestatis tuæ, et ad certificationem manifestis-« simæ miseriegediæ, ac veritatis tuæ verissimæ : » « Postea legatur evangelium.

" In principio erat Verbum. Per istos sermones sancti evangelii Filii sui . « indulgeat nobis Dominus universa delicta nostra. »

« Sequitur benedictio.

ad

at,

us-

P

ibi

ım

ul-

da,

ati.

nis

ber

ım

ra-

tui

us

ui

0.5

0-P-

s,

et 0-

91

is

is

a

« Benedictio Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti descendere dignetur su-« per hoc calidum ferrum, ad discernendum rectum judicium Dei. Amen. » « Tunc pro ipso cui, vel quibus, crimen imputatur, cantetur psalmus: « Domine, exaudi orationem meam : auribus percipe, etc. »

#### PRECES.

« Salvum fac servum. » — « Mitte ei. » — « Nihil proficiat inimicus in eo. »

« Tunc exorcizetur his verbis :

« Adjuro te, o homo, per Patrem omnipotentem, qui creavit cœlum et « terram, mare et omnia quæ in eis sunt, et per Jesum Christum Filium « ejus, qui pro nobis natus et passus est, et per Spiritum Sanctum, qui « igne divino super apostolos venit, atque per sanctam Mariam Dei geni-« tricem, et per omnes angelorum choros, et per apostolos, et per martyres, et confessores, ac virgines, atque per omnes sanctos et electos Dei, si te culpabilem de prænominato imputatoque crimine scias, hoc ferrum in manum tuam non præsumas accipere. Si autem tam temerarius sis ut eodem crimine pollutus præsumas accipere, per virtutem Domini Nostri Jesu Christi victus et confusus hodie abscedas; si vero securus et innocens sis, per nomen Domini et per triumphum sanctæ crucis, ad rectum judicium damus tibi licentiam, ut accedas cum fiducia ad suscipiendum hoc ferrum, et liberet te Deus, justus judex, sicut liberavit tres pueros de camino ignis, Susannam de falso crimine, quatenus sanus et « securus appareas, et virtus Domini in te declaretur. »

« Post hoc levetur ferrum de igne, et ponatur in loco ubi accipiendum « est, ponatque sacerdos super ferrum granum veri incensi, et dicat ter : « Sancte Laurenti, ora pro nobis, ut nulla falsitas dominetur hic. »

« Postea solito juramento facto portetur. »

# BENEDICTIO AQUÆ FERVENTIS.

« Deus, judex justus, fortis et patiens, qui auctor es pacis et judicas « arquitatem, respice ad deprecationem nostram, et dirige judicium nostrum, « qui justus es, et rectum judicium tuum, qui respicis terram et facis eam « tremere, et qui per adventum unigeniti Domini Nostri Jesu Christi, seu « per passionem mundum salvasti, genusque humanum redemisti; tu « hanc aquam igne ferventem sanctifica, et sicut pueros Sidrac, Misac, et Abdenago, jussu regis Babylonici in succensam fornacem missos, « illæsos salvasti, angelumque tuum mittens exinde eduxisti, et Susannam « de falso crimine liberasti; ita, clementissime Pater, oramus et petimus « ut, si iste homo, vel hæc mulier, innocens sit de re prænominata, « sibimet modo objecta, in hanc aquam igne ferventem manum miserit, « sanam et illæsam eam educat : si autem culpabilis est homo iste, et « incrassante diabolo cor induratum habuerit, et per maleficium peccata « sua tegere voluerit, et manum suam in hanc ferventem aquam miserit, « justissima veritas tua, Domine Deus omnipotens, in corpore suo decla-« retur, ut animam per pænitentiam salvare digneris. »

« Exorcismus aquæ calidæ in quam manus ad judicium mittitur :

« Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in « nomine Jesu Christi, Filii ejus, Domini Nostri, ut flas aqua exorcizata « ad effugandam omnem potestatem inimici, et omne phantasma Satanæ, « ut si hic homo manum suam in te missurus est innocens, unde reputatur, « pietas Dei omnipotentis liberet eum ; et si, quod absit, culpabilis est, « et præsumptuose manum in te mittere ausus fuerit, ejusdem Dei omni« potens virtus hoc declarare dignetur, ut omnis homo timeat, et tremiscat « nomen sanctum gloriæ Domini Nostri Jesu Christi, qui venturus est. »

### BENEDICTIO.

" Domine Jesu Christe, qui es judex justus, fortis et patiens, multum misericors, per quem facta sunt omnia; Deus deorum et Dominus dominantium, qui propter nos de sinu Patris descendisti, et Virgine Maria carnem assumere dignatus es, et per passionem mundum redemisti. et ad inferos descendisti, et diabolum ad tenebras exteriores colligasti, et omnes justos et qui originali peccato ibidem detinebantur magna potentia exinde liberasti; tu Domine, quæsumus, mittere digneris Spiritum tuum Sanctum, e summa cœli arce, super hanc creature a reuæ quæ ab igne fervescere atque calescere videtur; quæ per eun senae judicium super hominem istum comprobet ac manifestet. To Domine Deus. supplices deprecamur, qui in Cana Galilee tua virtute - aqua vinum fecisti, et tres pueros Sidrac, Misac. Abdenago, de camino ignis ardentis illæsos eduxisti, et Susannam de falso crimine liberasti, et cæco nato oculos aperuisti, Lazarumque quadriduanum a monumento suscitasti, et Petro « mergenti manum porrexisti, ne respicias peccata nostra in hac oratione, sec tuum sanctum et verum judicium coram omnibus in hoc manifestare digneris, ut si hic homo pro hac reputationis causa, furti, vel homicidii, vel adulterii, vel maleficii, aut pro qualibet culpa modo ad præsens manum suam in hanc aquam igne ferventem miserit, et culpabilis ex hac causa non est, hoc ei præstare digneris, ut nulla læsio vel macula in eadem manu appareat, per quam sine culpa calumniam incurrat. Iterum te. Deus omnipotens, nos indigni et peccatores famuli tui suppliciter exoramus ut sanctum et verum ac rectum judicium tuum nobis in hoc etiam manifestare digneris, quatenus hic homo ex hac reputatus culpa, si per aliquod maleficium diabolo instigante, aut cupiditate vel superbia culpabilis est, in facto vel consensu, et hoc comprobationis judicium subvertere aut violare voluerit, malo configus ingenio manum suam in hanc aquam præsumptuose immittere ausus fuerit, tua pietas taliter hoc declarescere dignetur, ut in ejus manu dignosci queat quod injuste egit, ut ipse deinceps per veram confessionem pænitentiam « agens, ad emendationem perveniat, et judicium tuum sanctum et « verum declaretur in gentibus et glor licent nomen sanctum tuum, quod est gloriosum in sæcula sæculorum. Amen. »

« Incipit ordo ad consecrandam frigidam aquam. »

« Cum hominem mittere vis in aquam ad comprobationem, ita debes « facere : Accipe illos homines, et duc eos in ecclesiam, et cantet coram

« omnibus presbyter missam, et eos quos reos esse putas fac ibi offerre « sacrificium; cum autem ad communionem venerint, antequam com-« municent, interrogat eos sacerdos per istam conjurationem, dicens:

« Adjuro vos, homines, per Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, » « ut supra. »

« Si autem omnes tacuerint, accedat sacerdos ad altare, et communicet « eos quos vult in aquam mittere : cum autem communicantur, dicat sa-« cerdos per singulos :

« Corpus et sanguis Domini Nostri Jesu Christi sit vobis ad comproba-« tionem. »

« Expleta missa litaniam cantet, et faciat aquam benedictam, et vadat « ad illum locum, ubi judicium debet fieri. Et cum illuc pervenerit, det « omnibus bibere ex aqua benedicta. Cum vero dederit, dicat ad unum-« quemque. »

« Hæc aqua flat tibi hodie ad comprobationem. »

t in

zata

næ.

tur.

est.

nni-

scal

lum

nus

gine

sti.

sti,

Do-

lum

ah

um

us,

um

ntis

ilos tro

ne,

are

dii.

ens

ilis

vel

at.

ui

m

ac

۱į.

'n

a

ŧŧ

n

t

« Deinde intrent ad consecrationem aquæ frigidæ ita:
 « † Deus, in adjutorium meum, etc. » cum « Gloria. » Sequitur deinde
 « Pater noster et Credo. » — Deinde cantentur Psalmi. — « Exsurgat
 « Deus, » usque « in lætitia. » — « In exitu Israel. » — « Benedicite. » —
 « Laudate Dominum in sanctis. » — Canticum trium Puerorum, et
 « psalmus « Exsurge, Domine. »

### PRECES.

« Fiat misericordia tua. » — Ostende nobis, Domine. » — « Propitius « esto peccatis. » — « Domine, exaudi orationem meam. »

### CONSECRATIO AQUÆ.

« Domine, Deus omnipotens, qui aquarum substantiam arcanis tuis subter esse jussisti, nobisque, Spiritu Sancto cooperante, per eam abluuionem omnium peccatorum dedisti, tu præsta per opera justitiæ tuæ ut hac aquæ per virtutem sanctæ Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, quamvis fluens, tamen sit sanctificata, et omninm errorum atque phantasmatum ad inventiones expellat, detque justis et innocentibus de prænominata causa, pro qua discutiendi sunt, securitatem, reis quidem culparum manifestationem, ut uterque in ea probatione, qua inventus est, iste probatione justitiæ, ille per correctionem obdurationis laudent nomen sanctum tuum in ea claritate, qua permanes in sæcula

### ALIA.

sæculorum. Amen. »

« Benedico te, creatura aquæ, in nomine Patris, ex quo cuncta procedunt, et Filii, per quem facta sunt omnia, et Spiritus Sancti, in quo universa « sanctiuntur; et adjuro per eum qui te et quatuor fluminibus totam ter- ram rigare præcepit, et te e petra produxit, et te in vinum mutavit, et « in te baptizatus est, ut nullæ insidiæ diaboli, neque maleficia hominis « inimici te a veritate judicii separare possint, sed punias noxium, et puri- fices innocentem, per eum cui nulla latent occulta, et qui misit te « per universum mundum, ut peccatores deleres, et qui adhuc venturus « est judicare vivos et mortuos. »

### ALIA.

a per

a te o

per

jur

siv

exi

que

COL

nu

po

ut

Ch

880

« pe

« Sp « et

« De

« qı

« de

« Cl

tı

"

((

« Do

« hor

a ele

« Omnipotens sempiterne Deus, te suppliciter rogamus pro hujus negotii « examinatione, quam modo inter nos ventilamus, ut justitiæ non domi« netur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati; et si quis hanc præsentem « examinationem per aliqua maleficia, aut per herbas tangere vel impedire « voluerit, tua sancta dextera, justissime judex, evacuare dignetur. « Per, etc. »

#### ALIA.

« Omnipotens sempiterne Deus, qui per Jesum Christum Filium tuum omnia visibilia et invisibilia creasti, et in virtute Sancti Spiritus tui formasti, respice ad preces humilitatis nostræ, ut sicut in primordio creaturarum aquam ab arida separasti, et in effusione diluvii terram a soradibus mundasti, et populum tuum per mare Rubrum ab Ægyptiis liberati, et eis de petra in solitudine sitientibus aquam produxisti, qui initio signorum dilecti Filii tui unici Domini Nostri Jesu Christi in Cana Galileæ aquam in vinum vertere dignatus es, et in membris ejus in Jordanicis fluctibus omnibus gentibus aqua baptismatis consecrare; ita digneris, Domine, nunc eam talem facere in tua virtute et fortitudine, ut discernat vera a falsis, æqua ab iniquis, divina a diabolicis, ut in ea revelentur rei, et conserventur innoxii. Por cumdem, etc. »

#### ALIA

« Omnipotens sempiterne Deus, adesto invocationibus nostris, et in
« hanc aquam, hvic purificationi præparatam virtutem tuæ benedictionis
« infunde; ut salubritas per tui sancti nominis invocationem expedita sit,
« et ab omni impugnatione antiqui hostis defensa. Per, etc. »

### ALIA

« Domine Deus omnipotens, qui baptismum in aqua fieri jussisti, et « per lavacrum humano generi remissionem peccatorum donare dignatus « es; sanctifica, quæsumus, Domine, hanc aquam, et justum in ea discerne judicium, qui solus es justus judex et fortis; ita ut si reus sit homo « iste (vel rei sint homines isti) de prænominata re (vel prænominatis rebus), aqua, quæ in baptismo eum (vel eos) accepit, nunc in se recipiat, « et mundus et innocens (vel mundi et innocentes) inde imo profundo « hujus aquæ abstrahatur (vel abstrahantur). Per, etc. »

# ALIA SUPER HOMINEM DICENDA.

"Deus omnipotens, qui baptismum in aqua fieri jussit, et remissionem peccatorum hominibus in baptismo concessit, ille per misericordiam suam rectum judicium in ista aqua discernat, videlicet : si culpabilis sis (vel culpabiles sitis) de ista causa, aqua, quæ in baptismo te (vel vos) suscepit, nunc non recipiat : si autem innocens es (vel innocentes estis), aqua quæ in baptismo te (vel vos) suscepit, nunc recipiat. Per, etc. »

« Postea exorcizet aquam ita.

« Adjuro te, aqua, in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te in principio « creavit, qui etiam te jussit segregari ab aquis superioribus; adjuro te etiam

otii

mi-

em lire

ur.

ım

or-

lu-

or-

e-

tio

eæ

cis is,

at

ur

in

et

18

j-

o

« per ineffabilem potentiam Christi Filii Dei omnipotentis, sub cuius pedibus « te calcabilem præbuisti, qui etiam in te baptizari voluit; adjuro te etiam per Spiritum Sanctum, qui super Dominum baptizatum descendit; adjuro te etiam et per individuam Trinitatem, cujus voluntate aquarum « elementum divisum est, populus Israel per illud siccis vestigiis tran-« sivit; ad cujus etiam invocationem Helias ferrum, quod de manibus exierat, super aquam natare fecit, ut nullo modo hunc hominem (vel hos « homines) suscipias, si in aliquo culpabilis sit (vel culpabiles sint) ex hoc « quod illi (vel illis) objicitur, scilicet aut in opere, aut consensu, aut « conscientia, aut ullo ingenio; sed fac eum (vel eos) natare super te, ut « nulla possit esse causa contra te facta, aut ullum præstigium, quod illud possit occultare. Adjuratæ etiam per nomen Christi, præcipimus tibi. ut nobis per nomen ejus obedias, cui omnis creatura servit, quem « Cherubim et Seraphim laudant : dicentes : « Sanctus , sanctus , sanctus , « Dominus Deus exercituum; qui etiam regnat et dominatur per infinita « sæcula sæculorum. Amen. »

## ALIA SUPER HOMINEM VEL HOMINES.

« Adjuro te (vel vos) per invocationem Domini Nostri Jesu Christi, et « per judicium aquæ frigidæ; adjuro te (vel vos) per Patrem, Filium et « Spiritum Sanctum, et per incarnationem Domini Nostri Jesu Christi, et per omnes angelos et archangelos, et per omnes sanctos et electos « Dei, et per diem tremendi judicii, et per viginti quatuor Seniores qui quotidie Deum laudant; et per quatuor evangelia Christi, et per duodecim apostolos, et per prophetas, et per omnes sanctos martyres Christi, et per sanctos sacerdotes et confessores, et per omnes sanctos monachos et eremitas, et per omnes sanctas virgines; per Thro-« nos, Cherubim et Seraphim, et per omnia secreta collestia, et per « tres pueros qui quotidie Deum laudant, Sidrac, Misac et Abdenago; et per centum quadraginta quatuor millia martyrum innocentum, qui pro Christo passi sunt; et per matrem Domini Nostri Jesu Christi semper virginem Mariam; et per eumdem populum sanctum Dei, et per illum baptismum in quo regeneratus es (vel regenerati estis), te (vel vos) adjuro, ut si de hac re culpabilis es (vel culpabiles estis), facto vel consensu, aut conscientia, vel alio quolibet modo, evanescat cor tuum (vel evanescant corda vestra), et non suscipiat te (vel vos) aqua ista, neque ullo maleficio ad imitandum Dei judicium prævalere possis (vel possitis). Propterea obnixe te, Domine, deprecamur, fac signum tale, ut si culpabilis sit homo hic (vel culpabiles sint hi homines), nullatenus suscipiatur puer iste ab aqua. Hoc autem, Domine Jesu Christe, fac ad laudem et gloriam et ad invocationem nominis tui, ut omnes agnoscant quia tu es Deus benedictus in sæcula sæculorum. Amen. » « Postea legitur evangelium, ut supra, cum benedictione in prin-« cipio. »

Per istos sermones sancti Evangelii Domini Nostri Jesu Christi, sit
 hæc aqua benedicta ad manifestandum rectum judicium Dei. Benedictio
 Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti, et gloria Domini Nostri Jesu Christi

« descendere dignetur super hanc aquam, ad discernendum rectum judi-

perso

le dé

rend

foi d

chàs

saint

tre le

dem

d'un

pere

pren

fair

ne s

que

Que

à at

parl

qui

de s

ava

le r

voi

PItt

bre

un

le :

vo

éta

On

mo

pr

tro

Au

CO

él

iŧ

it

€

D' cédo

- « cium Dei.
  - « Postea, facto juramento solito, ligetur et ponatur in aquam. »

Dans d'autres cas on avait recours à divers sorts pour tenter Dieu. Le titre XIV, § 1, de la loi des Frisons, prescrit, lorsqu'un homme est tué dans une foule, sans que l'on sache de qui réclamer le weregild, de choisir sept personnes parmi les témoins du fait; de mettre sur l'autel deux baguettes, dont une marquée d'une croix; de les envelopper dans de la laine blanche, puis d'en faire tirer une par un prêtre ou par un enfant. Le coupable était censé être au nombre des sept, si le sort amenait celle marquée d'une croix. L'opération recommençait alors avec sept autres baguettes, et révélait le véritable auteur du crime.

L'épreuve la plus solennelle était celle du bûcher : on formait deux piles de bois, séparées par un étroit sentier; on y mettait le feu, et l'accusateur et l'accusé devaient passer au milieu : celui qui en sortait offensé par le feu était considéré comme coupable. C'était celle qui était le plus ordinairement employée par les moines et les évêques : un grand nombre de faits merveilleux, débités comme vrais, la mirent en crédit. Telle fut celle de Jean Ignée, moine de Vallombreuse, qui, pour convaincre de simonie Pierre, évêque de Florence (1067), passa entre deux bûchers distants à peine d'un pied, et en sortit sans la moindre atteinte; bien plus, s'étant aperçu qu'il avait laissé tomber son mouchoir, il rentra dans les flammes et le rapporta intact. Cette action lui valut une grande renommée, et il fut employé dans des négociations très-importantes, puis devint cardinal et évèque d'Albano.

Luitprand convainquit de même de simonie l'archevêque de Milan Chrysolaüs; mais plusieurs circonstances rendirent douteux le résultat de cette épreuve, tellement que l'accusateur encourut l'indignation du peuple, et dut s'en aller en exil.

Lors de la première croisade, l'ardeur des soldats du Christ s'étant ralentie, après avoir pris par famine la puissante Antioche, elle fut ranimée par la lance dont fut percé le flanc du Rédempteur. Le lieu où elle se trouvait enfouie ayant été révélé en songe à Pierre Barthélemy, il l'y découvrit; et, comme quelques-uns en révoquaient en doute l'authenticité, Pierre entra avec elle dans le feu; mais deux jours après il expira, bien qu'on attribuât sa mort au peuple, qui s'était précipité sur lui en foule au moment où il en sortit sain et sauf. On prouva aussi l'authenticité d'autres reliques en les jetant dans le feu, d'où souvent elles s'élançaient d'elles-mèmes au dehors.

Il ne faut pas toujours dire que ceux qui attestent avoir vu de leurs yeux de semblables prodiges se trompèrent ou voulurent tromper. L'amiante, dont l'usage était bien connu des anciens, peut fournir des vètements incombustibles. Pline affirme que sur le mont Soracte les dévots d'Apollon marchaient sur des charbons ardents. Strabon en dit autant des adorateurs de Feronia; et nous lisons dans Virgile, XI, 787:

<sup>«....</sup> Et medium, freti pietate, per ignem

<sup>«</sup> Cultores multa premimus vestigia pruna. »

iudi-

u. Le t tué toisir guetlaine couquée s, et

piles ateur e feu ment veilnée , êqu ied , avait in-

dans ano. hrycette , et

lenmée coucouerre atent ues au

eux te , inon ars Albert le Grand enseigne un procédé à cet effet; et notre siècle a vu des personnages incombustibles accomplir des choses merveilleuses.

D'après une tradition répandue parmi les Grecs, lors du concile de Chalcédoine, les Pères ayant voulu déposer dans la châsse de sainte Euphémie le décret contre Eutyches, la sainte étendit la main, le prit, le baisa et le rendit; ou bien, comme on le lit dans leur martyrologe, la profession de foi d'Eutychès et celle de l'Église catholique ayant été placées dans cette chasse, la première se trouva quelques jours après sous les pieds de la sainte, l'autre dans sa main. Or, la discorde étant dans l'Église grecque entre les fauteurs des deux patriarches rivaux Arsène et Joseph, les premiers demandent de pouvoir se justifier, en plaçant leur profession sous les pieds d'un saint, persuadés que celui-ci la prendrait bientôt dans sa main. L'empereur Andronic désigna à cet effet le corps de saint Jean Damascène, en prenant les price dons nécessaires. Les Arsenites commencerent donc à faire force jeunes et prières; mais l'empereur, craignant que le miracle ne se fit et que son autorité n'en souffrit, retira son autorisation en disant que les miracles avaient cessé et que la religion était affermie sans eux. Quelque temps après néanmoins, voyant que les deux partis ne céderaient à aucun raison rement humain, il permit que chacun rédigeat ses plaintes particulières, et que les deux manuscrits fussent jetés dans le feu; celui qui serait respecté par le feu devant être considéré comme ayant la justice de son côté. Le feu consuma l'un et l'autre ; peut-être aussi les deux parties avaient-elles tort; ce qui n'est pas rare.

Cet usage continua jusqu'au quinzième siècle, époque à laqueile voulut le raviver le moine Jérôme Savonarole, enthousiaste et martyr, dont la voix prophétisa ou dont l'âme patriotique devina la servitude qui mena çait l'Italie. Ne voyant aucun moyen de se justifier en présence de ses nombreux ennemis, il offrit d'entrer au milieu des flammes d'un bûcher avec un des religieux ses adversaires; mais celui-ci prétendit porter en main le saint sacrement; une querelle s'ensuivit; on se mit à crier que c'était

vouloir tenter Dieu, et l'expérience ne se fit pas.

Ces épreuves, qui aujourd'hui nous paraissent si extraordinaires, étaient en rappert avec les opinions et avec le système du gouvernement. On racontait, par uilliers, des miracles par lesquels Dieu aurait, sans motif de quel, le valeur, suspendu l'ordre de la nature : ces faits étaient propagés par l'imposture ou par la crédulité, mais ils disposaient à trouver croyable et juste que Dieu intervint pour protéger l'innocence. Au milieu de la disette des lois, de l'ignorance de ceux qui devaient les appliquer, on trouvait commode de s'en remettre au jugement de Dieu, comme aujou d'hui de faire décider par le sort ceux de nos jeunes gens qui subiront la loi du service militaire.

Les Latins comondaient dans un même mot (virtus) la valeur du corps et la vertu de l'âme; et les barbares, qui ne connaissaient que la force, étaient tout disposés en faveur d'un jugement qui, donnant l'avantage au plus fort et au plus vaillant, était cause de beaucoup de malheurs pour les individus et pour les peuples; mais il n'était pas moins fonde sur des idées inhérentes à notre nature. Dans des temps où la vigueur du bras et où la

victoire, dans des tournois d'apparat ou dans de véétables batailles, était le principal moyen d'acquérir l'amour des belles, on devait aussi considérer comme un motif de préférence la force de soutenir avec succès une épreuve.

C'était parfois un champion qui subissait l'épreuve en place de l'accusé; et cela u'a rien d'étonnant, car peu importe que l'oracle soit interrogé par celui qui s'y trouve intéresso ou par celui qui le représente. Un champion soutint pour Teutberge, femme de Lothaire de Lorraine, accusée d'inceste, l'épreuve de l'eau bouillante, et la justifia. Charles le Chauve et le fils de Louis le Germanique, prétendant tous deux à la basse Lorraine, firent soutenir (876) par dix champions les épreuves du fer rouge, de l'eau bouillante et de la croix; ceux du dernier furent vainqueurs. Charlemagne lui-même prescrivit qu'en cas de différend entre ses fils il fût décidé par l'épreuve de la croix. Ainsi le jugement de Dieu tranchait jusqu'aux questions politiques.

Mais le plus habituel et le plus noble était le duel. La manière dont combattaient les ancièns devait faire de la guerre autant de duels; mais le point d'honneur qui se trouve chez les modernes n'y était pas attaché. Hector pouvait, sans paraître lâche, fuir devant Achille; Pàris, devant Ajax. Auguste refusait le combat avec Antoine. Marius répondait au Cimbre

qui le défiait : Si tu es pressé de mourir, va te pendre.

Il en fut autrement quand les Germains eurent introduit de nouvelles idées sur le point d'honneur; et nous voyons survivre malheureusement, même de nos jours, une opinion qui associe l'infamie au refus d'un duel. C'est là un reste barbare du principe sur lequel était fondé le jugement par les armes. Il ne parait pas qu'il fût us té chez les Goths, car, en le désapprouvant chez d'autres, Cassiodore écrivait : « Pourquoi recourezvous au duel, vous qui n'avez pas un juge vénal? Imitez nos Goths, qui savent se servir de leurs armes au dehors dans les batailles, et exercer la modération à l'intérieur » (livre III, ép. 24). Nous lisons néammoins, dans Paul Warnefride, qu'une nation puissante ayant refusé le passage aux Goths, ils convinrent d'éviter la guerre au moyen d'un duel, et qu'ils choisirent à cet effet un esclave, dont la victoire valut à tous ses compagnons d'infortune leur affranchissement.

Nous trouvons, du reste, le duel adopté chez presque toutes les nations septentrionales, bien que parfois la raison du législateur reconnût l'erreur publique. Luitprand écrivait dans ses lois : « Nous sommes incertains au sujet du jugement de Dieu : nous avons oui dire que plusieurs ont perdu leur cause, sans juste motif, par le combat ; mais pour suivre l'usage de notre nation longbarde, nous ne pouvons abroger cette loi

impie. » (Luitprand, lib. VI, l. 65.)

C'était un exercice de force qui plaisait aux gouvernants, comme maintenant l'habitude de la guerre parmi les hommes d'armes. Il plaisait au peuple comme un spectacle du genre de celui qu'offraient auparavant les cirques, et comme un sujet d'entretiens et de discussions. Les riches, en outre, y trouvaient leur compte, pouvant avoir à leurs gages des spadassins et champions dont l'adresse aguerrie savait toujours mettre le bon droit du côté de leurs patrons.

Ajo soit la posen qui cè guerri lui n'e

Un est no au ca duel, l'on r qui a ou a relev non les de qui a pour vœu:

lice .

par 800 Le l soit aux ne p lice sure et n leil. et a lls nen per déc pai inf

> la la éta le av

cu

Ajoutez à cela que, sans admettre même avec Rousseau que la lâcheté soit la cause de tous les crimes, il en est plusieurs néanmoins qui la supposent, surtout parmi des gens habitués au maniement des armes. Celui qui cède le champ rend manifeste qu'il a peu profité de son éducation guerrière, que les germes de générosité qu'on a cherché à développer en

lui n'ont pas profité; il a donc pu se souiller d'un crime.

Un accusateur cite le prévenu en justice; le juge examine le fait; s'il est notoire ou prouvé, le coupable est condamné sans plus ample informé : au cas contraire, si le délit est de ceux pour lesquels la loi accorde le duel, il est consenti. et le jour fixé. Les parties déposent un gage que l'on recouvre approprie de la mais plus souvent il demeure au seigneur ou autre che pelé, après en avoir obtenu licence du juge, 🤝 relevait, ce l'acceptation du défi ; les parties ne pouvaise . non plus cone. is le congé du seigneur. Jusqu'au jour assigné, qui aurait tenté de lun coourait l'infamie. La veille du combat se passait pour eux en prières; ils se recommandaient à quelque saint ou faisaient des vœux.

Le jour venu, les juges du camp et les combattants entrent dans la lice, qu'entoure un peuple curieux et avide de spectacles; ils sont suivis par des sergents d'armes, destinés à soustraire à la colère du vainqueur son ennemi abattu; derrière eux est une civière pour emporter le blessé. Le héraut s'avance dans le champ clos, pour faire défense à qui que ce soit de prendre parti, soit par actions, soit par paroles; pour enjoindre aux parents de se retirer; à la foule, de garder le silence; à tous, de ne prêter en rien secours aux combattants. Ceux-ci jurent de n'entrer en lice que pour la cause de la vérité. On examine les armes, pour s'assurer qu'elles ne sont pas préparées avec des herbes ou d'autres maléfices, et ne portent aucun signe magique; puis on leur partage également le soleil. Ils portent le glaive et l'écu, peuvent être vétus de lin et de cuir, et avoir la main gantée, pourvu que le front et les pieds restent nus. Ils commencent par récriminer l'un contre l'autre; des paroles ils en viennent aux coups; l'un des deux l'emporte, l'autre tombe désarmé, et perd l'honneur avec sa cause. Le vainqueur et les juges l'obligent à se dédire, et il est condamné à la peine légale, accrue souvent de celle du parjure, sans compter qu'il est toujours, comme convaincu, tenu pour infâme. Chan e égale dans le combat entrainait la condamnation de l'accusé.

Les Francs combattaient le plus souvent à pied, sans autres armes que le bouclier, un bâton et une baguette; les Goths, à cheval avec la lance, l'épée et le bouclier. Mais ce qui est le plus absurde, les témoins étaient obligés à soutenir le duel, c'est-à-dire les personnes qui devaient le plus être appuyées par la loi; les juges eux-mêmes, que les parties avaient le droit d'interrompre, d'accuser d'être ou corrompus ou injustes, ou ignorants, pouvaient être appelés en lice.

Les champions, que Luitprand appelle pravas personas, se faisaient ad-

uve, usé ; rogé namusée uuve Lor-

était

Grav

urs. fils ran-

uge,

dont mais ché. vant obro

elles
ent,
d'un
gen le
rezqui
r la
ns,

age

l'ils

paons
erins
ont
'uloi

au les s, es le

n-

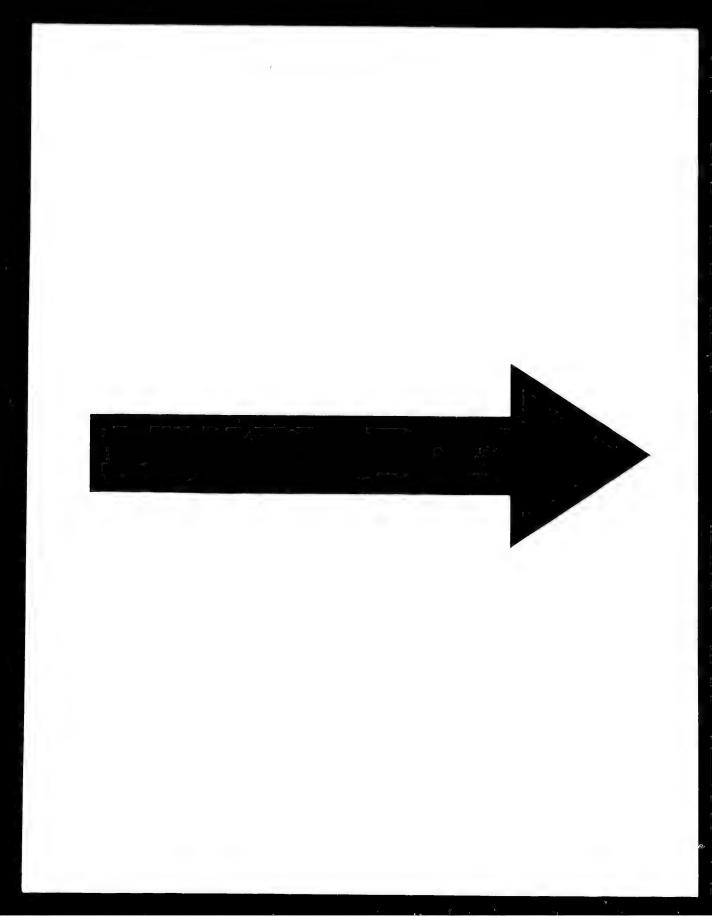



**IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)** 



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503





ministrer les sacrements et se coupaient les cheveux avant d'entrer en lice; ils combattaient toujours à pied, avec le bâton et l'éeu. En cas de défaite, outre la perte de la cause qui leur était confiée, ils encouraient d'autres peines, et, d'après les lois longbardes et siciliennes, ils perdaient la main droite. Un champion une fois vaineu ne pouvait plus reparaître en champ clos.

Les femmes étaient exemptes du duel; il en était de même de ceux qui n'avaient pas vingt et un ans révolus eu qui dépassaient soixante ans, des infirmes, des clercs et des prêtres. Le duel n'avait pas lieu non plus quand, une femme ayant appelé, son champion n'avait pas accepté le défi; quand une femme était sous l'autorité d'un homme qui avait ignoré le fait; quand l'appelant n'était ni parent ni allié de la femme pour laquelle il appelait; quand l'appelé avait déjà combattu pour la même cause; quand un esclave faisait appel à une personne libre, un bâtard à un adversaire né en légitime mariage, un lépreux à un homme sain; quand l'une des parties appartenait au clergé; quand il s'agissait d'un cas déjà jugé ou notoirement faux, ou bien prouvé; quand la paix avait été déjà stipulée sur le fait; quand on était appelé en duel au sujet du meurtre d'une personne qui, avant de mourir, avait déclaré l'accusé innocent.

Les différentes lois qui déterminaient les règles du combat judiciaire sont exposées en ces termes par Montesquieu :

u il

« On aura peut-être de la curiosité à voir cet usage monstrueux du combat judiciaire réduit en principes, et à trouver le corps d'une juris-prudence si singulière. Les hommes, dans le fond raisonnables, mettent sous les règles leurs préjugés mêmes. Rien n'était plus contraire au bon sens que le combat judiciaire; mais ce point une fois posé, l'exécution s'en fit avec une certaine prudence.

« Pour se mettre bien au fait de la jurisprudence de ces temps-là, il faut lire avec attention les règlements de saint Louis, qui fit de si grands changements dans l'ordre judiciaire. Desfontaines était contemporain de ce prince, Beaumanoir écrivait après lui (1); les autres ont vécu depuis lui. Il faut donc chercher l'ancienne pratique dans les corrections qu'on en a faites.

« Lorsqu'il y avait plusieurs accusateurs (2), il fallait qu'ils s'accordassent pour que l'affaire fût poursuivie par un seul; et s'ils ne pouvaient convenir, celui devant qui se faisait le plaid nommait un d'entre eux; qui poursuivait la querelle.

« Quand un gentilhomme appelait un vilain (3), il devait se présenter à pied et avec l'écu et le bâton; et s'il venait à cheval et avec les armes d'un gentilhomme, on lui ôtait son cheval et ses armes; il restait en chemise, et était obligé de combattre en cet état contre le vilain.

« Avant le combat, la justice faisait publier trois bans (4). Par l'un

<sup>(4)</sup> En l'an 4285,

<sup>(2)</sup> Beaumanoir, ch. vi, p. 40 et 41.

<sup>(3)</sup> Id., ch. LXIV, p. 328.

<sup>(4)</sup> Id., ibid., p. 530.

entrer en In cas de couraient ils pert plus re-

de ceux soixante pas lieu t pas acqui avait a femme la même n bâtard me sain; ait d'un ix avait

eux du e jurismettent au bon

cusé in-

diciaire

écution -là, il grands ain de

depuis qu'on accorvaient

eux;

it en r l'un il était ordonné aux parents des parties de se retirer, par l'autre on avertissait le peuple de garder le silence, par le troisième il était défendu de donner secours à une des parties, sous de grosses peines, et même celle de mort si par ce secours un des combattants avait été vainou.

"Les gens de justice gardaient le pari (1); et, dans le cas où une des parties aurait parlé de paix, ils avaient grande attention à l'état actuel où elles se trouvaient tontes les deux dans ce moment, pour qu'elles fussent remises dans la même situation, si la paix ne se faisait pas (2).

" Quand les gages étaient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvait se faire sans le consentement du seigneur; et quand une des parties avait été vaincue, il ne pouvait plus y avoir de paix que de l'aveu du comte (3) : ce qui avait du rapport à nos lettres de grâce.

"Mais si le crime était capital, et que le seigneur, corrompu par des présents, consentit à la paix, il payait une amende de soixante livres, et le droit qu'il avait de faire punir le malfaiteur était dévolu au comte (4).

« Il y avait bien des gens qui n'étaient ni en état d'offrir le combat, ni de le recevoir. On permettait, en connaissance de cause, de prendre un champion; et, pour qu'il eût le plus grand intérêt à défendre sa partie, il avait le poing coupé s'il était vaincu (5).

« Quand on a fait dans le siècle passé des lois capitales contre les duels, peut-être aurait-il suffi d'ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n'y ayant rien ordinairement de plus trîste pour

les hommes que de survivre à la perte de leur caractère.

« Lorsque, dans un crime capital (6), le combat se faisait par champions, on mettait les parties dans un lieu d'où elles ne pouvaient voir la bataille. Chacune d'elles était ceinte de la corde qui devait servir à son supplice si son champion était vaincu.

« Celui qui succombait dans le combat ne perdait pas toujours la chose contestée. Si, par exemple, on combattait sur un interlocutoire, l'on ne

perdait que l'interlocutoire (7).

« Quand les gages de bataille avaient été reçus sur une affaire civile de

peu d'importance, le seigneur obligeait les parties à se retirer.

« Si un fait était notoire (8), par exemple, si un homme avait été assassiné en plein marché, on n'ordonnait ni la preuve par témoins, ni la preuve par le combat : le juge prononçait sur la publicité.

(1) Beaumanoir, ch. LxIV, p. 330.

(2) Ibid.

(3) Les grands vassaux avaient des droits particuliers.

(4) Beaumanoir, ibid., dit: il perdait sa justice. Ces paroles, dans les auteurs de ces temps-là, n'ont pas une signification générale, mais restreinte à l'affaire dont il s'agit. Desfontaines, xxi, ch. art. 29.

(5) Cet usage, que l'on trouve dans les capitulaires, subsistait du temps de Beaumanoir. Voy. le ch. LXI, p. 345.

(6) Beaumanoir, ch. LxIV, p. 330.

(7) Id., ch. LXI, p. 309.

(8) Id., ibid., p. 344; id., ch. xLIII, p. 239.

« Quand dans la cour du seigneur on avait souvent jugé de la même manière, et qu'ainsi l'usage était connu (1), le seigneur refusait le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.

« On ne pouvait demander le combat que pour soi, ou pour quelqu'un de son lignage, ou pour son seigneur lige (2).

« Quand un accusé avait été absous (3), un autre parent ne pouvait demander le combat; autrement les affaires n'auraient point eu de fin.

« Si celui dont les parents voulaient venger la mort venait à reparaître, il n'était plus question du combat. Il en était de même si , par une absence notoire, le fait se trouvait impossible.

d b

« Si un homme qui avait été tué (4) avait, avant de mourir, disculpé celui qui était accusé, et qu'il eût nommé un autre, on ne procédait point au combat; mais s'il n'avait nommé personne, on ne regardait sa déclaration que comme un pardon de sa mort; on continuait les poursuites, et même entre gentilshommes on pouvait faire la guerre.

« Quand il y avait une guerre, et qu'un des parents donnait ou recevait les gages de bataille, le droit de la guerre cessait; on pensait que les parties voulaient suivre le cours ordinaire de la justice; et celle qui aurait continué la guerre aurait été condamnée à réparer les dommages.

« Ainsi la pratique du combat judiciaire avait cet avantage, qu'elle pouvait changer une querelle générale en une querelle particulière; rendre la force aux tribunaux; et remettre dans l'état civil ceux qui n'étaient plus gouvernés que par le droit des gens.

« Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d'une manière très-folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d'une manière très-sage.

« Quand un homme appelé pour un crime (5) montrait visiblement que c'était l'appelant même qui l'avait commis, il n'y avait plus de gages de bataille; car il n'y a point de coupable qui n'eût préféré un combat douteux à une punition certaine.

« Il n'y avait point de combat dans les affaires q· !écidaient par des arbitres ou par les tribunaux ecclésiastiques (6); il u y en avait pas non plus lorsqu'il s'agissait du douaire des femmes.

« Fame, dit Beaumanoir, ne se puet combatre. Si une femme appelait quelqu'un sans nommer son champion, on ne recevait point les gages de bataille. Il fallait encore qu'une femme fût autorisée par son baron (7), c'està-dire par son mari, pour appeler; mais sans cette autorité elle pouvait être appelée.

<sup>(1)</sup> Beaumanoir, ch. xLi, p. 514. Voy. aussi Desfontaines, ch. xxii, art 24.

<sup>(2)</sup> ld., ch. Lzm, p. 322.

<sup>(3) 1</sup>bid.

<sup>(4)</sup> Id., ibid., p. 323.

<sup>(5)</sup> Id., ch. Lxm, p. 324.

<sup>(6)</sup> Id., ch. LXIII. p. 525.

<sup>(7)</sup> Ibid,

a mėme combat divers

elgu'un

vait dein. araitre, absence

lisculpé it point léclarates, et

ecevait que les qui aus. qu'elle

étaient d'une anière

rendre

nt que ges de dou-

it par

quelbac'estuvait « Si l'appelant ou l'appelé avait moins de quinze ans (1), il n'y avait point de combat. On pouvait pourtant l'ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avait la baillie voulait courir les risques de cette procédure.

« Il me semble que voici les cas où il était permis au serf de combattre. Il combattait contre un autre serf; il combattait contre une personne franche, et même contre un gentilhomme s'il était appelé; mais s'il l'appelait (2), celui-ci pouvait refuser le combat, et même le seigneur du serf était en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvait, par une chartre du seigneur (3), par ou usage, combattre contre toutes personnes franches; et l'Église prétendait ce même droit pour ses serfs (4), comme une marque de respect pour elle (5).

« Beaumanoir (6) dit qu'un homme qui voyait qu'un témoin allait déposer contre lui pouvait éluder le second, en disant aux juges que sa partie produisait un témoin faux et calomniateur (7); et si le témoin voulait soutenir la querelle, il donnait les gages de bataille. Il n'était plus question de l'enquête; car si le témoin était vaincu, il était décidé que la partie avait produit un faux témoin, et elle perdait son procès.

« Il ne fallait pas laisser jurer le second témoin; car il aurait prononcé son témoignage, et l'affaire aurait été finie par la déposition de deux témoins. Mais, en arrêtant le second, la déposition du premier devenait inutile.

« Le second témoin étant ainsi rejeté, la partie ne pouvait en faire ouïr d'autres, et elle perdait son procès; mais dans le cas où il n'y avait point de gages de bataille (8), on pouvait produire d'autres témoins.

« Beaumanoir dit que le témoin pouvait dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour vostre querele, ne à entrer « em plet au mien; et se vous me voulés défendre, volontiers dirai ma « vérité (9). » La partie se trouvait obligée à combattre pour le témoin; et si elle était vaincue, elle ne perdait point le corps (10), mais le témoin était rejeté.

« Je crois que ceci était une modification de l'ancienne coutume; et ce qui me le fait penser, c'est que cet usage d'appeler les témoins se

<sup>(1)</sup> Beaumanoir, ch. xLiv, p. 323. Voy. aussi liv. XVIII de l'Esprit des lois.

<sup>(2)</sup> Ibid., ch. LxIII, p. 522.

<sup>(3)</sup> Desfontaines, ch. xxII, art. 7.

<sup>(4)</sup> Habeant bellandi et testificandi licentiam. Chartre de Louis le Gros, de l'an 1118.

<sup>(8)</sup> Ibid.

<sup>(6)</sup> Chap. Lxi, p. 515.

<sup>(7)</sup> Leur doll-on demander... avant que ils fachent nul serement pour qui ils vuelent tesmoigner, car lenques gist li points d'aus lever de faus tesmoignages. » Beaumanoir, chap. xxxxx, p. 218.

<sup>(8)</sup> Beaumanoir, chap. LxI, p. 316.

<sup>(9)</sup> Chap. VI, p. 59 et 40.

<sup>(10)</sup> Mais si le combat se faitait par champions, le champion vaincu avait le poing coupé.

trouve établi dans la loi des Bayarois (1) et dans celle des Bourguignons (2), sans aucune restriction.

ľo

CO

ap

CO

Ie

ha

all

lo

ce

en

8'6

da

m

co

da

le

pr ét

il

0

m

fa

« J'ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard (3) et saint Avit (4) se récrièrent tant. « Quand l'accusé, dit ce prince, présente des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis le crime, l'accusateur pourra appeler au combat un des témoins; car il est juste que celui qui a offert de jurer, et qui a déclaré qu'il savait la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.

« La nature de la décision par le combat étant de terminer l'affaire pour toujours, et n'étant point compatible avec un nouveau jugement et de nouvelles poursuites (5), l'appel, tel qu'il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c'est-à-dire un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement d'un autre, était inconnu en France.

"Une ration guerrière, uniquement gouvernée par le point d'honneur, ne connaissait pas cette forme de procéder; et, suivant toujours le même esprit, elle prenait contre les juges les voies qu'elle aurait pu employer contre les parties (6).

« L'appel, chez cette nation, était un défi à un combat par armes qui devait se terminer par le sang, et non pas cette invitation à une querelle de plume qu'on ne connut qu'après.

« Aussi saint Louis dit-il, dans ses Établissements (?), que l'appef contient félonie et iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il que, s. un homme voulait se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur (8), il devait lui dénoncer qu'il abandonnait son fief; après quoi il l'appelait devant son seigneur suzerain, et offrait les gages de bataille. De même, le seigneur renonçait à l'hommage, s'il appelait son homme devant le comte.

« Appeler son seigneur de faux jugement, c'était dire que son jugement avait été faussement et méchamment rendu : or, avancer de telles paroles contre son seigneur, c'était commettre une espèce de crime de félonie.

« Ainsi, au lieu d'appeler pour faux jugement le seigneur qui établissait et réglait le tribunal, on appelait les pairs qui formaient le tribunal même; on évitait par là le crime de félonie; on n'insultait que les pairs, à qui on pouvait toujours faire raison de l'insulte.

« On s'exposait beaucoup en faussant le jugement des pairs (9). Si

<sup>(4)</sup> Titre 16, § 1.

<sup>(2)</sup> Titre 45.

<sup>(3)</sup> Lettre à Louis le Débonnaire.

<sup>(4)</sup> Vie de saint Avit.

<sup>(3)</sup> Car en la cour où l'on va par la reson de l'appel pour les gaiges maintenir, se la bataille est faite, la querele est venue à fin, si que il ni a metier de plus d'apiaux. Beaumanoir. chap. xi, p. 52.

<sup>(6)</sup> Baaumanoir, chap. Lxi, p. 312, et chap. Lxvii, p. 338.

<sup>(7)</sup> Livre II, chap. xv.

<sup>(8)</sup> Beaumanoir, chap. Lxi, p. 310 et 311, et chap. Lxvii, page 337,

<sup>(9)</sup> Id., chap. LxI, p. 313.

elle Agodit ce crime, st juste vérité, roi ne

Bourgui-

l'affaire ment et omaines 'aire ré-

onneur, même oployer

nes qui juerelle

l'appel si un par son après de bait son

jugetelles me de

ablisbunal pairs ,

9). Si

inteer de l'on attendait que le jugement fût fait et prononcé, on était obligé de les combattre tous lorsqu'ils offraient de faire le jugement bon (1). Si l'on appelait avant que tous les juges eussent donné leur avis, il fallait combattre tous ceux qui étaient convenus du même avis (2). Pour éviter le danger, on suppliait le seigneur d'ordonner que chaque pair dit tout haut son avis; et lorsque le premier avait prononcé, et que le second allait en faire de même, on lui disait qu'il était faux, méchant et calomniateur; et ce n'était plus que contre lui qu'on devait se battre (3).

« Desfontaines (4) voulait qu'avant de fausser (5), on laissat prononcer trois juges; et il ne dit point qu'il fallût les combattre tous trois, et encore moins qu'il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s'étaient déclarés pour leur avis. Ces différences tiennent à ce que, dans ces temps-là, il n'y avait guère d'usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendait compte de ce qui se passait dans le comté de Clermont; Desfontaines, de ce qui se pratiquait en Vermandois.

" « Lorsqu'un des pairs ou homme de fief avait déclaré qu'il soutiendrait le jugement (6), le juge faisait donner les gages de bataille, et de plus prenait sûreté de l'appelant qu'il soutiendrait son appel. Mais le pair qui était appelé ne donnait point de sûreté, parce qu'il était homme du seigneur, et devait défendre l'appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.

« Si celui qui appelait ne prouvait pas que le jugement fût mauvais, il payait au seigneur une amende de soixante livres (7), la même amende, au pair qu'il avait appelé (8), autant à chacun de ceux qui avaient ouvertement consenti au jugement.

« Quand un homme violemment soupçonné d'un crime qui méritait la mort avait été pris et condamné, il ne pouvait appeler de faux jugement; car il aurait toujours appelé, ou pour prolonger sa vie ou pour faire sa paix (9).

« Si quelqu'un disait que le jugement était faux et mauvais (10), et n'offrait pas de le faire tel, c'est-à-dire de combattre, il était condamné à dix sous d'amende s'il était gentilhomme, et à cinq sous s'il était serf, pour les vilaines paroles qu'il avait dites.

« Les juges ou pairs qui avaient été vaincus (11) ne devaient perdre

<sup>(1)</sup> Beaumanoir, chap, Lxi, p. 314.

<sup>(2)</sup> Qui s'étaient accordés au jugement.

<sup>(3)</sup> Beaumanoir, chap. LXI, p. 314.

<sup>(</sup>A) Chap. XXII, art. 1, 40 et 44. Il dit seulement qu'on leur payait à chacun une amende.

<sup>(5)</sup> Appeler de faux jugement.

<sup>(6)</sup> Beaumanoir, chap. LXI, p. 314.(7) fd., ibid.; et Desfontaines, chap. XXII, art. 9.

<sup>(8)</sup> Desfontaines, chap. ibid.

<sup>(9)</sup> Beaumanoir, chap. LXI, p. 316; et Desfontaines, chap: XXII, art. 21.

<sup>(10)</sup> Beaumanoir, chap.; Lxi, p. 314.

<sup>(11)</sup> Desfontaines, chap. xxII, art. 7.

ni la vie ni les membres; mais celui qui les appelait était puni de mort

co

co

il

ct

de vi te « producte e de producte e de ce 
lorsque l'affaire était capitale (1).

« Cette manière d'appeler les hommes de flef pour faux jugement était pour éviter d'appeler le seigneur même. Mais si le seigneur n'avait point de pairs (2), ou n'en avait pas assez, il pouvait, à ses frais, emprunter des pairs de son seigneur suzerain (3); mais ces pairs n'étaient point obligés de juger, s'ils ne le voulaient; ils pouvaient déclarer qu'ils n'étaient venus que pour donner l'ar conseil; et, dans ce cas particulier (4), le seigneur jugeant et prononçant lui-même le jugement, c'était à lui soutenir l'appel. » Après avoir cité jusqu'ici Montesquieu, nous croyons faire chose agréable au lecteur en rapportant ce que statuèrent sur cette coutume, qui nous paraît si étrange, les Assises de Jérusalem.

Chap. LXXXVII. — Qui viaut faire apiau de murtre; et le murtrier est présent en la court, que deit et faire dire quant il apelle.

Qui viaut faire apiau de murtre d'ome ou de feme ou de enfant qui ait esté murtri, si le mostre à la court, il deit faire dire à la court par son conseil ensi : « Sire, tel se claime à vos de tel qui là est, qui a tel murtri; et se-il le née, il est prest que il le preuve de son cors contre le sien, et que il l'en rende mort ou recreant en une hore de jor : et veés ci son gage. » Et nome tos trois, l'apeleor et l'apelé et le murtri. Et l'apeleor s'agenoille devant le seignor, et il le tent son gage.

Chap. LXXXVIII. - Quant l'on viaut faire apiau de murtre par champion', coment l'on le deit faire.

Qui viaut faire apiau de murtre par champion, et est tel que il le puisse et dée faire, si deit en la cour faire dire au seignor, en la présence de celui que il viaut faire apeler : « Sire, tel se claime à voz de tel qui a tel murtri : » et nomer toz les trois, l'apeleour et le murtier et le murtri; « et se il le née, il est prest que il le face prover par un home contre son cors, au jor que la court li donra, et qu'il le rendra mort ou recreant en une hore de jor ; ou que il de son cors le li preuve, se il à cel jor n'avoit son champion apresté contre le sien, et que il le rende mort ou recreant en une hore de jor : et veés ci son gage. » Et s'agenoille l'apeleor devant le seignor, et li tent son gage. Et garde se bien celui qui fait apiau par champion, que il l'ait apresté au jor que la court li donra d'aveir le amené : que se il ne l'a apresté au jor que la court li donra de faire la bataille, il sera ataint dou murtre, se il ne peut parfaire ce que il a offert en court à faire, par champion ou par son cors, de quei il en aura donné son gage, et le seignor receu.

<sup>(1)</sup> Voyez Desfontaines, chap. XXI, art. 11, 12 et suiv., qui distingue les cas où le fausseur perdait la vie, la chose contestée, ou seulement l'interlocutoire.

 <sup>(2)</sup> Beaumanoir, chap. Lxi, p. 322. Desfontaines, chap. xxii, art. 3.
 (3) Le cointe n'était pas obligé d'en prêter. Beaumanoir, chap. Lxvii, p. 357.

<sup>(4) «</sup> Nut ne peut fere jugement en sa cour, » dit Beaumanoir, chap. LXVII, p. 556 et 557.

Chap. xciii. — Coment et por quei l'apiau d'omecide est grief à mener à bataille, se le défendant se set garder; et coment l'on le deit faire, et coment l'on s'en deit garder.

Apiau d'omecide est mult grief à faire, si que celui que on apelle se combate, s'il s'en set et viaut garder. Et qui viaut faire apel d'omecide il deit le cors faire apporter à la court, et deit dire et faire dire dou cors ct de cos mostrer à la court si come est avant devisié en cest livre que l'on deit faire dou murtre. Et quant celui qui viaut faire apiau de homecide en viaut faire l'apiau, et deit faire dire par son conseil au seignor ensi : « Sire, tel se claime à vos de tel, » et le nome, « qui a tel, » et le nome : « donné le cop ou les cos par quei il a mort receue; et se il le née, il est prest de prover li tot ensi come la court esgardera ou conoistra que il prover le deie. Et veés en ci son guge. » Et lors celui qui fait l'apel s'agenoille devant le seignor, et li tent son gage. Et se celui qui est ensi apellé est present en la court, il deit demander conseil au seignor, et apres faire dire par son conseil au seignor se il est en fers ou en liens, que il le face desferer ou deslier. Et quant ce sera fait, l'apeleor deit faire son reclaim si come est dessus dit. Et adonques celui qui est au conseill dou defendeor deit clire : « Sire, tel, » et le nome, « née et defent les cos et la mallefaite que tel li met sus, » et le nome, et est prest que s'il s'en défende tot ensi come la court esgarderas que il defendre s'en dei. Et veés en ci son gage. » Et lors celui qui est apelé se deit agenoillier devant le seignor, et tendre li son gage. Et la court deit esgarder que celui ou celle qui fait ensi l'apel deit prover ce que il a dit par deux leaus garens de la leit de Rome, et que l'apelé en peut l'un torner par gage de bataille et combattre s'en à lui, se il viaut. Et quant la court a ce esgardé, se celui qui fait le dit apiau n'a ses garenz aprestez, il deit faire dire au seignor : « Sire, soies seur de tel , » et le nome, « tant que je aie mes garenz amenés à court porter cette garentie au jor que la court me donra. » Et le seignor il deit demander où ses garenz sont; et il deit dire où il sont, se il sont ou reiaume ou de fors, là où il cuide que il sont. Et la court li deit doner jor à ses garenz amener en la court por sa garentie porter; et le jor deit estre selonc ce que il est devant dit en cest livre, que l'on a jor de garenz amoner seloncle leuc où l'on dit où il sont quant l'on les a voués. Et le seigr or deit celui de qui l'on s'est ensi clamés faire bien garder en prison et en for trusques au jor que la court aura doné à son aversaire de aveir ses garenz amenés. Et se celui qui a tel apel fait come est avant devisié à ses garenz aprestés, et il viaut maintenant faire l'apel il deit faire dire par son conseill, apres l'esgart de la court . « Sire, je suis prest que je le li preuve si come la court a esgardé; et veés ci mes garenz par qui je li proverai. » Et die as garenz : « Venes avant, et faites de cest fait ce que leaus garenz deivent faire. » Et lors ciaus deivent demander ensemble conseill au seignor, et le seignor leur deit doner. Et quant il auront conseill, leur conseill deit dire por caus: « Sire, veé ci tel et tel, » et les nome, « qui vos dient, et je por eaus, que il furent en leuc et en la place que il virent que tel, » et le nome, « fist à tel, » et le nome, « le cop ou les cos de quei il a mort receue; et de

e mort

t était t point ter des obligés étaient (4), le lui à

e cette

ovons

ui ait ar son

urtri; en, et ci son er s'a-

cham-

ouisse ace de a tel artri; s son une it son

it son n une gnor, , que il ne

taint , par gnor

cas

. I, p. ce sont il prest de faire ce que leaus garenz deivent faire. » Et le seignor deit mantenant faire aporter un Évangile, et delt dire : « Venez avant. et jurés que il est ensi come votre avanparlier a dit por vos. » Et il se deivent agenoillier pour le sairement faire. Et se l'apeleor (l'apelé) les viaut contredire ou rebuter par gage de bataille en aucune des manieres avant dites, il le peut faire si come est avant divisié en cest livre que on deit faire, qui viaut torner garenz par gage de bataille ou rebuter. Et se il torne l'un par gage de bataille, le seignor deit recevoir les gages. Et quand il les a receus, il deit dire à sa court que elle conoilise coment celle bataille deit estre faite et a quel jor, et ensi armés et apareillés come il est dit devant que les champions de murtre le deivent estre; et que l'apeleor deit le défendeor rendre mort ou recreant en une hore de jor : car il ne me semble diférence entre murtre et homecide autre que de ce que l'on peut le aneler dou murtre faire et prover de son cors, et celui de l'homecide covient prover par garenz; et por ce deit estre menés l'un come l'autre en totes choses, mais que de la preuve qui est diverce come de cors à garenz. Et quant les dis champions ont doné leurs gages au seignor. et il les a receus, il les deit lors faire amdeus bien garder; et aussi celui qui a fait l'apel deit il faire bien garder et tenir o son champion jusque au tiers ior. Et au tiers jor il se se deivent venir paroffrir ensi come ciaus dou murtre, et faire et dire come est devisié en cest livre que les champions dou murtre deivent faire et dire jusque au seirement; et le seirement que il feront deit estre tel, que celui qui est apelé de l'homecide deit jurer ennemi le champ, sur l'Évangille, que il n'a à tel, et le nome, doné le cop ou les cos de quei il a mort receue. Et celui qui l'a apelé le deit maintenant prendre par le poin, et dire : « Tu mens, et je te lieve comme parjure, et jure sur saintes Evangiles que tu li a doné le cop ou les cos de quei il a mort receue. » Et après les gardes du champ le deivent mener à une part dou champ, et partir leur le soleil, et faire totes les autres choses qui sont avant devisiées que l'on deit faire à champions qui se combatent por murtre. Et de celui qui est vencu ou recreant deit le seignor faire faire justice si come est avant dit, et aussi de celui ou de celle qui fait l'apel, se son champion est vencu. Et se l'apelé de l'homecide viaut rebuter les garenz, et dit à l'un que il n'est mie tel que il puisse garantie porter contre lui, et l'ueffre à prover si come la court esgardera ou conoistra que il prover le deie, la court deit esgarder que il le deit prover por deus leaus garenz de la lei de Rome. Et apres le dit esgart, le garent que l'on ensi rebute se deit aleauter, et peut torner lequel que il vodra des garenz qui portent celle garentie contre lui por gage de bataille, et combattre s'en à lui. Et se il ne le viaut torner par gage de bataille, et le viaut jeter de celle garentie porter contre lui, faire le peut, si come est avant devisié que on deit tel hose faire. Et cinsi porra la chose longuement dellée de garenz contre garenz tant que aucun des garenz que l'on viaut jeter de la garantie torne aucun des garenz qui veulent garentir par quei il deit estre jetié de garentie, et s'en aert à lui de bataille. Et por ce ai ge avant di que il est grief affaire de combatre sei home d'omecide, quant il s'en set garder : que se il s'en set garder il fera cheir la bataille sur

te E o'l' mild c a h a

l'un des garenz, so il viaut rebuter l'un des garenz qui celle garentie veulent porter contre lui de l'omecide que l'on li met sus.

Chap. xciv. — Coment il peut aveir pluisors batailles d'un home qui a pluisors cas.

Je ai dit en cest livre que d'un home tué sans murtre, se il a pluisors cos, peut aveir pluisors batailles, et por ce que je ai devisié coment on peut faire apiau d'omecide, viaus je devisier coment il peut aveir pluisors batailles d'un home qui ait esté tué si come j'ai devant dit où il a pluisors cos. Et la maniere est tel : quand il est apostés à court, et la court aura veu les cos et retraits les au seignor, si come il est devant dit, de celui qui viaut faire l'anel de l'homecide si se deit clamer au seignor de celui de qui il se viaut clamer, et ne se clamera que de l'un des cos, de celui que il cuide miaus que il ait mort receue; et deit dire : « Sire, je me claims à vos de tel qui à tel dona tel cop de quoi il a mort receue. » Et die lequel, et apres die et face ce qui est avant devisié que on deit dire et faire à lei d'apel d'omecide. Et apres ce un home ou feme, qui vueille aucun autre home mener à gage de bataille, veigne devant le seignor et li demande conseil, et puis li die : « Sire, je me claims de vos de tel qui à tel fist tel d'arme esmolue et de tel armeure. » Et die de quei il li semble miaus que le cop ait esté, d'espée ou de cotiau ou d'autre armeure, et die quel elle est. « Et se il le née, je sui prest que li preuve si come la court esgardera ou conoistra que je prover li dee. » Et se celui le conuit, il est à la merci dou seignor, par l'assise ou l'ousage, de faire li coper le poin destre. Et se il le née, celui qui de lui s'est clamés li deit prover par deus leaus garenz de la lei de Rome; et il en peut l'un lever par gage de bataille et combatre s'en à lui, ou geter de garentie porter, si come est avant dit. Et se il ne le fait, et les garenz fornissent la garentie, il en sera ataint et aura le poin copé, si come je ai devant dit, et ensi le peut on faire faire di chacune de plaies que l'home ocis a. Et por ce ai ie dit que de un home ocis qui a pluisors cos peut aveir plusiors batailles, que je ne cuit que il seit nul qui avant ne se combatist contre un autre, par lui ou par champion, se il esteit tel que par champion se deust défendre, que il se soufrist le poin destre à coper. Et il est dreit et raison, et bien le me semble, que l'on peut et deit l'un de ses membres défendre par gage de bataille, avant que de soufrir le à perdre; quant l'on a carelle d'un marc d'argent, se peut et deit défendre par bataille que moult est plus grant chose et plus griefs la carelle d'un membre perdre, que d'un marc d'argent. Et qui fait apiau d'omecide, il deit saveir que est homecide, si que il se met en dreis gages, quant il fait l'apiau. Homecide est quant home est tué en apert devant la gent, en meslée ou sans meslée, ou en ville ou fors ville. Et l'omecide ne peut-on pas prover par son cors, ains le covient prover par garenz; et la preuve des garenz est moult grieve à faire venir à bataille, qui s'en set défendre et la viaut faire ; et il est assez devisié en cest livre coment l'on le poreit faire, si ne le viaus orres plus esclarzir.

Chap. ci. —Coment totes manieres de champions deivent estre armés quant il sevont poroffrir à court au jor de la bataille.

Ce est la maniere coment totes manieres de champions chevaliers et au-

seignor
avant,
se delviaut
avant
n deit
t se il
quand
ataille
it de-

r deit ne me n peut necide itre en cors à or, et lui qui ue au ciaus cham-

jurercop ou
enant
parcos de
ener à
autres
ui se
ignor
e qui
viaut

ement

e gaea ou
eover
arent
a des
e, et
et le
e est

guel'on par e ai ant

sur

tres se deivent combattre, et coment il se deivent armer avant venir poroffrir au seignor, et où et coment, et desquels armeures ils deivent estre armés pour venir à court poroffrir eaus de la bataille, et coment et de quels armeures ils deivent estre armés au champ; et se la bataille est à cheval, coment et de quel les chevaux deivent estre covers.

Chap. CII. — Coment chevaliers deivent estre armés qui se combattent pormurtre, et coment por autre bataille et coment il se deivent venir poroffrir, et où et à quel horre. OBC SHECTO

Les chevaliers qui se combatent por murtre ou por homecide se deivent combatre à pié et sans coifes, les testes roigniees à la reonde, et vetus de cotes vermeilles ou de doubles ou de chemises de sende vermeilles, cortes jusques au genoill et les manches copées dessus les coudes, et aveir chauces vermeilles de drap ou de sende à estriers sans soliers, et une targe plus grant de lui demi pié ou plain paume, que l'on appelle harace, en laquel ait deus pertuis de comunal grant en tel endreit que il puisse veir son adversaire par ciaus pertuis; et deit aveir une lance et deus espées, l'une ceinte qui ait le fuerre trenchié jusques as renges et l'autre attachié à son escu, si qu'il la puisse aveir quant il en aura mestier. Et il n'i a que jors de respit de tel bataille, puis que les gages sont donés et receus. Et quant les champions qui ont gagiée tel bataille se veulent poroffrir, au jor de la bataille il deivent venir à pié entre prime et tierce, devant l'ostel dou seignor, et l'apeleor avant, ensi vestus et chaussies come il est dessus devisié, et faire porter devant sei pluisors lances et pluisors haraces et espées, si que il puisse prendre à l'entrée dou champ laquel que il vodra : car se chacun ne présenteit que une, et elle esteit brisée ou perdue ou empirée en aucune maniere, ains que il fust au champ, il ne poreit nulle autre aveir puis, fors celle que il aureit presentée au seignor et à la court. Et l'apeleor se deit avant poroffrir, et dire, quant il sera venus en l'ostel dou seignor, ou de celui qui sera en son leuc, et de la court : « Sire, je presente mei et mes armeures à vos et à la court, et vées les si, » et mostrer les, « et me pareuffre à fornir ce que je ais offert à faire et à fornir de la bataille que je ais gagiée contre tel, » et le nome. Et lors le seignor deit faire veyr totes les armeures à sa court, savoir se elles sont tels come elle deivent estre, et puis livrer les armeures à ces homes, et comander au champion que il aille au champ, et ciaus qui portent les armeures o lui. E le defendeor deit après venir poroffrir sei, si come il est dessus devisié de l'apeleor; et le seignor deit ensi faire et dire à celui come à l'apeleor. Et se l'une des lances est plus grant de l'autre, le seignor les deit faire recoignier d'un point, et deit le deus champions faire bien garder à l'aler ou champ, que aucun d'iaus ne s'enfuit ou destorne, ne que l'on ne leur face mal ne ennui dou cors, ne face honte ne vilainie : car le seignor les deit de tot ce faire garder, que il sont en sa garde. Et quant il seront andeus au champ, le seignor i deit faire mettre de ces homes por le champ garder, et l'un de ciaus deit dire devant les autres à chascun des champions : « Choissiés de vos armes lesquels que vos vodrés « aveir à la bataille faire. » Et il deivent faire, et deivent celles retenir ou

porofestre quels heval, porserofeivent us de portes auces

aquel n adl'une son jors quant de la dou s depées, ar se pirée autre t. Et

ostel
e, je
mosprnir
gnor
tels
co
arest
elui
sei-

ne, ie : Et ces s à rés ou

champ, et les autres oster dou champ. Et après deivent faire jurer à chascun des champions que il ne porte brief ne charai ne sorceries, ne que il per celle bataille ne les a fait faire, ne autre por lui que il sache ; ni n'a doné ne promis à aucune persone quel que seit aucune maniere de chose por faire brief ou espirement ou charai ou sorceries qui à celle bataille li puisse aidier, ni à son aversaire nuire ; ne qu'il n'a autres armeures sur sei que celles que la court a veues. Et puis deivent metre les champions ensemble ou champ, et aveir là une Évangille. Et le defendeor deit premier jurer sur sains, à genoills, de la main destre sur l'Évangille, et dire que ensi li ait Dieu et les saintes Évangilles qu'il n'a tel murtri, et le nome. Et l'apeleor deit dire que il ment, et que il l'en lieve come parjur, et prendre le par le poin et lever; et jurer maintenant que ensi l'ait Dieu et les saintes Évangilles qu'il a tel murtri, et le nome. Et après ce les gardes deivent mener chascun des champions à une part dou champ; et le ban deit estre crié en quatre cantons dou champ que il n'i ait nul si hardi, de quelque lenguage qu'il seit, qui ose faire ne dire chose par quei nul des deus champions seit en aucune chose ne aidiés ne aveés, ne estre ne le puisse; et se aucun le faiseit, que son cors et son aver sereit encheu en la merci du seignor. Et se le murtre est en present, il deit estre à une part dou champ tot descovert; et c'il y a home ne feme qui ait fait l'apel par champion, il deit estre delés le cors, en tel maniere que il ne nuise ne aide à nulle des deus parties, ni en dit ni en fait ni en contenance, que de Dieu prier en tel maniere que les champions ne le puisse oyr. Et les armeures dou vencu et celles qui cheent au venqueor, brisiées ou entieres, deivent estre dou seignor, et c'il y a conestable, dou conestable; et se pais en est faite puis que il sont laissiés aler ensemble, et aucune des armeures dou quelque que ce seit est brisiée ou cheit ou champ, elle deit estre du seignor ou dou conestable, ce il y est. Et après les gardes dou champ deivent partir le soleil, si qu'il ne seit contre la chiere de l'un plus que de l'autre. Puis deit dire l'une des gardes au seignor : « Sire, que commandés vos? nos avons fait quanque nos devons faire. » Et le seignor lor deit lors dire : « Laissiés les aler ensemble. » Et il les deivent laissier aler ensemble, et traire se arieres à une part dou champ, et laissier les covenir. Et se le champion porte resposte armeure autre que celle que la court a veues, et il s'en viaut aidier por son aversaire gregier, et les gardes dou champ s'aperceivent, elles le deivent maintenant prendre, et le seignor en deit faire justice come de murtrier. Et se l'un prent l'autre et il s'entreluitent et abatent, les gardes du champ se deivent traire celle part, et estre ou plus près que il porront diaus, si que se aucun d'iaus, dit le mout dou recreant, que il se puissent oyr ; et se il le dit et il l'oïent, il deivent maintenant dire à l'autre : « Laissez, assez en avés fait, » et maintenant celui prendre et livrer au comandement dou seignor. Et le seignor le deit maintenant de là faire trainer jusques à forches, et pendre le par la goulle, et celui qui aura esté ocis, tot n'ait il dit le mot recreant, et qui viaut faire apiau de murtre, et il n'est chevalier, il deit faire et dise si come est devant dit de totes choses, fort tant que les champions deivent estre autrement armés que les chevaliers; et il deivent estre ensi armés et aveir tels armeures come il est apres devisié

que champions autres chevaliers deivent aveir : car sergenz à pié se combatent de totes carelles d'unes armeures.

Chap. CIII. — Quanz jors l'on a de bataille faire après sont donés et receus.

De totes manieres de carelles autres que de murtre et d'omecide a l'on quarante jors de respit, puis que les gages sont donés; et au quarantisme jor, entre prime et tierce, se deivent les champions venir poroffrir en l'ostel dou seignor. l'apeleor avant et le defendeor après. Et se il sont chevaliers. il deivent venir à l'ostel dou seignor por eaus poroffrir à cheval, et deivent aveir les chauces de fer chaussiées et lors espaulieres vestues, et deivent amener leur chevaus covers de fer et de totes choses apareilliés, si come por entrer en champ, et deivent faire aporter leur autres armeures de quei il deivent estre armés ou champ, et deivent estre armés ou champ de hauberc et de chauces de fer et de heaume à visiere; et chaseun deit aveir cote à armer et ganbisson se il viaut; et se il ne viaut ganbisson, il peut metre devant son pis et devant son ventre un contrecuer de teille et de coton, ou de laine ou de borre de sée, tel est si for come il vodra. Et dei aveir un escu et une lance et deux espées; et que les lances seint de un long, et que les fers de lances et des espées seint tels come fers de lauces et d'espées de chevaliers qui se combatent en champ de bataille gagiée deivent estre, et il deivent estre de tel fasson come il vodront et de tel grant, mais qu'il ne soient pas tels que ils puissent passer par les mailles des haubers sans tailler ou rompre maille; et deit aveir l'orlé dou heaume tot entor orlé de fer trenchant ou rasors : et deit aveir en l'escu deus broches de fer, l'une enmi l'escu et l'autre au pié dessouz, et deivent estre de tel groissece come il vodront, et de tellongor jusques a un paume, mais ncent plus; et entor l'escu tant come il vodra, si ait d'autres broches de fer aguës ou rasors. Et le chevau deit estre covert de covertures de fer, et aveir une testiere de fer, et enmi la testiere une broche tel come celle de l'escu. Et peut chascun metre entor ces covertures chaeenes de fer tels come il vodra, por les jarés ci por les jambes de son chevau couvrir et garder. Et chascun deit aveir l'une de ces deus espées atachiées à l'arson devant de la scelle, et l'autre aveir ceinte, et le fuerre taillé jusques et renges. Et peut aveir, ce il viaut, lié à sa scelle un ou deus fourraus plain de ce qu'il vodra. Et ainz que le quarantisme jor seit, le seignor deit aveir fait faire le champ hors de la ville et près ; et deit estre le champ de quarante canes de careure, et clos de fosces et de paleys qui seit si entrelassié de cordes treillices, si que se aucun des chevaus est tirans, que il ne suporte son seignor fors dou champ : car le champion est vencu qui est fors dou champ, ou qui en est jeté par quelque manière que ce seit. tant que la bataille seit forni ou que pais en seit faite. Et au quarantisme jor les champions se deivent venir poroffrir en l'ostel dou seignor entre prime et tierce, l'apeleor avant et le defendeor après; et deit chascun d'iaus aveir pluisors chevaus covers si come est devant devisié, et faire porter des armeures avant dites de chascun pluisors, por ce que, se il ne porteit que une, et il n'y faiseit mener que un cheval, et celui cheval ės et a l'on itisme l'ostel aliers. t deies. et illiés. es ariés ou ascun ganecuer ome il ances e fers itaille et de ailles aume oches le tel ncent e fer r, et le de r tels gardees et plain aveir quantreue il qui

seit,

ran-

gnor

has-

, et

, 80

evai

com-

fust mort ou essoigniés, ou aucune des armeures maumises ou empiriées, il ne poreit autre recovrer, puis qu'il les aureit presentées à la court. Et quant l'apeleor vient devant le seignor, il deit dire ou faire dire . « Sire ie suis venus au jor que vos et la cour m'avés doné, garni et apareillié de ce que mestier m'est à ma bataille fornir; et me pareuffre de faire de la bataille en fait ce que je en ais offert à faire en dit, et voi pri et requier que vos commandés que je aille ou champ por ma bataille faire. » Et le seignor li deit dire : « Soufrés vos or tant que je le vos comande. » Et a donc il se deit traire à une part à l'ostel dou seignor. Et après le défendeor deit venir devant le seignor, et deit ensi faire et dire come il est devisié dessuz de l'apeleor. Et quant il se sont ensi poroffert, le seignor deit comander avant à l'apeleor qu'il voisse ou champ, et puis au defendeor; et deit a chascun baillier de ces homes qui les acompagnent ou champ, et qui les gardent que nul d'iaus ne se destorne et ne s'en aille, ne que l'on ne lor die ne face mau ne outrage ne vilainie. Et quant il vendront dou champ, chascun deit aveir tentes tendues ou loges faites fors dou champ, là où il s'armeront. Et le seignor deit là venir o ses homes, et establir de ces plus proudomes ou champ garder, et deit aussi aveir asses de ces genz armés au champ garder, que tort ne force ne outrage ne seit fait à sa seignorie ne à aucun des champions. Et quant il sont là venus, le seignor deit faire venir les champions devant lui, et dire à chascun : « Lequel est le cheval sur quei voz vos volés combatre, et où sont voz armeures de quei voz voz devés combatre? » Et il les deivent mostrer, et le seignor les deit faire prendre et faire veyr à sa court, se elles sont tels come elles deivent estre à tel fait faire; et lors la court deit mesurer les lances, et se l'une est plus grant de l'autre, si que l'une seit igaal de l'autre; et si l'une des espées ou le fer des lances est tel que il puisse passer par la maille dou hauberd and rompre ou trancher maille, l'on la deit fair changier, et que il les ait tels come est devant dit qu'elles deivent estre. Et quand ce sera fait, le seignor deit dire as champions que il se voissent armer de totes leur armeures, fors que du heaume et de l'escu et la lance; et deit comander le seignor à ces homes que il les meinent ou champ, et que il meinent devant eaus leur chevaus, et portent leur lances et leur escuz et leur heaumes, et entrent à pié ou champ, et mener les chascun a une part dou champ. Et quand ce sera fait, l'un de ciaus à qui le seignor aura commandé et establi à garder le champ deit porter une Evangille, et faire jurer chascun des champions par sei que il ne porte sur lui ne sur son cheval armeures aucunes per quei il puisse son ennemi grever autres que celles que la court a veues, ne que il ne porte que il sache sur sei ne sur son cheval brief ne charrai ne sorceries, ne autre por lui que il sache. Et après cest sairement il deivent faire venir enmi le champ les deus champions, et aveir une Evangille que une des gardes dou champ teigne, et deit dire au desendeor : « Venés avant, et jurés ce que vos devés. » Et se deit agenoillier et metre la main sur l'Evangille, et dire ensi : « M'ait Dieu et ces saintes Evangilles, que je n'ais mie faite la trayson que tel me met suz, » et le nome. Et l'apeleor le deit maintenant prendre par le poin, et dire : « Tu es parjur, et je t'en lieve come pariur : et jure que ensi m'ait Dieu et ces saintes Evangilles que tu as faite la trayson que je t'ai mise suz. » Et adonc deivent chascun des champions mener à une part dou champ, et comander que le ban seit crié en quatre parties dou champ, si come est devant dit que on deit faire crier en champ et deivent faire chascun des champions monter sur son cheval, et adonc laissier son heaume, et prendre son escu et sa lance. Et les gardes deivent tenir chascun des champions par le frein dou cheval. et les autres lor deivent le souleill partir. Et quant le souleill sera parti et le ban crié, il deivent dire au seignor, qui deit estre fors dou champ à cheval : « Sire, noz avons fait tot quanque noz devons : que commandés voz? » Et le seignor lor deit dire : « Laissiez les aller ensemble. » Et lors ciaus qui les tiennent les deivent laissier aler ensemble; ct l'un deit moveir contre l'autre, et faire dou miaus que il saura. Et se aucun des champions porte aucune armeure reposte, et il la traie fors por son aversaire gregier, it en deit estre fait de lui si come est dit là où il parole dou murtre et de l'homecide que on en deit faire. Et celui des deus qui sera mort ou recreant ou champ le seignor le deit faire trainer et pendre; et le cheval et les armeures dou vencu deivent estre dou conestable, et aussi celles dou venqueor qui sont brisées ou qui cheent ou champ : et se pais est faite de la bataille, puis que les champions seront laissiés aler ensemble, totes les armeures qui sont cheues ou champ, brissées ou entieres, deivent être dou conestable; et c'il n'i a conestable, elles deivent estre dou seignor. Et ce celui qui est apelé de la travson est vencu il est ataint de la trayson, car l'on li a prové si come l'on deit; si deivent estre ces heirs descrités, si come heirs de traitor ataint et prové de trayson. Et se le seignor viaut avoir le fié de celui qui est atant et prové de la travson, si come est avant dit, quant il aura esté outré, et la bataille en sera faite, il deit faire assembler sa court, et dire coment tel, et le nome, fu apelé de trayson, et coment il a esté ataint come celui à qui l'on l'a prové par la bataille, et qui en a esté vencu : si requiert à sa court que elle li conoist se ces heirs sont descrités dou fié qui fu de celui qui a esté ataint de la travson, por ce que l'on li a provée en champ de bataille. Et la court deit conoistre, ce m'est avis, que ces heirs sont descrités dou fié que il teneit, et de tot quanque de par lui lor est escheu, si come heirs de traytor ataint et prové de la trayson. Et lors le seignor peut faire saisir son fié, et aveir le et tenir, et faire en tote sa volonté come du sien, puisque il l'a ensi eu par esgart ou par connoissance de court (1).

Ce n'étaient pas seulement des causes privées, mais des affaires, publiques, dont la décision était remise au jugement du glaive. Bernard, duc de Septimanie, accusé d'adultère avec Judith, femme de Louis le Débonnaire, demande le combat en champ clos; mais personne ne se présente contre lui. Quand Jean XII, pontife scandaleux, fit révolter Rome contre Othon Ier, ce dernier lui envoya en ambassade deux prélats, et avec eux des chevaliers,

<sup>(1)</sup> Ces sept chapitres des Assises de Jérusalem sont extraits du texte publié par M. le comte Beugnot en 1841. — Belle édition de l'Imprimerie royale, en deux volumes in-folio.

pour offrir de ; ver en champ clos que l'empereur Othon n'avait donné aux Romains aucune cause de déplaisir. De vaillants chevaliers accompagnèrent aussi l'évêque Luitprand dans son ambassade à Constantinople, pour prouver que Rome avait été occupée à bon droit par Othon. Lorsque ensuite Othon II et Conrad de Bourgogne tinrent diète à Vérone (988) avec les seigneurs d'Italie, une loi fut faite, à la demande de ceux-ci, portant qu'en cas de contestation au sujet d'un héritage, si une des parties produisait un titre, et que l'autre le soutint faux, il serait décidé par le duel; que la même règle serait suivie en matière de fief, et que des champions combattraient pour les églises. Ce qui d'abord était arbitraire devint ainsi une obligation, et le clergé lui-même y fut soumis.

L'Église n'approuva jamais les jugements de Dieu', et dans les conciles on voit revenir fréquemment les improbations et les menaces. Ils furent en outre réprouvés surtout par Alexandre [III, Innocent III et Honoré III; mais à mesure qu'ils tombaient, on y substituait la torture, qui en a

tous les inconvénients sans aucun des avantages.

L'Église et les princes eurent une plus longue lutte à soutenir pour arracher l'épée des mains à ceux qui étaient habitués à la prendre pour juge de leurs démèlés, le duel étant considéré comme un reste des guerres particulières, privilége dont les seigneurs du moyen âge étaient si jaloux.

Au concile de Vienne, deux chevaliers catalans se présentèrent pour soutenir, l'épée en main, l'innocence de Boniface VIII. Les templiers,

accusés par Philippe le Bel, offrirent de se justifier par les armes.

Pierre d'Aragon et Charles d'Anjou s'en remirent au glaive de leur différend au sujet de la possession de la Sicile. « Philippe de France voulant faire condamner la mémoire de Boniface VIII par le concile de Vienne, pour cause d'hérésie, plusieurs cardinaux s'y opposèrent par des raisons, messire Carrocio et messire Guillaume d'Ébolo par l'appel en champ clos. » ( Jean Villani, XI, 22. ) Bien plus, Charles-Quint et François I<sup>er</sup>, à une époque plus rapprochée, avaient proposé de vider par un duel leurs différends, qui étaient ceux de toute l'Europe.

Une constitution de Jules II (v. kal. Aug. 1505) prouve combien fut tenace l'usage des combats judiciaires, en prohibant les duels dans les pays dépendant directement ou indirectement de l'Église, quacumque causa,

etiam A LEGIBUS PERMISSA.

que tu in des

it crié

faire

r son

lance.

u che-

l sera

s dou

: aue

er en-

mble:

ra. Et

rs por

où il

8 deus

er et

cones-

nt ou

seront

bris-

elles

vencu

eivent

vé de

prové

a ba-

it tel,

elui à

t à sa

celui

op de

ıt de-

heu,

gnor

come

t(1).

ubli-

ıc de

aire.

ntre

ler.

iers.

par

deux

Cela prouve qu'ils étaient encore tolérés en Italie. Philippe le Bel les avait abolis en France dès 1303. Mais on voit encore, sous Henri II, le parlement ordonner le duel judiciaire entre Jarnac et La Chasteigneraie. On ne trouve pas de loi qui le prohibe en Allemagne et dans les Pays-Bas: peut-être celle de l'Église y fut-elle suivie. Frédéric II défend les combats judiciaires, mais ils continuent dans le royaume des Deux-Siciles jusq··'à Charles de Bourbon, pour décider les difficultés entre les barons. Ce même Frédéric raille ceux qui croient aux ordalies comme preuves sensibles de la vérité, tandis que « absconsæ a veritate deberent potius nuncupari. Eorum etiam « sensum non tam corrigendum duximus quam deridendum, qui natura-« lem candentis ferri calorem tepescere, immo ( quod est stultius) friges-

« cere nulla justa causa superveniente confidunt. » ( Const. Leges , II, 31 ).

Et quant au duel : « Non tam vera probatio quam quædam divinatio dici « potest, quæ naturæ non consonat, a jure communi deviat, æquitatis ra- « tionibus non consentit. » ( Const. Monomachiam, II, 35.)

Le 29 juin 1522, au moment où Charles-Quint tenait les comices comme

roi de Sicile, il lui fut présenté la requête suivante :

« Perchè in lo regno è una pragmatica li quali impona ad uno che scommecti ad combactiri ad altro, di cui pretendi alcuno agravio, grandissimi peni, per li quali si deveni ad grandissimi inconvenienti, et superchiarii; et di izo naxino morti di homini, banduli, insulti et gravi feriti, li quali cosi si evitariano, si la dicta pragmatica fussi annullata et revocata, et omni uno potissi satisfari li honuri so, per modu di scommectiri et combactiri alo adversario; et multi si abstiniriano di fari injuria et superchiaria a lo proximo et lo injuriato si satifaria scommictendo lo adversario, e non li fario bisogno fari superchiaria o insultu cun superchiaria, d' undi sequita majur scandalo et homicidii; per quisto lo dicto regno supplica vostra cesarea majestà, che extingua et abolixa dictu pragmatica, azoche omai uno cum la licentia che si requedi de jure, et secundo la forma dili constitutioni antiqui di lo regno, possa satisfari alo honuri so, cum manco inconvenienti.»

« RESCRIPTUM IMPERATORIS: Brachio ecclesiastico in hoc non consen-« tiente, ne incurrant in aliquam irregularitatem. — Non convenit, quia « contra jus et bonos mores. » (Capitula R. Siciliæ, edita ab ill<sup>mo</sup> Fr.

TESTA, t. II, p. 57.)

En Angleterre, où les affaires sur lesquelles ne statuent point des lois nouvelles ne peuvent être décidées que d'après des exemples antérieurs, quelque anciens qu'ils soient, on vit en 1817, le 17 novembre, Abr. Touton, accusé de meurtre devant la haute cour de justice, jeter le gant à son accusateur. Les précédents consultés, il se trouva qu'en 1612 il y avait eu un duel judiciaire entre Egerton et Morgan. Lord Rea et Ramsay l'avaient demandé en 1631; mais il leur fut refusé par des motifs spéciaux, bien qu'il eut été reconnu, des le début du procès, qu'à défaut de preuve légale deu devait être accordé: Though upon want of good proof, the combat was necessarily accorded. Dans la séance de la chambre des communes du 20 avril 1818, l'attorney général annonça qu'il proposerait un bill pour l'abolition du duel judiciaire dans l'appeal of murder, appel pour meurtre, abolition partielle qui le laisse subsister dans les cas de haute trahison.

L'usage en tomba peu à peu dans les autres pays, ce qui n'empêche pas néanmoins de voir encore aujourd'hui deux adversaires vider leur querelle les armes à la main. Il n'y aurait même rien d'étonnant à ce que ce fussent précisément quelques-uns de ceux qui prennent en pitié la barbarie des

vieux temps.

FIN DES NOTES DU SEPTIÈME VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES (DANS LE SEPTIÈME VOLUME.

Pages.

Discours préléminaire.....

### LIVRE VIII.

### HUITIÈME ÉPOQUE.

#### LES BARBARES.

o dici is ra-

mme

comssimi iarii ; quali a , et

iri et ia et do lo

uperdicto dictu ure , isfari

nsenquia Fr.

lois urs, Abr. ant à

nient bien gale nbat s du

oour

pas relle sent des

# S ADDITIONNELLE

|                                                             | rauts      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Incorruptible                                               | 100        |
| La sole.                                                    | 440        |
| CHAPITRE IV. — Les celes ron                                | 112        |
| Herm gène et Grégorien                                      | 447        |
| Code Théodosien.                                            | 448        |
| Tribonien.                                                  | 120        |
| Code de Justinien                                           | ib.        |
| Code de Justinien                                           | 122        |
| Institutes. — Prælectiv dita                                | 123        |
| Écoles                                                      | 124        |
| Revue de la législation. — Mariage                          | 120        |
| Divorce                                                     | 130        |
| Puissance paternelle                                        | 434        |
| Successions                                                 | 132        |
| Obligations.                                                | 153        |
| Actions. — Procédure. — Délits et peines                    | 434        |
| Modifications de l'ancien droit.                            | 436        |
| Infanticide                                                 | 137        |
| Défauts du code de Justinien                                | 141        |
| Merite de ce code                                           | 144        |
| CHAPITRE V. — De Justinien II à Héraclius                   | 146        |
| Maurice                                                     | 147        |
| Mort de Chosroès                                            | 148        |
| Hormouz IV                                                  | 450        |
| Chosroès II                                                 | ib.        |
| Les Avares                                                  | 454        |
| Phocas                                                      | 153        |
| Héraclius                                                   | 185        |
| Guerre des Perses                                           | ib.        |
| CHAPITRE VI. — Les Barbares en Italie. Théodoric. — 476-526 | 162        |
| Ostrogoths. — Théodoric                                     | 164        |
| Rapports avec l'empire.                                     | 466<br>467 |
| Rapports avec les Barbares                                  | 168        |
| Rapports avec les Italiens                                  | 170        |
| Industria                                                   | 170        |
| Industrie                                                   | 178        |
| CHAPITER VII. — Fin du royaume ostrogoth.                   | 181        |
| Eutaric.                                                    | ib.        |
| Amalasunte gouverne au nom d'Atalaric.                      | 182        |
| Theodat                                                     | ib.        |
| Expédition de Bélisaire                                     | 185        |
| Vitigès                                                     | 484        |
| Hildebald                                                   | 186        |
| Éraric. — Totila                                            | 187        |
| Narsès                                                      | 190        |
| Téias                                                       | 191        |
| Invasion des Francs                                         | ib.        |
| Gouvernement des Grecs                                      | 195        |
| CHAPITRE VIII. — Longbards                                  | 195        |
| Cléfis.                                                     | 201        |
| Autharis                                                    | 204        |
| Constitution. — Rois. — Ducs                                | 205        |
| Droit longbard                                              | 206        |
|                                                             |            |

| CONTRNUE                                                   | UME. 5              | 77                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tugomonto Monne                                            | Pag                 | ges.               |
| Jugements. — Mœurs. Agluif Longbards convertis             |                     | 207                |
| Longbards convertis                                        | * * * * * * * * * * | 208                |
| Insurrection de Rome                                       | 40                  | 209<br>210         |
|                                                            |                     | 211                |
|                                                            |                     | 211<br>212         |
|                                                            |                     | 214                |
|                                                            |                     | 218                |
| Fusion. Squit C                                            |                     | 220                |
| CHAPITER IX. — Les Francs.                                 |                     | 222                |
|                                                            |                     | 223                |
| Childeric.                                                 |                     | 224                |
| Clodwig.                                                   |                     | 225                |
| Visigoths. — Bretons. — Bourguignons                       |                     | ib.                |
| Allemans. — Francs. — Gaulois                              |                     | 226                |
| Saint Remi.                                                |                     | 228                |
| Invasion des Allemans.                                     |                     | 229                |
| Bataille de Tolbiac. — Baptême de Clovis                   |                     | ib.                |
| Guerre avec les Bourguignons.                              |                     | 250                |
| Mort de Clovis                                             |                     | 235                |
| Thierry I <sup>or</sup>                                    |                     | 237                |
| Théodebert Ier.                                            |                     | 238                |
| Nouveau partage.                                           |                     | 259                |
| Traité d'Andelot                                           |                     | 240<br>248         |
| Mort de Brunehaut                                          |                     | 250                |
| Unité monarchique                                          |                     | 232                |
| CHAPITRE X. — Les Visigoths en Espagne                     |                     | 253                |
| Euric                                                      |                     | 256                |
| Alaric II.                                                 |                     | 257                |
| Rois électifs. — Theudès — Théodégisil, Agila, Athanagild. |                     | 258                |
| Liuva et Léovigild. — Saint Herménégild                    |                     | 259                |
| Royaume des Suèves                                         |                     | 260                |
| Rékared Ier                                                |                     | 261                |
| Liuva II — , Vittéric. — Gundemar. — Sisebut               |                     | 262                |
| Rékared II, Snintila et Ricimer                            |                     | 265                |
| Sisenand. — Constitution.                                  |                     | ib.                |
| Chintila et Tulga. — Chindasvind. — Récesvind              |                     | 267                |
| Wamba                                                      |                     | 268                |
| Ervige                                                     |                     | 269                |
| Witiza                                                     |                     | <i>ib</i> .<br>270 |
| Rodrigue                                                   |                     | 271                |
| C HAPITRE XI. — Angleterre et Irlande. — Anglo-Saxons.     |                     | ib.                |
| Conquête saxonue                                           |                     | 274                |
| Arthur.                                                    |                     | 275                |
| Angles                                                     |                     | 277                |
| Organisation de l'heptarchie.                              |                     | 279                |
| Les Bretwalds.                                             |                     | 280                |
| Conversion.                                                |                     | 281                |
| VIe bretwald                                               |                     | 285                |
| VIIe bretwald                                              |                     | ib.                |
| Bardes                                                     |                     | 287                |
| Saint Colomban                                             |                     | 289                |
| CHAPITRE XII. — Invasion. — Condition générale des Barbare | 8                   | 292                |
| Nombre des Barbares                                        |                     | 294                |
| T. VII.                                                    | 37                  |                    |

. . . 125 

• 

ib. . . • • • ib. . . . • • . . . . • ib.

• • • • ib. . . 

. . ib.

## TABLE DES MATIÈRES

|    |                                                     | 1 | Pages.     |
|----|-----------------------------------------------------|---|------------|
|    | Invasion                                            |   | 297        |
|    | Les vaincus                                         |   | 206        |
|    | Biens                                               |   | 500        |
|    | Biens des vainqueurs                                |   | 303        |
|    | Alleux. — Bénéfices                                 |   | 308        |
|    | Personnes                                           | • | 206        |
|    | Nobles                                              |   | 307        |
|    | Libres                                              |   | 209        |
|    | Tributaires                                         |   | 240        |
|    | Tutelle                                             |   | 311        |
|    | Colons. — Esclaves                                  |   | 312        |
|    | Domestiques libres                                  |   | 543        |
|    | Manumission                                         |   | 316        |
| C  | HAPITEE XIII. — Constitution politique des Barbares |   | 317        |
|    | Rois                                                |   | 322        |
|    | Assemblées — Finances                               | • | 324        |
|    | Guerre. — Vassaux. — Administration                 | • | 525        |
|    | Municipes                                           | • | 526        |
|    | Loi personnelle                                     |   | 328        |
|    | Loi romaine                                         |   | 332        |
|    | Jugements                                           |   | 340        |
|    | Garantie réciproque                                 | • | 341        |
|    | Procedures                                          | ٠ | 343        |
|    | Faïda                                               |   | 345        |
|    | Composition                                         |   | 346        |
|    | Duel judiciaire.                                    |   | 348        |
| _  | Jugements de Dieu                                   |   | 349        |
| C) | HAPITRE XIV. — Codes des Barbares                   |   | 383        |
|    | Edictum Theodorici                                  | • | 354        |
|    | Breviarium Alarici                                  |   | 355        |
|    | Papiani Responsum                                   |   | 356        |
|    | Loi ripuaire.                                       |   | 357        |
|    | Loi Gombette.                                       |   | 360<br>364 |
|    | Loi des Visigoths.                                  |   | 364        |
|    | Code longbard.                                      |   | 369        |
|    | Lois bavaroises.                                    | - | 376        |
|    | Lois frisonnes. — Lois anglo-saxonnes               |   | 377        |
|    | Loi saxonne,                                        |   | 578        |
| C. | APITRE XV. — Mœurs,                                 |   | 379        |
|    | Rites symboliques.                                  |   | 384        |
|    | Morale                                              |   | 387        |
|    | Soins corporels                                     |   | 390        |
|    | Habillements.                                       |   | 393        |
|    | Commerce                                            |   | 594        |
|    | Femmes                                              |   | 595<br>595 |
| Cı | APITRE XVI. — La république chrétienne              | • | 399        |
| ٠, | Conversions. — Missionnaires                        | • | 402        |
|    | Saint Boniface.                                     |   | 404        |
|    | Rapports de l'Église avec l'État.                   |   | 409        |
|    | Élection des évêques. — Conciles                    |   | 411        |
|    | Limites posées aux choix du clergé.                 |   | 412        |
|    | Participation des laïques                           |   | 413        |
|    | Pouvoir des évêques.                                |   | 415        |
|    | Moines.                                             |   | 418        |
|    | MUNICS                                              | • | 410        |

| CONTENUES I                   | ANS     | LE  | SEPT | IÈME | VOLUME.   | 579       |
|-------------------------------|---------|-----|------|------|-----------|-----------|
|                               |         |     |      |      |           | Pages.    |
| Règle de saint Benoît         |         |     |      |      |           | <br>. 420 |
| CHAPITRE XVII Les papes.      |         |     |      |      |           | <br>. 434 |
| Vigile                        |         |     |      |      |           | <br>438   |
| Trois Chapitres               |         |     |      |      |           |           |
| Recueil des canons            |         |     |      |      |           |           |
| Denys le Petit, Exiguus.      |         |     |      |      |           |           |
| Grégoire le Grand             |         |     |      |      |           |           |
| CHAPITRE XVIII Doctrine pa    | rmi les | Gre | 008  |      |           | <br>450   |
| Philosophes                   |         |     |      |      |           |           |
| Eloquence.                    |         |     |      |      |           |           |
| Poëtes.                       |         |     |      |      |           |           |
| Historiens                    |         |     |      |      |           |           |
| Historiens byzantins          |         |     |      |      |           |           |
| CHAPITRE XIX. — Langue lati   | ne      |     |      |      |           | <br>. 460 |
| Alphabet                      |         |     |      |      |           | <br>. 462 |
| Première époque               |         |     |      |      |           | <br>463   |
| IIe époque et IIIe époque     |         |     |      |      | , , , , , | <br>. 467 |
| IVe époque.                   |         |     |      |      |           |           |
| Langue populaire              |         |     |      |      |           |           |
| Langues vulgaires survivantes |         |     |      |      |           |           |
| CHAPITRE XX. — Littérature la |         |     |      |      |           |           |
| Cassiodore                    |         |     |      |      |           |           |
| Boëce                         |         |     |      |      |           |           |
| Ennodius                      |         |     |      |      |           |           |
| Arator.                       |         |     |      |      |           |           |
| Fortunatus.                   |         |     |      |      |           |           |
| Avitus.                       |         |     |      |      |           | <br>      |
| Historiens.                   |         |     |      |      |           |           |
| Grégoire de Tours             |         |     |      |      |           |           |
| Légendes                      |         |     |      |      |           |           |
| CHAPITRE XXI. — Sciences et   |         |     |      |      |           |           |
| Géographie.                   |         |     |      |      |           |           |
| Médecine.                     |         |     |      |      |           |           |
| Beaux-arts                    |         |     |      |      |           |           |
| Coupoles                      |         |     |      |      |           |           |
|                               |         |     |      |      |           |           |
| Épilogue                      |         |     |      |      |           | <br>. 519 |

PIN DE LA TABLE DU SEPTIÈME VOLUME.